



### BNCR

SS.

94 (093) (436) F 721





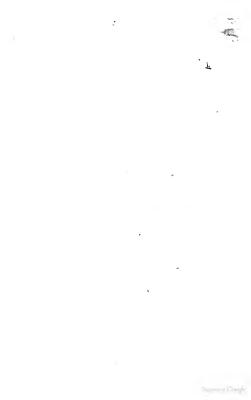

Seesting Congle

• •

•



## FONTES RERUM AUSTRIACARUM.

## **ESTERREICHISCHE GESCHICHTS-QUELLEN**.

HERAUSGEGEBEN

HISTORISCHEN COMMISSION

KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN.

ZWEITE ABTHEILUNG.

DIPLOMATARIA ET ACTA.

XVII. BAND.

ACTENSTÜCKE ZUR GESCHICHTE FRANZ RÁKÓCZYS UND SEINER VERBINDUNGEN MIT DEM AUSLANDE 1708-1715.

I. BAND



WIEN.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

1858.

# ACTENSTÜCKE ZUR GESCHICHTE FRANZ RÁKÓCZY'S

UND SEINER VERBINDUNGEN MIT DEM AUSLANDE.

AUS DEN PAPIEREN

JOHANN MICHAEL KLEMENT'S,

SEIRES AGENTEN IN PREUSSEN, ENGLAND, HOLLAND UND BEI DEM UTRECHTER CONGRESS

1708-1715.

NEBST EINEM NACHTRAGE ZUM ERSTEN BANDE (1703-1726).

HERAUSGEGEBEN

JOSEPH FIEDLER.

II. BAND.



AMEN

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI. 1858. Deg. 8.8. 94 (093) (436) F 421/15 1x

#### Vorwort.

Der vorliegende Band enthält den Rest der Råkóezy'schen Actenstücke. Es sind die fast vollständigen Papiere des Johann Michael Klement, Kämmerers und Agenten Råkóezy's, der unter dem Pseudonym Gna den von Rosensu von 1708 bis 1713 die Angelegenheiten seines Gewaltgebers in Preussen, Holland, England und am Utrechter Congresse mit grosser Energie und Geschicklichkeit geleitet hat.

Über seine persönlichen Verhältnisse und die Art und Weise wie er 1708 zuerst mit seinem Herrn in nähere Berührung gekommen ist und sich dessen Vertrauen in so hohem Grade zu erwerben gewusst hat, dass er ihn in noch so jungen Jahren zu den wichtigsten Sendungen verwendete, gibt er selbst in dem Memoire vom 22. Sept. 1713, Nr. 1 die nöttigen Aufklärungen. Diesses so wie die nachfolgenden Papiere bieten ein Gesammtbild seiner vielbewegten diplomatischen Thätigkeit während einer nicht ganz fünfjährigen Dienstzeit, so wie der Intriguen, die bis zu seiner im Jahre 1715 mit allem Eifer betriebenen und erfolgten Amnestirung statthatten.

Über sein ferneres sehr abenteuerliches Leben, seinen Process und sein unglückliches Ende findet man sehr umständliche Nachrichten in Förster's: Friedrich Wilhelm, Bd. II, p. 272; Pölln itz's: Memoiren zur Lebens- und Regierungsgeschichte der vier letzten Regenten des preussischen Staates, Bd. II, p. 120—160; Varnhagen's von Ense: Biographische Denkmale, Bd. II, p. 236—272 und in dem jüngst ersehienenen Werke Weber's: Aus vier Jahrhunderten, Bd. I, p. 167—241.

Die hier mitgetheilten Papiere bestehen aus dem schon angeführten Memoire, aus den Instructionen und Weisungen Räköczy's an Klement, aus den Berichten dieses an seinen Dienstherrn, aus Memoiren an die Souveraine, bei denen er beglaubigt war, und mehreren Correspondenzstücken mit den Ministern und Gesandten derselben und seinen Amtsgenossen, den übrigen Agenten Räköczy's.

Das Memoire an den Kaiser (Nr. 1) ist ganz eigenhändig von Klement geschrieben und enthält eine gedrängte Darstellung aller Umtriebe, welche Rákóczy an den meisten europäischen Höfen angesponnen hatte, um dem mit der Führung eines sehweren Krieges beschäftigten Hause Österreich neue Verwicklungen und Verlegenheiten zu bereiten und dadureh seinen eigenen, besonders in der letzteren Zeit hoffnungslos gewordenen Angelegenheiten eine günstigere Wendung zu geben. Es enthält manchen nicht gekannten Umstand und stellt die natürliche Verbindung zwischen bisher aus einander gestandenen und darum auch nicht genügend gewürdigten Begebenheiten her. Es vertritt sehr gut die Stelle einer resumirenden Einleitung. Die sachgetreue Wahrheit der darin enthaltenen auf Klement's persönlichen Thätigkeit beruhenden Angaben wird durch die nachfolgenden Actenstücke erhärtet und dient dazu sie auch dort auzunehmen, wo der Verfasser nicht selbstthätig mitgewirkt hat, sondern nur von den unmittelbar handelnden Personen Überkommenes mittheilt.

Die Instructionen und Weisungen Rákóczy's sind im Original und in Abschrift vorhauden.

Die Originale — bis auf wenige Ausaalunen in französischer Spruche — sind zum Theil ganz oder doch stellenweise
von des Ausstellers eigener Iland gesehrieben und sehr oft
wenn nicht vollständig, doch in den wichtigeren Stellen chiffrirt.
Im Drucke sind diese durch gesperte Lettern hervorgehoben.
Die Absehriften sind ganz von Klement's Hand gemacht und
stimmen mit den Originalen bis auf wenige die finanziellen
Verhältnisse berührenden Absehnitte, die der Absehreiber absiehtlich ausgetassen zu haben seheint, vollkommen überei ab-

Sie gewähren die klarste und zuverlässlichste Einsicht in die Denkweise, Absichten und Pläne des chrgeizigen Prätendenten!

Den grössten Raum nehmen die Berichte Klement's an Räkßezy ein. Sie sind theils in französischer, theils in Isteinischer Sprache abgefasst und füllen vier von Klement's Hand eng beschriebene ziemlich umfangreiche Hefte, mit der wahrscheinlichen Bestimmnng, als vollständiges Copiar die jedenfalls wegen des grösseren Umfanges bei seinen vielen Ortsverinderungen unbequemen Concepte in einer bandsameren Form zu ersetzen. Die Flüchtigkeit, womit sich der Abschreiber des unagenehmen Geschäftes entledigt haben mag, maebt sie sehwer leserlich und manches Wort musste mehr errathen werden, als es gelesen werden konnte. Sie enthalten in der Rechnungslegung über die Vollziehung der erhaltenen Aufträge die deutlichsten Belege für die Begabung und deu Pleiss des rührigen Agenten, der durch das Vertraneu

seines Senders an die verschiedensten Orte, die Höfe von Preussen und England, nach Holland und zum Utrechter Congresse, die Mittelpunkte der europäischen Politik iener Zeit, theils in ausscrordentlicher Mission theils als ständiger Vertreter gestellt, mit gleicher Klugheit und Thatkraft die Interessen seines Herrn verficht und eine seltene Fülle von Nachrichten über massgehende oder doch einflussreiche Persönlichkeiten, wichtige Begebenheiten und besonders deren inneren Entstehungsgründe zur Kenntniss seines Herrn bringt und dadurch nicht allein ein sicheres Substrat für die praktischen Zwecke desselben, sondern auch ein reiches Materiale zur Geschichte der Bewegung seines speciellen Vaterlandes und deren Urhebers und Leiters, so wie auch der europäischen Diplomatie und der Weltzustände überhaupt liefert, welche vorzugsweise durch den Utrechter Congress, über den er so vieles schätzbare Detail berichtet, neue Gestaltung und Richtung erhalten haben.

Die Negotiationen Klement's betrafen im Wesentlichen folgende Punkte:

- 1. Die Erhaltung und Befestigung der wohlwollenden Gesinnungen des preussischen Hofes gegen Räkóczy, an welchem besonders der Graf von Wartenherg, der eines grossen Einflusses sich erfreuende englische Gesandte Lord Raby und der Hofprediger Jablonski für ihn thätig waren.
- 2. Die Vermittlung eines vortheilhaften Friedena mit dem Kaiser durch die Interposition der Seemächte mit Hinweisung auf die grossen Vortheile, die daraus für den protestantischen Glauben in Ungern erwachsen würden und der Perspective einer türkischen Allianz für den Fall der Ablehnung derselben.

- Die Zustandebringung eines Accommodements mit dem Kaiser durch die vereinten Bemühungen der Höfe von Berlin und London.
- Die Erwirkung der Neutralität der Seemächte gegen Russland für den Fall, dass es Rákóczy Waffenbeistand leisten sollte.
- 5. Die Einschliessung Råkóczy's in den allgemeinen Frieden auf Grundlage der von dem Agenten Abbé Brenner am 14. April 1712 dem Könige Ludwig XIV. überreichten Propositionen, worunter die Wiedereinsetzung in die Fürstenwürde von Siebenbürgen und die Herausgabe der confiscirten Güter des Grafen Peter Zriny, Råkóczy's Grossvaters mütterlicher Seite, die vornehmsten waren.
- Die Durchführung der Intrigue, um den österreichfreundlichen holländischen Friedenscommissär Grafen von Rechteren von seinem Amte zu entfernen.
- Die Bildung einer italienischen Liga zum Sturze der Herrschaft Österreichs in Italien.

Von der ausgedehnten Correspondenz, die Klement mit den Gönnern und Agenten Rikóczy's geführt haben mag, sind nur einige Stücke von Lord Raby, englischen Gesandten in Berlin und nachmals als Graf Strafford ersten Commissär beim Utrechter Congresse, Ayerst, Tilson, erstem Commis St. John's (Bolingbroke), Agenten Brenner, Jablonski (unter dem Pseudonym Peterson) und Bonet, k. preussischen Residenten in London, in meine Hände gekommen.

Sie bewegen sich bei den englischen Staatsmännern um blosse Formsachen. Abbé Brenner, Probst in der Zips, der fanatischeste Parteigänger und rührigste Agent Räkóczy's, verhandelt Geldangelegenheiten, namentlich die Mittel zu seinen Missionen, und erschöpft sich in grobkörnigen Dechamtionen gegen das Haus Österreich; Jablonski, von seinem künglichen Herrn mit der Führung der Räköczy'schen Angelegenheiten beauftragt, greift bald als bevollmächtigter Sachwalter, bald als treuer Rathgeber, am oftesten aber als Besorger der nöttigen Geldnittelt wesentlich in die Geschicke Räköczy's ein, während Bonet, dem an alle preussischen Diplomaten im Auslande ergangenen königlichen Befehle gehorchend, genaue Nachrichten über die Sendung des Prinzen Eugen von Savoyen nach England und dortige politische Vorgänge gibt.

Sämmtliche Actenstücke — das Memoire Nr. 1, welches ich aus denselben Gründen, die mich im ersten Bande zu den gleichen Verfahren bestimmt haben, an die Spitze der ganzen Publication gestellt habe und einige Verstösse in der Anordnung (so soll Nr. 9 vor 8; 53 vor 52 und 68 nach 73 stehen) ausgenommen — sind, da es sieh hier ohne irgeud welchen Nachtheil thun liess, der bequemeren Handhabung und grösseren Übersichtlichkeit willen chronologisch geordnet und mit der sorgfältigsten Wahrung ihrer ursprünglichen Form abgedruckt. Die sinnstörenden Druckfelber sind in einer besonderen Zusammenstellung am Ende des Bandes angefügt.

Nach dem Erscheinen des ersten Bandes erfuhr ich, dass Herr Friedrich Petrowies, weiland Mitglied der königl. ungr. Akademie, umfassende Forsehungen nach Actenstücken der Räköczy'schen Bewegungsperiode in dem Archive des kaiserl, französischen Ministeriums der auswürtigen Angelegenheiten angestellt und die Resultate seiner Arbeit in diesem wissenschaftlichen Institute niedergelegt hat, wo sie bis jetzt aufbewahrt werden. Ich erbat nür wegen Erlangung dieser meine Publication wesentlich ergänzenden Materialien die Hilfe der historischen Commission der kaiserl. Akademie der Wissensehaften, welche mit der grössten Bereitwilligkeit die dahin zielenden Schritte einleitete und mir nach nicht langer Zeit in drei Heften die Abschriften der gewinschten französischen Archivalien zur freien Benützung übergab, welche ihr in Folge ihres Ansuchens von dem Vorstande der königt, ungr. Akadenie mit der dankenswerthesten Liberalität zugemittelt worden sind.

Den Inhalt des ersten und zweiten dieser Hefte bilden Schreiben Råkóezy's an den König Ludwig XIV. von Frankreich, den Regenten Herzog von Orleans, mehrere andere Mitglieder des königlichen Hauses, die Minister u. s. w. aus den Jahren 1703—1726. Ich habe sie chronologisch geordnet, als einen Nachtrag zu dem ersten, die Verhältnisse Råkóezy's zu Frankreich behandelnden Bande dieser Publication in dem Anhange I. angefügt; jenen des dritten, eines von Petrowies über sämmtliche Råkóezy betreffenden in demselben Archive aufhewahrten Schriftstücke verfassten Verzeichnisses, welches ich der leichteren Benützung willen mit der deutschen Übersetzung des ungrischen Textes versah, als einen vieleicht willkommenen Leitfaden für alle nach mir auf demselben Wege wandelnden Forscher in dem Anhange II. mitgetheilt.

Der Anhang III. enthält acht Chiffrensehlüssel, wie ich sie am Ende des Copiars der Räköezy'schen Originalbriefe ebenfalls von Klement's eigener Hand eingetragen gefunden habe. Sie dürften bei neu auftauchenden Correspondenzstücken Räköezy's, seiner Agenten und Anhänger erspriessliche Dienste leisten.

Zum Schlusse erübrigt mir nur dem grossmüthigsten Förderer dieses Werkes, der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, für die bereitwillige Drucklegung, und den Herrn Eugen Frieden fels, k. k. Statthaltereirsthe, und Friedrich Firnhaber, k. k. Rathouterische, und Friedrich Firnhaber, für die gütige Unterstützung, womit ersterer die Übersetzung, letzterer die mühsame Correctur der ungrischen Stücke besorgte, meinen verbindlichsten Dank zu sagen.

Am Ostermontage 1858.

## Chronologische Übersicht

#### über die in beiden Bänden enthaltenen Actenstücke.

| 1703, | 22. September, Feldlager von Sakmár (Szathmar?).                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Sehreiben Rákóezy's an König Ludwig XIV II. p. 437                                    |
| 1704. | 16. Fehruar, Miskolez.                                                                |
|       | Detto an denselben                                                                    |
| -     | 24. Februar, Jász-Berény.                                                             |
|       | Detto an denselben                                                                    |
|       | 15. Juni, Feldlager von Solth.                                                        |
|       | Detto an denselhen                                                                    |
| -     | 15. Juni, Feldlager von Solth.                                                        |
|       | Schreiben Rákóczy's an den Marquis von Torcy IL p. 446                                |
| _     | 9. August, Feldlager vor Szegedin.                                                    |
|       | Sehreiben Rákóczy's an König Ludwig XIV 11. p. 448                                    |
| _     | 9. August (nicht 6.), Feldlager vor Szegedin.                                         |
|       | Instruction Rákóezy's für Herrn Miehel, k. französischen                              |
|       | Botschaftssecretär in Konstantinopel, bei dessen Reise<br>an den k. französischen Hof |
| 170E  | 17. Mira, Erlau.                                                                      |
| 1700. | Berieht desselben an König Ludwig XIV 11. p. 451                                      |
| _     | 19. Mai. Marly.                                                                       |
|       | Schreiben des Herrn von Chamillard, k. französischen                                  |
|       | Stastssecretärs, an Vetes l. p. 281                                                   |
| _     | 8. Juli, Veresegyház.                                                                 |
|       | Schreiben Rákóczy's an König Ludwig XIV 11. p. 452                                    |
| -     | 29. Juli, Mocsonok.                                                                   |
|       | Schreiben Rákóczy's an Vetes (in ungriseher Spraehe;                                  |
|       | die Übersetzung I. p. 369) l. p. 282                                                  |
| _     | o. T. u. O. (29. Juli, Mocsonok.)                                                     |
|       | Detto an denselben (in ungriseher Spraehe; die Über-                                  |
|       | setzong l. p. 371) l. p. 284                                                          |
| -     | 29. Juli, Mocsonok.                                                                   |

| 1705. | 1. August, Mocsonok.                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Detto an denselben (in ungr. Spr.; die Übersetz. I. p. 373) I. p. 286                     |
| _     | 27. August, Marly.                                                                        |
|       | Sebreiben König Ludwig's XIV. an Rakóczy II. p. 453                                       |
|       | 29. August, o. O.                                                                         |
|       | Siehe 29. Juli d. J.                                                                      |
| _     | Anfang September o. O.                                                                    |
|       | Artikel einer ewigen Offensiv- und Defensiv-Allianz zwi-                                  |
|       | schen Frankreich und Baiern einer - Franz Raköczy                                         |
|       | von Felső-Vadatz und der ungriseben Conföderation                                         |
|       | andererseits                                                                              |
| _     | Anfang September o. U.                                                                    |
|       | Dieselben Artikel im Auszuge (Beil. I) I. p. 14                                           |
| _     | Anfang September o. O.                                                                    |
|       | Memoire von Vetes dem Präsidenten Rouillé zur Überrei-                                    |
|       | ehung an den König von Frankreich übergeben I. p. 37                                      |
|       | 8. September, Versailles.                                                                 |
|       | Schreiben des Präsidenten Rouillé an Vetes I. p. 286                                      |
| _     | 8. September o. O.                                                                        |
|       | Dasselbe im Auszuge (Beil. XI) 1. p. 39                                                   |
| _     | 20. September, im Felde bei Löwen.                                                        |
|       | Sebreiben Veten' an Marquis von Torcy, k. französischen                                   |
|       | Staatsseeretär                                                                            |
| _     | 21. September, Paris.                                                                     |
|       | Sebreiben des Prüsidenten Rouillé an Vetes 1. p. 287                                      |
| _     | 27. September, Brüssel.                                                                   |
|       | Schreiben Vetes' an Marquis Torcy l. p. 40                                                |
| _     | 30. September, Fontainebleau.                                                             |
|       | Schreiben des Marquis von Torey an Vetes I. p. 287                                        |
| _     | 30. September.                                                                            |
|       | Dasselbe im Auszuge (Beil. IV) I. p. 16                                                   |
| _     | 6. October, Brüssel.                                                                      |
|       | Berieht Vetes' an Rákóczy (in ungrischer Sprache; die                                     |
|       | Übersetzung L. p. 373) 1. p. 40                                                           |
| _     | 6. October, Fontainebleau.                                                                |
|       | Schreiben des Marquis v. Torey an Vetes I. p. 288                                         |
| _     | 9. November, in Siebenburgen.                                                             |
|       | Schreiben Rákóczy's an Vetes (in ungrischer Sprache;                                      |
|       | die Übersetzung I. p. 375) I. p. 289                                                      |
| _     | 23. November, Szada-Erdő.                                                                 |
|       | Schreiben Rikóczy's an König Ludwig XIV II. p. 453<br>30. December. Munkács.              |
| _     |                                                                                           |
|       | Detto an denselben                                                                        |
| _     | <ol> <li>D. Stand der Angelegenheiten der aufständischen Ungern 1705 H. p. 457</li> </ol> |
|       |                                                                                           |

bersicht.

xv

| 1706. | 16. | Februar, Brüssel.                                          |
|-------|-----|------------------------------------------------------------|
|       |     | Bericht Vetes' an Rákóczy (in ung. Sprache; die Über-      |
|       |     | setzung l. p. 377)                                         |
|       | 10. | Marz, Erlau.                                               |
|       |     | Schreiben Rákóczy's an König Ludwig XIV II. p. 468         |
|       | 20. | Marz, Erlau.                                               |
|       |     | Schreiben Rakóczy's an Vetes (in ungrischer Sprache;       |
|       |     | die Übersetzung l. p. 377)                                 |
| _     | 20  | März, Erlau.                                               |
|       | -0. | Dasselbe im Auszuge, franz. (Beil. III) I. p. 13           |
| -     | 20  | März, Erlau.                                               |
|       |     | Dasselbe in weiterem Auszuge                               |
| _     | 4%  | April, Marly.                                              |
|       |     | Schreiben Königs Ludwig XIV. an Rákóczy I. p. 291          |
|       | 20. | April. Brüssel.                                            |
|       |     | Sehreiben Vetes' an den Marquis von Torev l. p. 43         |
|       | 28  | April, Versailles.                                         |
|       |     | Schreiben des Marquis von Torcy an Vetes I. p. 291         |
|       | 28. | April, Versailles.                                         |
|       |     | Dasselbe im Auszuge (Beil. V) 1. p. 16                     |
|       | 10  | Mai, Brüssel.                                              |
|       |     | Schreiben Vetes' an den Marquis von Torcy I. p. 44         |
|       | 10. | Mai, Brüssel.                                              |
|       |     | Bericht Vetes' an Rákóczy (in ungrischer Sprache; die      |
|       |     | Übersetzung l. p. 378) 1. p. 45                            |
|       | 8   | August, Feldlager vor Gran.                                |
|       |     | Bericht Rákóczy's an König Ludwig XIV 11. p. 468           |
|       | 19. | October, Kaschau.                                          |
|       |     | Ein von Vetes fingirtes Schreiben Rákóczy's an ihn L p. 48 |
| _     | 8.  | November, Feldisger von Gyöngyös.                          |
|       |     | Schreiben Rákóczy's an König Ludwig XIV II. p. 472         |
|       | 24. | November, Versailles.                                      |
|       |     | Auszug aus einem Schreiben Königs Ludwig XIV, au den       |
|       |     | Präsidenten Rouillé L p. 49                                |
|       | 29. | November, Mons.                                            |
|       |     | Bericht Vetes' an Rakóczy (in ungrischer Sprache; die      |
|       |     | Übersetzung I. p. 380)                                     |
| _     | 18. | December, Rosensu.                                         |
|       |     | Schreiben Rakoezy's an König Ludwig XIV II. p. 474         |
| 1707. | 19. | Marz, Mons.                                                |
|       |     | Bericht Vetes' an Rákóczy (in ungrischer Sprache; die      |
|       |     | Chersetzung l. p. 382) 1. p. 49                            |
|       | 19. | April, Mons.                                               |
|       |     | Detto an denselben (in ungrischer Sprache; die Über-       |
|       |     | setzung I. p. 385)                                         |

| 1707.    | 26. April, Mons.                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
|          | Detto an donselben (in ungrischer Sprache; die Über-                 |
|          | setzung L. p. 386) L. p. 53                                          |
| _        | 6. Mai, Mons.                                                        |
|          | Detto an denaelben (in ungrischer Sprache; die Über-                 |
|          | sotzung I. p. 387)                                                   |
| _        | 7. Mai, Debreczin.                                                   |
|          | Schreiben Rákóczy's an den Marquia von Torcy II. p. 475              |
| _        | 15. Mai, Mons.                                                       |
|          | Beriebt Vetes an denselben (in ungrischer Sprache; die               |
|          | Übersetzung I. p. 387) 1. p. 53                                      |
| hapterin | Mai, o. O.                                                           |
|          | Memolre von Vetes zur Überreiebung an die ungrische                  |
|          | Confoderation vorbereitet, jedoch nieht übergeben                    |
|          | (in ungrisehor Spracho; die Übersetzung I. p. 388) 1, p. 54          |
| _        | Mai and Jani, o. O.                                                  |
|          | Vetes' geheime Nachrichten über die Versammlung in Onod 1. p. 292    |
| _        | 19. Juli, Munkées.                                                   |
|          | Schreiben Vetes' an den Kurfürsten von Baiorn 1. p. 63               |
| _        | 29. Juli, Munkáes.                                                   |
|          | Memoiro Vetea' dem Fürsten Rakóczy überroieht L. p. 58               |
| -        | 26. Angust, Homonna.                                                 |
|          | Creditiv Vetes' an den König von Proussen I. p. 64                   |
| _        | 26. August, Hommona.                                                 |
|          | Instruction Rukóczy's für Vetes zur Mission an den König             |
|          | von Proussen                                                         |
| _        | Sebreibon Rákóczy's an König Ludwig XIV 11. p. 475                   |
|          | 4. Septembor, Warsehan.                                              |
| _        | Warschauer Vertrag, gesehlossen zwischen den russiseben              |
|          | Bevollmäehtigten und den Abgoordneten Rukóczy's und                  |
|          | der ungrischen Conföderation (inserirt dem russischen                |
|          | Ratifications-Instrument, ddo. 10. Decemb. 1707) l. p. 308           |
| _        | 4. September, Warsebau.                                              |
|          | Wesentlieber Inhalt desselben (irrth. mit 21. Sept. datirt) 1. p. 67 |
| _        | 5. September, Warsehan.                                              |
|          | Beriebt des Grafen Boresenvi an Rákóezy I. p. 66                     |
| _        | 17. Soptember, Warsehau.                                             |
|          | Schreiben desselben an den Marquis von Torcy I. p. 68                |
| -        | 17. September, Warachau.                                             |
|          | Translat desselben in französischer Spracho I. p. 70                 |
| _        | 21. September, o. O.                                                 |
|          | (Siehe 4 Sept. d. J.)                                                |
| _        | 13. October, Ungvár.                                                 |
|          | Creditiv für Votes an den Kurfürsten von Baiern L. p. 80             |

Übersicht. XVII

| 1707. 13. October, Ungvár.                                      |
|-----------------------------------------------------------------|
| Original - Instruction Rákóczy's für Vetes l. p. 295            |
| - 10. December, Kaschau.                                        |
| Schreiben Rákôczy's an König Ludwig XIV II. p. 476              |
| - 19. December, Moskau.                                         |
| K. russisches Ratifications-Instrument des zwischen den         |
| russischen Bevollmächtigten und Abgeordneten Rákó-              |
| czy's und der ungrischen Conföderation geschlosse-              |
| nen Vertrags, ddo. Warsehau 4. Sept. 1707 I. p. 308             |
| — 29. December, Paris.                                          |
| Bericht Vetes' an Rákóczy 1. p. 72                              |
| — o. T. u. O.                                                   |
| K. russische Propositionen zur Vermittlung des Friedens         |
| mit Schweden durch Frankreich 1. p. 312                         |
| - o. T. u. O.                                                   |
| Präliminar-Propositionen Russlands an Schweden (wie das         |
| Vorgehende nur in kürzerer Fassung) l. p. 80                    |
| Instruction Rákóczy's für den Grafen Tournon, Agenten           |
| am k. franz. Hofe                                               |
| 1708. 3. Jänner. Mons.                                          |
| Bericht Vetes' an Rákóczy 1. p. 73                              |
| - 3. Janner, Mona.                                              |
| Memoire von Vetes dem Kürfürsten von Baiorn überreicht L. p. 73 |
| - 15. Jänner, Kaschau.                                          |
| Creditiv Vetes' an den König von Frankreich L. p. 96            |
| — 15. Jänner, Kaschau.                                          |
| Detto an den Marquis von Torcy                                  |
| - 15. Jänner, Kaschau.                                          |
| Schreiben Rákóczy's an König Ludwig XIV II. p. 477              |
| — 19. Jänner, Paris.                                            |
| Bericht Vetes' an Rákóczy 1. p. 81                              |
| - 1. Februar, Paris.                                            |
| Detto an denselben                                              |
| - 15. Februar, Károly.                                          |
| Schreiben Rákóczy's an den Grafen von Tournon Il. p. 477        |
| - 16. Februar, Paris.                                           |
| Bericht Vetes' an Rákóczy                                       |
| - 6. Mārz, o. 0.                                                |
| Schreiben Rákóczy's an Vetes L. p. 314                          |
| - 8. Marz. Paris.                                               |
| Borieht Vetes' an Hákóczy 1. p. 87                              |
| - 18. Mārz, Paris.                                              |
| Detto an denselben                                              |
| Detto an denselben                                              |

| 1708. | 21. | Márz, Kasehau.                                                  |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------|
|       |     | Schreiben Rákóczy's an Vetes 1. p. 316                          |
| _     | 26. | Marz, Paris.                                                    |
|       |     | Bericht Vetes' an Rúkóczy 1. p. 88                              |
| _     | 31. | Marz, Kaschau.                                                  |
|       |     | Schreiben Rákóczy's an Vetes 1. p. 317                          |
| _     | 18  | April, o. O.                                                    |
|       |     | Detto an denselben                                              |
| _     | 46  | April.                                                          |
| _     | 10. | Dasselbe im Auszuge (Beil. X) 1. p. 21                          |
|       | 40  | April, Mons.                                                    |
| _     | 19. | Berieht Vetes' an Rákóezy                                       |
|       | 99  | April, Mons.                                                    |
| _     | 43. | Schreiben Vetes' an den Marquis von Torcy l. p. 91              |
|       | 97  | April, Mons.                                                    |
| _     | ۵1. | Berieht Vetes' an Rákóczy L p. 91                               |
|       | -00 | April, Marly.                                                   |
| _     | 20. | Schreiben des Marquis von Torcy an Vetes I. p. 323              |
|       | 90  | April, Szerenes.                                                |
| _     | 20. | Schreiben Rákóczy's an Marquis Desalleurs II. p. 482            |
|       |     | April, Szerenes.                                                |
| _     | 40. | Sehreiben Rükóezv'a an K. Ludwig XIV 11. p. 483                 |
|       |     | Mai. Mons.                                                      |
|       | ٠.  | Bericht Vetes' an Rákóczy                                       |
| -     | 21  | Mai, Marly.                                                     |
|       |     | Schreiben des Marquis von Torev an Vetea 1. p. 323              |
| _     | e.  | Juni, Saarlouis.                                                |
|       | ٠,  | Berieht Vetes' an Rákóczy                                       |
| _     | 16. | Juni. Mons.                                                     |
|       |     | Detto an denselben                                              |
| _     | 23. | Juni, Paris.                                                    |
|       |     | Detto an denselben l. p. 95                                     |
| _     | 26. | Juni — 24. Juli.                                                |
|       |     | Einzelnheiten der letzten Verhandlung Vetes' wegen der          |
|       |     | Subsidien in die Form eines Tagebuchea gebracht l. p. 103       |
| _     | 3.  | Juli, Fontainebleau.                                            |
|       |     | Berieht Vetes' an Rákôczy l. p. 96                              |
| _     | 3.  | Juli, Fontainebleau.                                            |
|       |     | Memoire von Vetes dem Könige von Frankreich uberreicht 1. p. 99 |
| _     | 11. | Juli, Fontainebleau.                                            |
|       |     | Bericht Vetes' an Rákóczy 1. p. 99                              |
| _     | 18. | Juli, Fontainebleau.                                            |
|       |     | Detto an denselben                                              |
| _     | 28. | Juli, Fontainebleau                                             |
|       |     | P 1 11                                                          |

XIX

| 1708. 6. August, Paris. Detto an denselben                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. August, Paris.     Schreiben Vetes an den Grafen (Solar) von Monasterol,     Gesandten des Kurfürsten von Bsiern am k. französi- achen Hofe |
| S. August, Fontzinehleau.  Schreiben des Marquis von Torcy an Vetes I. p. 324                                                                  |
| - 12. Auguat, Paris.  Bericht Vetea' an Rákóezy I. p. 112                                                                                      |
| — 30. August, Paris.  Detto an denselhen                                                                                                       |
| - ii. October, Paris, Detto an denselben                                                                                                       |
| <ul> <li>18. October, Feldlager von Károly.</li> <li>Sehreiben Rékéezy's an den Herzog von Marlborough il. p. 17</li> </ul>                    |
| — 22. October, Szathmar.  Schreiben Rékóczy's sn Vetes 1. p. 325                                                                               |
| – 24. December, Paris. Bericht Vetes' an Rákóezy                                                                                               |
| 1709. 3. Jänner, Danzig. Bericht Klement's an Rákóczy                                                                                          |
| — 10. Jänner, Munkács.<br>Schreiben Rékóezy's an Vetes                                                                                         |
| — 19. Jänner, Berlin. Bericht Klement's an Rákóczy                                                                                             |
| - 19. Jänner, Paris. Bericht Vetes' sn Rákóczy 1. p. 120                                                                                       |
| — 22. Jänner, Paria. Detto an denselben                                                                                                        |
| - 29. Jänner, Berlin. Bericht Klement'a an Rákóezy 11. p. 20                                                                                   |
| - 2. Februar, Berlin. Detto an denselben                                                                                                       |
| - 16. Februar, Paris. Bericht Vetes' an denselbon l. p. 122                                                                                    |
| - 23. Februar, Berlin. Bericht Klement's an denselben                                                                                          |
| - 28. Februar, Paris. Bericht Vetes an denselben                                                                                               |
| - 4. März, Paria.  Detto an denselben                                                                                                          |

| 1709. | 4.  | März, Brüssel.<br>Schreiben des Herrn Cardonel an Jablonski 11. p. 23                                                           |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -     | 7.  | März, Cleve. Bericht Klement's an denselben 11. p. 22                                                                           |
| -     | 7.  | Marz, Cleve. Schreiben Klement's an Lord Raby, k. englischen Gesandten in Berlin                                                |
| -     | 14. | Mārz, Paris. Bericht Vetes' an Rākóczy 1. p. 124                                                                                |
| -     | 16. | Mars, Berlin. Schreiben Lord's Raby an Jablonski 11. p. 24                                                                      |
| -     | 22. | Műrz, Paris. Bericht Vetes' an Rékóczy                                                                                          |
| -     | 23. | Marz — 10. April, Memoire von Jublonski und Klement dem Herzog von Marl- borough und den Generalstanten der vereinigten Nieder- |
|       |     | lande übergeben                                                                                                                 |
| -     | 28. | Márz, París. Bericht Vetes' an Rákóczy 1. p. 128                                                                                |
| -     | 28. | März, London.<br>Bericht Klement's an Rikóczy                                                                                   |
| -     | 31  | . Műr z.<br>Schreiben Rákóczy's an Jablonski                                                                                    |
| -     | 4.  | April. Schreiben Rákóczy's an Klement                                                                                           |
| -     | 19. | April, Paris.<br>Bericht Vetes an Rákóezy l. p. 129                                                                             |
|       | 25. | April, c. O. Schreiben Rákóczy's an Vetes                                                                                       |
| -     | 25. | April, o. O. Dasselbe im Auszuge (Beil. VII) fülschlich mit 13. April datirt l. p. 20                                           |
| -     | 29. | April, Paris. Bericht Vetes' an Rákóczy l. p. 129                                                                               |
| -     | 29. | April, Paris. Detto an denselben                                                                                                |
| _     | 2.  | Mai, Paris. Detto an denselben                                                                                                  |
| -     | 16. | Mai, Paris.                                                                                                                     |
|       | 18. | Dotto an denselben                                                                                                              |
|       |     | Braicht Viewent's on Biblions II n. 28                                                                                          |

| 1709. | 21. Mai, Talya. Schreiben Rakóezy's an Vetes                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _     | 21. Mai. o. O.                                                                                         |
|       | Dasselbe im Auszuge (Beil. VIII) 1. p. 20                                                              |
| _     | 31. Nai, Paris.                                                                                        |
|       | Berieht Vetes' an Rákóczy                                                                              |
| _     | Finalberieht Kloment's über die an den Höfen von Preussen,                                             |
|       | England und Holland dann mit dem Herzoge von Marl-                                                     |
|       | borough geführten Unterhandlungen                                                                      |
| _     | 4. Juni, Paris. Berieht Vetes' an Rákóczy                                                              |
| _     | 12. Juni, Paris.                                                                                       |
|       | Detto an denselben                                                                                     |
| -     | 12. Juni, Danzig.                                                                                      |
|       | Berieht Klement's an Rákóczy                                                                           |
| _     | <ol> <li>Juni, Szorenes.</li> <li>Sehreihen Rákóczy's an den König von Frankreich l. p. 143</li> </ol> |
|       | 16. Juni, Szerenes.                                                                                    |
|       | Schreiben desselben an den Marquis von Torcy I. p. 144                                                 |
| -     | 16, Juni, o. 0.                                                                                        |
| _     | Detto an den Präsidenten von Rouillé I. p. 144 16. Juni. Paris.                                        |
|       | Detto an Vetes I. p. 334                                                                               |
| _     | 18. Juni, Königsberg.                                                                                  |
|       | Berieht Klement's an Rákóczy                                                                           |
|       | Berieht Vetes' an Rákóezy 1. p. 135                                                                    |
| -     | 4. Juli, Paris.                                                                                        |
|       | Detto an denselben                                                                                     |
| _     | <ol> <li>Juli, Szerenes.</li> <li>Memoire Rákóczy's als Instruction für die Deputirten der</li> </ol>  |
|       | protestantischen Kirchen, dem Herrn v. Aneillon (unter                                                 |
|       | dem Pseudonym St. Julien) übergeben 11. p. 52                                                          |
| -     | 18. Juli, Paris.                                                                                       |
|       | Berieht Vetes' an Rákóczy I. p. 136<br>19. Juli, Patak.                                                |
| _     | Schreiben Rúkóczy's sn Klement                                                                         |
| _     | 29. Juli, Patak.                                                                                       |
|       | Sehreiben Rákóezy's an Hamel-Bruininx, Gesandten der                                                   |
| _     | Generalstaaten am k. Hofe II. p. 66<br>29. Juli, Patak.                                                |
|       | Schreiben Rákóezy's an den Fürsten von Lamberg, Lond-                                                  |
|       |                                                                                                        |

| 1709  | . 15. August, Paris.<br>Berieht Vetes' an Rakéezy                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| _     | 18. August, Wisoeko.                                                                     |
|       | Antwort des Königs von Sehweden an die Abgesandten der<br>evangelisehen Stände in Ungern |
|       | 23. August, Paris.                                                                       |
|       | Beriebt Vetes' an Rákóczy 1. p. 145                                                      |
|       | 8. September, Paris. Detto an denselben I. p. 145                                        |
| -     | 11, September, Wien,<br>Antwort Hamel-Bruininx an Rúkóezy II. p. 68                      |
| _     | 13. September, Paris.                                                                    |
|       | Beriebt Vetes' au Rákóczy 1. p. 147                                                      |
| _     |                                                                                          |
|       | Detto an denselben                                                                       |
| _     |                                                                                          |
|       | Detto an deuselben I. p. 148                                                             |
| _     | 8. October, Munkáes.                                                                     |
|       | Instruction Rakóezy's für Klement II. p. 70                                              |
| _     | 18. October, Paris.                                                                      |
|       | Bericht Vetes' an Rákóezy L p. 148                                                       |
| _     | 18. October, o. O.                                                                       |
|       | Sehreiben Rákóczy's an Jablonski, Hofprediger des Königs                                 |
|       | von Preussen (Beil. VI) I. p. 16                                                         |
| _     | 2. November, Munkaes.                                                                    |
|       | Schreiben Rakoczy's an Hamel-Bruininz II. p. 73                                          |
| _     | 2. November, Munkáes.                                                                    |
|       | Sehreiben Rákóezy's an Klement 11. p. 74                                                 |
|       | 15. November, Paris.                                                                     |
|       | Berieht Vetes' an Rákóezy L p. 150                                                       |
| _     | 18. November, Thorn.                                                                     |
|       | Berieht Klement's an Rákóczy                                                             |
| _     | 8. December, Rabov.                                                                      |
|       | Schreiben Rákóezy's an Vetes I. p. 336                                                   |
| _     | 28. December, Homonna.                                                                   |
|       | Sehreihen Rákóezy's an Klement                                                           |
| -     | December.                                                                                |
|       | Fortsetzung des Berichtes Vetes an Rákóezy vom 15. Nov. I. p. 153                        |
|       | December.                                                                                |
| .~    | Sehreiben Hamel-Bruininx's an Rákóczy II. p. 77                                          |
| 1710. | 6. Jänner, Halmat.<br>Sehreiben Rúkóezy's an Klement                                     |
|       |                                                                                          |
|       | 20. Jänner, Paris.                                                                       |

| and a second sec |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1710. o. T. u. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sebreiben Beresenyi's an Klement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 1. Februar, Paria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Detto an denselben l. p. 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 25. Februar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Memoire, von Vetes dem Könige von Frankreich überreicht 1. p. 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — 25. Februar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Propositionen von Rákóczy und der ungrisehen Confoede-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ration dem Könige von Frankreieh durch Vetes übergeb. I. p. 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 26. Februar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Berieht Vetes' an Rékôczy I. p. 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 28. Februar, Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Berieht Klement'a an Rikóczy 11. p. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Februar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Memoire Klement's an den König von Preussen und dessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minister Bar. Ilgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 2. März, Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schreiben Klement's an Abbé Brenner 11. p. 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 2. Márz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schreiben Klement's an Beresenyi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 4. Márz, Kasehau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schreiben Bercsenyi'a an Klement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bericht Vetes' an Rúkóczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Detto an denselben I. p. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 26. Márz, Paria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Detto an denselben I. p. 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 28, Mars, Haag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Memoire Klement's an des Herzog von Mariborough II. p. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 6. April, Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bericht Veten an Rákóczy 1. p. 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — 12. April, Kasehau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sehreiben des Grafen Bercsenyi an Vetes I. p. 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — 12. April, Haag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bericht Klement's an Rákóczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — 12. April, Kasehau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schreiben Beresenyi's an Klement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — 12. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schreiben Klement's an Beresenyi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 13. April, Paris, Berieht Vetes' an Rákôezy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1710. | <ol> <li>April, Hang.</li> <li>Berieht Klement's an Räkóczy II. p. 103</li> </ol>                             |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|       |                                                                                                               | , |
| _     | 19. April.                                                                                                    |   |
|       | Sehreiben Klement's an Beresenyi                                                                              | ŀ |
| _     | 23. April, Kasehau.                                                                                           |   |
|       | Sehreiben des Grafen Beresenyi an Vetes 1. p. 344                                                             | ł |
| -     | 1. Mai, Paris.                                                                                                |   |
|       | Berieht Vetes' an Rákóezy                                                                                     | į |
| -     | 4. Mai, Paris.                                                                                                |   |
|       | Antwortsehreiben Vetes' an den Grafen von Bercsenyi l. p. 163                                                 | 5 |
|       | 5. Mai, Paris.                                                                                                |   |
|       | Beriebt Vetes' an Rákóczy l. p. 165                                                                           | , |
|       | 19. Mai, Kasehau.                                                                                             |   |
|       | Sehreiben Beresenyi's an Klement                                                                              | ŀ |
| _     | 26. Mai, Berlin.                                                                                              |   |
|       | Sehreiben Klement's an Beresanyi                                                                              | • |
| _     | 30. Mui, Munkáes.                                                                                             |   |
|       | Instruction Rákóczy's für Herbaix und später für Vetes zur<br>Mission an Czar Peter I. von Russland I. p. 173 |   |
|       | Mission an Czar Peter I. von Russiand 1. p. 173<br>15. Juni, Paris.                                           | • |
| _     | Bericht Vetes' an Rákóczy l. p. 166                                                                           | , |
|       | 30. Juni, Paris.                                                                                              | • |
| _     | Detto an denselben                                                                                            |   |
| _     | 4. Juli, Paris.                                                                                               | , |
| _     | Detto an denselben                                                                                            |   |
|       | 4. Juli, Paris.                                                                                               | • |
| -     | Memoire Vetes' an den König von Frankreich I. p. 168                                                          | , |
| _     |                                                                                                               | , |
|       | Sehreiben Rákóezv's an Klement                                                                                | R |
| _     | 14. Juli, o. O.                                                                                               | 1 |
|       | Berieht Vetes' an Rakóczy 1. p. 173                                                                           |   |
| -     | 25. Juli, Marly.                                                                                              | • |
|       | Schreiben K. Ludwig XIV. von Frankreich an Rakóczy l. p. 173                                                  | 3 |
| _     | 25. Juli.                                                                                                     |   |
|       | Resolution des Königs von Frankreich auf die wiederholten                                                     |   |
|       | von Vetes im Namen Rákóezy's gemaehten Vorstellun-                                                            |   |
|       | gen                                                                                                           | 5 |
| -     | 31. Juli, Hommona.                                                                                            |   |
|       | Schreiben Bercsenyi's an General Janus 11. p. 108                                                             | 3 |
| _     | 31. Juli.                                                                                                     |   |
|       | Schreiben Beresenyi's an die Kron-Gross-Generalin von                                                         |   |
|       | Polen                                                                                                         | ñ |
| -     | Jnli.                                                                                                         |   |
|       | Bericht Klement's über die von ihm von Oetober 1709 bis                                                       |   |
|       | Juli 1710 gepflogenen Unterhandlungen IL. p. 10                                                               | Ð |

| 1710. | 9. August 1710 - 11. Februar 1711.                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Anszüge aus den Briefen Palmes, englischen Gesandten                                                          |
|       | in Wien, an Raby, engl. Gesandten in Berlin 11. p. 122<br>30. August, Szerenes.                               |
| _     | Sehreiben Rákóczy's an den König ven Preussen II. p. 121                                                      |
| _     | 30. August, Szerenes.                                                                                         |
|       | Schreiben Rakóczy's an die Königin ven England 11. p. 126                                                     |
| _     | 30. August, Szerenes.                                                                                         |
|       | Sehreiben Rákóczy's an die Generalstanten der vereinigten                                                     |
|       | Niederlande                                                                                                   |
| _     | 30. August, Szerenes.                                                                                         |
|       | Schreiben Rákóezy's an Baron ven Schmettau II. p. 131                                                         |
| -     | 23. September, Szerenes.  Sebreiben Vetes' an Marquis ven Torey 1. p. 174                                     |
| _     | 23. September, Szerenes.                                                                                      |
|       | Creditiv für Vetes an den Car ven Russland 1. p. 175                                                          |
| _     | 23. September, Villanow.                                                                                      |
|       | Siehe 13. Oct. d. J.                                                                                          |
|       | 27. September, Szerenes.                                                                                      |
|       | Original-Instruction Rikóczy'a für Vetea 1. p. 339                                                            |
| _     | 21. October, Villanow bei Warsehau.                                                                           |
|       | Vetes' Beriebt an Rákéczy 1. p. 183                                                                           |
|       | 23. October? (im Original September) Villanow.                                                                |
|       | Detto an denselben I. p. 183                                                                                  |
| _     | 23. October, Ungvár.                                                                                          |
|       | Instruction Rákóczy's für Klement andie Höfe der Alliirten II. p. 131                                         |
|       | 7. November, Villanow.                                                                                        |
|       | Bericht Vetes' an Rákóczy l. p. 184                                                                           |
| -     | <ol> <li>Nevember, Riga.</li> <li>Sebreiben Vetes an den Grafen (Selar) ven Menasterel . 1. p. 187</li> </ol> |
|       |                                                                                                               |
| -     | 4. December, Rign. Berieht Vetes' an Rákóezy                                                                  |
| _     | 4. December, Riga.                                                                                            |
| -     | Sehreibet, Vetes' an den Grafen ven Golevkin 1. p. 185                                                        |
| _     | 10. December, Riga.                                                                                           |
|       | Sehreiben Vetes' an den Marquis von Terey 1. p. 186                                                           |
| _     |                                                                                                               |
|       | Schreiben des Abbé Brenner an Klemeut 11. p. 134                                                              |
| 1711. | 1. Janner, Riga.                                                                                              |
|       | Schreiben Vetes' an den Grafen ven Beresenyi (in ungr.                                                        |
|       | Sprache die Übersetzung l. p. 392) I. p. 187                                                                  |
| ****  | 2. Janner, Königsberg.                                                                                        |
|       | Schreiben des Abbé Brenner an Klement 11. p. 134                                                              |

| 1711. | Jänner, Königsberg.     Schreiben desselbenan Jablonski           |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| _     | 5. Jänner, Königsberg.                                            |
|       | Schreiben desselben an Jablonski 11. p. 136                       |
| _     | 7. Jänner, Königsberg.                                            |
|       | Schreihen des Abhé Brenner, Prohstes von der Zips und             |
|       | Agenten Rákóczy's, an Vetes (die Übersetzung des                  |
|       | ungrisehen Theiles I. p. 393) I. p. 349                           |
| -     | 10. Jänner, Riga.                                                 |
|       | Schreihen Vetes' an Marquis von Torcy 1. p. 187                   |
|       | 10. Janner, Riga.                                                 |
|       | Berieht Vetes an Rákóezy I. p. 180                                |
|       | 10. Jänner, Riga.                                                 |
| _     | Schreiben Vetes' an den Grafen (Solar) von Monasterol . I. p. 189 |
|       | 10. Jänner, Jaroslaw.                                             |
| -     | Sehreiben Beresenvi's an Klement                                  |
| _     | 15. Janner, Riga.                                                 |
|       | Schreihen Vetcs' an Abbé Brenner                                  |
|       | 19. Jänner, Königsberg.                                           |
|       | Schreiben des Abbé Brenner an Klement II. p. 140                  |
|       | 27. Jänner.                                                       |
| _     | Schreiben Averst's an Klement                                     |
|       | 29. Jänner, Königsberg.                                           |
| -     | Schreiben des Ahbé Brenner an Klement II. p. 142                  |
|       |                                                                   |
| _     | Jänner.                                                           |
|       | Detto an denselben                                                |
|       | 6. Fehruar, Moskau.                                               |
|       | Memoire von Vetes dem Car Peter I. von Russland über-             |
|       | reicht                                                            |
| -     | 6. Fehruar.                                                       |
|       | In Form eines Memoires gekleidete Lösung der Schwierig-           |
|       | keiten, die sich der werkthätigen Hilfeleistung Russ-             |
|       | lands an Rákóczy entgegenstellen oder dieselho ver-               |
|       | zögern könnten I. p. 197                                          |
| _     | 8. Februar, König sberg.                                          |
|       | Sehreiben des Abbé Brenner an Klement                             |
| _     | 13. Februar.                                                      |
|       | Rescript der Königin von England an Lord Peterhorough,            |
|       | engl. Gesandten in Wien                                           |
| _     | 16. Februar.                                                      |
|       | Schreiben des Abbé Brenner an Klement II. p. 147                  |
|       |                                                                   |
| -     | 18. Februar, Dresden.                                             |
|       | Auszug aus einem Schreiben des Grafen von Schlitten,              |
|       | Marsehal des Cardinal von Sachsen-Zeitz, an Lord Rahy II. p. 147  |

| 1711. 19. Februar, Königsberg.<br>Schreiben des Abbé Brenner an Klement II. p. 147 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |
| - 19.—25. Februar.                                                                 |
| Auszug aus dem Schreiben Palmes, englischen Gesandten<br>in Wien, an Lord Raby     |
|                                                                                    |
| - 21. Februar, Berlin.                                                             |
| Protections-Urkunde des Königs von Preussen für Rékéczy                            |
| und die flüchtigen Ungern                                                          |
| Schreiben des k. preussischen Legationssceretärs in Wien II. p. 149                |
| - 26. Februar, Moskau.                                                             |
| Bericht Vetes' an Rákóczy üher die Unterhandlungen mit                             |
| dem rnssischen Hofe                                                                |
| - 26. Februar, Moskan.                                                             |
| Schreiben Vetes' an den Grafen Golowkin I. p. 213                                  |
| - 26. Februar, Königsberg.                                                         |
| Schreiben des Abbé Brenner an Klement II. p. 150                                   |
| - 28. Februar, Wien.                                                               |
| Schreiben des Lord Peterborough an Lord Rahy II. p. 151                            |
| - 16. März, Königsberg.                                                            |
| Schreiben des Abbé Brenner an Jablonski II. p. 152                                 |
| - 16. März, Königsberg.                                                            |
| Detto an Klement II. p. 156                                                        |
| - 18. Marz, Lemberg.                                                               |
| Sebreiben Beresenyi's an Klement II. p. 157                                        |
| - 26. März, Königsberg.                                                            |
| Schreiben des Abbé Brenner an Klement II. p. 161                                   |
| - 30. Műrz, Königsberg. Bericht Vetes' an Rákóczy I. p. 213                        |
| - Márz.                                                                            |
| Berieht Klement's an Rákóczy                                                       |
| - 10. April, Danzig.                                                               |
| Bericht Vetes' an Rakóczy I. p. 215                                                |
| - 15. April.                                                                       |
| Schreiben des Baron ligen, k. preussischen Ministers, an                           |
| Jablonski                                                                          |
| - 16. April, Berlin.                                                               |
| Berieht Klement's an Rúkóczy                                                       |
| - 25. April, Berlin.                                                               |
| Detto an denselben                                                                 |
| - 28. April, Danzig.                                                               |
| Detto an denselben                                                                 |
| - 28. April, Danzig. Schreiben Vetes' an Marquis von Torey 1. p. 219               |
| ocuremen veies an marquis von lorey L p. 219                                       |

| 1711. 28. April, Danzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detto an den Kurfürsten von Baiern 1. p. 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 30. April, Königsherg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schreiben des Abhé Brenner an Klement II. p. 176<br>- o. T. (April).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Von der Garnison in Munkács dem k. k. Feldmarachall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grafen Johann Palffy vorgeschingenen Punkte (in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ungriseher Sprache; die Übersetzung I. p. 393) I. p. 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 6. Mai, Jaroslaw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Auszug aus einem Schreiben Brenner's an Klement 1, p. 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 9. Mai, Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Auszug aus einem Schreiben des Königs Stanislaus von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Polen an den Grafen Solar, Gesandten des Kurfürsten<br>von Baiern in Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 11. Mai, Danzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Berieht Vetes' an Rákóezy l. p. 220<br>– 12. Maj. Jaworow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schreiben Rákóczy's an Klement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13. Mai, Zalusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sebreiben Rákóezy's an Klement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — 18. Mai, Königsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sehreiben des Abbe Brenner an Klement 11. p. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 18. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kurze Darstellung der Friedens-Unterhandlungen mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kurze Darstellung der Priedens-Unterhandlungen mit dem<br>Grafen Palffy                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grafen Palffy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grafen Palffy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grafen Palffy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grafen Palffy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grafon Pallly II. p. 181  23. Mai, Hambarg II. p. 182  Berieht Vetes' an Rákóezy I. p. 222  23. Mai, Berlin III. p. 183  Berieht Klement's an Rákóezy II. p. 183                                                                                                                                                                                                                   |
| Grafen Pally         II. p. 181           23. Mai, Il mahar gr.         III. p. 182           Berieht Veter in litidery         I. p. 222           23. Mai, Berlin         III. p. 183           Berieht Klement's an Ritidery         III. p. 183           24. Mai, Il Hang.         III. p. 183                                                                                |
| Griden Pally                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grafen Pally . II. p. 181  - 23. Nai. J. Hamburg II. p. 182  - 23. Nai. J. Berlin II. 222  - 23. Nai. J. Berlin II. 252  - 24. Mai. Harg III. p. 183  - 24. Mai. Harg III. p. 184  - 25. Nai. Konigaberg III. p. 184  - 25. Nai. Konigaberg III. p. 184  - 25. Nai. Konigaberg III. p. 184                                                                                         |
| Grafen Pally . II. p. 181  - 23. Mai, I ili mhur gr. Berieht Veter' in Itäldery p. 222  - 23. Mai, Berlin . Berieht Klement's an Råddery II. p. 183  - 24. Mai, III sag. Schreiken Lord's Ruby an Klement III. p. 184  - 25. Mai, Konigaberg                                                                                                                                       |
| Grafen Pally   II. p. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grafen Pally . II. p. 181  - 23. Mai, I ham har g. Bericht Veter in Itäskery . I. p. 222  - 23. Mai, Berlin. Berick Kleenont's an Rikskery . II. p. 183  - 24. Mai, Hag. Schreiben Lord's Roby an Klement . II. p. 184  - 25. Mai, Kanig aber g. Schreiben des Abbé Brenner an Kiement . II. p. 184  - 28. Mai, Zahran (Zahara). Schreiben Bikkery; an des k. Feldmarschall Grafen |
| Grafen Pally   II. p. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grafen Pally   II. p. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grafen Pally . II. p. 181  - 23. Mai, I ili mhn rg.  - Bericht Veter in Ribbery                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grafen Pally                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grafen Pally . II. p. 181  - 23. Nai, I il mahr gr.  - Bericht Veter in Ribbery                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grafen Pally                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1711. 18. Juni (fälsehlich 18. Juli), Visocko.                                            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Dasaelbe im Auszuge (Beil. IX)                                                            | ) |
| Bericht Vetes' an Rákóezy 1. p. 226                                                       |   |
| - 20. Juni.                                                                               |   |
| Memoire von Vetes dem Könige ven Frankreich überreicht I. p. 226                          | 5 |
| - 21. Juni, Paris.                                                                        |   |
| Sehreiben Vetes' an Abbé Brenner 1. p. 228                                                | ţ |
| Z2. Juni, Paria. Bericht Vetes' an Rákóezy 1. p. 23;                                      | , |
| — 27. Juni, Lemberg.                                                                      | • |
| Schreiben Rákóczy's an Klement                                                            | , |
| - 12. Juli, Paris.                                                                        |   |
| Bericht Vetes' an Rákóezy 1. p. 23                                                        | ė |
| - 13. Juli, Berlin.                                                                       |   |
| Bericht Klement's an Rákóczy                                                              | • |
| Sehreiben Vetes' an Abbé Brenner 1. p. 231                                                | 5 |
| - 16. Juli, Berlin.                                                                       |   |
| Bericht Klement's an Rákéezy 11. p. 190                                                   | ) |
| - 18. Juli, e. 0.                                                                         |   |
| Siche 18. Juni d. J.<br>29. Juli, c. O.                                                   |   |
| Schreiben Rákóczy'a an Vetes                                                              | , |
| - 29. Juli, Fontainebleau.                                                                |   |
| Berieht Vctes' an Rúkóczy 1. p. 230                                                       | , |
| - 4. August, Fentainebleau.                                                               |   |
| Memeire von Vetes dem Könige von Frankreich überreicht L. p. 238                          | ţ |
| <ul> <li>August.</li> <li>Anrede Vetes' bei der Übergabe des Memoires von dem-</li> </ul> |   |
| achen Tage an den König von Frankreich 1. p. 240                                          | ) |
| - 4. August, Berlin.                                                                      |   |
| Sehreiben Jahlonski's an Klement                                                          | ı |
| - 5. August                                                                               |   |
| Memeire Klement's an die Königin von England II. p. 193<br>— 6. August, Fentainebleau.    | • |
| Bericht Votes' an Rákéczy                                                                 |   |
| - 8. August, Berlin.                                                                      |   |
| Schreiben Jablonski'a an Klement 11. p. 203                                               | i |
| - 15. August, Fentainebleau.                                                              |   |
| Bericht Vetes' an Rákéczy                                                                 | ř |
| Schreiben Jahleuski's an Klement                                                          |   |
| - 27. August, Lenden.                                                                     |   |
| Bericht Klement's an Rákóezy                                                              | í |

#### Cheraicht.

| 711. | 30. | August, Paris.                                                       |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------|
|      |     | Berieht Vetes' an Rákóczy 1. p. 245                                  |
| _    | 1.  | September.                                                           |
|      |     | Schreiben Tilsnn's, ersten Comis St. John's, an Klement . II. p. 208 |
| _    | 4.  | September, Warsebau.                                                 |
|      |     | Sebreiben Rákóczy's an Vetes 1. p. 363                               |
| _    | 8.  | September.                                                           |
|      |     | Sebreiben Lord's Strafford an Klement 11. p. 208                     |
| _    | 10. | September, Paris.                                                    |
|      |     | Berieht Vetes' an Rákóczy 1. p. 246                                  |
| _    | 12. | September, Whitehall.                                                |
|      |     | Schreiben Tilson's an Klement                                        |
| _    | 18. | September, London.                                                   |
|      |     | Berieht Klement's an Rákóezy 11. p. 208                              |
| _    | 22. | September, Berlin.                                                   |
|      |     | Schreiben Jablonski's an Klement 11. p. 212                          |
| -    | 22. | September, Haag.                                                     |
|      |     | Schreiben Ayerst's an Klement                                        |
| -    | 25. | September, Paris.                                                    |
|      |     | Memoire Klement's an die Königin von England II. p. 215              |
| -    | 28. | September, Paris.                                                    |
|      |     | Berieht Vetes' an Rákóczy 1. p. 248                                  |
| _    | 29. | September, Whitehall.                                                |
|      |     | Sehreiben Tilson's an Klement 11. p. 218                             |
| -    | 6.  | October, Paris.                                                      |
|      |     | Bericht Vetes' an denselben 1. p. 249                                |
| _    | 15. | October, Paris.                                                      |
|      |     | Detto an denselben                                                   |
| _    | 16. | October, Haag.                                                       |
|      |     | Sehreiben Ayerst's an Klement 11. p. 219                             |
| _    | 16. | October, Lundon.                                                     |
|      |     | Berieht Klement's an Rákóczy 11. p. 220                              |
| _    | 20. | October, London.                                                     |
|      |     | Detto an denselben                                                   |
|      | 99  | October, Paris.                                                      |
|      | 20. | Berieht Vetes' an Rúkóczy                                            |
|      |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |
| _    | 21. | O eto ber, o. O.<br>Berieht Klement's an Rákôczy II. p. 223          |
|      |     |                                                                      |
| _    | 28. | October, Paris.                                                      |
|      |     | Berieht Vetes' an Rákóczy                                            |
| _    | 30. | October, Paris.                                                      |
|      |     | Detto an denselben , 1. p. 253                                       |
| _    | 30. | October, o. O.                                                       |
|      |     | Berieht Klement's an Rákóezv 11. p. 225                              |

| 1711. 31. October, Danzig.                                |
|-----------------------------------------------------------|
| Schreiben Rákóczy's an den König von Frankreich I. p. 256 |
| - 31, October, Danzie.                                    |
| Detto an denselben L p. 256                               |
| - 31. October, Danzig.                                    |
| Detto an den König von Spanien I. p. 257                  |
| - 31. October, Danzig.                                    |
| Detto an den Dauphin 1. p. 257                            |
| - 31. October, Danzig.                                    |
| Schreiben Rakóezy's an Marquis Torcy                      |
| - 31. October, Berlin.                                    |
| Schreiben Jablonaki's an Klement II. p. 229               |
| - 6. November, Paris.                                     |
| Bericht Vetes' an Rékóczy I. p. 253                       |
| - 10. November, London.                                   |
| Bericht Klement's an Rákôczy II. p. 231                   |
| - 12. November, Paris.                                    |
| Bericht Vetes' an Rákóczy L p. 255                        |
| - 13. November.                                           |
| Sebreiben Bonet's, k. preussiseben Residenten in London,  |
| an Klement                                                |
| - 17. November, Berlin.                                   |
| Schreiben Jablonski's an Klement II. p. 233               |
| - 17. November, London.                                   |
| Bericht Klement's an Rakóczy II. p. 235                   |
| - 18. November, Paris                                     |
| Bericht Vetes' an Rákócsy I. p. 255                       |
| - 24. November, Paris.                                    |
| Detto an denselben 1. p. 258                              |
| - 24. November, Whitehall.                                |
| Schreiben Tilson's an Klement                             |
| - 24. November                                            |
| Bericht Klement's an Rákóezy                              |
| - 24. November, o. 0.                                     |
| Schreiben Rákóezy's an Baron Besenval II. p. 486          |
| - 25. November, Danzig.                                   |
| Schreiben Rakóczy's an Vetes I. p. 364                    |
| - 26. November.                                           |
| Schreiben Bonet's an Klement                              |
| - 27. November, London.                                   |
|                                                           |
| Bericht Klement's an Rákóczy II. p. 241                   |
| - 28. November, Danzig.                                   |
| Schreiben Rákóczy's an Klement II. p. 244                 |
| — 1. De cember.                                           |
| Mamaina was Value day Villian and Paralla 1 21 11 1 900   |

| 711.  | 1. Docomher.                                            |
|-------|---------------------------------------------------------|
|       | Punkte von Vetes dem Könige von Frankroich zur Vorlage  |
|       | bei den allgemeinen Friedensconferenzen (in Utrecht)    |
|       | überreiebt l. p. 262                                    |
| -     | 1. December.                                            |
|       | Memoire von Votes dem Dauphin übergeben 1. p. 263       |
| -     | 1. December, London.                                    |
|       | Bericht Klement's an Rakôczy                            |
| _     | 6. December, Paris.                                     |
|       | Bericht Vctes' an Rákóezy I. p. 259                     |
| _     | 9. December.                                            |
|       | Schreiben Rakóczy's an Klement II. p. 247               |
| _     | 10. Docember, Paris.                                    |
|       | Berieht Vetes' an Rákóczy 1. p. 264                     |
| _     | 12. December, London                                    |
|       | Schreiben Bonnae's an Klement 11. p. 248                |
| _     | 13. December.                                           |
|       | Schreiben Rákóezy's an Klement II. p. 249               |
| _     | 17. December, Paris.                                    |
|       | Bericht Vetes' sn Rákóczy 1. p. 265                     |
| _     | 19. December.                                           |
|       | Schreiben Rikóczy's an Klomont                          |
| _     | 22. December, London.                                   |
|       | Sehreiben Bonet's an Klement II. p. 250                 |
| _     | 24. December, Paris.                                    |
|       | Bericht Vetes' au Rákóczy 1. p. 271                     |
|       | 27. December? (im Originale steht, wie ich glaube, irr- |
|       | thûmlich November).                                     |
|       | Detto an denselben 1. p. 271                            |
| _     | 29. December, Haag.                                     |
|       | Bericht Klement's an Rakôezy II. p. 251                 |
| _     | 30. December, Paris.                                    |
|       | Bericht Vetes' an Rákôezy 1. p. 272                     |
| 1712. |                                                         |
|       | Schreiben Rakóezy's an Klement 11. p. 258               |
| _     | 6. Jänner, London.                                      |
|       | Sehreiben Bonet's an Klement 11. p. 261                 |
| _     | 7. Janer, Paris.                                        |
|       | Berieht Vetes' an Rákóczy 1. p. 276                     |
| _     | 8. Janner, Hang.                                        |
|       | Bericht Klomant's an Rakóezy 11. p. 258                 |
|       | 15. Janner, Paris.                                      |
| _     | Bericht Vetes' an Rukóezy l. p. 276                     |
|       | •                                                       |
| _     | 15. Jänner.                                             |

| 1712. | 16. Janner, Danzig.                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------|
|       | Schreiben Rákóczy's an Klement II. p. 264                      |
| _     | 16. Jänner, Madrid.                                            |
|       | Sehreiben K. Philipp V. von Spanien an Rákóezy II. p. 265      |
| ~     | 22. Jänner, London.                                            |
|       | Sehreiben Bonet's an Klement II. p. 266 23. Jänner. Paris.     |
| _     | Bericht Vetes' an Rákóezy I. p. 277                            |
| -     | 26. Jänner Hang.                                               |
|       | Bericht Klement's an Rákóezy II. p. 260                        |
| _     | 27. Janner, Danzig.                                            |
|       | Schreiben Rákóezy's au Klement II. p. 267                      |
| _     | 29. Jänner, Utreeht.                                           |
|       | Bericht Klement's an Rákóezy II. p. 269                        |
| _     | 29. Jänner, London.<br>Schreiben Bonet's an Klement II. p. 271 |
|       | ·                                                              |
| _     | 30. Jünner, Danzig. Schreiben Bákóczy's an Klement II. p. 272  |
| _     | Janer.                                                         |
|       | Memoire Klement's an die Generalstaaten II. p. 255             |
| _     | 2. Fehruar, Utrecht.                                           |
|       | Berieht Klement's an Rákóezy II. p. 275                        |
| _     | 5. Februar, London.                                            |
|       | Sehreihen Bonet's an Klement II. p. 276                        |
| -     | 6. Februar, Danzig.                                            |
|       | Sehreiben Rákóezy's an Klement II. p. 277                      |
| _     | 9. Februar, Utrecht.                                           |
|       | Bericht Klement's an Rákóczy II. p. 277                        |
| _     | 11. Fehruar, Haag. Detto an denselben                          |
| _     | 13. Februar.                                                   |
|       | Sehreiban Rákóezy's an Klement II. p. 282                      |
| _     | 14. Februar, Hang.                                             |
|       | Berieht Klement's an Rákóezy II. p. 283                        |
| -     | 15. Februar, Hang.                                             |
|       | Detto an denselben II. p. 288                                  |
| _     | 16. Februar, Berlin.                                           |
|       | Schreiben Jablonski's an Klement II. p. 291                    |
| -     | 16. Februar, London.                                           |
|       | Schreiben Bonet's an Klement II. p. 293                        |
| _     | 20. Februar, Danzig.                                           |
|       | Schreiben Rakóezy's an Klement II. p. 294                      |
| _     | 23. Fehruar, London.                                           |
|       | Sehreiben Bonet's an Klement                                   |

| 1712. 26. Februar, Utrecht                                     |
|----------------------------------------------------------------|
| Bericht Klement's an Rákóczy II. p. 296 - 27. Februar, Danzig. |
| Schreiben Rákóczy'n an Klement II. p. 298                      |
| - i. Marz (Berlin).                                            |
| Sehreiben Jablonski's an Klement II. p. 299                    |
| - 4. März, London.<br>Schreiben Bonet's an Klement             |
| - 5. Marz, Danzig.                                             |
| Sehreiben Rákócsy's an Klement                                 |
| - 5. Marz, Utreeht.                                            |
| Bericht Klement's an Rákóezy II. p. 302                        |
| - 8. Marz, Utrecht.                                            |
| Detto an denselben IL p. 306  — 8. März, London.               |
| Schreiben Bonet's an Klement                                   |
| - 12. Mars, Danzig.                                            |
| Schreiben Rakóczy's an Klement 1L p. 308                       |
| - 15. Marz, Berlin.                                            |
| Schreiben Jablonski's an Klement II. p. 312                    |
| - 18. März, London.<br>Schreiben Bonet's an Klement            |
| - 19. März, Haag.                                              |
| Bericht Klement's an Rakôczy II. p. 313                        |
| - 19. Marz, Paris.                                             |
| Schreiben des Abbé Brenner an Klement II. p. 314               |
| - 19. Mārz, Danzig. Schreiben Rākōczy's an Klement II. p. 315  |
| - 20. Marz, Danzig.                                            |
| Berieht Vetes' an Rákóczy 1. p. 277                            |
| - 22. Marz, London.                                            |
| Schreiben Bonet's an Klement II. p. 315                        |
| - 26. Mārz, Danzig.<br>Schreiben Rākóezy's an Klement          |
| - 26. Marz, Berlin.                                            |
| Schreiben Jablonski's an Klement                               |
| - 27. Mārs, Hang.                                              |
| Bericht Klement's an Rákóczy II. p. 319                        |
| - 29. März, Utrecht.                                           |
| Detto an denselben                                             |
| - 29. März, London.                                            |
| Schreiben Bonet's an Klement 11. p. 324                        |

| 1712. | 2.  | April, Danzig.                                          |
|-------|-----|---------------------------------------------------------|
|       |     | Schreihen Rákóczy's an Klement                          |
|       | 2.  | April, Utrecht.                                         |
|       |     | Bericht Klement's au Rákóczy II. p. 326                 |
| -     | 5.  | April, Utrecht.                                         |
|       |     | Detto an denselben                                      |
| -     | 9.  | April, Berlin.                                          |
|       |     | Schreiben Jablonski's an Klement 11. p. 332             |
|       | 9.  | April, Utrecht.                                         |
|       |     | Berieht Klement's an Rákóczy                            |
| _     | 10. | April, Paris.                                           |
|       |     | Schreihen des Abhé Brenner an Klement 11. p. 335        |
|       | (14 | . April.)                                               |
|       |     | Propositionen Rakóezy's die durch die französischen Ge- |
|       |     | sandten am Utrechter Congresse vorgebrucht werden       |
|       |     | sollten; am 14. April dem k. franz. Hofe vom Abbé       |
|       |     | Brenner übergeben                                       |
|       | 16. | April, Danzig.                                          |
|       |     | Schreiben Rákóczy's an Klement 11. p. 340               |
|       | 16. | April, Utrecht.                                         |
|       |     | Bericht Klement's an Rakoczy 1L p. 341                  |
|       | 19. | April, Utrecht.                                         |
|       |     | Detto an denselben                                      |
| -     | 20. | April, Danzig.                                          |
|       |     | Schreiben Rakóczy's an K. Ludwig XIV II. p. 491         |
| -     | 23. | April, Danzig.                                          |
|       |     | Schreiben Rákóezy's an Klement                          |
| -     | 30. | April, Danzig.                                          |
|       |     | Detto an denselben                                      |
|       | 4.  | Mai, Paris.                                             |
|       |     | Schreiben des Abbé Brenner an Klement                   |
|       | 11. | Mai, Paris.                                             |
|       |     | Detto an denselben IL p. 347                            |
| -     | 24. | Mai, Utrecht.                                           |
|       |     | Bericht Klement's an Rákóczy 11. p. 348                 |
| -     | 25. | Mai, Danzig.                                            |
|       |     | Schreiben Rákóczy's an Klement IL p. 351                |
| -     | 27. | Mai, Utrecht.                                           |
|       |     | Bericht Klement's an Rakoczy                            |
| -     | 31. | Mai, Utrecht.                                           |
|       |     | Detto an denselben                                      |
|       | 1.  | Juni, Danzig.                                           |
|       |     | Schreiben Rákóczy's an Klement II. p. 354               |
| _     |     | Juni, Utrecht.                                          |
|       |     | Datto an dentelhen                                      |

| 1712. 8. Juni.                                                               |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Schreiben Rákóczy's an Klement IL p                                          | . 356 |
| - 11. Juni, Danzig.                                                          |       |
| Vollmacht Rakoczy's für den Abbé Brenner und Klement                         |       |
| als seine Abgeordneten zum Utrechter Congresse II. p                         | . 357 |
| - 11. Juni, Danzig.                                                          |       |
| Schreiben Rakoczy's an den Marschall von Uxelles, k. fran-                   |       |
| zösischen Gesandten bei dem Utrechter Congresse II. p<br>— 11. Juni, Danzig. | 359   |
| Schreiben Rákóczy's an Herra von Polignac, k. französi-                      |       |
| seben Gesandten bei dem Utrechter Congresse II. p                            | 359   |
| - II. Juni, Danzig.                                                          |       |
| Schreiben Rakoezy's an Menager, k. franz. Gesandten bei                      |       |
| dem Utrechter Congresse II. p                                                | . 361 |
| - 11. Juni.                                                                  |       |
| Schreiben Rákóczy's an Klement II. p.                                        | 361   |
| - II. Juni, Paris.                                                           |       |
| Schreiben des Abbé Brenner an Klement II. p. — 12. Jani. Paris.              | 364   |
| Schreiben desselben an denselben II. p.                                      | 264   |
| - 17. Juni. Utrecht.                                                         |       |
| Bericht Klement's an Rákóczy II. p.                                          | 365   |
| - 18. Juni.                                                                  |       |
| Schreiben Rákóczy's an Klement II. p.                                        | 366   |
| - 21. Juni, Utreebt.                                                         |       |
| Berieht Klement's an Rákóczy II. p.                                          | 367   |
| - 22. Juni.                                                                  |       |
| Schreiben Rákóczy's an Klement II. p. — 22. (irrth. 2.) Juni, Utrcebt.       | 368   |
| Beriebt Klement's an Rakóczy                                                 | 368   |
| - 24. Juni, Utrecht.                                                         | 000   |
| Detto an denselben                                                           | 369   |
| - 29. Juni.                                                                  |       |
| Schreiben Rákóczy'a an Klement II. p.                                        | 371   |
| - Anfang Juli, Utrecht.                                                      |       |
| Bericht Klement's an Rákóczy II. p.                                          | 372   |
| - 5. Juli, Utrecht.  Detto an denselben                                      | 373   |
| - 5. Juli. Utrecht.                                                          | 010   |
| Antwort des Abbé Polignae an Rékôczy II. p.                                  | 373   |
| - 8. Juli Utrecht.                                                           |       |
| Bericht Klement's an Rákóczy                                                 | 374   |
| - 9. Juli.                                                                   |       |
| Schreiben Rákóczy's an Klement II. p.                                        | 375   |

Chersicht

| 1712. | 12. | Juli, Hang.                                      |
|-------|-----|--------------------------------------------------|
|       |     | Bericht Klement's an Rákóczy II. p. 375          |
| _     | 16. | Juli.                                            |
|       |     | Schreiben Rákóczy's an Klement Il. p. 377        |
| _     | 16. | Juli, Haag.                                      |
|       |     | Borieht Klement's an Rakoczy 11. p. 379          |
| _     | 18. | Juli, Paris.                                     |
|       |     | Schreiben des Abbé Brenner an Klement II. p. 381 |
|       | 40  | Juli, Hang.                                      |
| -     | 10. | Bericht Klement's an Rákóczy II. p. 381          |
|       | 20  | Juli.                                            |
|       | 20. | Schreiben Rákóczy's an Klement                   |
| _     | 22  | Juli, Haag.                                      |
| _     | ~~. | Bericht Klement's an Rúkóczy IL p. 383           |
| _     | 23  | Juli.                                            |
|       | 20. | Schreiben Rákóczy's an Klement II. p. 384        |
| _     | 26  | Juli, Hang.                                      |
|       |     | Bericht Klement's an Rákóczy 11. p. 385          |
|       | 2.  | August.                                          |
|       |     | Schreiben Menager's an Rakóczy II. p. 387        |
| _     |     | August, Hang.                                    |
|       | ٠.  | Bericht Klement's an Rákóczy                     |
| _     |     | Angust.                                          |
| _     | о.  | Schreiben Rákóczy's an Klement II. p. 389        |
|       | _   |                                                  |
| -     | 6,  | August, Utrecht.                                 |
|       |     | Bericht Klement's an Rakóczy 11. p. 389          |
| _     | 9.  | August, Utrecht.                                 |
|       |     | Detto an denselben                               |
| _     | 12. | August, Utrecht.                                 |
|       |     | Detto an denselben                               |
| _     | 13. | August.                                          |
|       |     | Schreiben Rákóczy's an Klement IL p. 395         |
| -     | 10. | August, Utrecht.                                 |
|       |     | Bericht Klement's an Rákóczy II. p. 396          |
|       | 17. | August.                                          |
|       |     | Schreiben Rákóczy's an Klement                   |
| _     | 24. | Augnat                                           |
|       |     | Detto an dennelben II. p. 398                    |
| _     | 27. | August, Utrecht.                                 |
|       |     | Bericht Klement's an Rákóezy II. p. 398          |
|       | 41. | August.<br>Schreiben Rákóczy's an Klement        |
|       |     | Angust.                                          |
| _     |     | Angust.                                          |

| 1712. 3. September, Utrecht. Bericht Klement's an Rúkóezy |
|-----------------------------------------------------------|
| - 4. September.                                           |
| Schreiben Rákóczy's an Klement Il. p. 402                 |
| - 6. September, Utreebt.                                  |
| Baricht Klement's an Rákóczy                              |
| - 10. September.                                          |
| Schreiben Rákóczy'a an Klement                            |
| - 14. September, Paris.                                   |
| Schreiben des Abbé Brenner an Klement 11. p. 404          |
| - 17. September, Hang.                                    |
| Bericht Klement's an Rákóczy                              |
| - 20. September, Utrecht.                                 |
| Detto an denselben                                        |
| - 21. September.                                          |
| Schreiben Rakóczy's an Klement , 11. p. 407               |
| - 23. September, Utreebt.                                 |
| Bericht Klement's an Rákóezy II. p. 408                   |
| - 27. September, Utrecht.                                 |
| Detto an denselben                                        |
| - September.                                              |
| Detto an denselben                                        |
| - 4. October, Hasg.                                       |
| Detto an denselben                                        |
| - 4. October, Utreeht.                                    |
| Detto an denselben                                        |
| - 4. October, Berlin.                                     |
| Schreiben Jablonski's an Klement                          |
| - 7. October, Utrecht.                                    |
| Berieht Klement's an Rákóczy 11. p. 416                   |
| - 21. October, Rotterdam.                                 |
| Detto an denselben                                        |
| - 23. October, Danzig.                                    |
| Schreiben Rákóczy's an Klement                            |
| - 28. 0 e to b e r.                                       |
| Detto an denselben                                        |
| - 28. October, London.                                    |
| Berieht Klement's an Rakóezy                              |
| - I. November, London.                                    |
| Detto an denselben                                        |
| - 4. November, London.                                    |
| Detto an denselben                                        |
| - 8. November, London.                                    |
|                                                           |

#### Übersicht.

| 171  | <ol> <li>November, am Bord dea St. Georg.</li> <li>Schreiben Rákóczy's an Baron Besenval</li></ol> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | - 11. November, London.                                                                            |
| _    |                                                                                                    |
|      | Berieht Klement's an Rákóczy                                                                       |
| -    | - 15. November, London.                                                                            |
|      | Detto an denselben                                                                                 |
| -    | 18. November, London.                                                                              |
|      | Detto an denselben                                                                                 |
| -    | · 21. November, im Sund.                                                                           |
|      | Schreihen Rákóczy's an Baron Besenval II. p. 492                                                   |
| _    | 22. November, London.                                                                              |
|      | Berieht Klement's an Rákóczy 11. p. 426                                                            |
| -    | 25. November.                                                                                      |
|      | Detto an denselhen IL p. 427                                                                       |
| _    | November.                                                                                          |
|      | Memoire Klement's an die Königin von England II. p. 427                                            |
| -    |                                                                                                    |
|      | Berieht Klement's an Rákóczy II. p. 428                                                            |
| _    |                                                                                                    |
|      | Sebreiben Rákóczy an Baron Besenval II. p. 493                                                     |
| _    | 16. December, Paris.                                                                               |
|      | Bericht Klement's an Rákóczy 11. p. 429                                                            |
| _    | 30. December, Paris.                                                                               |
|      | Detto an denselben                                                                                 |
| 1713 | 7. Janner, Paria.                                                                                  |
|      | Detto an denselben                                                                                 |
| _    | 17. Jänner, Dünkirchen.                                                                            |
|      | Detto an denselben                                                                                 |
| _    | 23. Jänner, London.                                                                                |
|      | Detto an denselben II. p. 433                                                                      |
| _    | 9. März, Passy.                                                                                    |
|      | Schreiben Rakóezy's an Baron Besenval II. p. 494                                                   |
| -    | 27. April, Pasay.                                                                                  |
| ~    | Sehreiben Rákóczy's an K. Ludwig XIV II. p. 495                                                    |
| 114. | o. T. u. O.                                                                                        |
|      | Schreiben Rákóezy's an Marquia v. Torcy II. p. 498                                                 |
| 715. | 22. September, Wien.                                                                               |
|      | Memoire Klement's an K. Karl VI                                                                    |
| _    | o. T. u. O.                                                                                        |
|      | Memoire Vetes' an K. Karl VI 1. p. 1                                                               |
| -    | o. T. u. O.                                                                                        |
|      | Detto an denselhen 1. p. 22                                                                        |
| 721. | 20. März, Kamieniec.                                                                               |
|      | 6.1                                                                                                |

## Übersicht.

| 1721. | 31. Angust, Rodosto.                              |           |
|-------|---------------------------------------------------|-----------|
|       | Schreiben Rákóczy's an den Herzog von Orleans     | II. p. 50 |
| 1722. | 24. Februar, Rodosto.                             |           |
|       | Schreiben Rákóczy's an den Cardinal Dubois        | II. p. 51 |
| _     | 24. Msi, Rodosto.                                 |           |
|       | Schreiben Rakóczy's an den Herzog von Orleans     | II. p. 51 |
| 1723. | 22. Janner, Rodosto.                              |           |
|       | Schreiben Rakóczy's an eine k. franz. Princessinn | II. p. 52 |
| -     | Anfang Octobers, Rodosto.                         |           |
|       | Detto an dieselbe                                 | IL p. 52  |
| 1724. | 3. März, Rodosto.                                 |           |
|       | Schreiben Rákóczy's an den Grafen Morville        | II. p. 53 |
| -     | 10. September, Rodosto.                           |           |
|       | Schreiben desselben an denselben                  | П. р. 54  |
| 1726. | 29. November, Rodosto.                            |           |
|       |                                                   |           |

#### 1.

### Memoire Klement's an Kaiser Karl VI.

Wien, 22. September 1715.

Le soussigné aiant etudié a Franckfort sur l'Oder eut ordre de son Pere au commencement de l'année 1708 de retourner en Hongrie par Dantzig, il y trouva la Princesse Rokoczy qu'il a eu occasion de voir par les moiens des ses Parents qui etoient aupres d'Elle et comme Elle avoit pour lors besoin d'un homme de confiance pour faire tenir au Prince Rakoczi des lettres de consequence concernantes des Propositions que luy faisoit au nom du Roy de Svede ct en eeluy du Roy Stanislas le General Crassau qui se trouvoit dans le Dantziger verder, la ditte Dame et le dit General me confierent non seulement des lettres mais aussi les Propositions svivantes de bouche: Que le Roy de Svede aiant heureusement affermie le Roy Stanislas sur le Throne de Pologne du coté du Roy Auguste travailloit avec le meme bonheur du coté du Czar, que l'Alliance et les Promesses de ce dernier seront inutiles a luy Prince Rakoczi et qu'il ctoit des ses luterets d'entrer dans les mesures que la Syede luy propose d'empecher en Hongrie et en Transsylvanie le Passage des Couriers Moscovites, de disposer les Polonois attachées a son Parti et surtout Monsieur et Madame la grande Generale Sziniavszki de reconnoitre le Roy Stanislas et que tout ecei contribuant a la fin de la Guerre Moseovite mettra les Roys de Svede et Stanislas en Etat de faire avoir au Prince Rakoczi et aux llongrois des satisfactions raisonnables a quoy ees deux Princes s'offroient de s'engager formellement. J'ay trouvé Rakoczi a la fin du mois de may la meme Année 1708 a quelques Lieus d'Agria ou son Armée qui fut ensuite battu au mois d'Aout a Trentschin s'assembloit. Comme le Comte Fontes, Abth. II. Bd. XVII.

Beresenyi haissoit tout ee qui venoit de la Part de la Svede, le secret me fut recommandé, et je ne seait pas quelle Reponse le Prince Rakoczi donna au General Crassau, puisque je fut reuroyé avec une simple Lettre pour ce General avec ordre de luy dire que du moment, qu'il se sera approché de Prontieres d'Hongrie I luy sera envoyé des Deputes par Rakoczi, ce qui fut fait effectivement. Pour moy je fut chargé de sollieiter a la Cour de Berlin des ordres aux Marchands de Königsberg et de Berlin de faire tenir en Hongrie des Armes et des Attirails necessaires de la Guerre avec des Passe-Ports ou des Faeilites pour le transport. Cela mé tut accordé sans aucune Difficulté.

Cette Cour cloit deja entré dans les Interets des Revoltes dans l'année 170 lorsque Messieurs Radia et Okloits'ain ly furent envroyés par le Prince Rakoezi, et le Conseil du Baron de Fuchs avoit été de faire inspirer quelque mecontentement au Roy des Romains contre l'Empereur Leopold alors vivant, par eeux qui avoient son oreille et de le disposer de s'aller jetter entre les Bras du Prince Rakoezi et de la disposer de s'aller jetter entre les Bras du Prince Rakoezi et qui auroit entraîné la Paix, et ce ne fut que la mort de S. M. J. Leopold qui mit fin a ces menées que la Cour de Berlin fomentoit sous main.

La Dethronisation aiant eté fait a Onod dans l'année 1707 autant sur l'Instigation de la France, qui pretendoit vouloir faire elire pour Roy d'Hongrie l'Electeur de Baviere, que sur le conseil du Czar, la France et luy soutenants que e'etoit le vray moien de se maintenir et d'obtenir des Alliances avec des Puissances Etrangeres. Le sieur Ladislas Kökényesdi de Vetes traitta avec la France et la Baviere a Paris sur ce sujet, et le Comte Beresenyi accompagné d'une nombreuse Deputation Hongroise avec le Czar a Varsovie pendant que la Cour de France songea de faire a Berlin un Coup de maitre en sa Faveur sous Pretexte du Bien de la Hongrie. Le Marquis de Bonae, qui se tenoit en Pologne ou a Dantzig eerivit une lettre a Monsieur de Jablonszki, Conseiller du Consistoire et premier chapellain du Roy de Prusse, qui luv avoit confié tout le secret de la Negotiation avec les Hongrois, par laquelle il luy marqua, qu'il avoit des Proposition de consequence a faire au Roy son maitre, si S. M. luy voudroit accorder la Permission de les luy envoyer pour plus grande sureté par un Expres. La Reponse fut qu'on les attendera. Mousieur Jablonszki les recent bientot apres. Elles contenoient que le Roy de France s'offroit de reconnaître celuy de Prusse en telle qualité et le satisfaire sur ce, qu'il pretendoit obtenir par la Guerre, meme le reconnoitre pour Mediateur s'il vouloit faire sa Paix avec France, accepter Entre Elle et les Allies la Neutralité, rapeller toutes ses trouppes a son Contingent pres; Que la France luy faira paier cinquante a soitante milles Ecus par mois et qu' Elle disposer les Hongrois d'eire lo Prince Royal de Prusse pour Roy d' Hongrie et qu' Elle soutiendra ectte Election sa son Argent, et que le Prince pouvoit accepter la Couronne sanc souser une Rupture avec la maison d'Autriche, puisque le Roy de Prusse pouvoit dire de n'aori pas eté le Maitre d'empecher son fils d'aller en Hongrie et qu' on y pouvoit envoyer des trouppes Brandehourgeoisse le longue des Lizieres de Silesie comme si Elles desertoient pour suivre leur Prince.

Et pour faire voir que la France accusoit juste Elle disposa le Prince Rikoczi d'en ecrire luy meme au Roy de Prusse et a Monsieur Jablonacki et ces lettres leurs farent tenues par le Sieux Kráy Commissaire Hongreis a Dantigi, qui a cu la tele tranchée deux Ans apres a Kásmarck par les ordres du General Heister. Le Prince Raleoral hy meme et Monsieur Jablonacki m'assurcenet que la Cour de Berlin commenca d'ocuster ces Propositions et une Preure de cela sont les chicanes qu'Elle fit cette Année la pour ses trouppes qui cioient en Italie et au Puis Bas, et les sollitetaines qu'Elle fit sur les lastances du Prince Rakoezi a la Cour de Dinemarck pour le Rappel des ses trouppes qui etoient en Hongrie.

Comme le Prince Bakoezi avoit assuré le Roy de Prusse qu'il avoit des grandes Intelligences dans la Moravie et dans la Silesie et meme dans la Boheme et qu'il entrera dans ce Pais la pendant la compagne de 1708, la Cour de Berlin differs de prendre sa Resolution jusques a l'Issue des operations prunises par le Prince Bakoezi, qui auroient approché les Rebelles par la Silesie aux Elats de Brandenbourg. Effectivement Rakoezi marcha en 1708 avec son armée touts jours du cote des Frontieres de la moravio et de la Silesie et les Patentes pour faire revolter ces deux Provinces furent tenues toutes pretes dans les Langues Allemande, Boheme et en Latin. Mais ces Projetes s'evanouirent par la Perte de l'Action de Trentschin qui fut cause que les affaires d'Hongrie allerent du depuis touts jours or empirant. J'etoti a Berlin a executer mes ordres du temps de l'arrivée de la nouvelle de cette Defaite qui y causs une grande Consternation qu'on ne me each pas, on mo fit meme concovioir que dans une qu'on ne me each pas, on mo fit meme concovioir que dans une qu'on ne me each pas, on me fit meme concovioir que dans une qu'on ne me each pas, on me fit meme concovioir que dans une

Conjuncture pareille le Prince Rakoezi devoit songer de s'accommoder de son mieux avec la Cour de Vienne et se reserver a un melieur temps, et pour cela on luy conseilla de s'adresser par le moien de la Cour de Berlin aux Etats Genereaux et par Milord Duc de Marleborough a la Reine d'Angletterre, comme a deux Puissances dont la mediation pour la Paix d'Hongrie subsistoit encore. Le Roy de Prusse me renvoya ainsi en Hongrie avec ce Conseil et ces Propositions au mois de Septembre l'année 1708 et j'ay trouvé a mon arrivée le Prince Rakoczi passant le Tibise a Tokai qui me mena jusques a Karoly. Pendant que tout cela se passait les Etats Protestants attachées au Prince Rakoczi avoient envoyé quelque temps auparavant un ministre Luthcrien appellée Krmann avec un Gentilhomme nommée Podhorszki implorer l'Assistance du Roy de Svede que ces Messieurs svivirent jusques a Bender et dont ils ne revinrent qu' a la fin de l'année svivante avec des Resolutions conformes a la situation des Affaires du Roy de Syede.

Le Comte de Tournon qui s'etoit brouillé a Paris avec le Sieur de Vetes fut envoyé a Venise ou le Baron de Voinovitsch etoit deja pour menager un soulevement en Croatie et pour y faire entrer sous main la Republique de Venisc. Ces Negotiations ne sont iamais venues clairement a ma Connoisance; mais il est constant que l'abée Brenner que le Prince Rakoczi tenait a Rome apres l'avoir rapellé d'aupres le General Sziniayszki chez lequel il residoit a eu la Direction de toutes ses Intrigues, et etoit bien venu aupres du Pape d'autant plus que celuici etoit au plus fort des ses Differents avec feu la Maiesté Imperiale Joseph et qu'on travailloit alors au Projets de la Ligue de Italie contre S. M. J. dans laquelle le Prince Rakoezi s'offroit d'entrer erojant pouvoir faire revolter les Croates avec l'argent du Pape et avec celuy des Venetiens et prommettoit des merveilles au Pape pour l'Extirpation des Protestants en Hongrie et en Transsylvanie, dans le meme temps qu'il me renvova a la fin du mois d'Octobre de l'an 1708 a Berlin avec des Expeditions telles que la Cour de Prusse les avoit souhaitté.

Les Armes de sa Majesté Imperiale etant tout jours victorieux en longrie le Prince Rakoczi depecha des noureaux Envoyes a Constantinople pour tacher d'y obtenir le secours des Turcs, et renous aussi precisement alors avec la Cour de Vienne par le moyen du Sieur Tolvay des Conferences pour un Traitte de Paix et pour une suspension

d'Armes, laquelle n'aiant pas eté ratifié a Vienne n'a eu aucune syite. Messieurs Radai et Dobozi cependant n'aiant put faire le voiage de Berlin comme j'etoit trop jeune pour entreprendre une Negotiation de la nature de celle, dont il etoit question, le Prince Rakoczi demanda au Roy de Prusse de permettre a Mr. Jablonszki de fair avec moy le voiage d'Hollande et de l'Angleterre. Le Baron d'Ilgen s'y opposa, mais le Comte et la Comtesse de Vartenberg qui etoient dans les Interets de Rakoczi aussi bien que Milord Rabi aujourd'hui Comte Strafford me conseillerent d'en parler immediatement au Roy et de luy faire entrevoir autant des Raisons d'Interet que de la Gloire et de la Generosité. Je le fit et j'obtint sans peine ma demande d'une maniere que le Roy aiant fait appeller Monsieur d'Ilgen luy ordonna dans ma Presence l'Expedition des Passeports necessaires a Monsieur Jablonszki pour le susditt voiage. C'etoit a celuici que le Prince Rakoczi ecrivit de Karoly tout de sa main la lettre ou il marquoit ses sentiments sur la Religion et ou il faisoit le Projet d'etablir la Balance de l'Europe par les Puissances Protestantes en demembrant de la maison d'Autriche la Couronne d'Hongrie. La Cour de Berlin s'engagea d'entrer dans se Projet lorsqu'il en sera le temps et Mr. Jablonszki etant chargé d'en parler aussi en Angleterre et en Hollande, Nous Nous mimes luy degvisé en seculier en chemin au mois de Fevrier 1709 et n'aiant pas put joindre le Duc de Marleborough aux Paisbas il nous envoya par le Sieur Cardonnel un Passport pour le suivre a Londres. Nous l'y trouvames et apres luv avoir exposé nos ordres il nous fit venir deux fois devant le Conseil du Cabinet de la Reine composé alors du Ministére Wigh. Leur Resolution etoit que le Prince Rakoezi ayt a proposer des Conditions de la Paix a Vienne, que la Reine les y faira soutenir de concert avec les Etats Generaux que Milord Duc y disposera, que Rakoezi devoit faire la Paix a quelque Prix que ce soit pour etre un Jour en Etat d'executer le Projet du Protestantisme et de la Demembration de la Couronne d'Hongrie de la maison d'autriche, que les Allies contribueront tout pour luy faire avoir des conditions tolerables, surtout si la France, qui demandoit une Paix generale, y concourers.

La meme chose fut repondue a la Haye ou Milord Duc nous fit mener par Milord Townsend et Mr. Cardonnel chez le Grand Pensionaire qui nous fit avoir Messieurs de Velderen et Fagel pour Commissaires. Monsieur le Marquis de Torci arrivant alors a la Haye J'ay pressé mon retour pour la Hongrie avec une lettre pour le Prince Rakoezi de Milord Duc qui etoit une Recreance au nom de la Reine et des Etats et dans le sien, Le Roy de Prusse m'en donna de sa Part une pareille et je n'avoit pas encore passé Königsberg que j'ay receu avis de Berlin de la Rupture du Traitté de la Haye d'ou Milord Townsend avoit marqué a Milord Rabi de me dire ou de m'ecrire que Rakoezi ne devoit pas tarder a faire ses Propositions a Vienne. Etant arrivée aupres du Prince Rakoezi a Patak au mois de Juillet 1709 il cerivit out sur le champ a Vienne a Mis-r. de Bronins et mit dans sa Lettre une autre pour le Prince de Lamberg demandant un Passeport pour le Prince de Conflance qu'il vauloit envoire en droiture s' Vienne.

Dans ces Entrefaits et us peu supravant les Etats Protestants d'Hongrie et de Transsylvanie avoient envoyés leurs Deputes a Berlin en Hollande et en Angleterre nommement les Sieur Dobozi et Kört-vélyessi, et le Roy de Prusse ainat envoyé son Ministre de la Parole de Dieu nommé d'Ancillon sous le nom de St. Julien en qualité de Secretaire pretendue a la Princesse Rakoczi pour l'instruire dans la Religion.

Cette meme Personne alla voir le Prince Rakoezi en Hongrie sur le meme sujet et s'en separa fort satisfait et sa Cour le fut encore plus.

Le Roy de Svede avoit eté battue et obligé de se retirer a Bender et le Roy Stanislas avec le Geureal Trassua en Pomeranie, ce qu'fit songer le Prince Rakoezi a solliciter le Czar pour la Couronne de Pologne quoyque le Roy Auguste y etoit entré, mais comme les Pologne quoyque le Roy Auguste y etoit entré, mais comme les Polomois a'en etoient pas touts contents, et comme il croioit que le Czar ne l'en seroit non plus, il fit des Pas pour cela et fit offir en meme temps aux Allies des trouppes contre la France si on luy fisioit avoir un bonne Paix de S. M. J. et si on vouloit l'aider a la Couronne de Pologne. La France seut l'un et l'autre par Mrs, Desalteurs son Ministre aupres du Prince Rakoezi, cela causa quelque Rafroidissement, le Rappel du Marquis Desalteurs et le Retardement du Paiment des subsides

La Cour de Prusse qui ne trouvait pas son compte au Retour du Roy Auguste en Pologne auroit voulu aîder le Prince Rakozzi si bien que le Roy de Prusse y parla luy meme a Marienverder au Czar aupres de qui Rakoczi avoit envoyé l'abée Brenner deja de retour de Rome, mais îl etait trop tard le Roy Anguste aiant deja fait son Traitté avec le Czar.

Celuici apprehendoit la Guerre de Tures et se servit ainsi du Prince Rakoezi pour faire connoître a la France qu'il vouloit faire une Paix raisonnable avee la Svede par son moien et comme Elle etoit trop eloigne par ecluy de Rakoczi a qui le Czar prommetoit d'obtenir une bonne Paix de sa Majesté Imperiale; Le dessein des Moseovites etoit d'empecher que la France ne travaillat pas en faveur de la Svede a Constantinople, et le Prince Rakoczi s'en chargea d'autant plus volontiers qu'il croiait trouver des avantages de quelque façon que les affaires puissent tourner, en se conservant egalement l'Amitié du Czar et du Roy de Svede, Il fit beaucoup des bonnettettes a ce dernier, luy envoya le Sieur Radai a Bender et receut bien le General Meyerfeld qui venant de Bender passa par Munkatsch et que i'av eu ordre de conduire jusques a Käsmarck d'ou il alla joindre dans le Comté de Lyptau le General Imperiale Tolet qui y etoit posté. Le Prince Rakoezi s'entretint avec Msr. de Meyerfeld sur les offres du Czar, sur la mediation de France et la sienne, meme on luy donna des chifres pour la Correspondance, mais la France s'etant bientet emparé de cette Negotiation je n'en av plus rien seue avec Certitude.

La France ecpendant incertaine de la sincerité des offres du Care ebit irresolue si Elle devoit appaire plute le Roy de Svede que le Prince Rakorzi a Constantinople ou les Deputes de celuici avaient demendées du secours et la Porte etant encore aussi en aspara offirit son secours si on lay vouloit livrer Neubeusel, Agria et Zolnuck, les Esprits des Hongrois etulent divisées la dessus et le Prince Rakorzi en osoit pas meme trop parler a plusieur d'Entre Eux. Les Reponses sur ses Lettres exrites au Prince de Lamberg et a Monsieur de Bruinian xe venoient pas de Vienne les armées de S. M. J. avancoient en Hongrie continuellement desorte que Rakorzi me revroya au mois d'octobre 1700 de Hust en Marracos, ou il tente lite Etats de Transsylvanie, a Berlin et en Hollande pour seavoir la derniere Resolution des Puissances Alliées.

La Cour de Berlin touts jours officieuse accorda toutes mes Demandes et me recommenda fortement a ase ministres en Angeletere et en Hollande, ou je suis arrivée au mois de mars 1710 et y siant exposé au Etats Genereaux et a Milord Due de Martelorough aussibien qu'a Milord Townsend la Necessité ou le Prince Raloczi etoit de prendre son Parti avec les Tures si les Allies ne luy pourroient pas obtenir une home Paix.

Les Etats Genereaux commencerent par desavouer Msr. Bruininx qui avoit repondu a la fin au Prince Rakoezi qui m'envoya sa Lettre contenante un Refus de la Part de S. M. J. pour le Passeport et une ordre des ses maitres a luy de ne se plus meler des affaires des Hongrois. Le Grand Pensionaire Hainsius m'assura dans la Presence du Duc de Marleborough et dans celle de l'Ambassadeur d'Angleterre, que cela etoit faux, et Milord Duc luy parla fortement contre Monsieur Bruininx l'assurant qu'il scavoit depuis asses longue temps que la Cour de Vienne l'avoit gagné par une somme d'Argent et qu'il en falloit avoir un Ressentiment; que le Prince Rakoezi devoit songer a mettre daus ses Interets et a gagner Monsieur le Comte de Wratislaw; que je devoit retourner incessamment porter une Lettre de sa Part au Prince Rakoczi, qui l'assurera au nom de deux Puissances maritimes que s'il n'accepte point les offres de Tures, on luy faira avoir une Paix honorable, arrivera ce qui pourra avec luy en Hongrie. Outre cette Lettre l'assurance ci mentionnée me fut donnée au nom des Etats Genereaux par le Grand Pensionaire et Milord Duc jugca a propos, que le Deputé des Etats Protestants d'Hongrie le Sieur Kortuélvessi allat a Londres attendre ces Assurances de la Bouche de la Reine et du Ministere d'Angleterre, Sa Majesté le Roy de Prusse en ecrivit de meme au Prince Rakoczi et bientot apres mon Retour en Hongrie au mois d'Aout l'an 1710 le Sieur Körtuélyessi cerivit de Londres au nom de S. M. Britannique les memes Assurances et des offres de sa Part que le Prince Rakoczi n'avoit qu'a proposer quelque et tout un autre Expedient que le secours des Turcs pour obtenir une bonne Paix, que les Puissanec maritimes y donneront leurs mains volontiers.

Le Prince Bakoczi aroit fait scavoir au Roy de France les offres du Czar et sur cela cette Cour envoya en Hongrie le Sieur de Vetes pour faire scavoir ses seatiments a cet egard au Prince Bakoczi et pour le prier d'envoyer le dit Sieur de Vetes aupres du Czar, on l'y depecha actuellement pendant que j'estit dangeressement madaler.

Monsieur d'Urbig allant a Vienne avoit passé quelque mois auparavant par la llongrie chez le Prince Rakoezi et luy avoit notifié au nom de son maitre qu'il l'aide des trouppes si les Allies ne le prendreroient pas d'unc façon a se lier contre luy arec le Roy de Svede et meme le Czar fit faire des Declarations avantageusses en faveur du Prince Rakoezi a Londres a la Haye et a Berlin. Le Prince Rakoezi rappella ces Gens de Constantinople, les Imperiaux prirent ecpandant

Neuheusel et sur cela je fut renvoyé a Berlin pour y represente sussi bien qu'aux deux Puissanes maritimes les Extremités de Bakoczi pour les sommer de leurs Parole et pour leur dire que supposé qu'ils voulussent declarer au Czar qu'ils ne prenderont pas maurias le secours qu'il donnera au Prince Rakoczi et aux llongrois le Carr le luy donnera, l'aiant assuré de le faire moiennant une pareille Declaration:

La Cour de Berlin ne mc fit tenir Quarantaine que quince jours sur ses frontieres, desorte que le suis arrivée a Berlin l'an 1711 au commencement du mois de Janvier, ou j'ay trouvé le changement dans le Ministere par le depart du Comte de Vartenberg et par la Prison du Comte de Witgenstein mais cela ne changea rien aux Inclinations du Roy de Prusse pour les Interets du Prince Rakoezi, ni au zele avec lequel le Baron d'Ilgen les embrassoit, desorte que je n'ay pas eu aucune peine d'obtenir tout ce que j'ay eu a demander je parle de la Declaration que Sa Maiesté Czarienne demandoit du Roy de Prusse, qui la luy fit faire solemnellement par son ministre Msr. Marschal de Biberstein qui residoit aupres de luy; Il fit plus il fit faire des Instances pour ce meme Suiet a la Cour d'Angleterre et aupres les Etats Generaux et cum summum in mora periculum esset on me fit rester apres en avoir deliberé a Berlin d'ou l'Ambassadeur d'Angleterre Milord Rabi cerivit a sa Cour sur cette ma Negotiation. On s'en expliqua au soubait du Prince Rakoczi avec les Ministres de sa Majesté Czarienne en Angleterre et en Hollande pendant qu'on ordonnoit a Monsieur de Palmes Envoyé d'Angleterre a Vienne d'y travailler pour le Prince Rakoczi et pendent que Milord Rabi me communiquoit l'Extrait des toutes ses Lettres contenantes tout ce qui s'etoit passé ou ce qui se passoit sur les affaires d'Hongrie a Wienne, a Londres et a la Haye.

Le Car assuroit que son dessein cloit de mettre a l'Exemple du Roy de Svede ses trouppes en Quartiers d'hyvr dans la Silesie et ses Guarnisons dans Cassovie, Munkats et Ungvar, pour faire valoir a Vienne sa Mediation et c'etoit dans cette Intention que ses trouppes extoient si pres des Frontiers d'Hongrie et que le Conte Bersein allat en Pologne pour en venir a une Conclusion avec Sa Majesté Cazrienne, qui y vouloit venir Elle meme.

Et comme j'avoit ordre de faire des nouvelles Proposition pour une Paix avec sa Majesté Imperiale Milord Rabi a qui Monsieur de Palmes devoit obeir luy envoia a Vienne le Projet que le Prince Rakoczi m'avoit ordonof de delivere pour un Accommodement; Ele nouveau Ministere Torys en Angleterre craignant que les Engagements du Cara avec le Prince Rakoczi n'allassent pas plus loin ordonan a a Milord Peterborough envoyé pour lors a Vienne d'y declarer que le Refus de l'Accommodement avec le Duc de Savoye et avec le Prince Rakoczi étoit une mærque d'une Renonciation a la Couronne d'Espagne et que Sa Majesté Britannique se faisoit fort de disposer le Prince Rakoczi étoit pair tres raisonnable.

Il faut qu'on avt cté averti a Vienne des Resolutions du Czar et de la Reine d'Angleterre, puisqu'on fit des ouvertures de la Paix au Prince Rakoczi sans Intervention Etrangere: Luv qui se croioit assuré de parvenir a une Paix soit par le Czar soit par l'Angleterre ne refusa pas l'Entrevue avec Monsieur le Comte de Palffi esperant de trainer les choses en longveur en attandant des mes Nouvelles; Mais il ne receut pas a temps mes Lettres ni celles que Milord Peterborough luv ecrivoit de Vienne par les adresses que je luv avoit envoyé et s'en etant allé en Pologne pour y traitter avec le Czar personnellement, la diligence de General Conte Palfi le prevint car Cassovie aiant eté rendue et les trouppes des Mecontentes aiant mis les Armes Bas il ne luy resta que Munkats et presque point des trouppes si bien que la Porte ayant declaré la Guerre au Czar de Moscovie le Prince Rakoçzi se trouva frustré des ses Esperances du cote du Czar et les Anglois croiant la Guerre d'Hongrie terminée ne furent plus si empressées pour le Prince Rakoczi.

Mes Instructions portoient qu'en Cas que luy et ceux de son Partie fussent obligées de sortir du Pais je devoit demander pour luy et pour touts ceux qui suirvoient son sort la Protection de sa Majesté Prussienne, on me l'accorda sans repliquer et Elle me fut respelié mot pour mot comme je l'avoit couché par cerrit; on la remit entre les mains de Monsieur Jablonszki pour etre envoyé aux Interessées en son temps et lieu. J'ay stipulé pour le Prince Rakoczi en severt trente milles Ecus de Pension, car la Cour de Berlin pretendoit tirer des avantages considerables de la demeure de ce chef et des ses Partisans dans ses Etals:

Mais cela n'a pas eu aucune suite puisque le Prince Rakoczi croyoit trouver mieux son compte aupres du Czar et le Roy de Pologne qui le receurent touts deux avec beaucoup des Honneurs, la mort de S. M. J. Juseph chat arrivée daus ce temps la, le Prince Rakoczi inspira au Roy Auguste le Conseil de faire elire son fis Roy des Romains, et comme j'etoit resté selon ce qui est marqué cidessus depuis mon dernier arrivé touts jours a Berlin j's ay receu ordre de Rakoczi d'aller sollicite la Riene d'Augleterre de ne le pasa sbandonner. Luy pour plaire au Roy de Pologne fit le Projet de detacher l'Hongrie de dessus la Domination d'Autriche, d'en faire un Electorat et de le laisser touts jours posseder par celluy qui sera clue Roy des Romains pour pouvoir par cette Couronne soutenir sa Dignité s'il n'avoit pas d'ailleurs des Etats asses suffisants pour le faire. La Conjuncture du temps qui pressoit l'Election d'un Empereur ne permit pas d'y faire toutes les Reflexions, mais on a dit a Berlin et en Angleterre qu'il pourra curir un temps ou ce Proici pourra avoir jieu et qu'on l'appuyers.

La Paix de Sathmar etant conclue le Prince Rakoezi la fit inprimera vere ses Remarques et comme il croioit pouvoir obtenir son Accommodennet avec S. M. J. aujourd'hui regnant par l'Eutremise du Roy de Prusse, ce Prince fit parler a S. M. J. par ses Ministres qu'il avoit a Franckfort les Comtes de Dohna et Metternich, mais ils furent rebutées.

Je fut temoin pendant mon sejour en Angleterre l'an 1711 comme quoy le nouveau Ministere Torys troittoit avec Msr. Menager, aussi toute la Reponse que l'ay receu fut que Sa Majesté Britannique entrera a Brünsuic dans toutes les mesures du Czar pour le Retablissement du Prince Rakoczi, et le Garde de Sceaux l'Eveque de Bristol me promit au nom de la Reine qu'il sera instruit au Traitté de la Paix Generale sur le chapitre et les Interets du Prince Rakoczi, on nomma la ville d'Utrecht pour le lieu de Congres et je me suis rendue a la fin de l'année 1711 en Hollande pour y obtenir la Concurrence des Etats Genereaux en faveur du Prince Rakoczi au Traitté de la Paix suivant leurs Prommesses. Je fut heureux dans ma Negotiation et le Roy de Prusse donna des ordres avantageuses pour Rakoczi a ses Ministres sans parler que les Plenipotentiaires de France furent positivement instruits a cet egard, de sorte que je me suis trouvé a Utrecht a Portée de scavoir le temps qu'il pourra etre question des Interets du Prince Rakoczi. Touts ces Plenipotentiaires presserent l'Impression des Droits de la Principauté de Transsylvanie qui parût bientot apres, les Ministres Prussiens la divulgverent et le Comte Passionei en fit faire la seconde Impression a ses Depens.

Au Commencement de l'Année 1712 S. A. S. Monseigneur le Prince Eugene fil e voinge d'Angeletre, auguel le Ministere Torys avoit apporté bien des oppositions, et comme il me sembloit que le Prince Raloczi ctoit intervesé de seavoir l'Isme de ce voinge J'ay dispose Mar. Bonnel Resident de Prusse a Londress d'entretenir avec moy un Commerce des Lettres sur ce sujet qu'il s fait exactement suirant en cela les ordres Generales du Roy son maitre qui avoit ordonné par tout a ses Ministres de me communiquer fidelement tout ce qui pouvoir rezarder les Interets du Prince Raloczi.

L'Ambassadour de Venise Monsieur le Procurateur Ruzini etant arrivée a Utrecht je l'a prié au nom de Rakoczi de m'aidre dano Conscil et des ses avis, il en ecrivit chez luy et receut pour cela des ordres qu'il execut par les avis sinceres qu'il me donnoit. Le Prince Rakoczi luy ecrivit il y repondit aussi bien que touts les ministres sousmentionnées; Leurs maitres etoient en cela d'accord, qu'il faudra insister sur le Retablissement de Prince Rakoczi is Sa Majesté Imperiale venoit de traitter a Utrecht et comme cela ne s'y fit on n'a pas eu occasion d'en narier.

La Dispute du Contre de Rechteren surrint alors arec Monsieur Menager et comme on croyôt le premier extremement dans les Interets de la maison d'Autriche la Cabale son Ennemie en Hölhade se servit de mon moyen pour outrer contre luy la France et pour faire concivoir a cette Couronna des Arantages si Elle pouvoit perdre le Comte de Rechteren, effectivement Elle insista beaucoup sur son Eloignement. mais son Partie adverse n'en profit nos.

Les Etats Genereaux qui ne vouloient pas alors la Paix me promirend de ne pas conclure une nouvelle alliance dont il étoit question avec Sa Majesté Imperiale sans stipuler le Retablissement du Prince Rakoczi, qui ne se croiant pas en sureté a Dantzig et voulant se raprocher pour ses Interets de l'Angleterre et de la France s'embarqua apres avoir receu l'approbation de la Reine au mois de Novembre 1712 pour l'Angleterre ou je fit le voige avec Milord Strafford.

Tout le monde crue le Prince Rakoczi peri vue les grandes tempetes qui regnerent alors, et le Ministre Torys qui ne souhaittoit pas trop son arrivée a Londres m'envoya a Paris pour y concerter avec la Cour de France comment il faudra se prendre pour son Retablissement. Il arriva a Hull en Angleterre, on le pria de ne pas debarquer ton luy donna un Vaisseau qui le mena a Dieppe dont il fit le voiage par terre a Rouan et de la a Paris et partout dans un parfait incognito sous le nom du Comte de Sáaros.

C'etoit au Commencement du mois de Fevrier de l'année 1713 et la Cour de France aiant delors preuue qu'il n'y aura point de Paix conclue avec Sa Majesté Imperiale le Prince Rakoczi ne me renvoya pas en Hollande.

Cependant l'arrivée de Monsieur le Baron d'Hohendorff a Paris au Mois de Juillet de la meme année 1713 ajant fait apprehender au Prince Rakoczi qu'il y avoit quelque Negotiation secrette sur le tapis avee Sa Majesté Imperiale, comme il connoissoit tres particulierement la Cour de France ou il etoit extremement assidue et vue de bon oeil du Roy, il s'avisa de songer a ses propres Interets et d'ecrire a la Comtesse de Dähnhoff Maitresse du Roy de Pologne, que la France avoit besoin d'une Paix, que le Ministere n'avoit pas aucune vigueur, que la seule Faction de l'Electeur de Baviere s'opposoit a la Paix, qu'Elle etoit animé contre l'Empcreur, que luy Prince Rakoczi pretendoit donner des ouvertures si essencielles a sa Maiesté Imperiale qu'Elle pourra parvenir a une Paix honorable si Elle vouloit luy accorder son Retablissement pour les avis qu'il luy donnera, et que Sa Maiesté Polonoise pourroit negocier un mariage entre le Prince son Fils et une Archiduchesse et en exclure la Baviere qui estoit si irritée eontre la malson d'Autriche et que luy Rakoezi ne souhaittoit pas mieux que d'ouvrir une Correspondance secrette qui pourroit estre si utile a Leurs Majestés Imperiale et Polonoise et qui pourroit le Retablir dans les bonnes Graces de l'Empereur. C'etoit moy qui avoit chifré cette Lettre qui fut interceptée je ne scait pas comment et dechifré de meme, ce fit un bonheur particulier pour moy que le Prince Rakoezi n'en put pas rejetter la faute sur moy la Cour de France etoit persuadé du contraire et ne luv fit pas bonne mine que par Raison d'Etat et sur ee qu'il se joignit avec ses Amis a la Faction Bavaroise contre le Traitté de la Paix qui fut conclue a Rastadt l'année suivante. Comme il vovoit qu'on n'en pouvoit pas empecher les Cours et la Conclusion, et comme il etoit assuré qu'il en sera exclue il songea a faire des Projets qui le pouvoient remettre en Hongrie et pour cela il fit le Projet d'une Ligue en Italie pour en chasser l'Empereur. Elle devoit etre composé du Duc de Savove, du Pape, de la Republique de Venise et de la Reine d'Angletterre, Il en parla luy meme a Msr. Passionei lorsqu'il passa en France et entretint Correspondance avec luy, il en raisonna avec le Baron de Perron a Paris et avec Mar. Prior qui curent des Reponses favorables de leurs matires. J'ay et l'order d'en ecrire a Monsieur Vincenti Secretaire de la Republique de Venise en Hollande; qui repondit que la Republique verra equil y a à faire quand la Lique sera formée quoyqu' Elle apprehendat beaucoup la maison d'Autriche a cause du Mantouna et qu'en attendant elle verra si on peut former sous maiss quelques latelligences du coté de la Crustie et Dalmatie. Le Duc d'Anjou devoit y entre raussi et la France secretement par des Remises. Le Prince Ralocaci esperoit de disposer la Porte d'entrer dans ses mesures, Il n'avoit pas negligé les Correspondances avec le Cara et la Pologne et il entretenoit une quoyque je ne schache pas avec qui en Hongrie surbout par un nommée Viszki qui doit etre a Szkolya et un autre en Marmaros.

La continuation de cette Correspondance me fut oté sur quelque soubcon qu'on avoit concue de moy que je recherchoit mon Amnistie et comme je vint demander au Prince Rakoczi le Payement de ce qu'il me devoit et que je devoit pour luy, il me le réfusa et voiant que je demandoit mon Conge, il demanda au Roy de France mon Arret, qui luy fut refusé, desorte que je suis arrivée en Hollande il y a plus d'un An ou j'ay commencé a solliciter mon Amnistie, aiant donné pour cela mes memoires au Baron de Hohendorff. L'affaire traina en longyeur mais Msr. de Hohendorff etant parti il y a quelques mois pour Vienne et le Prince Rakoczi voiant tout de bon que ic pourroit obtenir mon Amnistie et luy nuire en decouvrant tout son secret et me schachant d'ailleurs dans des grandes besoins me fit offrir le Paiement des mes Dettes et ce qu'il me devoit si je vouloit rentrer chez luy et il me promit la Guarantie de Monsieur le Marquis de Torci. Je l'ay refusé constamment et i'av communique ces offres a Messieurs de Heems et d'Hohendorff et lorsque ce dernier fut de retour a la Haye avec mon Passe Port et que j'étoit obligé de demander un mois des temps pour recevoir quelque Argent, qui me maugya, le Prince Rakoczi redonbla ses Instances aupres de moy et Messieurs de Beveren furent chargées de la part des Ministres de m'en parler. Ils me montrerent un Eerit du Prince Rakoczi ou il me conjuroit par touts les beaux Pretextes des raisons dont on se serve dans les Revoltes, de ne pas me fier ni aller a la Cour de Vienne qu'on m'y faira couper tot ou tard la tete au lieu que je nouvoit sauver ma Patrie et me faire Grand Seigneur si je vouloit l'ecouter, qu'il s'agissoit d'un Projet immanquable, que les Turcs luy faisoient des offres si grands qu'il etoit sur le Point d'aller a Constantinople ou on avoit resolu de prevenir l'Empereur, que je pourroit faire semblant d'aller a Vienne que j'auroit la le moien et en Hongrie de parler aux Seigneurs Hongrois et Transsylvains de son Intelligence et que je pouvoit sortir en Pologne ou je devoit faire concoivoir au Roy Auguste, qu'il avoit tort de s'acharner contre la Svede qu'il agrandissoit ses voisins par ses Depouilles, qu'il valoit mieux faire la Paix avec Elle et s'assurer la Pologne par une Paix sure avec les Turcs qu'on luy prommettoit de l'obtenir et qu'il luy sera beaucoup plus utile d'aider le Prince Rakoczi au Recouvrement de la Transsylvanie et d'Hongrie, qu'on luy prommettoit que cela pourra le mener un jour d'obtenir pour soy ou pour son Prince la Couronne Imperiale, l'Empereur venant a mourir sans Enfants, que le Duc de Savoye y travaillera de son eoté en Italie et qu'il avoit besoin de moy pour l'Execution des toutes ses Negotiations qui seroient soutenues par l'Argent de France, que je devoit considerer que j'étoit eeluy qui savoit une bonne Partie de son secret et que i auroit sur mon Ame la Perte d'un grand Boyaume si je deconcertoit ses Desseins par un aveu de tout a la Cour de Vienne qui ne m'avanceroit pas au lieu que je pouvoit stipuler avee luy sous la Garantie de la France un Etablissement sur; Endette comme j'etoit Messieurs de Beveren assurerent que je me laisseres eblouir par des pareills Propositions, mais ils se tromperent si fort, qu'on les rappella par la colere ou on etoit que je les avoit refusé, mais on me suseita si bien mes Creanciers dont il v avoit plusieurs qui m'avoient fait credit lorsque le Prince Rakoczi m'emploioit que j'ay eté obligé de peur d'etre arreté d'abaudonner mes hardes et de partir secretement pour venir rendre compte-a S. M. J. de tout ceci suivant la Grace qu'Elle m'a fait de m'accorder le Passeport.

Tout ec que je vienn de dire peut etre en Partie justifié par mes Instructions signées par le Prince Rakorzi et par des Lettres cerites de sa main et par mes propres Relations. Et comme quantité des affaires se sont traittées de bouche sur des simples Lettres de Creace a cause de Dangers que la Correspondence et les Lettres couvient on ne peut pas produire sur cela aucune Preuve que la combinaison des autres Regoliations, les Circonstances du temps et le vray zele pour un aveu sincere de ce qui s'es fait par mes naiset.

Comme le Sieur Ladislas Kokényesdi de Vetes a generalement les originaux des mes Instructions et des Lettres cerites par le Prince Rakoezi aussi bien que par d'autres Correspondants et comme il avoit de meme sollicité par un memoire son Amnistic par moy, Ello ne luy fut refusé que sur ce qu'on l'accusoit d'avoir e femmes, mais on luy fit marquer que sa Grace ne souffrira aucune Difficulté du moment qu'il se sera justifé sur sa pretendue Polygamei. Im a envoyé l'Enoncé ci joint pour sa Defense a'offrant de venir luy meme prouver son Innocence. Il est cepandant constant que le Service de S. M. J. est res interessé pour qu'on puisse retirer des mains du dit Sieur de Vetes mes Papiers a quoy il a'est engagé formellement et qu'on puisse retires pour qu'on puisse retirer des mains du dit Sieur de Vetes mes Papiers a quoy il a'est engagé formellement et qu'on puisse l'ecoeutre et avoir aussi sex Pupiers, ses Dechardisons et ses Ecritures pouvant etre d'une tres grande Utilité et pouvant donner des grandes Lamieres a S. M. J.

Le Prince Rakoczi s'etoit acquis beaucoup de credit sur l'Esprit du feu Roy et c'est attaché touts jours beaucoup par le moien de Madame la douarrierre d'Orlcans au Due de son Nom avec lequel il sympatise pour le Genie et pour les Principes, desorte que le Duc d'Orleans tout Ennemi qu'il etoit du Due de Maine et du Comte de . Thoulouse touts deux Amis particuliers du Prince Rakoezi, a touts jours partout soutenue qu'il falloit conserver le Prince Rakoczi et que la France en retirera tot au tard des Grandes Utilites; Rakoczi qui possedoit beaucoup l'oreille des Dames n'a pas ignoré cela et comme il meurt d'Envie d'entreprendre quelque chose l'Ambition le gouvernant extremement, il ne manquera pas de representer au Due d'Orleans la necessité ou la France est de le soutenir secretement dans son nouveau Projet auguel il m'a voulu emploier en luv faisant envisager l'Aecroissement de la Puissance Imperiale si on la laissoit agir librement contre les Turcs et en faisant concoivoir la facilité avec laquelle il s'y pourra opposer en mettant dans ses Interets les Tures et en profitant des ses Intelligences en Hongrie et en Transsylvanie si bien que je croit que S. M. J. se trouve interessé a pouvoir decouvrir precisement les Intrigues et les Intelligences du Prince Rakoczi et s'assurer meme des ses Correspondances pour faire fin a tout ce qui pourroit servir de moien aux Revolutions en Hongrie. L'un et l'autre ne sera pas difficile car le Sieur de Vetes pourra trouver sous main des moiens pour en deterrer quelque chose et trouver peutetre le seeret de gagner les 2 Gentilshommes favoris du Prince Rakoezi

surtout le nommée lliovai qui ne sera pas a l'Egreuve de quelques offres avantageux et le Sieur de Vetes ne negligera aneune oceasion pour meriter par des nouvelles Preuves de sa fidelité l'Amaistie qui luy est accordé par 38 Majesté Imperiale, qui est cancore supplié de la faire expedier pour ecla meme platot qu'il y a peu de temps a perdre pour ecouter le dit Sieur de Vetes qui ne balaneera pas de venir sur les simples ordres de la Majesté Imperiale.

Vienne ce le 22. Septembre 1715.

(Original.)

Klement.

2. Schreiben Rákóczy's an den Herzog von Marlborough. Ad Ducem de Marleboroug, du Camp de Karoly 18. Oct. 1708.

#### Monsieur!

Ouovque la rupture de la Treve que nous avions faite il v a deux ans m'avoit empeché de recevoir la reponse de V. A. a celle que je luy avois escritte de Neheusel, cependant les assurences, que vous donné a la Princesse mon Epouse pendent son sejour a Berlin des sentiments que vous avez monsieur pour les interests de ce Royaume conjointement avec ma personne m'avoit toujours fait chercher des moyens de vous communiquer mes pensées avec autant de confiance, que je fais presentement par Mr. Jablonski et pendent la Negotiation mesme feu Mr. Stepney m'ayant donné un si grande idée de vostre amour pour la liberté et penchant procurer a cette Nation une paix juste et equitable par le credit que vous avez aupres de Sa Majesté Brittanique et leurs hautes Puissences les États Generaux. Comme ie me flatte que iusque a present rien n'a pu ebranler vos intentions si bonnes, je prie V. A. de ne les pas oublier dans le temps que la continuation de vos victoires paroit vouloir ettendre leur svite iusque dans ee pays si eloigné et puisque iusqu'a present mesmes rien n'a empeehé la Paix de ce Royaume que la maniere peu sincere avec la quelle S. M. Imper: vouloit esquiver la mediation de S. M. Britt. et de Leurs Hautes Puiss, par des voves si obliques et si peu convenables a nos seuretez, le refus que nous en avions fait ne provenoit que de la confiance que nous avions dans des mediateurs si justes et equitables, et comme je ne demande rien plus ardement, que la coutinuation des mesme graces et faveur à S. M. Britt. A. L. H. P. J'espere monsieur, que V. A. voudra bien appuyer les Prieres que je fais Fonles. Abth. H. Bd. XVII.

aupres de l'une et de l'autre Piussance par son credit et merite heroique et par la engager une Nation a une reconoissance eternelle aussy bien qu'en moy, qui suis

Monsieur de Votre Altesse

tres obligé lui rendre service

Francois Prince.

3.

Bericht Klement's an Rákóczy.

Gedano, 3. Jan. 1709. P. P.

Evidentissime S. V. causam divina maiestas amplectitur siquidem divino auxilio duce Domino Rutkovszki post exantlata plurima pericula superato gravi et vix non pestifero morbo hodie tandem huc advenire licuit, obligaminis mei esset protinus hine Berolinum movere sed spero S. V. elementiam excusaturam quod propter catharrum difficilem in futuram usque postam sive diem Mercurii iter differre necessitor; ne tamen officio meo desim, a. S. V. mihi benignissime concreditos fasciculos literarum hodie ad Jablonski expedio addendo quae S. V. oretenus mandaverat. Cacterum existimo S. V. traditas esse epistolas qvas Siveezi moratus aliquoties humillimo eum obsequio exaraveram; scripsi ca que mihi dicebantur et quae ad promovendum et augendum statum Ser. Vrae facere existimabam, et licet hucusque se illa non exeruerant, tamen et in hoc itinere per Poloniam apud nobilitatem, licet eis ignotus fuerim, ex discursibus colligeham, Lubomirskios cum Caesare in perniciem Hungarie, imo et ipsius Polonie colludere. Scribitur modo Gandavium per ducem de Marl(borough) operose oppugnari. Mercatores, qui commercium literarum in Italiam habent, assecurant, tractatum secretum inter Caesarem et Papam conclusum esse, id quod et caetera melius Berolini rescire allaborabo.

Serenitatis vestre humillimus etc. etc.

4.

Bericht desselben an denselben.

Berolino, 19. Januarii 1709.

P. P.

Ad Serenitatem V<sup>nan</sup> qvas humillime Gedano 3. hujus exaraveram perlatas esse nullus dubito; inde secundum obligamen meum obsequentissimum literas qvas S. V. mihi elementissime commiserat ad

anglicum et Hollandicum legatos promovere coepit, et, licet antefatus D. Jablonski peculiari epistola S. V., qvid actum sit, informet, tamen et mei officii esse duxi, praesertim dum et ego negotio huic praeter opinionem ex voluntate aulae his adhibeor praesentibus, id quod in passu hoc accidit, S. V. fidelissime exponere. Tradiderat equidem R. Mtti. S. V. epistolam D. Jablonski, qvam benignissime perlegit et propositiones S. V. sibi uberius exponi fecit, gvibus intellectis approbatisque omnibus S. V. intentionibus in eo se futurum resolvit, ut. dum ob certas quae intervenere causas publice per ministros suos apud Caesarem agere non liceat rem, ita apud Anglos et Hollandos directurum, ut mediatio et tractatus pacis reassummantur ita ut ne gyidem suspicari possit aula Wienensis, ex S. V. voluntate ista fieri. Secundum post adventum meum die ad consilium regis intimum advocatus varia ad quaestiones consiliariorum respondere debui de statu S. V.: percontabant anxii utrum nesciam habeatne intentionem S. V. cum Turcis tractatum ineundi. Reposui, siquidem id S. V. causam magis promoturum existimabam, factas qvidem esse a Turcis propositiones ad qvas tamen S.V. non citius resolutura est priusquam eadem resolutio Potentiarum foederatarum innotescat id quod anglico Legato inquirenti itidem aperui. Res haec eorum acceleravit resolutiones; sequenti enim die me assecurarunt Comes de Wartemberg et Milord Rabi necessarium imo e re Potentiarum evangelicarum esse, ut Transsilvania S. V. vendicetur. Rex mihi locutus addidit, se res magni momenti S. V. nunciaturum et siguidem existimatur negotiationem hanc per commercium literarum citius finem suum assequi posse. Milord Rabi qui ingenti anud Marleburgium pollet autoritate S. V. ad eundem Hagam expedivit literas interrogando utinam ad perficiendum opus hoc Domini Jablonski vel mea requiratur praesentia; praestolamur responsum intra 14 dies, quod ubi iter in Hollandiam non requisiverit per Prussiam ad S. V. cum resolutionibus properare allaboralio. Putant hic ministri fere omnes tractatibus subsecuturis Pacem indubie fiendam, siquidem Britanni et Batavi ad eam stabilem cum Gallia obtinendam exercitum suum ideo augent quod Gallicae armadae tales futurae sunt quales rex in campum nondum eduxit, Imperatorem cogent ut sopita Hungaria exercitu suo inde cducendo in imperio valide agat; agnoscunt enim, si hoc actum non fuerit, generalem Pacem eo tardius sperandam; dicitur bellum Papam et Caesarem inter exortum tractatibus vel jani

D. Jablonski expediveram qvibus acceptis ille negotium hoc apud Regem,

compositum vel adhue componi debere. Serenissima Regiomontum rediit Rastenburgo partim ob ingens gelu partim ob deffectum pecuniarum. Illue ad ejusdem mandatum Gedano abiveram; habet in aula prætete dominos Fierville et Falek neminem; Labarre enima de Principsiam Radevil abitt, D. Jahlonski uti suppono, Serenissimam ad pronovendum iter sumptibus juvabit. Scripsisset Serenissima, sed tumen morbo impedita futura posta se literas ad S. V. expedituram dicit. Expensea qvotidie ad 100 flor. Rhenens, excurrunt. Statum Serenissimae Dominus Fierville aperit, qvem ego per omnia in illis circumstantiis esse expertus sum; forsan habebo gratiam eum Serenissima iter in Ilungariam conficere. Kortholt suam Serenistem eo qvod medico careat in Poloniam comitabitur, interea D. Jahlonski frater in mittendis novis suae correspondentiae futura septimana faciet initium Caeterum etc.

#### .

#### Bericht desselben an denselben. Berolino, 29. Jan. 1709.

Praestolamur adhuc avidi responsum ducis de Marleborurg qvod ex voto futurum sperare jubeor, ex quo etiam patebit, utrum ad S. V. redire aut vero Hagam properare dux magis necessarium esse existimet; sed de bis 19, hujus exaratae S. V. prolixius informant. Hodie Dominus Baro de Illgen, status primarius secretarius et consiliarius regis intimus communicavit mecum domini de Bartholdi legati regis Wiennae existentis, quas ad regem scripsit literas, quarum tenor bic est: Dominum Gabrielem Tolvai Uivarinum profectum ubi cum S. V. deputatis de armistitio agere in mandatis habet; Caesareos non obstante hoe ulteriores in montanis progressus facere; sperari tamen indubie subsecuturam pacem, nam et principem de Salm ad magnates Hungaros Wiennae existentes dixisse refert, videre aulam non alias sopiri posse civile hoc bellum, nisi restituta Regno libertate. Addidit Bartholdi, se dubitare de vera et sincera intentione Caesaris vel maxime, ideo seribit originale. "dass man sieht wie die militair und civilbedienten im Königreich haushalten," uti in nuperis dixi. Magna spe a ministris lactamur de pace optima subsecutura, et aperuit mihi beri milord Rabi nouum medium ad Caesarem cogendum ad pacem cum S. V. acquis ineundam conditionibus, nimirum regem Svecie tutis in Ukraina Moscis tractatum cum iis conclusisse et per Palatinatum Kioviensem versus Leopolim redire, quod si verum sit et rex Sveciae in limitibus Hungariae et Transsilvaniae castra sua erexerit, Caesarem perinde, ut in Saxonia contigit, eo citius ad omnia flecti posse. Jam abeunte posta adveniunt literae ad D. Jablonski pro rege Danie; ille nune Venetiis est; sed de his uberius proxima posta.

G

#### Bericht desselben an denselben. Beroling, 2. Febr. 1709.

A Ser. Va. ad regem Danie exmissas literas hodie legatus Hollandieus B. de Lintelo Hamburgum transmisit ad Residentem Hollandicum pro citissima expeditione ad regem nune in Italia moras trahentem. Qvia vero merito metuendum est regem Daniae protinus huie petito non assurrecturum, consilium catenus antelatus de Lintelo subministrat, per gyod medium adinyeniri gyeat ad inducendum regem Daniae in evocationem militiae suae, ita ut haec eductio pro merito S. V. erga alliatos reputari possit, de qvo D. Jablonski in aeclusis ad Dom, de Reda se uberius explicat. Dieitur Caesarem sponte tractatum cum Papa protrahere ob Hibernia que exercitus suus optima in Patrimonio Petri habet. Princeps Eugenius Wiennae est. proximo vere exercitui in Belgio Hispanico praefuturus. Dux de Vendome needum revocatus est propter infelicem Campagniae praeteritae exitum. Rex Augustus ex Belgio rediit, illue moseovitieus apud aulam istam Legatus de Lith se contulerat ad persvadendum Regem ut Polonias intret, sed Svecieus itidem hic nuntius Eundem seentus Regem ab hae propositione alienum in intentionibus suis confirmavit. Electoratus Bohemiae ut et Hannoveranus ad vocem Batisbonnae solenniter introducti sunt et gyod priorem attinet. Comes de Kinski hoe in respectu possessionem sumsit. superior Palatinatus Electori Palatino protestante Legato Svecieo concessus. Lambergium Principem pronuntiavit Caesar et licet meganolitanus dux sua jura in Landgraviatum Leuchtenberg deduxerit eidem Lambergio eum voto et sessione contulit. Regem Daniae ex Italia redeuntem Dresdam venturum fertur, armistitium in Hungaria conclusum et publicatum Wiennenses seribunt.

7.

#### Bericht desselben an denselben. Berolino, 23, Febr. 1709.

Qvas haetenus ad S. V. secundum humillimum obligamen exaraveram literas eas partim per dom. Rutkovszki, partim per Palatinum

Posnaniensem ad S. V. direxi, et propterea eo magis credo eas certo perlatas esse. Expectabamus hactenus avidi ducis de Marlborough responsum quod ob mutatam aeris tempestatem quae celeritatem Tabellariorum impedivit 20. solum mensis hujus advenit. Declarat se antelatus dux in responsoriis ad milord Rabi sat bene intentionatum pro causa S. V. id quod felicem eventum negotiationi sperare jubet vel maxime ideo qvod et status Belgii assecurent, se pro omni posse res nostras promoturos; et siqvidem dux de Marlborough Domini de Jahlonski et meam requirit praesentiam, Bruxellas perendie movebimus; ego vero inde llagam ac tandem cum Resolutionibus ad S. V. regressum meditabor. Quae per Dominum de Rada ad Dom. Jablonski directae fuerant literae duplicatae ad regem Daniae bene redditae sunt, et quod quoad priores actum sit, praecedentes meae uberius declararunt. Serenissima adhuc Regiomonti est, et siquidem vigore mearum et Domini Fierville ad S. V. datarum ex multis causis Serenissimae pecunia defecit, Dominus Jablonski partim ad petitum Serenissimae partim ad persyasiones meas, ut eo magis sinceram quam S. V. serviendi habet intentionem demonstraret. Serenissimae hodierna Posta transmittit 5345 tall. ex his 1345 pro agio et aliis Serenissimae expensis hic consumptis cum cacteris Serenissima iteraggredietur. Super haue summam praedictus Dominus Jablonski fidem suam cambialem interposuit pro 4 mensibus. Igitur apud S. V. humillime supplico qvatenus elementissime hunc affectum Domini Jablonski respicere ac dispositiones benignissime fieri curet S. V., ut hace summa ad terminum Domino Jablonski persolvatur, ne periculo cambiali in deffectum solutionis exponatur. Milord Rabi S. V. qvaevis officia praestare paratus hanc assecurationem S. V. facere jussit, unum vel alterum vas vini Hungariei ipsum multum stabiliet. Comes de Rechteren, jam Wiennae est eui a statibus S. V. causa serio commissa; nunc hic nihil agitur nisi maturi apparatus Bellici: regivs enim princeps castra in Brabantiam sequetur etc.

,

### Bericht desselben an denselben. Cliviae Montium 7. Martij 1709.

Ad S. V. ultimario datarum tenor fuit qrid ad 23. usque Febr. in promovenda S. V. causa sit actum, et imprimis iter ad ducem de Marlborough susceptum indigitabant. Nune igitur deo duce hueusque cum dom. Jablonski feliciter appulimus; existimabam equidem nos

Bruxellis ducem de Marlborough inventuros, sed fefellit me spes; accepit enim hodie dominus Jablonski domini Cardonnell intimioris admissionis apud ducem viri epistolam Bruxellis significantem Ducem 5. Martii in Angliam solvisse quem ut faeilius sequi lieeret salvum conductum eatenus nobis transmisit, quo muniti propediem bono cum deo iter ingrediemur. Non possum ego non, avin dom, Jablonski hoc in negotio utilem et magnum zelum S. V. aperiam dum praesertim neglectis quas ob deffectum mandati aulae Berolinensis habere posset difficultatibus solo fervore S. V. serviendi duetus vasto et periculoso mari se committere nequaquam detrectat et profecto Persona ejus maximum momentum et pondus negotiationi addit. Serenissimam eredo vel movisse vel brevi moturam Regiomonto. Sumptus itineris 5600 tall, dom. Jablonski vel maxime ideo subministravit, qvod redditum Principissae in Hungariam ex multis rationibus in hae expeditione multum profuturum existimaverit, et sigvidem eatenus fidem suam eambialem ad initium usque Julii interposuit, S. V. elementissime eurabit, ut summa haee ad illum terminum exolvatur. Imperatorem inter et Papam pax ea lege conclusa ut regem Carolum Hispaniarum regem agnoscat etc.

9.

Schreiben des Herrn v. Cardonel an Jablonski.
Brüssel. 4. März 1709.

Copie de la lettre ecrit par Mr. Cardonel a Mr. de Jablonski sous le nom de Peterson datté de Bruxelles le 4. mars 1709.

# Monsieur!

Milord Due n'a receu qu' hier la lettre de milord Rabi du 23, du mois passée par Jaqvelle S. E. marque que vous allies vous mettre en chemin avec Mr. Rosenau, pour venir ici, mais comme S. A. fait etat de partir demain pour s'embarquer, il est impossible et meme inutile de vous ennoier le passeport, que vous souhaittes; vous pouvres mieux juger q'un autre, s'il vous convienn de suivre S. A. en Angletterne. En ce cas vous pouvres vous embarquer dans le premier paquettene qu' partira de la Brille. J'ay fait part de ceci a milord Rabi, et svis tres sincerement Mr. . . . . . . . . . . . .

etoit signe: A. Cardonel 1).

Je joins un passeport de Milord duc pour passer en Angleterre.

<sup>1)</sup> Siehe den vorhergehenden Bericht.

Schreiben Klement's an Lord Rabi, k. engl. Gesandten

Ad Milord Rabi Cliviae montium 7. Martij 1709.

Illustrissime ac Excellentissime Domine mihi gratiosissime!

Exe. V". gratiam et favorem in promovendo Screnissimi principis mei negotio abundo declaratum et benevolentiam mihi praestitam humillima cum veneratione praesentibus agnoscere obligaminis mei esse non immerito existimo, Caeterum possum non qvin Exc. V. debita cum submissione aperiam R. D. Jablonski postgyam hesterna die huc appullissemus domini Cardonel litteras invenisse indigitantes ducem de Marlborough 5, Martii angliam petiisse, qyem ut facilius sequi liceret salvum conductum utrique nostrum pro libero transitu addidit. Impossibile ergo nobis fuit quamvis omni celeritate proficiscentibus ducem de Marlborough Bruxellis reperire, ut adeo necessitemur modo intrare Brittaniam. Licet vero D. Jablonski difficilem ad iter hoc Anglieum, ne fors aulae snae displiciturum, resolvendum se pracheret, tamen partim ne res tanti momenti et conseguențiae gyidpiam pateretur vel tota in cassum iret, partim persyasionibus meis assiduis motus petito meo assurexit. Igitur apud Exc. V"m supplico avatenus iter hoc a Domino Jablonski in tam incertis circumstantiis susceptum apud aulam Borussicam gratiose deffendere dignetur, ne propterea qvidpiam pati deberet obligatura per id Exc. V. singulariter S, Principem meum ad reciproca quaevis officia. Ejusdem Gratiae dimmisse me commendans maneo etc.

11.

Schreiben des Lord Rabi an Jablonski. Berlin, 16. März 1709.

Copia Literarum Milord Rabi ad D. Jablonski datsrum Berolino 16. Martij 1709, redditae Londini 27. Martij.

# Monsieur!

Je suis bien faciché de voir par votre lettre de 8 l'embarras ou le depart de milord duc de Marlborough pour la Gr. Bretagne vous devoit mettre. Je suis bien aise de voir que vous avies pris la meilleure partie en le svivant autrement vous auries eté frustré de toutse vos Esperances jusques au retour du dit duc. J'y aut na pprovué votre resolution que des que i'ay receu votre lettre i'ay parlé au Grand chambellan et je luv montres les raisons qui vous empechoient de pouvoir demander precisement son approbation. Il a eté tres malade, mais grace a dieu il se porte mieux a l'heure qv'il est, mais il garde encore sa chambre, c'est pourquoy nous convimmes ensemble que je devois parler au roy et l'instruire des vos raisons et svis bien aise de pouvoir vous marquer que S. M. est entierement satisfaite et qu'El me dit qu'il approuvoit ce que vous avies fait ainsi vous n'aves qu'a continuer votre Negotiation avec toute la liberté imaginable sans craindre la moindre chose d'ici et meme quand vous aures quelque chose a faire a la cour, je seres bien aise de vous en servir. Je ne voudrais pas perdre du temps de vous donner cette satisfaction, quoyque vous aies oublié de me marquer ou mes lettres vous pourroient trouver, mais comme je seais qu'a votre arrivée a Londres vous vous adresseres a Mr. Cardonnel, je le prieres de vous rendre eeci d'abord. Je vous prie de dire a Monsieur Klement que je le remercie de sa lettre que j'ay receu avec la votre et assures luy de ma part qv'il pourra compter qve je suis pret a servir son maitre avec beaucoup de plaisir quand les occasions se presenteront, et que ie suis aussi bien aise de luy rendre quelque plaisir. Je vous prie d'etre assuré de ma ferme amitié et que me trouveres toutjour etc.

Etoit signé: Rabi.

12.

Memoire von Jablonski und Klement dem Herzoge von Marlborough und den Generalstaaten der vereinigten Niederlande übergeben.

Paria acripti Principi ac duci de Marleborough Londini 23. Martij 1709 in Palatio St. Jaimea, et Generalibus foederati Belgii Statibus Ilagae Comitum 10. aprilia 1709 in negotiatione acreniasimi Transalivaniae Principis et Confoederatorum Hungariae natuum exhibiti.

Nr. 1.

Q'amvis Serenissimus Transsilvaniae Princeps Franciscus Bakoezi et Confoederati Hungariae et Transsylvaniae status mediis belli hujus ad annos complures continuandi non desint, tamen cum et desiderio ulteriorem christiani sanguinis effisionem sistendi teneantur et ab Extremis illis remediis ad quae continuatio hujus belli tandem illos obligare posset omaino sint alieni;

Cum insuper justitiae et aequitati S. et Potentissimae Reginae M. Britanniae, ut et d. d. oo. foederati Belgii plenarie sint confisi ad ostendendum veram suam et sinceram inclinationem pro pace ejus has seqventes proponunt conditiones:

- Ut imperatoris consensu reassumatur mediatio reginae M. Britanniae et d. o. f. Belgii atque ut cacdem potentiae ad pacis, ubi coaluerit, qvarantiam admittantur.
- 2. Uf fundamentales Leges, Jura et Constitutiones Regni Diguitatum et officiorum vigor pro omni posse et quantum justifia ca aputias postulat, restabiliantur, in specie ut dignitates, functiones publicae et officia regni onnia et singula tam ecclesiastica quam secularia non peregrinia hominibus verum antionalibus conferantur.

Ut justitia intra regnum administretur non vero Wiennam vel ad alia loca extra regnum evocetur.

Ut ratione extranei militis, si ullus in aliquo praesidio admittetur, talis dispositio fiat et restrictio ne regnicolae eorum rapinae et oppressioni exponantur.

- 3. Ut libertas conscientiarum et securitas religionis Evangelicae utriusque confessionis in Regno receptae confirmetur] juxta leges Regni, in specie vero juxta amicabilem transactionem utriusque Partis Catholicae et Evangelicae in generali conventu Szetsényi anno 1705 habito.
- 4. Ut status Transsilvaniae manutencentur in antiquo jure liberae electionis principis sui cumque Serenissimus princepa Rakoct ab ipsis legitime electus sit, ut a Sua C. Majestate ceu talis agnoseatur. Post ejus vero decessum, ut status in hoc jure suo continuent. Atque hum principatum presens princepas t successores igus obtinebunt del jure suprematus vel tanqvam feudum coronae Hunguriae jure territoriali atque lis cum finibus et praerogativis qu'ibuseum electores et principes Imperii feuda sua obtinent ab Imperio.

Hae sunt praecipuae conditiones pacis ab ista parte reqvisitae; aliae minoris momenti proponentur inclitae mediationi et ab ea haud difficulter accommodabuntur.

Screnissimus vero Princeps et confoederati status plene confisi aequitati modo dictae mediationis lubenter iis subscribent que inclyta hace mediatio justa et rationabilia esse judicaverit. Įpsi interea professi se a personali adversus C. Majestatem odio tantum abesse, ut potius postgvam pax conclusa fuerit, įpsi prompti futuri sint ad assistendum Imperatori contra bostes suos.

#### Nr. 2.

## Ad conditionem primam.

Mediatio rationabiliter recusari non potest praesenti tempore, qvandoqvidem acceptata fuit jam tribus ab hine annis. Qvarantia vero ipsius est consequens naturale. Qvi enim admittuntur ad condendum pacem, iidem quoque admitti possunt ad eandem conscruandam postqvam est condita; neque praeterita tempora ejus rei exemplis destituuntur. Ita in pacificatione Wiennensi anni 1606, cum inter Imperatorem et Partes Principis Botskaii pax conciliaretur. Imperator hos sequentes pacis custodes et tutores constituit, nempe : regnum Bohemiae, archiducatum Austriae, marchionatum Moraviae, ducatum Silesiae et Screnissimum ducem Ferdinandum cum ducatu Styriac, postea tempore motuum Bethlenianorum Imperator Ferdinandus II. Principi Bethlenio ac confoederatis Hungariae statibus in potentiis Pontificia Gallica et Hispanica Guarantiam obtulit et novissime in ipso tractatu Tyrnaviensi imperator desideratam quarantiam extraneam non simpliciter recusavit sed solummodo punctum istud tantisper dilatum voluit, dum de reliquis prius conventum esset.

#### Ad conditionem 2.

Secundus hie articulus nihil continet, nisi ad quod Imperator naturali aequitate et proprio suo juramento obligatur. Fatendum equidem est, invasiones legum Regni et jurium populi perantiqvas esse, at quaerelae et protestationes nationis non minus sunt antiqvas ett el legum frequenter infractarum putrimae renovationes, quod testuma eta comitalia regni. Praesenti a tempore dummodo primaria jura vendicare ipsis liceat, dubium non est nonnullis minoris momenti cessuros esse. Praesidia extranea quod attinet, quamvis legum tenor aperte iisdem contrarietur, sperandum tamen est Regnum certo quodammodo praesentibus in conjuncturis pro hono pacis aliqua admissurum esse, dummodo id ea lege fiat ut extraneus miles definitis qvibusdam locis circumseribatur ejusqve licentia certi sejbus froenetur, ne libidini ejus obnovium sit Regnum ab ipsis protegendum.

## Ad conditionem tertiam.

Ann o 1705 Generalis confoederatorum Hungariae statuum conventus habitus fuit Szetsényi praeside Serenissimo Principe et praesentibus episcopis agriensi, nitriensi, Transsilvaniensi (2) aliisqve praelatis et



statibus catholicis acqve ac evangelicis. Ibi tam gravamina religionum plene diseussa et amicabili compositione terminata fuerunt, qvam ctiam compositio in locis foederatis executioni data fuit in nondum confoederatis suo tempore eadem formalitate continuauda; vigore ergo hujus compositionis pars catholica cyangelicae aliquot centena templa una cum redditibus eo pertinentibus restituit, ut et collegia quaedam et scholas in Regno ipsis quondam ablatas. In id quoque consenserunt ut ubique in regno, ubi sufficieus numerus incolarum utriusqve religionis reperiretur, libertate aedificandi templa deumqye iuxta ritus suos colendi frucrentur. Omnia ista inclita mediatio sibi praeparata haberet, negye tota in re aliud desiderabitur, gyam ut caesari persyadeatur qvo acta ista rata habeat. Eodem conventu generali Jesuitae ipsa Catholicorum parte suffragante ceu transgressores legum regno pulsi fuere atque minimum Princeps et regnum desiderant, ne perpetui isti publicac pacis perturbatores jam in traetatu 1647 cum serenissimo Transsilvaniae Principe et statibus Hungariae concluso regno excedere jussi et nonnisi 1687 in vi extorta dieta Posoniensi restituti in Regnum redeant, nisi iis se submittant legibus quae ipsis Regnum praescripsit. Sperandum tamen, Imperatorem ipsum apud conscientiam convictum iri, istud hominum genus regno plus damni qvam utilitatis adferre.

## Ad conditionem quartam.

Transsilvania inde a temporibus Ferdinaudi I. duobus abhine fere seculis liberi principatus formam et nomen obtinuit, ceu talis postmodum constanter habita fuit in publico iisqve frequentibus tractatibus cum Regno Hungariae ceu talis declarata et comprehensa fuit in instrumeuto Pacis Osnabrugensis. Solenniore tamen modo ceu talis declarata fuit in foedere inter Leopoldum Imperatorem et Michaelem Abaffi Principem Transsilvaniae initio anni 1686, qvo foedere universa jura liberi principatus Transsilvaniae asseruntur. In tantum inter alia plura hic ommittenda, ut, cum illo tempore duo Transsilvaniae fortalitia securitatis gratia Imperatori cederentur, ea tamen Imperator nonnisi pendente illo bello retineret; qvamprimum vero bellum cessaret, ambo loca iterum evacuaret et Principi restitueret, et vero hoc ipso tempore durante ut fortalitia illa caesareo praesidio pro duabus tertiis Transsilvaniea vero pro una tertia munientur eique praesidio stipendia Imperator persolveret. Verum eqvidem est post decessum Principis Abaffi, cum filius a statibus electus ei successisset, aulam Wiennensem

juveni huic Principi persvasisse, ut jus suum Imperatori venderet. Hocce tamen meridiana clarius patet, qvod, qvemadmodum Princeps non potuit dispouere nisi de suo, nempe individuali sua diguitate, ita hoc ejus factum nulla ratione juri statuum praciudicare potuerit, maxime cum in allegato foedere Art. 7 expressis verbis pactum et constitutum fuerit, ut post Principis Abaffi et ejus filii jam tum electi fata libera maneat penes Transsilvaniae status iuxta corum iura elcetio. Vigore antiqvi lujus atqve tune renovati juris status Transsilvaniae Serenissimum Principem Franciscum Rakoczi elegerunt 1704 et solenniter inaugurarunt 1707. Hie vero eum primis observandum est securitatem non solum constitutionis civilis et tranqvillitatis Hungariae, verum etiam religionis evangelicae in Hungaria quam Transsylvania consistere et absolute dependere a conservatione huiusce statuum juris et praeservatione Transsylvaniac ab arbitrario domus Austriacae dominio. Jam non obstante indisputabili isto statuum Transsilvaniae jure hic tamen articulus maximum desideratae paci obstaculum allaturus videtur. Qvia vero aula Wiennensis durante bello hoc privatas potius lites suas in Hungaria et Italia quam causam communem alliatorum curavit, rationabile est, ut principatu cedat, quem nullo omnino jure usurpat, ut eo majoribus viribus monarchiam Hispanicam jure sibi debitam vendicare queat, idque tanto magis, quod jam tum anno 1706 tempore tractatus Tyrnaviensis principatus Transsilvaniae Serenissimo Principi ab Imperatore fuerit oblatus hisce duabus conditionibus, ut confoederatos Hungariae status descreret atque ut unum ex Transsilvaniae fortalitiis praesidio Caesareo muniri pateretur. Tractatus futurae pacis exordium capere posset ab armistitio, cujus favore Imperator copias suas Hungaria educere posset ut aliis in loeis convenientius militare queant.

#### Nr. 3.

#### Media ad facilitandam Negotiationem.

- Ut Reginam M. Britanniae parlamentum petat, qvo Sua Majestas favore praesentium conjuncturarum imperatorem urgeat ad mediationem reassumendam.
- Ut Regina regem qvoque Hispaniae Carolum HI. moveat, ut is hanc causam Wiennae itidem promoveat.
- 3. Ut elector Hannoveranus idem Wiennae urgeat utque alii extranei ministri eidem succenturientur.

- 4. Ut in qvantum possibile fuerit media adinveniantur, copias danicas ex Hungaria educendi easque alium in locum destinandi.
- Ut ministri mediationis omni ope nitantur, personam Caesaris hac in re coram compellare, cum activi aulae ejus ministri a Jesuitis in partes vel tracti sint vel trahi facile qveant.

In specie ut comes de Wratislaw a commissione mediatoria excludatur.

### 13.

## Bericht Klement's an Rákóczy. Londino, 28. Martii 1709,

Posteagyam cum domino Jablonski Cliviis mouissemus assiduis itineribus tandem Londinum 23, huius appullimus. 3. post adventum die apud ducem de Marlborough commissa a S. V. executi sumus, qui eandem assecurare jussit, se imo et Reginam paratam esse ad praestanda omnimoda possibilia seruitia et Hungarae genti, et curaturum se, ut iisdem per pacem omnino satisfiat. Dictum nobis est, deputationem ex consilio Reginae intimo instituendam, que nobiscum conferre debeat, ut adeo necessitemur hic aliquantum commorari. Obtenta vero expeditione quam citissime hine solvere ac finito etiam Hagae negotio Berolinum, ego vero in Hungariam properare non intermittemus. Wienna iterato scribitur et ibidem residens aulae huius minister significat Lubomirskium Hungariae periculosas facere propositiones, ut Caesar militiam, qvam ille in Scepusio habet, in stipendia sua sumat, et videtur aulam huic oblationi aurem praebere, nam in dimissionem conjarum danicarum jam fere consensit, quae ad 3 solum mille a 6 reductae hoc anno nihil operari poterunt, si iis supplementa, qvae tum Imperator vigore contractus subministrare teneretur, licet nunc recuset, data non fuerint. Ab alliatis simul ut et a Gallis majores gyam ungvam bellici apparatus instituuntur, et rumor, qvi de vicina pace percrebuerat, nunc diminui videtur. Gazetta Wiennensis indigitat, Caesarem sive sine, sive per mediationem Hungariae res accommodare velle et iis omnes libertates reddere, ita tamen ut Transsilvania ab Hungaria non avellatur. Additur comiti Bethlenio processum suum institui, qvod ante aliquot annos fieri debuisset. Qvod montanae civitates ammissae sint, magna hic fama est et dicitur, recuperationem earum magnum momentum ad feliciter inchoandos et finiendos pacis tractatus addituram.

# Schreiben Rákóczy's an Jablonski. (31. März 1709.)

Clarissime ac amplissime vir. siquidem a discessu Klementis nonnisi binas tuas quarum una 26. Januarii, altera vero 23. subsecuti mensium datae erant accepimus literas. ut ad uberius exprimenda animi nostri sensa praesentem prolongemus Epistolam necessum esse judicamus. Qua propter antequam ad intervenientes rerum circumstantias regressum faciamus, placuit breviter attingere quaedam, quae literis Tuis inserta esse reperimus ac praeprimis dum bauariearum ditionum mentionem factam in ea legimus, rationem invenire baud possumus, quomodo earum Nomen in nullis literis aut instructione nostra appositum negotiationem hanc ingressum sit. Hinc ut ad Primum propositionis membrum redeamus mirari Nos opportet do minor um alliator um ministros ita praeventos esse, ut separatione regni Ungariae a domo austriaca rem agi credant europae summe praeju dicio sam. Unde sane non abs re eogitaremus eis per diseursus saepius recapitulare ea, quae in Literis Nostris secretis T. V. C. exaratis fusius deduxeramus, et opus hoc in Europa e quietem tendere forte ipse agnosees, si ea recapitulata discuties; quod si enim praeteritis annis hispanicam do mus austriacae uti ipsimet postliminio agnoverunt baereditariam monarebiam dividendam censuerunt alliati ad conservandam perpetuam pacem et tranquillitatem, quae ratio potest vetare regnum haereditati suae violentis mediis appropriatum suae reddere potestati. Et siguidem supponimus nihil alliatos magis desiderare. quam populorum suorum quietem post tot exantlatos Bellorum labores, ut et futura respiciant, et hunc Thesaurum ad posteros quoque transmittere satagant, e re corum esse credimus. vertite ideo oculos ad Regni bujus situm qued Christianitatis antemurale a saeculis fuisse noscitis et creditis, quo secundum opinionem vestram in manibus Imperatoris permanente faeile aparebit naturalem Christianitatis bostem Turcam solam superesse potentiam, quae amissas in quiete reparat vires; quae quid consequentiae post se trabant inspicere opportet, ncc facile credemus Turcam in pace remansurum, dum vicini Imperatoris

vires torvis respicit oculis aut Imperatorem non cogitaturum de augmentatione Regnorum suorum superatis pacis earlovicensis terminis dum in imperio haereditariarum provinciarum dilatationem sperare nequit, Et quod si hec non evenirent etiam, certissimum est aulae vienensis insuperabile Principium domandi llungariam ad quod et demembrata Transsylvania facta pace violentis profeeto tendet medijs, siquidem id Libertatum suarum tenax natio ei lubens nunquam admittit; hace in defensionem suam acheronta movebit. Etsi a Guarantibus pacis futurae optinere neguivit amplius profecto non respondebimus successores nostros turcas non evocaturos taliterque sive pro effectuatione guarantiae sive ad defensionem contra Turcam curopae ad arma recurendum erit et nonnisi miser a llungaria turbulentiae redarguetur quarum causa et hactenus sola domus austriaca fuit, et vix Bellum hoe inchoabitur, Gallicum succedet vel enim Principes imperii pro defensione per se insufficientem Imperatorem juvabunt vel spectatores belli devenient. Si primum turcarum, si secundum galli imminebit periculum, prouti hac occasione eum uti seire docent historiae a temporibus earoli quinti et solimanni. Etiam si Bellum hoc immediate praecedens non consideremus, quod ab eo ob id solum inchoatum est, ne acquisitione plagae propemodum immensae ejecto ex Europa turca suas Imperator augeat vires (?), quibus acquisitis profecto et imperio et Protestantibus nimis gravis evaderet, quid ergo medii superest llungariae suis libertatibus restitutio seu dixcrim ejus a domo austriaca avulsio et eum ea ac imperio perpetua colligatio, qua mediante Turcia vicinitatis domus austriacae amittet timorem neque praesumet aggredi regnum toti Christianitati colligatum quod etsi intentarent secure ad juvandum eam concurrere poterit imperium nee Gallia opus hoc interturbabit, quo non domus sibi perpetuo inimicae sed regis Hungariae summi christianitatis Nimirum atletae accrescent vires nee ratio libertati suae restituta eum provocabit sed prout Polonia neminem timet et a nemine timetur ita et Hungaria inter duas potentias orientales et o ceidentales constituta Imperiorum moderabitur halcionia (?) quorum documento sunt omnes austriacum in nos dominium praecedentes bistoriae. Fatebimur quidem libertates banc gemmam Coronae suae potenter defensurum Imperatorem sed siquidem de Propositione annualium induciarum in praecedentibus literis nostris mentionatarum nec dum nobis satisfactum est llane Methodum a dhu c loeum suum habere posse et praeticabilem esse eredimus, nee quid facilius esset quam factis hie ad us que Pacem un iversalem inducijs et coaretato galliae rege Negotium hocad Normam divisionis projectatae monarchiae hispanicae in effectum deducere. Parum, ut credimus, intercrit Hungariae euius Principis de Republica Christiana bene meriti sit futura praemium, dummodo a jugo austriaco se emancipet, a nullo enim ei timendum intrinsece superest, nisi ab ea quae ei vicinatur, nec semel libertate ejus asserta Galliac quaeret foedus sine cuius directa vel indirecta Protectione sub dominio austriaco gemens libertatem suam sperare poterat. Nolite credere quaeso rem nos intendere per hoc galliae optabilem, cui per baec spes demeretur reaquirendi amissa aut amittenda, et se per indirectum viribus adjuvandi salva specie obristianitatis, prouta longis temporibus praeticaverat seitque nihil per boe domum austriacam a missuram, quod viribus colligatarum Potentiarum contra i psam non jungetur.

Sed ut ad secundum membrum literarum Tuarum redeamus, breviter condignis et tibi et uniquique per te repositis gratijs, vir amplissime, intellige a tempore quoque expeditionis Klementii nihil nos neglexisse, quae spectant ad sinceritatis nostrae dandum documentum, quamvis enim in instructione dobozii mentionata Czari mediatio fine suo per Imperatorem frustrata sit. Quam iusta et consona armistitii domui austriacae transmissa sunt puncta adjungimus ob id vel maxime a nobis tam facilia reddita, ut nostra paciscendi sinceritas pateat, quae tamen effectu suo caruere, utpote ab ea rejecta, multum tamen Nobis profuerunt ad domus austriacae detegendam fraudem, quae postquam aliquo tempore falsis rumoribus ratificationis ejus nostrum animum in suspenso et arma trans danubium non interrupta foelicitate continuatas in torpore et inactione tenuerat subita totis Viribus suis interruptione facta se subjugationi et debellationi nostrae intendere luculenter manifestavit. Quapropter sinceritatis nostrae est, ut fateamur Fontes. Abth. II. Bd. XVII.

extremitatibus his circum ventos et morantibus a tanto tempore responsorijs tuis rerum a to gestarum incertos adactos fuisse ad portae ottomanicae oblationem de novo per expresse emissam solennius reiteratam plus reflexionis quam hactenus facere et ad experimentum oblatorum faciendum publicae quoque ablegatos nostros exmittere, quod si quidem contra omnia Nostra bactenus practicata principia nos invitos fecisse vel insemet facile agnosces et assecurabis V. A. Regem tuum et reliquos alliatorum ministros, nos lubentes hanc quoque negotiationem adhuc in herba suppressuros, dummodo quantotius formalem habeamus assecurationem assequendorum mediorum securitatis nostrae et quidem tam appropriatam qua confisi certum hoc belli continuandi medium rejicere operae pretjum sit. Certum enim est nationem in communi omnia tentaturam quae ad debellationens suam evitandam apta fore judicaverit nec nobis imputanda evenient subsequentia europae mala, quae hine exoriri poterunt, qui ea praevertere habita certitudine parati sumus et ea in tempore notificamus. (Chiffrirte Copie.)

# Schreiben Rákóczy's an Klement. 4. April 1709.

Egregie fidelis Nobis dilecte. Qualenam domino Jablonski dederimus super binas simul cum tuis, neque enim plures vidimus, responsum eo fine in annexis copialiter tranmittimus, ut pro uberiori directione Sensa Animi Nostri cognoscendo pro rerum et temporum occurrentiis sese accommodare sciat fidelitas tua. Cum vero quid cum literis ad Regem daniae scriptis actum sit jam Dni Jablonski certiorationem percepisse intelligamus, eam vero necdum perceperimus, idcirco iteratam quoque praestolabimur; quantum ad summa m dilectissimae coningi nostrae creditam actis Domino Jablonski gratiis quantocius refundendam disponemus, ac nunc quoque literas cambiales transmisissemus dummodo de voluntate quonam dirigi debeant fuissemus informati, nihilominus cum ex particularibus hisce debitis confusionem enasci animadvertamus jamque sufficientem pro parte Principissae nostrae de necessariis expensis instituerimus fundum simili inposterum faciendo creditui viam praceludi volumus. Coeterum quod apud ducem marleborough et ordines Hollandiae actum et couclusum sit personali relatione edoceri volumus, ideoque nisi uova quaedam occurrerint, quae iteratam responsoriam Informationem Nostram requirant, iter suum accelerare noverit fidelitas tua, qua m (elicem advenire cupinum)

4. mensis Apr. 1709. Franciscus Princeps.

P. S. Quaestorem Dantiscannın Paix in Regno easus obtulit per quem resolutionem de Jablonski fieri disponemus tuto ibi quaerendam. (Original.)

16.

Bericht Klement's an Rákóezy. Berolino, 18. Mai 1709.

P. P.

Ex anglicano tandem et hollandico itinere post superatas maximas easque plurimas difficultates 15. hujus huc feliciter rediimus. Redditae nobis mox sunt duplicatae Sertis V'10 de dato 4. Aprilis benignissimae epistolae, qvarum seriem et momenta iu locis debitis notificavimus, et gyandogyidem ad mandatum S. V. imo etiam alliatarum potentiarum in llungariam propediem redire constituerim ex multis et gravibus de causis en quae apud alliatos acta sunt punctatim hic edisserere minime opportunum esse judico. Interea tamen omnes hac potentiae assecurarunt, se omnia ad conservationem S. V. et statuum regni Hungariae, qvantum ab ipsis jure desiderari poterit et qvantum per modernas conjuncturas licuerit, lubentissime collaturas: Nunc haee aula nihil aliud a Serte Vra fieri optat, qvam hoe, ne Serenitas Va periculosum tractatum cum Turcis praecipitari faciat, sed benignissime reditum meum quantocius admaturandum expectet, interea vero considerando praesentem statum Hungariae imo et Europaeum, ubi pax generalis nimium vicina et vel propter fameni in Gallia, Brabantia et Hollandia exortam brevi concludeuda dicitur, exacte omnia puncta apud se resolvere, imo si Serd Vas libuerit, domui Austriacae proponi facere dignetur, sine qvibus S. V. et status cum Cesare ob progressus suos magis quam unquam tumido pacisci minime velint, et vel maxime ideo ut in reditu meo facta humillime ralatione eo citius cum Sertis V<sup>rse</sup> responso ad alliatos, qvi facta per S. V. Caesari propositione negotium hoc promovendum ministris suis Wiennae existentibus commiserunt, secundum eorum desiderium properare possim.

Finalbericht Klement's über die an den Höfen von Preussen, England und Holland, dann mit dem Herzoge von Marlborough geführten Unterhandlungen.

(Mai 1709.)

Conceptus Relationis susceptue et finitue Negotiutionis in aula Prussiea, Anglica (apud), Hollandos et Ducem de Marleborough.

Serenissime Princeps, Dux ac Domine Domine Clementissime.

Venio in conspectum Serenitatis Vez Rationem redditurus a Screuitate Ven mihi Clementisime impositi ditururi itueris, et per id in Aula Regis Borussiae, Reginae Magnae Britanniae, apud Ducem de Marteborough, ut et Status et Ordines Generales Fooderati Belgii cum Reverendissimo Domino Jablonski intra novem fore Menses, superatis occurrentibus plerumque summis difficultatibus, inchostae, continuatae ac finitae Negoliationis.

Supervacaneum esse judiou Serenitatem Vram enarratione impedimentorum et Periculorum corum, quae in itinere Gedanum usque obvenerunt, distinere, quae summarie Epistola mea de dato Gedano S. Jan. 1709 hie in paribus Lit. A. annexa describit; Debeo tamen hie Illrane Dominae Palaliane Posnameisas Affectum nee minus Butthoszkiorum pro Serenitate Vra Sincerum Zelum commendare. Vix enim, si illa bunc nou persuasiset et Passu munivisset, hie vero Dux meus non fuissel, Pesti et vagantum militum Latveniius obnaxiam Poloniam transire licuisset. Interea nullus dubito, meas, quas humillima cum fidelitate Serenitati Vrae serviendi conjuncto fervore ductus, Zivecio ad Serenitatem Vram aliquolise dederam, perlatas esse.

Significavi, quae a Rutkovski mihi communicabantur, et quae ad conservandam rem Secenitati Vrae facere expediebat; Sed nee inania fuisse ex postfacto intellexi, jasa jam publica Fanna propalente Lubomirazkiorum pessimas contra Serenitatem Vram et Confoederatos Status Machinationes, et unitso Forundem (Podstoli koroni) eujus praesentiam Zivecii indicaveram, in Aula Viennensi splendidam Recoptionem.

Gedanum igitur 5. Jan. ingressus, ac ob valetudinem minus firmam a suscepta itineris continuatione desistere coactus, per publicum Tabellarium a Serenitate Vra benignissine mihi concreditas Berolinum expedivi Epistolas, ipse quantocius secuturus. Sed impedii tme aliquantum Serenissimae, Reditum meum ex Hungaria exspectantis, Dantisei acecptum Maudatum, vigore eujus Regiomonti comparere jubebar. Morem hoc in passu gessì ei illuc (id e Re Serenitatis Vrae futurum opinatus) me profinus contuli, ac Serenissimae Rastenburgo, unde partim ob intelerabile (rigus, partim ob defectum sumpum progressum inchoatae itinerationis impedientium, redihat, obviare Gratiam habui, brevibusque enarravi nihil mihi Serenitatem Vram commisiase eo quod Principissa omni momento in Hungariam ventura erederetur. Conquerebatur Serenissima se multo minus Pecuniarum acecpisse, quam quidem hucusque ferabatur, super quo Serenitatem Vram Dants de Fierrille in suis de dato 18. Jan. luculentius Serenissimae Statum notificando humillime informavit: Me quod attinet, secundo postquam Regiomontum advenissem, die 15. Januarii viae Berolimum versus me commisi, quod 20. Ejusdem Mensis tandem Divina Gratia feliciter attigi.

Cogitanti hic de mediis Reditum Principissae in Hungariam, quem sua Serenitas sollicite vovebat, admaturandi, illud vel maxime me angebat, cunctando et tempus protrabendol multa millia adhuc consumptum iri, quae tamen minori summa redimi quirent; Acecdebat et hoc majori reflexione dignum, quod Aulae, quas expeditio praesens concerneret, imprimis vero Berolinensis (prout id sequentes clucidabunt Paginae) Regressum hune maximopere enperent, et de causis Cur non, interdum sciscitarentur. Ne igitur momentum hoc arduum operi obicem poneret, aut Existimatio Serenitatum Vrarum quidpiam pateretur, Secundum Instructionem Serenissimae Dnum Jablonski in id proclivem (qui itidem Serenissimam, quam citissime discessuram ex ipsiusmet ad se datis Literis Aulam assecuraverat) eo tandem disposui, ut fidem suam Cambialem apud Mercatorem ad 22. nsque Augusti anni praesentis super 5600 Talleros interponeret. 4000 Talleri Regiomontum ad Serenissimae Secretarium eâ lege missi, ne in nllnm quid aliud sed solas impendantur Expensas itinerarias; 1600 vero Talleri pro minoribus Serenissimae Berolini habitis debitis, pro gravibus l'aggio et Interessis consumpti sunt.

Priusquam vero ad Caput Rei redeam, non possum non, quin Seriatiti Yrae aperiam; Quod liete goa Serenitale Yra nullum specialem ad tractudam Negotium (praeterquam Liteaniam elementissime mihi concessam, ut Daum Jabloaski ad Dacem de Marleborough comitarer), habuerim Commissionen: Tamen salvo et illacso quo Serenitati Yrae devinctus sum obligamine. Aulae Borussiae id desiderantis (quippe adluc tum nibil certi super ineundo a Dno Jablonski itinere resolverat, ac me solum expedire intendebat) aut Legati Britanniei, Mylord Raby non potuerim declinare voluntatem aut Dueis do Marleborough me non submittere mandato, qui in suis ad Mylord Raby exaratis expresse dieit: Qu'il est impatient de voir l'aide de Camp, hune enim characterem mili Mylord Raby dederat. Movit me insuper tuties fait bial Jablonski Autorita, equi me comitem et Testem omnium non sine ratione habere voluit. Gratulor exinde mili, quod talem nactus sim occasionem qua sinceram et humillinam fidelitatem in tam Illustri Negolio Serenitati Vrae demonstrare ac me simul magis magisque eapacem reddere potuerim ad ulteriora cum fructu Serenitati Vrae audu Extera etiam Aulas pracetanda Servitia.

Tradiderat ergo Reverendissimus Dominus Jablonski Regiae Majestati Borussicae, Serenitatis Vrae Epistolam et transmissae Instructionis ac Desiderii Serenitatis Vrae tenorem Suae Majestati exposuit, quae stante pede assecuravit, Se in o maribus, quantum fieri potureit. Rem Serenitatis Vrae et Confoederatorum Statuum promoturam et ad vendicandam Serenitati Vrae Transsilvaniam eum Alliatis suis omnem opperam collaturam.

Exspectabar Ego Berolini vel maxime ideo quod Eglicorum Statuum Memorialia nec dum advenissent, cum tamen ea vigore traditi mihi a Dno Jablonski in Septembri Anno 1708 Memorialis requirerentur, et illorum in Instructionis Puncto quarto mentio fieret: Ac proinde optime factum videtur, quod Sigillo Eglicorum Consistorii munitas chartas a Dno Barone Hellenbach acceperim, Seeus enim Negotium hoc retardari et Daus Jablonski iter non facile ingredi potuisset, eo quod is, qua Theologus, cui Religionis causa imprimis curanda incumberet, commissionem Serenitatis Vrae ex Capite Religionis, quod nimirum in asserenda Serenitati Vrae Transsylvania et conservandis Regni Hungariae Libertatibus hujus salus dependent, tali modalitate pondus additur, promovere constituerat. Ut autem Serenitati Vrae constet, quis Tenor Epistolarum Evangelicarum fuerit, Paria Conceptus mei per Dnum Jablonski approbati, qui ad Potentias, cum quibus nune ad agendum erat, mutatis mutandis, directus est, huic Relationi Lit. B. annexa reperiuntur. His peractis vigesima secunda Januarii in Arce Regia eum Reverendissimo Jablonski comparere jussus.

a Praesentibus Suae Regiae Majestatis Borussicae Primario Status Ministro S. R. J. Comite de Wartenberg, ut et Consiliario Intimo, Domino Barone ab Ilgen interrogatus, Quidnam nomine Serenitatis Vrae ad proponendum habeam, reposui: Me å Serenitate Vra nullum speciale habere mandatum, praeterquam id, ut traditis Domino Jablonski, quae mihi commissae fuerant, Epistolis, Ejusdem manuduetioni me accommodem, ac si ita visum fuerit. Eundem in Hollandiam eomiter. Credere me tamen Daum Jablonski Desideria Serenitatis Vrae seeundum Instructionem suam jam deelarasse. Quia vero altetitulati Ministri varia signanter de modernis Serenitatis Vrae in Hungaria et Transsylvania viribus nec minus de statu Religionum Evangelicarum percontabantur; Alaeri arripui animo occasionem hanc, qua sincere omnia, quae hucusque in Hungaria acta sunt, in quantum mihi eonstabant, indicavi; Imprimis vero Eos a praejudicio illo liberare intendi Montanarum amissionem, non ita res Confoederatorum Statuum enervare, prouti eus Caesareus aut publica Fama per id prostratas esse volunt. De Evangelicis reposui, per Szetsenyensem amicabilem Transactionem, cujus oculatus Testis fueram, inter Catholicos et Evangelicos, quod maxime Serenitati Vrac adseribi debeat, ad horum satisfactionem conventum esse.

Facta etiam est de Serenissimae sero Reditu mentio, quam Ego jam jam discessuram spopondi. De Turca dixi: Serenitatem quidem Vram ab iis aliquoties sollieitatam esse et adhuc num ad ineundum Foedus invitari, nihilominus non praebuisse his speciosis lieet oblationibus aurem, ae ideo etiam num Serenitatem Vram, prinsquam ad novas progrediatur Colligationes, nec hunc velle intentatum sinere passum, sed ad Potentias Protestantes recurrere utrum mediantibus iis Hungariae et Transsylvaniae Pacatioribus Mediis accommodari queant : Uno ergove ore conclusere. Serenitatem Vram justa et aegua petere. Evangelicarum Potentiarum Interesse requirere, ut Transsylvania Serenitati Vrae ac Confoederatis Statibus sua Libertas asseratur; Et quandoquidem Aula Borussica, cui nune ob Ducatum Megapolitanum et alias rationes cum Imperatore non adeo bene conveniat, opus hoe aperte urgere nequeat, tamen Regem occulte undiquaque officiis suis non defuturum. De ineundo per Dnum Jablonski itinere, non obstante eo, quod id ego summe urgerem ac oretenus multo plura, quam per literas obtineri posse, representarem, Resolutum fuit: Non videri hoc consuetum, sed ut compendit causa ad lucrandum tempus, literae ad

Regiam Magnue Britaniae et Foederalos Belgos sonantes una cum hevei Schemate conditionum futurae Pacie et Instructione excepto, ad Ducem de Marleborough exmittantur, quibus Quaestio annectenda esset, utrum ad tractandum Negotium hoc Stare Celsitudini sufficiant, an vero necessarium arbitretur, ut te Ubus ablonksi vie Ego adse in Belgium excurramus? Ex conferentia bacanecessimus Mytord Rahy, Regima Magnue Brittanniae in Aula Borussica Legatum Extraordinarium, cui hace, prouti en acts sunt, retulimus, qui protinus ad Ducem de Marleborough Esistolae et Schema misi, ca fecti Succienu therrius noificavit.

Magnus sanc est Viri hujus unius e Primis Magnue Brittanniae Paribus ad Serviendum SerenitatiVrae infueatus affectus, quem abunde experti sumus, non enim solum in Aula Borussieu, sed et in Anglica nobis quam maxime profuit, ac profecto firma spe teneor, hunc Comitem Reginae Pavorem promeritum, qui Sinceritatem suum Serenitati Vrae aperiendam petiit, futuris quoque Temporibus in Anglia perquam utilem futurum.

Sequentibus mox Diebus e Cancellaria State Majestatis Borussicae Reseripta enanamunt, ad Miristros Regis in Antia exteris existentes, vigore quorum iis committebatur, ut quantum ab iisdem ficri possit, omnibus viribus in eo sint, quo Hungaria e Transsylvania mediante Pace in pristinum restituatur statum. Missa sunt hace mandata ad Ambassadorem in Anglia, Daum Baronem de Spantheim, ad Plenipotentarium Ilagae Comitum, Baronem de Schmettau, ad Ministrum Vinceratica de Carlo de Salma da Magnates Ilungaros Caesari fideles dixisse, Bellum Hungaricum non altier, quam restitutione Libertatum per Caesarem fiendam, finiri posse. Addidit tamen Bartholdi: Se credere, talluss Promissias parte Caesaris sillui sinceritatis insesse.

Endem fere [empore accepit Daus Jablonski Dni Panli de Radn hasciculum literarum, cui inclausac erant Epistolae Serenitatis Vrae et Statuum Eglicorum ad Regem Daniae ratione fiendae per suam Majestatem Revoestionis Copiarum suarum contra Ilungaros militantium et siquidem unlus pro tune Berolnia Rege Daniae inveniretur Minister, Enadem Dno Baroni de Lintelo traditae sunt, co fini, ut per illum onn solum Suae Majestati, tum Venetiis commoranti, certo reddendae (quod et factum) curarentur, sed et quod is putaret, Eductionem hane commode fieri posse, si militin illa, a. D. D. Ordinibus Ilollandiae, melioribus pro Rege Daniae conditionibus suspercetur, Omnia vero melioribus pro Rege Daniae conditionibus suspercetur, Omnia vero haec ut et ea, quae Berolini usque ad iter Belgicum occurrerant, Dnus Jablonski, ut et Ego Serenitati Vrae et Dno de Rada in meis pro Illustratione hic sub Lris actis uberius significavimus.

Excellentissimum Dnum a Lintelo D. D. Ordinum Berolini Legatum Extraordinarium, cui Summa Negotiationis communicata fuerat, quod attinet, is Ejus contenta Dominis Suis perseripserat, a quorum Secretiori Consilio Responsum aecepit, quo se itidem causae favere testantur ac de eadem efficaciter stabilienda cum Duce de Marleborough deliberaturos esse pollicentur. Denique se Dno Bruninx, suo Viennae subsistenti Legato in mandatis dedisse, ut porrecta commoditate Res Hungaras suffulciat exponunt. Prudens hic ac Moderatus vir Serenitati Vrae faventissimus est, et optandum foret, ut is unus eorum esset, qui suscepta Mediatione a D. D. Ordinibus et Statibus Hollandiae quorum aliqui in hunc easum in eum inelinant ad tractandam cum Serenitate Vra Pacem deputaretur, utpote qui non spernenda praestare posset Servitia. Advenit tandem 20. mensis Februarii, quod jam pridem anxii expectaveramus Ducis Marlebourgii inundationibus fluviorum viis impensis ac etiam Ducis Marlebourgii Haga Bruxellas reditu impeditum, tenoris sequentis Responsum: Se. quamvis Res per Mylord Raby notificata, delicata sit, et apud Aulam Caesaream summa eum eireumspeetione traetari debeat, tamen facturum esse quiequid in se fuerit, desiderare vero Dui Jablonski et meam praesentiam, interea se, ubi Hagam redierit, cum D. D. Ordinibus Generalibus de Re tota Consilia habiturum.

Consensit igitur Rex et ut Dnus Jablonski iter hoe meeum (qui interea per decem propemodum Dies leeto affixus fueram) ingrediatur, chementissime annuit; Quam ob rem 23. Jan. viae nos commisimus, posteaquam Serenitatem Yram de abitu meo Berolino bumillime informassem, paria bujus Epistolae sub Lit. — hie contineatur.

Diuturuis sane ac nocturuis, quantum per vias et Tempestatem pessimas, continue institutis titacribus ad Ducem de Marleborough properabamus. Quamprimum autem Clivias pervenissemus, redditac quidem nobis sunt Excellentissemi Mylord Raby sub Lit. — quiba cudentiente momendat, e quod Dux de Marleborough Bruxellis non adeo diu moraturus sit. At vero eo momento etiam ex Illrani Dni de Cardonnel, Equitis Aurati S. R. Majestatis Britannicee penes Exercitum Flandricum Generalis Commissarii et apud Ducem de

Marleborough intimioris Viri Notificatoriis (vid. Lit. - Intelleximus Ducem de Marleborough maturius quam ut ipsum Bruxellis compellare possemus, in Angliam soluturum, quem ut Londinum sequamur additus etiam fuerat passus) non obscure invitabamur. Immutata sie Rerum facie, Dnus Jablonski, cui Bruxellas et non Londinum abire Aula permiserat, dubius haerchat, non sine causa metuens, Resolutionem affirmativam Aulam non approbaturam. Praeponderarunt tamen Resolutiones meae et Consideratio potissimum haec, omisso Anglicano itinere totum Negotium incassum redactum iri (quod et kic evenisset), Dux enim praestolando praesentiam nostram, nec Reginae, nee D. D. Ordinibus Generalibus Epistolam tradiderat, multo minus hac de re eum is quidpiam consultaverat; Totius facti speciem Mylord Raby, quem et ego compellavi, per Eundem Aulae Borussicae meliori modo insinuandum (ut Lit -- ) perscripsit, ego autem id etiam Serenitati Vrae, secundum obligamen humillimum in Lit. - - retuli. Igitur per Hollandiam sumptuose satis sed et miscre, Canales enim congelaverant, in Rotterdamensem usque Portum Hellesfontschluis profecti inde solvimus ae Divina Gratia superato molesto morbo maritimo Angliam, ac Eius Caput Londinum intempesta nocte vigesima Mensis Martii appulimus.

Primum ibi fuit opus nostrum apud Illrmum de Cardonnel, eidem enim per Mylord Raby commendatum, nos insinuare, per quem 23. Martii eum curru suo in Pallatium, St. James dictum, Reginae simul et Ducis de Marleborough Residentiam, et unum altenominati Ducis Cubiculorum deducti fuimus, qui comitatus Eodem Cardonnel protinus intravit, ae simul preveniendo sermoni nostro, humanissime declaravit: se paratum esse ad praestanda quaevis officia Serenitati Vrae et Statibus, modo de vera intentione informetur. Rem quidem propemodum sero agi, cum Rex Galliarum et Alliati in eo sint, ut Pax Generalis ne fors brevi coalescat. Ante unum vel duos Annos, si Tractatus Pacis vere assumpti fuissent, feliciorem fieri potuisse Hungariam, quae Pace Universali conclusa, nihil opis ab Anglis et Hollandis, Caesari tum non necessariis, expectare debeat, si vero Hungariae Res prius non accommodabuntur, les panvres gens seront crucifiez, quod aliquoties repetiit. Respondimus: Celsitudinem suam procul Dubio Screnitatis Vrae desiderium tam ex Screnitatis Vrae, quam Mylord Raby Epistolis intellexisse, habere nos adhuc Evangelicorum Statuum reddendas, qui omnes in Serenissimae Reginac nec non Celsitudinis suac Generositate et Equitate Fiduciam suam plenarie collocent. Accepit Dux Literas ad Regiuam et as pertinentes, ad D. D. Ordines Generales directas, naucum Serenitatis Vrae nobis tradidit, mum esse inquiens, ut illas perferamus. Dietum quidem fuit Celsitudinem Suam Rei maximum pondus addituram, si officium lue in as eaumere benigiassime dignata fuerit: Subrisit Dux et hace in Belgia non ita agi posse asseruit (aubintellesit eredo, D. D. Ordines boe male interpretaturos ae 3 Angii aliquam speciem Dominii vel Mandati sibi arrogarent). Iuterea se omni officiorum sorum Genere non defuturum

Concludendae Pacis Conditiones, quarum ut et totus exhibiti Scripti Paria sub Lit. — exstant, protinus legit, quas tamen ita difficiles esse disit, ut vix sperari queat, Aulam Vienneusem iis assurrecturam, sed acceptata mediatione Pacis, Trateatum per biennium protracturam et exspectando Generalem Pacem ae sie cunctando Hungaros debeltaturam, Transsylvaniae Principatus vindicationem imprimis difficilem. Serenitatem Vram in co infelicem esse, quod eum Caesar non adeo alieuas forct, nec unicum sibi bene intentionatum Ministrum Viennae habeat, Factiones quidem inveniri, in co tamen omnes convenire, ne Pax in Hungaria sit et ne Transsylvania Serenitati Vrae assignetur, base culm esse under Thesauros depromere pissi liecar.

Media ad assequendum finem porrecta periustrans, Parlamentum Negotiis Caesareis se minime immiscere posse, opinatus est, quod nos Favore modernarum Conjuncturarum fieri posse reposuimus, ut nimirum Parlamentum Regiam Majestatem supplicet, quo elementissime considerando suum in concedenda tanta Pecuniarum Summa et aucto tot milibus Exercitu pro Communi Causa Zelum foederatos suos urgeat. nt idem faciant, ubi Pax Hungariea qua medium maxime naturale et proximum proponi deberet; Quoad 2dem. illud inutile esse judicavit, Reginam quidem Carolum III, requisituram, et lune procul dubio officia sua collaturum, sed per id tempus Pacem Generalem facile coalituram. De Comite Wratislau, siquidem is areeri nequeat, subsidendo dixit: Il faut le gagner. Auditis ergo omnibus, quae seeundum Instructionem edisseranda erant, conclusit: Licet Conditiones difficiles proponantur, Clausnlam tamen bonam esse, quae judicat Serenitatem Vram et Confoederatos Status causae suae confisos, ea acceptaturos, quae mediatio aequa et justa reputaverit, apparere quidem Confoederatos se in minoribus solum submittere velle, sperare tamen, se, si modo sincera a Parte Hungarorum intentio sit, ab Alliatis inveniri posse media, quae

Serenitali Vrae et Nationi Ilungarae satisfacere queant. Sermonem ciam feeit de Serenisisma Ejusdem pro Religione Evangeliea et in Ilungariam redita, quem jam factum retuli. Finirit denique Dux, posteaquam nobis aperuisset, a Secretario Status nos Expeditionem habituros, se et Regiram Serenitali Virae et Statibus pardos esse de rendre tous les possibles Serrices, de quibus Serenitatem Vram informandam mibi imposuit.

Caeterum 27". Martii iterum per Dnum de Cardonnel apud suae Majestatis Consiliarium Intimum et Status Secretarium Dnum Boyle introducti sumus, qui nobis brevibus mentem Screnissimae Reginae propalavit, ac a Majestate sua Consiliarios Intimos deputatos esse, cum quibus prope diem conferre debeamus, indicavit. Praestolantibus ergo notificationem Termini, Excellentissimi Mylord Raby perquam gratae ad nos perferuntur (vid. Lit. ---), quibus Serenissimum Borussiae Regem Resolutionem Dni Jablonski approbasse, et ad traetandam rem omnem libertatem permisisse, prolixius enumerat. Significavit etiam nobis Suae Majestatis Brittannicae Daus Tilson, eui itidem commendati fueramus, Bellieus Secretarius, Lubomirszkii Wiennensi Aulae Ratione militiae suae factas oblationes, quibus Cacsar aurem porrigere videbatur, jam enim fere in Dimissionem Copiarum Danicarum consenserat, quibus supplementa quaedam (quæ) vigore contractus dare teneretur, subministrare recusabat. Addebat Novella Bethlenio Comiti processum institui: Caesarem sive sine sive cum Mediatore Hungaris, ita ut ne Transsylvania avellatur, suas restituere velle Libertates.

Tandem prima mensis Aprilis in Palatium Consiliariorum per saepe nominatum Dınım de Cardonnel deducti, donec Senatus eongrezeruz in Anti-Camera exspectiabamus, unde Dux de Marleborough ad hos exeundo perquam benigne et sane Paterne nos admonuit, ut in tam Illustri Consessu libere et sineere loquamur, se et Serenissimam Reginam Quietem Gentis summe vorere, et ad eandem atabiliendam coperare velle, timendum tamen, in seria Pax Generalis fint, se primo favorabili vento in Hollandiam soluturum, ac nos Hagae de modalitate reddendarum Dno Pensionario Literarum informaturum similemque tradituram Resolutionem. Mox post andecimam horam intromissi sumus, sub i præsentibus ut voeantur Cabinet-Consiliariis (Tit.) Præside Mylord Sonmers, Duce de Marcheorourg, Magon Regni Cancellario, Comite Cuper, Magno Admirali, Comite Pembroch, Magno Thesanarafo, Moylord Godnifin, Satlus Principaliblus Secretariis, Duce Queensburg,

Comite Sunderland, ac Dno Boyle, Dominus Jablonski sequentem fecit Sermonem:

Mylords.

Specialem eum Favorem divinae Providentiae erga Sercnissimum Transsylvaniae Principem Franciscum Ragoczy et afflictum Hungariae Regnum esse reputo, quod Causam Eorundem in Illustrissimo hocce Coetu mihi perorare liceut. Blustritatibus Vris et toti praeterea orbi notum est, Inclytum Hungariae Regnum per multa Secula floruisse, in tantum ut etiam propriis viribus Turcas retuderit, seque Antemurale Christianitatis exhibuerit, donec ducentis circiter abhine Annis Reges suos e Domo Austriaca legere incepisset, a quo tempore Antiqua ipsorum Jura et Privilegia jurejurando quidem confirmata, sed et violata fuere, Tum vero Constitutionibus Commissionum renovata, rursusque violata, tum saepius etiam Armis vendicata, sed itcrum iterumque violata, ut adeo tota illa Periodus Dominii Austriaci nihil aliud fuerit, nisi quidam Circulus in quo Promissa et Promissorum violentatio usque in orbem redirent. Atque hic ipse pracsens etiam est casus afflictae hujus Nationis, ubi tamen duplex oppressio distinguenda est, secularis et spiritualis. Secularem exercent Ministri Imperatoris Dni sui et proprio suo commodo, qui modo vix exprimendo saltem non paucis verbis pessumdederunt Jura et Privilegia Imperio Despotico: Personas insorum Lanienis et cruore manibus Carnificis frequenter fuso. Opes violentissimis Extorsionibus, Nationem denique ipsam Dignitates et officia Regni pleraque Peregrinis conferendo. Quae cuneta, quamvis prorsus intollerabilia videantur, spiritualis tamen oppressio Jesuitis Architectis exercita, immensum extitit intellerabilior. Ili Scholas, Templa, ipsosque infantes Evangelicorum rapucre, Pastores ipsorum in Exilium egere, aliosque ad Triremes damnavere, aliis oculos cruere, Populi partem ad Sacra sua pellexere spoliis fratrum alios ad eadem saevis Tormentis coegere. Haec talia sunt, quae Commiserationem merentur probi cujusque Christiani, nominatim vero nobilis hujus et Generosne Nationis, quac quidem Gubernio Regis paret, nequit pati arbitrariam Postestatem Legibus Contrariam, neque Tyrannicam oppressionem Religionis Evangelicae, cujus ipsa Principale est in Christiano orbe Fulcrum. Verum edisserendo mihi est vera Ratio, qua Princeps et Regni Status permoti Magnam Brittanniam et Foederatum Belgium in praesens compellant, quae ipsa Illustritates quoque Vras ad maturandum ipsis auxilium permovere poterit. Sparsit Aula Wiennensis pridem Rumores Hungaros Turcarum auxilia sollicitasse; Istud vero est quam falsissimum et Princeps a Foedere euns Tureis paugendo tantum abfuit, ut ne quidem Foedus commodum cum Rege Galliae iniverit, quamvis enim ipsius aliquo subsidio Princeps fruatur, plemariam tamen sibi reservavit Libertatem eoncludendae cum Caesare Pacis, quandoeunque id e Re ipsius fuerit, eujus veritas perspicitur e propriis Serenissimi verbis, e nupera quadam ad Regem Prussiae data Instructione (vid. art.). Dieam vero quod res est, Imperator Turcarum ferre minime potest supremo Jure Transsylvaniam in Caesarem transferri, ideogue Principem urget, ut is vel eum Romanorum Imperatore aequa paee eonclusa Transsylvaniam sibi vendicet, vel Secum Foedus ineat, quo praedietus Principatus Turcarum armis sibi asseratur. Ex altera parte Status Foederati pari modo Principem adurgent, hocque, quod dixi, in eausa est, quare Princeps ad Reginam Magnae Brittanniae et Status Foederati Belgii Grates recurrat, ut ipsorum interventu atque Mediatione Pax ejusmodi obtineatur. Quo ipso Favorem et Beneficium exhibituri estis, non Hungaris solum, sed ipso etiam maxime Imperatori, cui hoc pacto conciliabitis bonam Conscientiam et Tranquillum Regnum, duo preciosissima Regiae Coronae evmelia.

Finita Oratione Dux de Marleborough loquendi initium fecit, et licet plurima, quae jam dieta fucrant, sic reiterentur, nihilominus tamen ut Serenitati Vrae exacte constet series et Ordo, quo omnia acta sunt, omujaque prolata fuere, hic annectenda censui. Inquiebat igitur Dux de Marleborough Regni Hungariae nee non Religionum Oppressiones ex aliis etiam innotuisse Relationibus, nunc solum quaeri, quomodo ab iisdem liberari queat. Generalem Paeem magis vicinam esse, quam quidem eredatur, aut per nos voyeatur. Hane (si ad eam ineundam Rex Galliae necessitatus fuerit) nulla alia consideratione impediri posse, Serenissimi et Confoederatorum Statuum Interesse id requirere, ut priusouam illa coaleseat, hace in Hungaria concludatur. Media ad eam obtineudam proposita plane contraria esse, et Punctum Solum de Ouarantia nt et Transsylvania Tractatum abrupturum. Consilium suum esse, ut Serenitas Vra adhuc elarius exponat, quibus Conditionibus aequiescere velit, et hunc in easum aliatos officiis suis non defuturos. Responsum : Non Paeem solam, sed nec Paeem bonam, si exterarum Potentiarum Guarantia suffulcita non sit, Hungariae satisfacere posse. Assumsit hace Dux, ac intelligo ajebat objectionem Vram, nimirum Hungaros totics eum Caesare pepigisse, bas Conventiones tamen a Parte Caesaris semper infractas esse, verum quidem hoc est, sed respondeo, talem securitatem, qualen Hungaria praetendit, nunquam Aulam Wiennensem concessuram, posse tamen haberi Quarantiam, quam acceptandam suasit sequentem:

Quod, quamvis fieri non posset, ut Regina Nomen et Formalitatem Guarantricis gerat, nihilominus quamprimum Princeps et Status acceptabiles proposuerint Conditiones, Reginam se Negotio immiscere, Pacem concludere, eandem imposterum manutenere, et omnia ea in Effectu, quae a Quarante exiguntur, facere velle. Scio equidem, Hungaros nihil remissuros. Princeps vero solus insciis Statibus id facere nequit, ideirco summe necessarium est, ut siquidem per Dnum Jablonski non licet, ego illuc properem, et quam citissime Resolutiones adferam, animam tamen fore, ut alto singula premantur silentio. Vix desierat Dux de Marleborough cum Mylord Godolffin, Magnus Regni Thesaurarius, in haec verba prorupit; ut Serenitas Vra assecurata sit: 1. Reginam pro Serenitate Vra ac Hungariae Regno optime intentionatam. 2. Suam Majestatem Sincero corde, quae ad stabiliendam Serenitatem Vram visa fuerint, et fieri potuerint, omnino praestituram. Proposita media cjus esse Conditiones, quod Caesar acceptata licet hanc enim recusare erubesceret mediatione Tractatum ad Generalem Pacem pertraheret, ac Eodem abrupto, nos debellaret. Cuncta haec ex Suae Regiae Majestatis voluntate dici, quae quando quidem scriptotenus, ut eo Sccretius omnia agantur, modo non respondeat, Consilio suo intimo commiserit, ut loco Replicae suo nomine nobis aperiat, dolere Suam Majestatem, quod ob praesentes Conjuncturas plura praestare nequeat. Mox Mylord Sunderland impetuosius dicebat. Alliato tali, qualis Caesar, ab Anglis Conditiones praescribi non posse; In Tractatu ultimo Hungaros talia proposuisse, Caesarem autem respondisse, quae si iterum proponerentur. Tractatum 20 et 30 annos duraturum, nihil tamen conclusum iri. Dux continuaturus Discursum, me gallice allocutus est, ideo se Anglicano, quod is facilior sit, uti sermone, Dnum Jablonski milu omnia relaturum. Dein vero pathetice demonstravit, Religionem perinde sub Turca ac sub Imperatore passuram, mentem suam esse, ut hoc foedus ab Hungaris evitetur. Pax prout per modernas Conjuncturas licuerit, concludatur et reliqua Deo et Tempori committantur. Volebat respondere Dnus Jablonski, sed interrupit Comes de Sunderland, asserendo, nequaquam nos existimare debere, quod, dum talia pronunciantur, nobis non faveant, se plura quam nos ipsos Hungaris vovere, se ipsum, si Caesaris Minister foret, Caesari non suasurum, ut Transsylvania cedat, et sic Turcis Portam in Hungariam ingredi aperiat. Quaesivit unus Assessorum, Cujus Serenitas Vra Religionis sit, respondit Sunderland, Catholicae, sed moderate addidit plurima Serenitati Vrac Elogia, Serenitatem Vram hoc Principatu dignam, Familiam Screnitatis Vrae summe meritam, et quamdiu Serenitas Vra in possessione Transsylvaniae victura foret, nihil metuendum, apud Successores vero Hungariam et Christianitatem nunquam Securitatem habituros. Dominus Boyle etiam et ea, quae de Guarantia dieta fuerant, repetiit, Dux autem rursus omnia, quae hactenus nobis relata fuere, repetendo, et utrum intellecta sint, percontando conclusit et dixit, se primo favorabili vento Hagam soluturum, cum Dno Pensionario, Rei faventissimo, ultimariam nobis daturum Resolutionem, imposuit etiam ut eum illuc sequamur, ac absoluto ibi per triduum Negotio Berolinum, ego vero inde ad Serenitatem Vram properem, quo quam celerrime finalis Serenitatis Vrae Declaratio Dno Pensionario innoteseat. Duo imprimis in hac Conferentia notanda obvenere:

1. Quod non reflecterint super auxilium quod contra Gallos ex Hungaria haberetur sed quod solum ex Capite Compassionis ogerint, ideo mirum non est, quod amissis argumentis, a necessario et utili, illud ab honesto talem Effectum non haburerit. 2. Nos non ideo accertiso fuises, et uem iis conferamus, sed ut Resolutionem nobis impertiendam et jam conclusam audiamus, quamvis non existimandum sit, Factiones hoc in Collegio esse, ob quas Dax de Marleborough secundum voluntatem susm omnia agere non potuerat. Accepto ad Ducem sequendum mandato, compositis rebus nostris Londino movimus, ac Eudecima Aprilis Harricio solventes, secundis ventis 12. ejusdem Portum Hollandicum, 13. vero Ilagas Comitum attigimus, ubi posteaquam adventum nostrum Duci de Marchorough insimussemus, per saepe mentionatum de Cardonnel apud D. D. ordinum Generalium Pensionarium Dunis de Marcha introducti sumus.

Porrectam ille Serentatis Yrne ad D. D. Ordines Epistolam, nec minus scriptum illud, quod Londini eshibueramus, protinus legit. Puncta ejus rationabilia ease asseruit, Transsylvaniae vero impérinis difficillimum existimavit, de Serentatis Yrae intentionibus circa Religionem se ubevius informavit, Ceaserom et Ministros ejus insolentes ease et nuperos etiam Tractatus Tyrnavienses sponte elusiase, dixit, ae denique de Sua et D. D. ordinam in hoc negotio prompitiudine assercuravit, eorumque responsum inter triduum nobis traditum iri promisit. Elapso postea triduo per Eundem Daum Pensionarium Dno Baroni de Welderen D. D. Ordisum Secretario deductus sum, cui, ut eo magis des est Negotium totum innotescercat, non solum Veracium Constantium tradidi, sed et secundum manuductionem instructionis omnia, et illaeliam quae in Anglia uti in praecedentibus exstant, data fuere, luculenter proposui, ac tandem 23. Arpilis sequentem accepi flesolutionem:

Foederatos Belgos Serenitati Vrae et Statibus debitas grates reponere pro confidentia in sc posita, ruminasse se Rem et Negotium propositum, se velle imo omnibus medis in eo esse, ut bellum hoecc intestinum bona pace componatur, sed et dolere, quod alia media adinveniri non potuerint ad perficiendum opus hoc, praeter ea, quae jam in Anglia suppeditata sunt, suadere se itaque Screnitati Vrae, ut puneta haec, si fieri potuerit, mitiora Caesari proponantur, quod ubi factum fuerit, Ministros suos in commissis habere, ut Negotium et Tractatus omnino promoveant; Se super haec Serenitatis Vrae Resolutionem et puncta quanto ocyus per me expedienda exspectaturos, ac modis omnibus adfuturos, et rationibus validis imo fortibus Caesarem ad concludendam Pacem inducturos, et quando quidem Gubernium Hollandicum Literas responsorias dare non permittat, eo quod eac cum cujusvis Provinciae Deputatis, quod tamen in hoc Negotio utpote secrete agendo. fieri non possit, communicari debeant, Ducem de Marleborough haec omnia Serenitati Vrae perscripturum, properandum tamen esse, quia Pax cum Gallo, Retuli hace omnia Duci de Marleborough, qui 27, Eiusdem nos advocari fecit, ac repetitis omnibus iis, quae in Anglia et Hollandia secundum suprascriptum Ordinem resoluta sunt, assecuravit de sua et Reginae ut et D. D. Ordinum sincera Serenitatem Vram juvandi intentione. quae nullam neglectura sit occasionem ad vota sua infucata effectuanda.

Haec sunt quae Serenitati vestrae communicari debuerunt et quorum caetera post reditum nostrum Berolinum in Epistolis meis uberius referuntur, me Serenitatis vestrae Gratiae commendans.

18.

### Bericht desselben an denselben. Gedano, 12. Juny 1709.

Qvas ad S. V. 18. May duplicatas exaravi litteras eas S. V. accepisse firma spe teneor. Scripseram in iisdem aulam Borussieum intellectis ex Ser. V. de dato 4. apr. intentionibus de ineundo cun Turcis foedere a S. V. petere, ut declinata aliquantum foederis cum Faster. Abb. B. B. z. VII.

Turcis ratificatione oretenus per me totius expeditionis nee minus novarum per alliatas potentias S. V. factarum propositionum rendam relationem, benignissime expectare; interea vero ut nihil temporis, qvod modo satis pretiosum est, perdatur, propositiones pacis uovas Caesari facere dignetur eo, qvod iisdem factis alliatorum ministri Wiennae existentes in commissis habent, negotio huie se immiscendi et illud pro omni posse promovendi. Certum sane est, aulam Caesaream non adeo a pace Hungarica alienam eo, quod in praesens spargitur Card. de Saehsen Zeitz C, de Schlieben ad S, V. expedire velle ad permovendam S. V. novos ordiri pacis traetatus. Qualia Londini et Hugae Comitum pacis fiendae et concludendae proposucrimus puneta qvibus uberior deductio et clara justi ac aequi demonstratio adiecta fuerat, hic annexa reperinntur. Ea Caesareae aulae proponenda ceusuerunt inprimis Hollandi 1. illi et 3. obtineri Transsylvaniae vero dum praesertim S. V. ibidem fere nihil possideat praesentibus in conjuncturis vix effectuari posse opinati sunt, facturos tamen se omnia quae practicabilia fuerint assecurarunt. Quia vero dominis alliatis Caesaris et ministrorum de Transsylvania non avellenda mens optime constat prouti eatenus etiam S. V. domina soror comitissa d'Apremont Coloniae, quorsum me ex mandato S. V. contuleram, informavit, Caesarem videlicet anno 1706, postqvam a S. V. rediisset, aliquotics declarasse, se sincere cupere cum S. V. convenire, impossibile tamen esse, Transsylvaniam cedere, facturum se interea omnia quae S. V. desideraverit, et si quas propositiones facere velit S. V. eas per tune comitem nune principem de Lamborg fieri posse. Idcirco iidem domini alliati inprimis vero rex Borussiae pro candido suo quo S. V. felicem videre cupit affectu sincere syadet, ut in casum non obtinendae Transsylvaniae S. V. pro bono seren suae familiae, regni Hungariae qviete, pro rei evangelicae emolumento benignissime consideret modernas conjuncturas Europaeas, statum regis Galliae qvi non solum totam necessitatur reddere Hispaniam, sed et omnia illa quae durante suo regno Gallico adjecit imperio, ut adeo, dum incapax est regem conservare Philippum, eo magis incapacior, S. V. asserere Transsylvaniam. S. V. penitius haec omnia consideret ac in aeqvivalens quoddam condescendere se resolvat per mediatores ac si illi hoc expediens invenissent et in id S. V. inducere vellent, quam primum de S. V. benigna mente informati fuerint Caesari proponendum. Existimatur qvidem hic, si Scepusium cum aliquot comitatibus S. V. cum summo et absoluto imperio traderetur.



id non solum S. V. satisfacturum utpote qvae per id cum bonis suis Hungaricis et Polonicis communicationem habere et Caesari ipsi formidabilis esse posset ac arctiorem cum alliatis intertenendo correspondentiam e specula quadam Hungaras conservare libertates, Transsylvaniam electionis solum et feudi jure S. V. tradi posse quae a familia per varios casus iterum avelli qviret, sed haec bacreditario et cum supremo imperio, videtur ergo non solum S. V. illi paterno desiderio, satisfacturam, ut videlicet Patria Hungara pristino statui restituatur, sed et S. V. pro principatu feudo obnoxio liberum licet minorem obtenturam. Interea tamen S. V. relinqvitur, qvid et qvae a Caesare praetendere voluerit. Cedendum certe tempori putat rex Borussiae et consideranda etianı futura qvac, si belium Hungaricum infeliciter finiretur, in S. V. aut familiam suam vix redundare possent, quae tum, si bonorabiliter pacem concluserit, certo evenire poterunt. Corona Polonica, si Sveci ulterius infelices fuerint, S. V. avide excipiet et aula Bornssica in eum casum auxiliis suis non defutura. Domus austriaca in occasum qvotidie vergit, dum duo fratres haeredibus hucusqve carent, qvi neqve ulterius praesumuntur. Impressionem fecerunt facta in nuperis literis de Hungariae demembratione argumenta quae in illum casum effectuanda allaborabit aula Borussica; necessarium tamen est. ut S. V. examinando haec omnia bonorifice pacem concludat et ad haec vasta projecta se praeparare incipiat. Omnia autem haec quam citissime fleri debent. Pax nimirum maxime vicina, videri quidem posset Turcarum auxilium ad continuandum bellum medium, sed vero imperator facta pace undiquaquam copias congregare et ne fors Turcis exitium adferre potest. Haec sunt, seren princeps, quae inprimis S. V. referenda babui; qvia vero pacis negotium tanta cum celeritate agitatur et ego partim ob nondum acceptas regis Borussiae literas, partim ob defectum mediorum iter citius finire nequeo, ea sub triplica ad S. V. expedienda censui, ut quam primum S. V. pedes osculari licuerit cum ejus super bauc meam epistolam impertiendis resolutionibus ad alliatos redire liceat. Danicae copiae et principis Eugenii regimen ex Hungaria educuntur.

19. Bericht desselben an denselben. Regiomonto, 18. Junii 1709.

S. V. per triplicam in ultimis meis de dato 18. May et 12. Junii notificavi hummillime ea quae S. V. quantocius scire oportebat et nullus dubito candem ex iis alliatorum mentem uberius intellexisse, qvam S. V. adlue prolixius enarrare brevi existimo. Tandem enim post varias difficultates Gedano movens huc Regionantum appuli firmiter sperans, me, si deo libaerit, intra 16 dies S. V. insceriturum. Significavi in antefatis literis meis pacem cum Gallis qvasi conclusam et profecto de omnibus jam conventum fuerat llagae Comitum, sed rex Galliarum ministrorum soorum promissa quorum series S. V. e nuperis innotuit, rafificare recusavit, ea enormia et impossibilia asserens. Ilabenus igitur adbue hoe anno helli continuationem utinam felicem. Rex Phillippus contra Portugallos insignem reportavit victoriam, qva tamen nescio uro fato uti non notest aut nescit.

Scribitur mihi Berolino, hanc tractatus pacis abruptionem S. V. et Hungariae proficuam futuram qvippe qvae pacem aeqviorem Hungariae efficere, alliatos vero ad eam eo fortius promovendam inducere poterit.

96

Memoire Rákóczy's als Instruction für die Deputirten der protestantischen Kirchen, dem Herrn Ancillon (unter dem Pseudonym St. Julien) übergeben<sup>1</sup>).

Szerencs, 8. Juli 1709.

Memoire servant d'Instruction aux Deputez des Eglises Protestantes en cas que le Sr. ne puisse pas l'executer lui meme, (donné à Mr. St. Julien à Szerenez ce le 8. de Juiliet 1709).

Quoique j'espere que Sa Majesté Prussienne soit pleinement informé des affaires de ce Roisume et c'est aussi à ses inclinations bienfaisantes jointes à la conaissance de la justice de ma cause, que je dois attribuer les seutimeurs, dont il me donne des marques continucles, et pour lesques je me seus si sensiblament obligé, qu'en verité je dois avouer que les sentimens du respect et de Veneration que j'ay pour sa Personne Roiale se sont changez en ceux d'une Tendesse et d'une parfaite amitté, de ne me sers de ces Termes sans m'ecarter de ce que je lui dois qu'afin que vous ayez une lôde de conhien je luy suis devoué, et dân que votre Prudence puisse trouver des termes plus propres, qui puissent faire connaître à S. M. que je la respecte comme un Roi, dont la sagesse luit dans les País les plus eloiguez même, et que je l'aime comme un amy, entre les mains de

<sup>1)</sup> Siehe das Memoire v. 22. Sept. 1715, Nr. 1, pug. 6.

qui je depose mon sort et celui des Etats que je gouverne, dont je n'ay rien de plus precieux. J'ai tres parfaitement connu les effets des ses bontes genereuses, par la permission que le Roi a donné à M. (Jablonski) de se charger des Commission à la reussite desquelles je devrois attribuer un jour mon felicité et puis que je vois que le Roi vôtre maitre agrée le sacrifice de ma reconnoissance eternelle avec tous mes descendans, je ne yeux laisser la conduite des mes Interets qu'à sa seule Generosité et puisque je ne puis pas encore sitot depecher les Plenipotentiaires que j'ai destiné pour la negotiation de la paix, il priera Sa Majesté qu'elle veuille bien permettre au Sieur . . . . d'aller faire un tour à la Haye pour avoir soin de mes Interets, à fin que la justice de ma cause opprimée ne puisse être entierement offusquée par les fausse Informations, que mes Ennemis repanderont sans doute, mais si sa Personne est trop connue ou que le Roi ait des raisons de ne pas vouloir paroitre embrasser si fort mes Interets, que de permettre que des personnes de sa Cour les negotiassent, je prie Sa Majesté de permettre au moins qu'il puisse donner des Informations aux Deputez des Eglises Protestantes qui se trouveront à la Haye, et lesquels en ee eas la seront obligez d'agir selon les presentes memoires comme des Instructions, que je leur donne premierement apres avoir pris des Audiances auprès des Personnes dont cette Negotiation peut dependre par des memoires abregez, ils deduiront que le Royaume d'Hongric etant etabli par Estienne premier Roy Chretien, il avoit joui de tous les Privileges qu'un Roiaume libre peut posseder, et outre l'Election libre, qui est son bijoux le plus precieux, ce bon et saint Prince avoit établi par ses Loix un Regle selon lesquels les Rois ses Successeurs auroient à se comporter envers les Grands, et même il les a mis en droit de le detroner, s'il contrevenoit à ces pieux Sentimens, selon quelle a été practiqué dans la Personne d'Otton et Pierre l'allemand.

Les Privileges des Habitans du Roiaume d'Hongrie ou plustot de sa Noblesse consistoient en quatre principaux points.

 Que pas un de ce nombre ne pourroit être arreté pour quelque cause que ce puisse être, avant d'etre oui et condamné.

2. Qu'il ne reconnoîtroit aueun autre maître que le Roi seul, et qu'il possederoit ses Terres sans aueune dependance de qui que ee soit; Maître de faire des dispositions telles, qu'il lui plairoit à l'egard des ses Sujets. 3. Ils ctoient effranchi des tous les Imposts, dounnes et Tributs, et là n'etoient chargrez, que de prendre les armes pour la dérence du Royaume et de ses Privileges. Eassite de quoi le Roy André II a donné le pouvoir de resister au Roy meme qui viendroit enfreiulre les Loix etabli sans encourir le erime de lesse Majesté, au reste l'etat du Gouvernement étoit presque celui de l'Empire, puisque les 4 Etats, sovoir le Clergé, les Barons, la Noblesse et les Villes Royales emposoient le Roiaume, lesquels assemblez en diette elisoient le Roy et emposoient les Loix, ils esplutalient avec le Roy elà, et là l'obligoient à prêter le Serment, à tenir la Capitulation, et a conserver les Privileges.

Le Roy avoit etabli de surplus la Dignite de Palatin avec un Autorité très ample, il ctoit Roy en absence du Roi, et il jugeoit si souverainement, que les Rois eux memes etoient obligez de plaider leur eause devant son Tribunal par leurs Procureurs Fiseaux.

Le Royaume d'Hongrie jouissoit paisblement de ces prerogatives jusqu'au terns de Louis II. qui perit dans la finamese hataille de Mohats en defleudant son Pais, comme le Rempart de la Chretiente contre la Puissance des Turcs, mais Charles V. ayant par des longues veues donne en maringe à ee Prince as Soeur Marie, et pris Anne Soeur de Louis pour Ferdinand I. son frore, il fit avec Windishau son frere un Traitté em tuttelle succession sans la Participation du Royaume d'Hongrie, mais à peine ce Contract fut il venu à la Connoissance du Public, que le Palatin Prince quoyque gouteux se faisoit porter à Presbourg par les rues et tous le carrefours, il y pronaenci des protestations solemnelles et publiques contre ce Contract prejudiciable à la liberté du Roiaume.

Cela non obstant, après la mort du Roy Louis II. la seission s'etant mis parmi les Grands, ils firent la double Election de Ferdinand I. et de Jean Zapolia et le dernier chassé par les armes du premier fut contraint de se retirer en Pologne et par la suite de se mettre sous la protection du Soltan Solyman pour tacher de conserver les libertes du Roiaume contre l'usurpateur, vu que la pluralité de pour lui, mais esnifia de delivrer il netréenté de la Guerre, il se contentât de la Principatié du Transsilvanie avec quelque Comitats d'Hongrie et l'Utire du Roy.

Depuis ce tems la, la maison d'Autriche faisant toujours quasi elire son successeur durant la vie du Roy regnant la Couronne d'Hongrie a demeuré sur sa Tete, et la maison de l'autre, c'est à dire de Jena Zapolis filt tetinte dans la personne de Jena Sigisimond son fils, et les Etats de Transsilvanie elurent Estienne Bathori, par la suite Roy de Pologne, pour leur Wayvode, its steient dependans du Roy d'Hongrie, et ee n'est que son netren Sigismond fils de Christofie Bathori, qui fut recounal Prince souverain de Transsylvanie par les Etats du Royaume d'Hongrie et de l'Empereur Budolphe par des Constitutions publiques, après que ce Prince fût entré en société du Guerre avec ui contre le Ture, il fut causse de la ruine entière des ses Etats et même de la sujettion que les Princes es successeurs ont été obligé d'avoir pour le Ture plus ou moins selon que le Prince es faisait considere de cette Puissance Barbare, jusqu'après la mort de mon Grand Pere Goorge II.

Malgre les veues que la maison d'Autriche avoit de se rendre absolue dans la possession de la Hongrie, elle gardoit des mesures, jusqu' à ce tem la, puisque aussitot qu'elle contrevenoit à ses Capitulations les Princes de Transsylvanie Botskai, Gabriel Bethlehem, George I, et II, mes aveux comme Guarants de la liberté s'opposoit à ses violences, mais après la mort de celuy-ci, je veux dire de George II. dans la bataille de Gyula contre les Tures, les Principaux Seigneurs s'etant retirez dans l'Hongrie malgré l'election de mon Pere, qu'ils firent du vivant de George II, Jean Kemeny fut proclamé Prince par les dits Seigneurs, mais celui cy fut aussi surpris et tué par les Turcs. Et cette puissance voiant la scission des maisons de Transsylvanie fit proclamer Michel Apaffi sans aucun forme d'Election, et ee ne fut que par la suite du tems, qu'il fût reconnû par les Etats, aussi ce Prince assez foible de Genie paroissoit au commencement etre sensible au violences, que l'Empereur defunt faisoit en Hongrie par la mort des Comtes Zrini, Nadasdi et Frangepani, qui furent pris et saisis contre tous les droits et condamnéz à la mort par des Juges et par des Jugemens Etrangers et à la Sollicitation de ceux, qui s'etoient retirez d'Hongrie il avoit pris les armes, qu'il deposa bientôt, après que son Premier Ministre Michel Teleki fût gagné par la Cour de Vienne, et n'ayant pas appuié sincerement les Intentions du defunt Prince Tököly, celui-cy fut obligé d'avoir recours aux Tures, incapable de soutenir les fardeaux du Guerre par ses propres forces.

Voita le grand chemin qui conduisoit la maison d'Autriche à son but, puisqu' après avoir forcé la nation par ces cruautez et persecutions des Religions inouies à prendre les armes, il detacha le Prince de Transsylvanic de leur party: Elle voioit pour ainsi dire avec plaisir qu'elle les engagoit dans une Guerre qui ne leur pouroit etre que fatale puisqu'ils etoient appuiez de la protection des Tures contre lesquelles elle se promettoit des puissants secours de la part des tous les Princes Chretiens, les gyelles ils auroient peutêtre refusé de donner contre le Prince Tokoly, et en effet ses veucs ne furent pas trompes, parceque la Puissance Ottomanne avant eté defaite au Siege de Vienne par l'appui de presque tous les Princes Chretiens par la continuation des victoires on a appesanti le joug des Hongrois et on a detruit le Parti du Prince Tököli, et par la suite le Duc de Lorraine suivi de l'armée Imperiale avant pris la route de Transsylvanie il conclut un Traitté d'Allianec avec le Prince Michel Apaffi à condition qu'il lui fourniroit des Quartiers d'Hyver et que tous les Conquettes appartenantes aux Etats des Princes Traittans seroient mutuellement rendues, et que le Prince son fils soit reconnû pour son successeur dans tous les places sous le beau practexte d'alliance et assura l'Empereur de la possession de cette Principauté, en forcant les Etats de lui rendre Homage. La Cruaute du Ministere de Vienne ne se contenta pas de depouiller un Prince Souverain de ses Etats sous le Pretexte d'amitié et d'alliance, mais se voyant dans la Possession d'Hongrie, pour approcher à son but de faire declarer l'Empereur d'aujourd'huy Roy Hereditaire, mot jusqu' à ce tems la inconnû, il erigea pour cette fin la massacre du Theatre d'Eperies, pour elever son Throne hereditaire sur les cadavres et sur le sang des principales familles d'Hongrie, le General Caraffa fut le Ministre de cette cruauté inouie et contre tous les droits divins et bumains, la deposition d'une femme suffisoit à la Condamnation d'une infinité des Personnes Illustres.

Pendant ce spectacle dont le seul souvenir fait horreur, et au quel Bome même n'a rien và de semblable dans le tems de ses plus grands. Tyranues, on a convoqué la diette de Presburg, non pas pour dire, mais pour faire ceuronner l'Empereur d'aujourd' buy Roy hereditaire d'Hongrie et pour rendre ce coup fatal immanquable, on a posté des troupes au tour de la ville de Presburg et on a fait menacer les Deputez des Comitats en cas de Contradiction, ce qui est à remarquer expendant, c'est que l'Empereur d'aujourd' huy par un Serment a confirmé tous les Privileges excepté celui d'André II, dont on a parlé. Cependant tout alloit de pis en pis et les Contributions demesures achevoient la tout alloit de pis en pis et les Contributions demesures achevoient la Paureté des Etats consumez par une Guerre et par des si Erranges Revalutions, la guerre contre les Tures subistant toujours avoit encore empeché de jouir les derniers ressorts de la Tyrannie, jusqu'à la paix de Carlovitz, après laquelle l'Empereur definit avoit convoqué tous les Seigneurs possedants des charges à Vienne, centre la teneur des Loix, qui dérendent cette sort de Convecations hors de Boiaume, et il leur proposa d'accepter un Tribat perpetuelle, d'aneantir la petite Noblesse, de limiter les privileges de la grande et de donner des nouvelles Loix avec des autres propositions de cette nature, on avoit aussi etabli les avoits d'armes, seoln lesquels chaque Seigneur etoit obligé de racheter ses propres terres qui etoient auparavant Tribataires aux Tures, mais les Seigneurs ayaut declaré qu'ils ne pouvoient consentir à rien sans une diette Grâle convoqué dans le Royaume et dans les formes, la Cour se contenta de remarquer et de mettre sur son femis de la plus géléces et les plus affectencez nour leur Patric.

Tous vivoient dans la creauté et dans le descepoir jusqu'au tens que la Cour de Vienne perceyant, par la mort du Roy d'Espagne la guerre infallible et qu'elle seroit obligé de retirer ses troupes de la Hongrie, pour employer à la dérense de cette Monarchie, elle resolut de continuer à prender ses surctez centre une Nation reduite au plus terribles extremitez, il a fait entrainer le Prince Rakozgi dans la prisonie Neustadi, seve d'autres qu'il croioli les plus seles et les plus puis-sants, et il est sur, que ce n'est que la fuite de Mons, le Conné Bercseny qu'il empecha de proceder aussi contre 80 autres compris dans l'accu-sation d'un seul malheureux Delateur et temoin. La Sentence injuste prononcée contre Son Altesse par des Juges et par un jugement étragger, elle peut faire connoitre au publie les resolutions qu'on avoit prises contre le Prince si la Providence ne l'avoit retiré de cette affreus Christon.

Ce detail raconrei autant que la grandeur de la matière la permet, peut justifier les armes de la nation, pareequ'il est incontestable que le Royaume d'Hongrie a eté libre et Electif.

Que cette Election avoit eté abolie par la maison d'Autriche injustement par le titre d'heredité.

Que non obstant qu'il soit vray que les Hongrois cherchoient aussi anciennement le sang Royal dans la ligne feminine même, il a'ont pas fait cela par devoir ou par un droit ctabli, mais par la tendresse, qu'ils vouloient temoigner par la pour la memoire de leurs bons Roys. Que la maisan d'Autriche ne peut rien pretendre par le Contract fait us Sujet du mariage de Marie et Anne, touchant la succession mutuelle de Ferdinand et Louis, puisqu'il avoit été legitimement protesté contre, et le Roy Wladislas, Pere de Louis n'avoit aucun pouvoir de disposer d'un Roiaume, qui ne lui apartenoit que por le droit de l'Election et dont Ferdinand I. même n'a cté usurpateur qu'en vertit de l'Election par une partie inferieure à celle de Jean Zapolia, laquelle a eté continuée juqui à l'Empereur d'aujourd'huy.

Que la Principauté de Transsylvanie avoit eté erigée et reconnûe pour une Souveraineté par le Royaume et par l'Empereur Rudolphe Roy d'Hongrie, et que les Rois d'Hongrie n'avoient aueun pouvoir sur Elle. Ou elle avoit eté en droit de l'Election.

Qu'elle n'avoit eté soumise à l'Empereur que par une alliance frauduleuse.

Que les Tures, qui n'avoient jamais prétendu dans celle que le droit de la protection, ne pouvoit donner par la Paix de Carlovitz à l'Empereur plus de droit qu'il n'avoit eu par consequent, que l'on n'enfreindra pas la paix en declarant cette Principauté libre et electif, comme elle avoit été sous les Tures.

Que Michel Apaffi, fils du I. de ce nom ne pouvoit renoncer à sa Principanté en faveur de l'Empereur et de qui que ce soit, et que sa renonciation ne pouvoit apporter aucuu prejudice aux Etats libres Electifs, qui m'ont elà librement.

Il soit de plus que la Diette de Presburg ayant eté violentée ne pouvoit etre prejudiciable aux Etats, d'autant plus que pendant que l'on la tenoit, meme le Prince Tököli avoit protesté avec une grande partie de la Noblesse, qui suivoit encore son Parti.

Que les droits des armes etabli par l'Empereur defant avoient eté Tyranniques, puisque les Conditions de la Capitulation l'Obligoient à la requisition et l'etargissement meme des Limites, à quoy les Elats ont contribué en entretenant et payant son Armée et en rependant leur propres suns

Que les Procedures de la maison d'Autriche et sur tout de l'Empereur defunt etoient arbitraires, violents, contraire à sa Capitulation, dont il n'a observé un seul point.

Qu'en suite d'elle et un vertu du Privilege d'André II. lequel il avoit jurée, la nation ctoit en droit de prendre les armes, et forcées, même par des procedures absolument Tyranniques, nous ne les avons portes jusqu' à present que par force, puisqu' autant de fois que l'on vouloit on a eté pret de les deposer moieunant des conditions legitimes et suffisantes à nos suretez, lesquelles l'Empereur d'aujord'hui ne nous ayant pas voulu accorder dans le tems de la negotiation de Tirnau et a meme meprisée la mediation de S. M. Brittannique et celle de L. II. P. il nous a fait voir clairement par la qu'il soutenoit le Irroit et le Procédé de son Pere, et par la il nous a forcé a en venir à l'abre-nunciation de son naetendà d'orit sur la Courront sur la comme

Il conjurcra done les Puissances Alliées de jetter les yeux sur un Roiaume roduit à des miseres si grandes, et comme le pouvrie a cité donné de Dieu aux Princes pour empecher l'oppression des Innocens, il les priera qu'ils ne nous abandonnent pas à la Discretion et à l'avarice du Ministère de la maison d'Autriche, dont tous les Etats demeurtres anciennement de sa Domination connoissent les effets, Qu'ils ne permettent pas que nous soyons exposés à leur vengeance et à leur pouvoir demesuré; Qu'ils ayent de l'horreur et de la Compassion pour les torreus de sang innocent, que l'on va verser, si l'on nous sacrifie à leur fureur, et que si les motifs de la charité Chretienne même appuié de la Justice de notre cause n ciocient pas suffisants, que leur laterest de la propress nous enaggent à nous faire secoure le jong d'une puissance et d'une ambition sans bornes, lesque lles ne tendroit pas moins qu'au renversement de la liberté de l'Empire.

Il representera aussi que l'on doit considere la haine implacable de la maison d'Autriche contre la nation Hongroise et l'antipatie et l'aversion de celle-cy contre celle la, et l'on conclura aisement, que jamais la Chretiennté ne sera exempte de la Guerre du Ture, tandis que l'Hongrie sera assujette à la Domiation de la maison d'Autriche, dont elle cherchera de secouer le Joug, si son Authorité ne demeure nas dans ses inste Limites.

Que la Chretienneté doit considerer ces Pais, comme son Rempart, dont les Peuples ne devroient pas etre tyrannisez, mais plutot engagé à défendre ses Libertez contre les Tures, par un Gouvernement plus doux rue celur des ces Barbares.

Qu'en demembrant la Couronne d'Hongrie de la misson d'Autriche on ne doit pas croire qu'on l'Affobisse par la à l'egard de Norrequises à la conservation de la liberté de l'Europe, puisque ce Roiaume pourra toujours secourir les Hauts alliez contre qui que ce soit, puls puissamment même que sous le Gouvernement d'un Ministère qui ne se scrviroit de ses richesses, que pour rassassier l'avarice de ses Ministres.

Que le triste Ent du Roy T. C. peut faire voir ce que c'est de soutenir un Alliée comme l'Espagne dont le Gouvernement laisse les Princes dans une Indigeance continuelle, au lieu que l'Hongrie etabli une fois dans seu libertes, pourroit encore ctre mis dans un Enta cepable de secourir ses Allice à l'Exemple des Etats Generaux, leaquels n'auroient jamais taut servir a la cause commun s'ils avoient cté soumis à la Domination Autrielmen, qu'ils ont fait depuis qu'ils out été mis en Liberté.

Ensuite il declarera que la nation Hongroise espere que les Hauts Alliez voyant les extremitez auxquelles elle a eté reduite, bien loin d'exiger d'elle, qu'elle fiasse as Paix sans des suretez convenables, lis auront plustot la houté de leur faire obtenir les Condition justes et conformes à leurs Loix.

Premierement que le Roiaume puisse jouir des Privileges d'une libre election en faver d'un Prince qu'onvienne aux Milses et dont on conviendra mutuellement, l'Election n' ayant eté differée jusqu' à present que pour faire voir la promptitude de la nation à seconder l'interest commun de l'Europe, et que par la elle soit detaché du Domaine de son Ennemi.

Si cependant Sa Majesté Prussienne et les autres alliez voioient que cela ne se pourroit pas faire, il demandera l'etablissement des Articles suivantes:

- 1. Que l'Empcreur rentre en possession de ce Roiaume par une nouvelle Election et que la succession de ses Descendants soit limitée et entenduë, comme en Angleterre, c'est à dire que sous le specieux titre d'heredité l'on n'entende pas un Gouvernement despotique et arbitraire.
- 2. Que les libertez dont on a parlé au commencement de ces memoires soient retablies, et que l'Empereur jure solemnellement leur observation selon le formulaire etabli par les loix et selon lequel son Pere avoit aussi juré.
- 3. Que les charges du Roiaume seront possedez par les Nationaux et les Gouvernemeas de Places aussi, dans lesquelles on tiendra des troupes nationales, et si dans les forteresses frontieres du Ture on etoit obligé de tenir des troupes etrangeres, ces troupes deposeront leurs serments pour la fidelité du Royaume, et qu'elles seront recroutées dans les pais hereditaires par les Officiers Hongrois, Gouverneurs des Places, et que l'on n'y introduira pas des autres sans le consentement des Elats assembles en Diette dans les formes.

Que le Palatin jouira de la Authorité que les Loix lui donnent, et que le Roi gouvernera tant dans son absence par lui comme par son vice-Roy à l'exemple de tous les Roisumes, ou les Rois sont absens, et qu'il ne sera jamais obligé à sortir du Roisume afin qu'il ne puisse etre violenté.

Que le droit de Conquete dont on a parlé soit annullé à jamais et que l'Empereur rende a chaque Proprietaire ce que lui appartient par un droit juste et legitime.

Que l'on ne puisse jamais etablir des Imposts sans un consentement General des Etats assemblez en diette.

Que la Principaute de Transsylvanie me soit remise, comme à son Prince legitimement elû en pleine Souverainité.

Que l'Empereur tiendra une diette libre, aussitot que la Paix scra concluê à laquelle les hauts alliez deputeront des Commissaires en presence des quelles les presens Articles seront executez et tous les Griefs ajoutez selon le sens des Loix.

Que l'on donnera des Surctez convenables aux Seigneurs et Generaux contre lesquels l'Empereur pourroit avoir des rancunes personelles.

Que la liberté de la Religion protestante sera maintenue selon l'accord de Szetseny et que les Jesuites seront proscrits à jamais du Royaume comme la source de tous nos maux.

Que le present Traité sera compris dans la paix Generale et guarantie par les memes Guarans.

Il n'y a rien dans ces Articles qui ne soit conforme aux Loix, et que les Plenipotentiaires que je depecherai se chargeront de faire voir et que nous avons trouvé absolument necessaire pour nous soutenir des maux que le souvenir du passé et la prevoyance de l'avenir nous represente.

En cas de refus les Etats sont absolument resolus de se soumettre ure, plutot que demeurer sous la Domination d'un Prince lequel par son refus feorti voir qu'il nest pas necessier de ses Cruautes et du Sang innocent rependu jusqu'a present, et ils aimeront mieux perir les armes à la main, que de se remettre la corde au cou à la merci d'un Ministère cruel et avare.

Après avoir representé tout cela au Roi, puisque je ne doute pas que cePrince ne trouve mes demandes justes te equitables comme un Prince d'une sagesse et d'une justice consommée, et lequel je considere comme le Pere des ses Peuples, il lui demandera avec tout le respect son opinion en cas que ces points fusacant refusez, et ce que S. M. servit d'avis que je flise dans des extremitez parvilles pur mettre un uniserable et infortune vie à l'abri des Persecutiuns d'une Prince irritée coutre ma maion, et aur tout courtre un personne, et il demandera la permission, que je une puisse retirer dans ses Elsts, en cas que par la continuation de la guerre je ne puisse que sreter dans ma Patrica vece ceux qui voudront mivre mon sort, et j'espere que le floi ne une refusera pas ectte grace.

Puisque dans un cas pareil rien ne me pourroit arriver de plus heureux que de finir ma languissante vie sous un Prince pour le Service duquel je sacrificrois avec plaisir tout ce que j'ai au monde.

Il priera aussi Sa Majesté de plus de me faire savoir comment elle souhaitte que je me comporte au sujet des affaires de Pologne puisque la Superiorité des Moscovites me pourroit fourair des conjouetures favorables, si l'on venoit à une nouvelle Election.

Copendant dans tous ses affaires, je ne me veux conduire que scolo les lumières que j'attend de Sa Majesté comme d'un Pere, que j'ai fait pour ainsi dire Maitre de ma destinée, et en qui j'ay toute la Conflance respectueuse comme dans un Pere et dans un Amy, si j'ose ainsi parler.

(Copie.)

21.

Schreiben Rákóczy's an Klement. Patak, 19. Juli 1709.

Paria literarum Serenissimi Principis ad J. M. Klement de dato Patack 19. July 1709.

A Reditu vestro ex mglin noanisi binas vestras accepinus literas unas Berolino in quibus ad adventum vestrum negotiatiorum a vobis peractorum Relatiouem remititiis Secundas vero Goduno in quibus laudabiliter providendo periculosum esse posse moram pleazus de peractis relas noamet informatis et primo quidem nomine alliatorum declinationem foederis eum Turca svadetis 2. ad Propositiones Pacis on rovo audae Wiennensi fiendas adurgetis; 3. de difficultatibus obtinendae Transsylvanies alliatorum semum exprimitis, unde 4. acquiralena acceptuadum summe avadetis argumentis ponderosissimis. Quod igitur primum attinet hoc et lasctenus effectuatum ext verum si decisiva alliatorum non subsequetur declaratio et positiva spei datae assecuratio vix videtur esse rationi consentaneum certum pro incerdo antitero. Turcarum enim anxilium non diffictor me insuamient semper

pro extremo tennisse ne Christiani Principes credant me malnisse ad Christiani nominis hostem potins recurrere, quam eorum oblata ope uti sed ad illum statum pervenerunt res nostrac ut nostrum morbum extremis medicinis opus habere celare nec possumus nec volumus, is vero verbis solum sanari non potest, sed ut nee hine nee illine negligamus quidpiam ad continuandam Negotiationem Turcicam de novo expedimus finalem tamen alliatorum de infrascriptis quam citissime expectamus mentem et vel maxime Imperatore cum securitate Hungariae paciscere nolente de quibus mediis cum ad iusta adigendi Nos assecurant alliati. De missione Comitis Schlieben necdum nobis quidpiam innotuit, si Propositiones factae fuerint non reiicientur, quia vero et praeterita hieme de reassumptione tractatus ministris mediatoribus scripseramus, nullo accepto responso facile aducrtimus Imperatorem declinare velle mediationis Continuationem, qua propter ut semel inchoatum Negotium in filo et Tramite continuetur vel optimum judicarem, ut mediatores partes ad Tractatum invitent, aula enim Wiennensis progressibus suis elata Propositiones nostras debellatorum supplicationis loco habebit, et nos ad extrema adactos sibi persuadens victoris leges perscribere intendet, interca tamen ad secundandam in hoc quoque Puncto alliatorum intentionem nihil omittemus. Ad 3. mirari nos opportet de Transsylvania mutatam quodammodo esse mentem Dominorum alliatorum, qui ad primas Propositiones vestras Ejus demembrationem justam et aequam pro re quoque Insorum esse judieantes per literas Domini Jablonski jure quoque Souverenitatis possidendam me ita volente adiudicaverant seu rationabile esse crediderant. nune vero supponere videntur casum intervenire posse absolutae Denegationis, unde manifestum mihi videtur Rem alliatos tantum instantijs aggredi velle quas praevie scio infructuosas futuras seu de Transsvivania seu de aequivalente agatur, aula enim Wienneusis interessatique Ejus ministri nunquam benevole adigentur ad ea quae ipsorum avaritiam eludere possent, quod eveniret si Pax Hungariae tali securitate stabiliretur quae libero ipsorum Dominio resistere posset, Quapropter necessum est ut domini alliati in hac materia rationem status Europaei considerantes ad ea se praeparent media quibus adhibitis infallibilis eventus subsequi possit, quae ipsis volentibus profecto non deerunt et exemplum in Patre moderni Regis Borussiae quoque habemus. quo invito Sveco dederunt Pomeraniam quia de re communi aequam esse judicaverant. Ad 4. tanti eoram nobis est ponderis alliatorum et

singulariter Regis Borussiae interpositio ut vel ob hanc solam rationem consentiamas in aequivalens acceptandum in Hungaria, et siquidem ab Initio quoque per Transsylvaniae cessionem nonnisi securitatem paeiscendorum quaesivimus, perinde mibi est taliter aut alio modo Eandem acquirere, subsunt tamen difficultates solvendae, et inprimis quidem noscent procul dubio alliati jura liberorum statuum qui principes suos ad manutenentas libertates suas cum conditionibus juramento obligare solent, quibus nos quidem respectu horum Regnorum adstricti sumus non ergo nobis optio libera est, nisi status Regnorum consenserint guod tamen in Tractatu agendum est et in hoc lubens cooperabor salvis permanentibus libertatis Regnorum juribus. Id etiam fatendum est vix me mihi persuadere posse domum austriacam facilius in hoc propositum aequivalens quam in Transsylvaniae cessionem consensuram hoc enim jam in formam separati dominij redactum est et alterum redigendum, in illud quoque consenserunt status Regni in hoc ut consentiant omnem Lapidem movebit Caesar quia imo si consenserint etiam profecto fraudis non sinceritatis dabit argumentum sperans nimirum se liberum Transsylvaniae Principem in vicinitate Turcae tam facile non debellaturum quam eum qui ab hac Potentia dissitus est, quem alliati semel facta Pace nonnisi Instantiis juvare poterunt; Coronae enim Polonicae obtentio incerta est, ita et domus austriacae quamvis rationabiliter sperandus deffectus, oppressio tamen et vis eius nimis vicina; Haec tamen alliatis volentibus fateor accommodari poterunt dummodo se arbitros potius quam mediatores agendos resolverint sine quo nihil sperari potest et ad quod effectuandum rupta Pacis universalis Negotiatio spaciosum aperit campum, ad quam reducendam siquidem Pax Hungarica summe contribuere potest, alliati quoque jure ab Imperatore praetendere possunt omnia, ut Colligationi suae satisfacere possit, Indubium etiam est jure haereditario possessum Principatum domui meae futurum utiliorem quod et de Patria facile mibi persuaseram sed puncta Conditionis meae et praestiti superinde Juramenti me a petitione haereditatis in Transsylvania vetaverant et nune quoque obligatio mea Principalis me non permittit eligere sine consensu ipsorum qui nec sperandus est, si jura libertatesque suas non adipiscantur, ut nimirum in casu dandi aequivalentis contentationis, nisi liberum sit eis Gubernatorem aut ut vocant Woywodam eligere qui a Commendante Generali Germano independens sit, alioquin pro certo turcis se subdent potius quam Germanis sed super hoc reflectendi dabitur et in posterum occasio dummodo Negotiationis

fiat exordium, quod unice in suspenso tenere potest Tractatus turcici conclusionem vel maxime si praevie armistitium iniretur ut tamen opus hoc effectum nanciscatur ab alliatis tanquam mediatoribus proponi debet, certum enim compertumque habeo nunquam ad huc aulam Wiennensem me proponente condescensuram. Quod si igitur etiam videtur ruptam Hagensem Negotiationem plus temporis ad haec perficienda suppeditare periculum tamen in mora est ut quantocius rescire possim quid medii adhibere velint alliati ad justa et aequa adigendum Imperatorem neque enim sine certitudine Turcarum contempere possum opem Quod Puncta Londini proposita attinet unum est quod ex Essentialibus omisistis hacreditatis nempe luterpretationem quam donus austriaca semper quasi jus herulatus sibi debere praetenderat in quo arbitrariam suam Potestatem collocaverat qua propter jure merito Ejus interpretatio praetendi potest ita nimirum, ut jus haereditarium ita intelligatur prout, successio in Coronam in anglia qua mediante nihil plus juris reges sibi appropriare possunt quam quod habent per leges datum. Ad exoperationem igitur horum iter assumite quam citissime ad alliatos et me reddite quanto saepius fieri poterit de progressu suarum Negotiationum certiorem ut interea et bic exoperari valeam ea, quae ad hocce negotium appertinere videbuntur. Dum praeterea mentionem literarum nostrarum 4, aprilis facitis nobis peropportune occurrit rescire a vobis num vobiseum Daus Jablonski communicavit, quas illi scripseramus, vellemus equidem et a vobis punctatim informari quae nam sit de his alliatorum intentio, quae si proposita non fuissent de iis alliatorum mentem exposeite. Cum praeterea ex praecedentibus vestris nobis innotuerat vester llaga discessus ne in absentia vestri nostrum Interesse detrimentum patiatur D. de Ancillon instructionem dederamus pro informandis Dobozi et Kõrtvelvessi a statibus Protestantibus missis de Punctis Pacis ex quibus dum ille Berolinum venerit amplam Informationem haurire potestis de petitis nostris. Quod tandem super est eum summam Peeuniae a Domino Jablonski Principissae praestitam per cambium haud potimus transmittere hactenus, cam in specie transmittere coacti summus per D'Aneillon seu St. Julien qua accepta spero D. Jablonski vobis denuo anticipaturum sumptus necessarios quos profecto ob defectum cambialis comercii aliter subministrare nequimus, quem si nobis subministraverit experietur profecto nunquam tam longam solutionis moram interventuram.

(Aus Klement's eigenhändiger Copie.)

Fontes. Ablh. II. Bd. XVII.

22.

Sehreiben Rákóczy's an Hamel-Bruininx, Gesandten der Generalstaaten am kaiserlichen Hofe.

Patak. 29. Juli 1709.

A Mr. Hamel Bruininx Ministre des Estats Generaux à Patax ce le 29, de Juillet 1709 dutée de 20.

J'ay esté informé des ordres que vous avez de L. H. P. vos maitres sur les affaires de la mediation de la paix de llongrie et voulant me conformer aux avis qui me l'on donné j'ay voulu vous donner part Mr. de la lettre que j'ai escrit a Mr. le Prince de Leuchtenberg, pour voir les sentiments de la cour Imperiale avants de venir aux Propositions, et comme i'av des raisons de soubconner les Generaux de l'Empereur qu'il seront contraires aux Negotiations de la Paix, j'ay fait passer mes Lettres par la Pologne, si l'oceasion le present donc de parler au Prince nommé des affaires de ces Paix, je trouverois necessaire que l'on me donast des Passeports pour une Personne que je vondroit envoyer soit par la Silesie ou directement par la Hongrie affein que l'on puisse abbreger la Negotiation et de lui donner un Cours plus simple et plus sincere que les precedentes. Je m'engagerais dans celle ci plus directement que dans les autres, si l'on n'agist pas avec moy come Mr. de Wratislaw avoit fait, lorsque il se vouloit prevaloir des lettres que j'avois eserit a la Princesse mon Epouse et que les lettres Particuliers que j'escrivois soient tenues secrettes. Au rest je me promest par avance que vous executerez Mr. les ordres que vous avez avec la sinccrité, dont vous m'avez donné des marques et que vous seconderez les sinceres intentions des L. H. P. vos maitres d'autant plus, que vous aviez une si belle occasion d'engager tout la nation a une reconnoissance tres particuliere conjointement avec moy qui ie suis Monsieur

(Copie von Klement's Hand.)

Votre tres affectioné a vous rendre seruice,

Schreiben Rákóezy's an den Fürsten von Lamberg, Landgrafen von Leuchtenberg. Patak. 29. Juli 1709.

Patak, 23. Juli 1403. Au Prince de Lenchtenberg de Patak ce le 29. de Juillet 1709.

De que j'ay appris que Sa Majesté Imperiale a rendu justice a vos merites en elevant V. A. au degré de son Premier Ministre et

honoré de la qualité du Prince de St. Empire, l'ancienne amitie et l'estime, que j'ay toujours conservé pour la personne de votre altesse malgre le elmngement de mon estat ne m'auroit pas faire tarder un seul moment a vous faire mes felicitations, mais comme le traitté de la Paix Generale auroit pu faire a croire que cette demarche pouvoit venir d'un autre motife que de celuy qui me conduis, j'aime mieux attendre le temps de sa rupture pour vous mieux marquer ma sincerité. Je vous felicite donc de tout mon coeur sur le Rang et qualité dont vos merites ont esté recompense avec tant de justice, et je vous assure, que si Sa Majesté auroit fait cet choix pendent les Negotiations passée elle auroit peutestre plus de contentement de leurs success puisque que j'aurois eu lieu avec la nation esperer tout de la justice et generosité de S. M. J. et de la sinserité et desinteressements de son Ministre, et lorsque il plaira a Sa Majesté Imperiale de donuer la Paix a cette nation je vous assure Monsjeur, que en tout ce que je pourrois faire sans prejudice des Etats que je gouverne, je contribuerois toutsjours à faire signaler le commeucement de votre Minister par la conclusion d'un affaire de si grand Importance, sur tout si V. A. me donna lieu d'estre assuré que vous voulez agir par un commerce de lettres sincere et secret avec autant de sincerité et estime que je suis le tres obligé et tres affectioné amy etc.

(Copie von Klement's Hand.)

#### 24

Antwort des Königs von Schweden an die Abgesandten der evangelischen Stände in Ungern.

Wisocko, 18. August 1709.

Sacrae Regino Maiestatis Sreciae Responsio ad desideris statuum Ernageliorum in Hungaria per ablegatos Eorundem Reverendum admodum et nobiles vires dominum Danielem Kruman Reclesiarum augustanse Confessionis Superintendentem et Samuelem Pohorselum data in Castris ad Paguun Wisockium in Russi saba die 18. Augusti annai 1708.

Quemadmodum S. R. M. gratum est intelligere status Evangelicos in Hungaria tantam in intercessione sua collocare fiduciam, ita ipsi nihil optatius esset quam eam esse temporum faciem, quae votis corum

2. 0

satisfacere posset, praeterquam enim quod Belli, quod inter Imperium ejus foederatos et Galliam geritur incertus adhue eventus est, non modicae obstant difficultates quominus S. R. M. quae ipsa gravi ac longinguo detinetur bello ad futuram pacificationem advertere possit animum non tamen propterea euram abjieiat afflictae Religionis quin haud aliter ac majores sui Serenissimi Sveciae Reges ad eam in vigore conservandam omnem conferre operam semper erit paratissima, quod sicut S. R. M. arbitratur ex anteactis constare ita porro cum occasio se obtulerit propensum in consortes augustanae confessionis studium declarare et exerere non intermittet. Quemadmodum nec dubitat. Imperatorem tum foederatos ipsos illa fore aequanimitate ut compositis tandem turbis, quae Hungariam excitant, justam Evangelicorum rationem habere velint. Ad Collegium Eperiense quod attinct jam antea deelaratio S. R. M. super hoe facta exstat, et beneficium quod Hungaricae nationis studiosis in collegio Grifiswaldensi concessum est eisdem posthae confirmare haud grauabitur. Porro cum ea iniuria quam in Comitatu Scepusiensi a Principe Lubomirscio Evangelicis inferri queruntur focderi novissimo, quod Warsauiae conclusum est, adversetur curac sibi esse sinet S. R. M. ut cum tempora in Polonia pacatiora fuerint, remedium afferatur. Si denique praeter spem contingat, ut Religionis eausa quidam Hungarorum solum vertere eogantur relietaque Patria exteras quaercre sedes afflictis ejusmodi sieuti S. R. M. inhumanum censet solatium denegare ita in Regno suo ac provinciis liberam habitationem pari cum indigenis jure non illibenter concedet. De caetero dominis ablegatis felicem reditum optat eisque iuxta coetum Evangelicorum versaturos de sua Gratia ac Benevolentia regia securos esse cupit. Datum ut supra. Ad mandatum S. R. Majestatis Sveciae.

(L. S.)

(Copie von Klement's Hand.)

C. Piper.

25.

Antwort Hamel-Bruininx an Rákóczy. Wien, 11. September 1709.

Monseigneur!

J'ay eu l'honneur de receuoir le 23. d'Aoust dernier vne lettre de Votre Altesse sans lieu ny datte et signée François Prince avec vne enclose pour Mr. le Prince de Lamberg Landgrave de Leuchtenberg et une coppie de cette derniere dattée a Patak le 19. juillet 1709 laquelle j'ay remis un jour ou deux apres en original comme je l'avois receue entre les mains propres du dil Prince pour entretenir Sa Majesté Imperiale sur le contenu des deux susdittes letter comme il a eu l'honneur de faire avant que peu de jours fussent escoulez.

A la premiere ocasion que j'ay eu apres cela de m'entretenir avec le dit Prince il m'a repondu:

Que Sa Majesté Imperiale n'avoit point de premier Ministre, et que par consequent il n'estoit pas tel comme V. Altesse le supposoit qu'il estoit entierement contre la coutume et contre le decorum des Roys et de tout Gouvernement regulaire de traitter des affaires si importantes et delicates ou il s'agit da salut et du bien de leurs peuples sans la concurrence de leur conseil.

Qu'il sembloit que V. Altesse avoit tardé bien longtemps a parler de nouvelles propositions qui pourroient estre jugées acceptables apres tant de tentations inutilles que Sa Majesté Imperiale avoit fait et par la Mediation et par les propres Ministres pour rendre la paix a l'homerie, ce qui avoit presque fait perdre toutte esperence de pouvoir reussir. Et eufin que l'affaire en Elle mesame aussy bien que la correspondance sur ce aujet luy sembloit d'une nature trop delicatte pour oser escrire a V. A. et s'en charger seul quoqu'il luy estoit obligé de sa felicitation de son simable souvenir et de la confiance que V. Altesse sembloit mettre en Elle.

Vous jugerez hien apres cela vous mesme Monseigueur que la Majesté luperiale n'a pas trouvé bon de donné une reponse positiue, mais qu'elle est restée dans des termes generaux. Disons que personne ne pouvoit plus souhaiter la paix et la prosperité du Royaume d'Hongrie, qu'elle mesme pourvu qu'elle pu la procurer d'une maniere conrenable a sa dignité et au bien de la nation.

Il sera difficile de faire avoir un passeport a V. A. pour envoyre une personne ctypes iey, mais si elle veut bien de servir se la mesme voyr par laquelle ces lettres sont paruenues a moy pour m'envoyre les propositions afin que Sa Majesté Imperiale les fasse examiner par son conseil et que les choses se fassent dans les formes, je m'engage de les remettre fidellement entre les mains propres de sa ditte Majesté et de donner dans touttes les occasions des marques de la sincertié de d'onner dans touttes les coexisions des marques de la sincertié avec laquelle je cherche a servir la nation et de la promptitude avec laquelle je suis

Monseigneur

de Votre Altesse (Hamel.)

a Vienne ee 11. Sept. 1709. (Aus einer beiliegenden Copie.)

26.

(namei.)

Instruction Rákóczy's für Klement.

Munkats, 8. October 1709. Instructio pro Egregio Johanne Michaele Klement in Aulis

Borussiao, angliac et Status Generales aegotianda. Munkats octava Octobris, 1709. Siquidem Negotiationis hujus Basis et Fundamentum per priorem jactum est, cujus exoperatio Domino Jablonszkio commissa per

rem jactum est, eujus ecoperatio Domino Jablonazkio ecominisa per tutrumque exoperata fuit, unde nota nobis jum Fidelitate et Dexteriates sua demo aggredienda est, ut vero securiro pateat via iter saum Lablinium versus directe ad aulam Caream dirigat ut occasione colloquii luius Principis cum Rege Borossiae Regem hune conveniro possit, ubi Curialibus rite perfectis negotiationem aggrediatur.

Et prime quidem referet non dubitare nes Dominum Jablonszky suae Majestati retulisse tenorem literarum nostrarum per quas Eidem significauimus Resolutionem nostram de Propositionibus in Aula Wiennensi faciendis secundum Intentionem Alliatorum et Regis, cui etiam Eadem oecasione adjunxeramus eopias nostrarum ad Ministros Prineipem a Leichtenberg, Angliae et Hollandiae legatos scriptarum, verum minime nos Praevisio fefellit de qua de exigua Aulae Wiennensis sineeritate fueramus, siquidem nee haetenus vllum responsum obtinere valuimus, sed taliter frustratis sinceris nostris paeiscendi Intentionibus eredimus Aulam Wiennensem Exitum hujus Campagniae aliatorum expectasse, et siquidem ii praeter spem feliciores fuere procul dubio nobis Legem praescribere intendit, et dum videmus Dominos alliatos quoque Negotia nostra tandummodo Iustautiis aggredi velle in hae erisi existentibus Negotiis nostris vix Salutem nostram in Christianis Principibus sperare valentes ad christiani nominis hostes nobis pro Auxilio refugere debere elare circumspicimus, nisi ultimae hac gementium laerymae favorabilius exauditae fuerint, et tandem ad Paeis honestae et securae Negotiationem alienis victorijs elatus Imperator adigatur, ad quam adbue felicius quam autea sperare lieuit ecoperandum. Fata viam novam aperuisse videntur.

Quamvis enim:

- 2. Ilaetenus Arma el robur Czari Moseovice a plurimis spreta et contempta fuere, et exinde etiam Aula Wiennensis nullum oblatæ mediationis ejus respectum laabere visa sit practet totius Europea spen triumphantibus Armis Ejus Principem lune dietim considerabiliorem deventurum putamus, et exinde
- 3. Noseentes Principis luijus summam erga Regem Borussiae Amietitam nulli dubliamus nos fevente sum Majestate per eum Negotia Nostra iucamiuare posse. Recordari igitur velit Sun Majestas petimus Projecti nostri per literas Nostras Domino Jablonazki facti, quod dum Sun Majestas Rebus Europacie soronciane sesse judicavit, inihi facilius posse fieri judicamus quam ad ejus Effectuationem Caram Moseoviae nulucere, eum quo et aliunde nobis strieta intercedit ediligatio in pacificandam officiis suis Ilungariam, et manutentionem nostram in Principatu Transsylvaniae tendens, vigore enjus qvidem et nune quoque sua ad Aulam Wienneusem (sed irrito conatu) interposuit officia. Quod vere

Quarto, Ejus per apertorum Auxiliorum administrandorum dedarationem attinet, nee hie defoturum speramus, vel maxime ubi id ipsum a Principe amico svasum fuerit, quod et sine declaratione Belil fieri posse judicaremus, si Exercitus suos pro Hyberaiis ad usque Pacietionem Illugariae et Resitutionem Coronos in Silesiam dislocaret, taliter enim adurgentilus Rem alliatis facillimo (sie) methodo Imperator ad Renuntiationem Coronae Illugaricae adigeretur, sine omai dispendio Alliatorum; Esset hoc

Quinto, Cunciis Europae Principilus conveniens, in quantum Religionum fiendam unionem, aut inde emergens Bellum respicit. Clargutile si Turcarum ei Bellum ne fors in Favorem Regis Sveciae intentantium consideremas, et profecto et Regi Borussiae ad conscendendum Imperialmen Thromum gradum strucerte, si quidem ad nutus suos haberet devinetam tot titulis nationem in secundandis intentionibus suis, facile chim est practicer quod etiamis Domas Mastrinea in sexu masculino deficeret, Is tamen qui Filiam Imperatoris Matrimonio duzerit viribus charceditariarum Provinciarum solus considerabilis exadet, quis ci Turonum hume disputare poterit, et hace secreta ratione quae Aulan Wiennensem Principatum Transsylvanine tanta obstinatione mannenere facit, novit caim, quod quamvis llungaricae Coronea practeusa llaereditas solummodo ad sexum masculinam restricta si non tamen Regnum et nationem Juriam souvenu dominam futuram quoodusque

Principatum Transsylvaniae (quem Froenum Hungariae vocitant) Successores ejus possederint, vel maxime,

Sexto, si prouti dieitur Regis Augusti filius eam desponsaverit, qui siquidem denuo Thronum Poloniae conscendit, quis ignorat quantum per id sperare potest in obtinenda Corona Imperiali, si vero

S ep ti mo llace quoque sincera nostra in res Regis Borussiae el Europac Intentio o quasdam nobis ineognitas Rationes effectui mancipari nequiret, declarabit nos semper in declaratione per Dominum Jahlonazki facta perseveraturos, dummodo Pax Legibus nostris conformis ab Aula Wiennensi oblineri possit, declarassea autem Status confoederatos se alijs Conditionibus pacem inire non posse, nisi iis quae per Dominum St. Julien declaratae sunt, excepta Transsylvaniae possessione, quae fors per aequiralens accommodari poterit, et idea.

O ctavo, Obtenta nova Regis Borussiae ad Alliatos Recommendatione Iter suum ad Status Ildlandiae et si opus fuerit et in Angliam suscipiat ad continuandam Paeis Negotiationem sumens pro Basi Instructionem Domini St. Julien et Resolutionem nostram in Literis Domino Jablonskit transcriptum, si vero,

Non o, Ret Borussiae in inducendum Czarum ad auxilium nostrum consenserit in Aula Borussiae ad usque Exitum Negotiationis hujuu perseceret, et de omnibus (quae ad Promotionem Negotii huius apta esse judicaverit), Praepositum Scepusiensem informabit; siquidem autem,

De cimo, Novercans Fortuna et Belli alca negotia nostra in tantas Extremitates deutuit, annihus viribus adilaborabit ut energice deducta. Austriacea austeritatis Crudelitate Regem Borassiae et caeteros alliatos ad Compassionem sortis nostrae permovest, et demum ceram Orbe christiano protestetur nos nomisi invitos cogi ad refugiendum ad christianiatisi juratum hostem, et ad suscritanda bella, quorum fors finem ne ipai attingere poterimas, et nos diligenter atque circamstantialiter de cunetis informabit, ut tempestive nobis providere possimus. Proponet praeteres.

Undecimo Regi Borussiae cuncta quae in saepe nominata instructione Saint Julien reperiuntur, praeter rem Coronae Polonicae quae ab Augusto Rege jam praerepta est, quod si tanien adverteret,

Du o de cimo, Id praeter Intentionem et mentem Regis Borussiae evenisse et Principem hunc in Elevatione nostra adhuc bene intentionatum esse, proponet pro Expediente Regis Augusti in Coronam Hungariae Introductionem, quod quamvis Puncto sexto Instructionis hujus contrarium esse videretur, Nobis tamen totis malis circumdatis foret facilius, si per id nostra in Coronam Poloniae successio sperari posset; Demonstrabit enim,

Decimo tertio, Nihli in negoliis nostris moram pati posse, facta enim Pace universali, si extraneo auxilio usi non fuerimus aucto Caesareo Exercitu aliquot Legionibus, quid Aula Wiennensis de Nobis statuerit, ex Proscriptione nostra tam solemaiter promulgata Rex videre poterit, nec igitur Nobis nisi bace hiems superesse videtur, et propterea omnem Sedulitatem requirit, quod dum singulariter consideratum esse volumus, Sedulus dexteritati et Fidelitati vestrae haec agenda henigae committimus.

Schreiben Rákóczy's an Hamel-Bruininx.

Copia responsoriarum principis Rakoecii ad dominum de Bruininx Munkatsino, 2. Nov. 1709.

## Illustrissime!

Post longam tandem moram advenere Ill<sup>th</sup> V<sup>roc</sup> responsoriae literae die 30. Mensis praeteriti, ex gyarum contentis resolutionem gyogue Suae Majiis Imperialis intellexi, et prouti bactenus nullam justae pacis moram me causasse in veritate asserere possum, ad ejus exoperationem eo lubentius contribuere intendo, quanto irremmissibilior est mea de patriae salute cura. Qvodsi enim praeteriti tantummodo anni per Gabrielem Tolyai inchoatam negotiationem qvis considerat, facile perspiciet, nec me nec confoederatos status contrarias pacificationi intentiones habuisse, quae si tunc ob ignotas mihi rationes effectum sortitae non sunt, ut nune sortiantur, pacis amantem Deum ardenter precor. Qvod proinde ejus concludendae propositiones attinet, per secretioris Correspondentiae desiderium non intentionis fuit meae, decoro Imperialis Majile praejudicare. Prouti enim suam Majilen ad consilium suum rem relegaturam sciveram, nee ipse invitis statibus qvorum res agitur me pacem concludere posse credidi, siqvidem vero acceptatam ab utringve reginae M. Brittanniae et PP. SS. OO. FF. Belgii mediationem needum cessasse eredidi, speraveram inclytam mediationem media gyaesituram ad facilitationem punctorum iam semel per

ipsam exhibitorum. Confoederati enim status pacificationis passum in haec fundamentalia puncta restringi desiderant:

- Ut diplomaticae conditiones piae reminiscentiae Imperatoris Leopoldi effectui mandentur et ad eas S. S. Majia formula juramenti a praefata Majia sua praestiti se adstringat.
  - 2. Ut religionum transactio Szetsenvi inita firma stabiliatur.
- Ut de paciscendorum et primariorum confoederationis membrorum securitate sufficienter provideatur et generalis suo modo concinnata amaistia regnicolis detur.
- 4. Regia in Coronam successio ad despoticum herulatus dominium non extendatur.
- Ut jus armorum abrogatum et inperpetuum mortificatum existat et unieuiqve legitimum bonorum suorum dominium restituatur, et hace cuneta
- 6. in libera et suis formalitatibus convocata ac celebrata dieta executioni mandentur.

Hortm postremam suis modis fiendam conclusionem ae practic claborationem per altefate ac conjunctim Czarcac Majestatis officia exoperandam expetunt confoederati status et ego qvoqve ab Ilust\* V\* certior fieri cupio, num suo modo ordiendae negotiationis armistitum aut praceise ad hace experanda necessaria armorum suspensio praemitti non possit et qvennam locum congressui destinatura sit Majestas Sua et postremum Illust\*\* Vestram divinae protectioni recommendatum esse cupio.

Franciscus Princeps.

28.

Schreiben Rákóczy's an Klement. Munkacsiui, die 2. Novembris 1709.

Ex annexis Copiis literarum nostrarum percipietis quam tarde advenerunt responsoriae Domini Brunium quas voiso do id Iransmittendas duxi, ut 1. Despoticum Aulae Vieunensis procedendi modum et invitum ejus treatandi sinimum videant Domini allusti; 2. ut justiciam restrictarum pacis Conditionum et per Consequens facilitatem nostram uberius explicare possitis, Quamvia vetimus ut declaretia nos per lace petitis in lustrottone St. Joliani datai resolutionibus nostris inherere velle nec minus petere, sed per punctum Securitatis vell'Transsylvaniae cessionem intelligere, vel expediens propositum, ad quod proponendum boc generali puneto ansam voluimus dare, contineri praeterea in hoc puneto Conclusionem quoque paeis nostrae in instrumentum paeis Generalis, sine qua nee politica nee spiritualis salus Regni subsisterc potest.

Praevenietis praeterea Dominos alliatos ne illis videatur novitas in petitione mediationis Czareae quae siquidem nobis per hune Principem adhuc anno praeterito oblata fuit, cum negligere nec nunc potuimus sine offensa cjus.

Quod postremo quaestionem in ultimis vestris de Generale Mayerfeld attinet, de ea nibil novi dicere possumus, nisi quod simus semper parati mediationem nostram partibus offere, si resolutionem Senatus Sreciei per ipsum exspectatam habere poterimus.

(Ganz eigenhündiges Original.)

Franciscus Princeps m. p. ´

29.

Bericht Klement's an Rákóczy. Thorunio, 18. Nov. 1709.

Moveram ex Marmarosch et praecipue ex Hust ad finem Octobris, veni 18. Nov. Thorunium, inde per Borussiam Berolinum abeo; timeo tamen, ne quarantainam facere coger.

30.

Schreiben Rákóczy's an Klement. Homonna, 28. December 1709.

Fidelis Nobis grate. Speramus fars rite acceptisse Literas Nostras, brevi post abitum Vestrum expeditas Munkazzino, quibus notificamus, propositiones Nostras aulae viennensi factas, ad quas necdum accipere potulmus responsum Domini Legati Hollandici ex omni tamen Aulae viennensi procedendi modo et Generalium suorum continuatis crudelitatibus Nobis videre licet infructuosas futuras omnes interpositiones alliatorum si durioribus mediis negotia nostra euranda (1) non assumaseriat. Unde non dubitamus Vos omnem adhibituros curam et diligentiam in exoperatione corum, quae lustructioni suae commissa sunt, Summa tamen nos angit curiositus ca resciendi quae in elapsa conferentia proxima marienverdia cansi conclusa sunt in qua quamvis nostri duo interruer ministri Nos tamen contrarie informant de circumstantiis

rerum ibi peractarum; unus enim res cum contentu Principum peractas esse asserit alter vero Czarum cum rege Borussiae male contentum discessisse scribit, quapropter percipere nondum potuimus num ibi con clusa in detrimentum regis Sveciae vergant an in emolumentum regis Augusti sed decisivam a Vobis expectamus informationem, et pro ulteriori directione vestra praesentibus tantummodo Vobis intimandum duximus nobis Constantinonoli ablegatis nostris innotuisse decisum esse bellum Moscoviticum et totum Imperium Ottomanicum summales facere preparationes pro imminenti campagnia, qua occasione uti nobis quoque aperta via est. Si quidem porta O thomannica ad nostrum quoque auxilium se promptam esse declaravit si eidem Budam Agriam et reliqua fortalitia ab iis occupata cedere volumus, quibus taliter constitutis ad ultimam Dominorum alliatorum expectamus resolutionem, qui si tardaverint, aut petitis nostris adequales non extiterint coram omnibus Principibus protestemini nomine nostro consensu nostro super hoc praestando et Christianitatis futuro detrimento vel maxime dum clare videmus nihil nobis a domo austriaca praeter cruenta theatra persecutiones et selavitatem perpetuam sperandum superexistere, jam enim sub Armis quaque capti officiales nostri laquea suspenduntur et ne captivi ducantur sed ut omnes occidantur publico Haysteri mandato promulgatum est.

Exercitus Germanorum clapsis Septimanis celeri cursu in Secpusi um venit et Leuthsoviam duabus septimanis obsidione cinetam tenuit, quam praeteritis diebus solvere coactus est, Princeps Lubomirski cum toto exercitu suo illorum partes accessit et se hostilitatibus civitati obses sae declaratis inimicum declaravit, his tamen non obstantibus personalem paramus expedionem, qua felicite perfecta speramus res nostras restitutas iri vel ad minimum tantum temporis hac hieme lucraturos, quod auxilio Turcarum frettosee uli poterimus, agite propterea cum omni sedulitate, et diligentia et Nos de cunctis circumstantiis ne gotiationis vestrae informate. Agite praeterea gratitas Nomine Nostro Domino Jablonskio et Saint Juliano pro synectute in literis nobis expressa quod Literas per Kiszel transmissas accepimus, need dun tamen transmissas merces

desuper extantibus et necdum transmissis Dominum Jablonszki secundum adjunctam schedam informate. Homonnae die 28. Decembris.

Franciscus Princeps m. p. (Original.) Stephanus Kruczay m. p.

. .

Schreiben Bruininx's an Rákóczy.
December 1709.

Copia responsoriarum domini Bruininx ad eas quas Sereniasimus Princepa ad eum 2. Nov. 1709 dederat.

Celsissime Princeps!

Die 7. hujus accepi literas, quas secunda proximi elapsi mensis ad me dederat celsitudo vestra, et attente, quae continebant, legi; sed si praeteritorum memor maturo secum perpendere velit judicio sequentia:

Negatam nempe a commissione Hungarica responsionem ad porrectas ultimo ex parte Caesaris conditiones, vacuis sic manibus Tyranavia dissedente et ad ulterius circa, prima fronte oblatorum punctorum vestrorum elaboratorum, vel minimo fructu progredi non valente mediatione.

In succedente conventu Onodiensi plurium anteactorum eversionem, labefactamqve imo abdicatam contra leges et nullo praedecessorum exemplo à confoederatis regiam potestatem, eû ipsû quasi omni pacis spe ac intentione.

Aulae hujus inde exortam nec planè mirandam exasperationem.

Caesarei militis memorabiles, nec sperandos, ab illo tempore in
Hungaria progressus.

Plurimorum et qridem notabilium in partibus vestris defectionem. Vestram interim, tantô temporis intervallo, mediationis neglectionem imo praeteritionem.

Hungarorum, qui regiis adhaeserunt partibus in vulgo vocatam dietam, Posonii subsequutam congregationem, negotiorumque ibidem peractorum seriem.

Confoederatorum qui comparere noluerant, praecipuè autem primariorum ducum proscriptionem cum bonorum addictione fisco. Minus jam quam olim praemens bellum gallicum, imo gloriosam pacis affulgentem spem. Nondum à Caesare acceptatam nec forte acceptandam Czaris Moseoviae mediationem, cujus praeterea minister fuisse (sic) absens. Ablegati Britannici ante aliquot menses ex luac aula discessum, cui nondum alius surrogatus.

Si itaque dico, hace saltem omnia, ut de pluribus sileam, Celsitudo Yestra sequò secum revolvet animò, planè arbitrari non ambigo, quin ipas superfluè agnoseta, tugotium pasis l'ungariae, praestim super tales, quas adhue licet tantopere mutatà rerum facie desiderar vidennite conditiones, nunc gravissimis, si non inextricabilibus obnosium fore difficultatibus, nee solus oculos (sic) meos tanto ponderi ferendo sufficere lumeros, mibique ignoseat, si hace pauca privato tantum meo nomine præenomenda censuerim, donce ad transmissas 7. hujus praepotentibus foederati Belgii ordinibus Celsitudinis Yestrae praefatas literas

Clementissimorum dominorum meorum mandatis instructus et munitus, quid in re tam ardua ae seabrosa ulterius sit agendum mihividere licuerit. Qui interim Celsitudinis Vestrae continuo favori me commendo, sincero officiorum studio permansurus

Celsissime Princeps
Celsitudinis Vestrae ad serviendum peratissimus
J. R. Hamel-Bruyninx.

32.

Schreiben Rákóczy's an Klement. Halmat ad fluvium hernad 6. Januarii 1710.

Recte appulere vestrae 29. Novembris data eliterae ex quibus tam aduentum vestrum in varsauiam tam reaetionem eorum quae iam incaminata reperistis percepimus. Ut proinde ad subortam questionem vestram que ex puncto instructionis vestrae enta est resolutionem nostram eo citius habere possitis praedictam instructionem breviter explicatam esse volumus ita nimirum quod si uxillia a Caro mosecuiae interventione quoque regis Borussiae in instanti impetrari et effectuari potuissent ad mentem praedictae instructionis iter vestrum Hollandicum et anglicum minus necesarium esse crederemus. Qui avero et a Casro et a rege

nonnisi bene sperare jubemur ex ipsismet rationibus a vobis illatis iter vestrum necessarium esse decernimus vel maxime si quidem ex annexis literarum domini Bruninx copiis videre poteritis aulae viennensis finalem et tirannicam Resolutionem de qua quidem profeeto non ita miramur quam de secundo puncto pracfatarum literarum in quo praedictus minister negotiationis tirnaniensis rupturam nobis imputat de qua tune aulam viennensem sine omni tergiuersatione accusauerat. Unde patet vel continuationem mediationis denegare velle vel Instructionem Principalium suorum segnius segui et quamvis se omnia privato nomine scribere significat repraesentationem tamen eorum per vos Generalibus ordinibus fiendam summe necessariam esse eredimus speramus enim illos persyasos iri omnes interpositiones quoquo modo fiendas irritas futuras si potentiora non fuerint adhibita media de quibus siquidem necdum positivas Instructiones legatis datas esse advertimus animum nostrum ut ad ultima remedia convertamus ab adurgente necessitate cogimur.

Agite proinde sedulo quod fidelitatis et diligentiae vestrae officii est, nos profecto propteres personalem hancce expeditionem assumpsimus ut negotiationes vobis commissas armis quoque secundarevaleamus. Quia vero durante hocce expeditionis tempore exteris negotiis intantum quantum hactenus vacare minime poterimus ad continuationem eorum hie circa cassoviam dominum Generalem Beresenyi locumtenentem nostrum reliquimus cuius mandata et ordinesino muibus obseruetis vobis serio injungimus.

Franciseus Princeps m. p.

Stephanus Krucsay m. p.

A tergo.

Monsieur Monsieur Klement

Berlin.

praesentatae 4. Aprilis 1710.

(Original.)

### Sebreiben Bercsenyi's an Klement.

### Generose Domine!

Proxime advenerunt Dominationis Vrae Literae ex quibus ea, quae per Naufragium pati debuit condolenter legi, gratulor tamen, felicem inter infeliees casus evasionem, et quia Serenissimus Princeps ad expeditionem Bellieam longius profectus, negotiationum curam mihi eommittere dignatus sit, bisce Dominationi Vestrae responsi loco notificare volui Suam Serenitatem die 22. praesentis non procul a Danubio ad Vadkert; ubi excubiarum locum cinetum sibi paravit hostis, experimentum aliquid habuisse favente Dei auxilio satis feliciter, ex insperato enim quasi contrahens se inimicus objecit se numerosus, quem omni celeritate aggrediendo, praeter Labanezonum, et Rascianorum duo: Germanorum tria Regimina Eugenii nempe, Altban et Latur fere deleta sunt, Generalis eorum commendans Comes Zikkingen oeeubuit, cum multis aliis officialibus, captivis et signis militaribus acceptis, unde gloria, Lausque Deo, pro justa eausa agenti. Interfuere huie aetioni eobortes illae, quas nuper Serenissimus Princeps a latere Domini Palatini Kvoviensis, sibi stipendarias fecit, actuque hoe probarunt se vere servitia et realiter sumpsisse; quamvis in exitu ejusdem militiae talia per malevolos et Gentis nostrae Inimicos spargi ceperant, quibus amicitiam Careae Mattis moskoviticae in inimicitiam vertere sperabant. Unde necessum esse duxi D. Vam uberius hoe de re certiorare, quae realiter sie se babet.

Posteaquam Palatinus Kyoriensis eum remansis a Crassar eogiis in Polonia persecutus füüsest, statuit per eonfinia Ungarise, in Valaehism penetrare, eumque ad Confinia Munkaeziensia pervenit, uhi nullus amplius per nos impediendi supererat modus, aliunde in apto ferrore turbulentiarum, uhi Scepanism usque pervenerat Haiszter, Leuesoviaque oppugnaretur. Preinde Sua Serenitas placidioribus mediis rem adortus repositisque difficultatibus quae adhue ei venere ipse ultro tendentibus posset evenire militiam illam totam ad Sua et Regni nostri Servitia, realiter persolutis et levatis stipe adiis dominumque Palatinum Securitate asyli seu refugii de jure gentium observandi contentari persusit. Id ipsum ex tempore tam Suae Careae Matti quam Dno Szinyartzkio, magno Duci Reipublieae Polonae notificando, nihilique ab

eo tempore contrarij auditum est. Coatigit interim medio tempore quesdam hominem Regis Sveciarum es Bender per limites Hungariae quodammodo transiisse, qui Lublyoviae captus et ad Duum Generalem Goltz translatus, fama fert, quasi eundem dixisse: praetextum solum esse conservandae militiae hujus et acceptatorum seruitiorum nonnisi titulus esset; et quae similia.

Etsi tamen actio jam superius memorata veritatem ostenderet non practextum, sed realem corundem obligationem militarem et pro stipendiis servientem, nihilominus praecautionis loco D. Vrae insinuare volui ut siquidem, quantum colimare possum Dnem Vram jam a d a u l'a m Borussieam praesentem esse eredam tamen eam, quam alibi, eos, quos e re esse judicaverit informare studeat, ut hanc copiarum ejusdem Dni Palatini conductionem, in acquam et de onni iure licitam ac convenientem Partem interpretari velint, quae nee amicitiam Mattis Czareae Moskoviticae laedere potest neque Rempublicam: quin imo hostes eorundem abstrahit ab ulterioribus turbulentiis intestinis Reipublicae, Dominumque Palatinum privatum milite ad pacationem inducere mentem neque Rex Sveciae aut polius Stanislaus quid opponere potest de militia quasi extremo exposita Periculo alienaque acceptare servitia volenti, quae opportunissime nobis eorum affulgens oceasio dum omnium exterorum Principum tot instantiis solicitato auxilio destituti, extremam et Tyrannicam plane Generalis Cacsarei ab Haister pateremur persecutioneni, nulla ratione praetermittenda erat, hine vix eogitandum est, posse aliquem male de hoe judieare. Quia tamen contingit subinde au lam Borussicanı difficiliorem esse in praeoccupatis casibus optimum judiearem, si D. Vra in aula Borussica et apud alias suae Serenitati et nobis faventes efficere posset, ut quodammodo aulae Czarcae insinuaretur, quod negotium hocce, conductionis militiae Palatini Kyoviensis, nullanı Amicitiae prae se ferat contrarietatem neque convenire Suae Mtti. Careac hoe auxilium stipendio nostro conductum difficultare ubi vi tractatus et propria sperare deberemus Suae Mattis Careac auxilia Receptionemque Domini Palatini et locum refugii, de jure Gentium inter amicissimosque et Colligatissimos suum habere locum, neque potest aut debet Protectio haec pro offensiva quadam Protectione sumi, seposita enim hostilitate exulem praescutat reconciliationem sui anhelantem. Crediderim equidem, si ex aula Borussica sensus hic Aulae Czareac Mattis exponeretur, per suum ibidem existentem Fontes, Abth. II. Bd. XVII.

legatum non modo non dubitaret Sua Matts Czarea sed et recognosceret amicitiam et in hoe easu Suae Serenitatis sinceram quod itaque dum Eximiae qua polet dexteritati D. Vrae notificandum duxi, eandem Divinae commendo tutelae et maneo

Ejusdem

Amiee benevolus C. N. Beresenyi m. p.

Stephanus Kruesai m. p.

Clementio. (Original.)

34.

Bericht Klement's an Rákóczy. Berlin, 28. Februar 1710.

Berolino 1. Febr. 1710 et 15. Februarij brevibus ennumeravi difficultates itineris et quod per mensem Sandecii et quidem nnice (?) quarantainam tenere debuerim promittens simul et semel me integram expediturum relationem quae sequitur de dato Berolino 28. Febr. 1710.

Thorunio profectus in Prussiam Brandenburgicam feliciter ob notitiam uvam cum Commendante passuum habeo; intromissus sum ubi non solum passu viri ejusdem munitus, sed etiam qva via per Poloniam versus Pomeraniam abire debeam instructus 26. Decembris anni praeteriti limites Pomeraniae attigi. Hie vero praeter omnem opinionem ob reiteratos regios quam strictissimos ordines subsistere coactus sum non good literae meae commeatus non fuerint sufficientes, sed good regis voluntas exstiterit, neminem quoque tandem instructum passu etiamsi ut vocant qvarantainam fecerit in territorium Brandenburgicum immittendi, ob novos qvi de vehementer grassante in Prussia et Polonia peste percrebuerunt rumores. Fateor, Seren er princeps, multum me afflixisse hunc improvisum casum eo qvod plus qvam 5 septimanarum temporis spatium elapsum iri videbam, prinspyam qvidpiam in servitia S. V. et Patriae cooperari liceret. Ad facilitandum igitur transitum meum ad C. de Wartenberg et D. Jablonski scripsi, ac ut mihi liberum passum transmittere diguentur rogavi, ob aulae tamem qvae Lipsiam discesserat absentiam 26. solum Januarij responsorias obtinui. Hic acclusae reperiebantur literae ad Capitaneum, qvibus eidem mandabatur, qyo sine mora me proficisci sinat et ad facilitandum discessum meum

omnimode cooperetur. Igitur inde movens 31. Jan. Berolinum attigi. Statim hie d. Jablonsky conveni brevibusaye momentum et intentionem expeditionis meae significavi ac sequenti die literas pro domi Urbig et Bruininx per dominum legatum Hollandicum baronem de Lintelo Wiennam expedivi. Hie legatus mihi retulit, dominum de Bruiniux jam primam hujus tenoris accepisse epistolam et Caesari tenorem eius sine mora exposuisse, ad quae aliquot ex post diebus C. de Wratislaw domino Bruininx respondit: Se Caesari ea quae dominus Bruininx eidem proposuerat reiterasse, suam Majestatem autem nihil aliud reposuisse, gyam emissarios S. V. ad dictam Posoniensem iterum inchoandam remitteudos hoc enim legale medium esse in paciscendam Hungariam. qvod sua Majestas arripuit. Siqvidem in tractatu Tyrnaviensi et aliis etiam occasionibus Hungari arrogantes fuerint et per mediationem motus hos accommodare noluerint, rogare interea Maiestatem suam dominum legatum ut apud principales suos deprecetur, ne eidem talia committant, quae iisdem Caesar denegare necessitabitur. Non obstante hoc dominus de Lintelo bene me sperare jubet de eventu hujus negotiationis praesertim ideo qvod ultimas has propositiones aula Wiennensis inaeqyas esse non dixerit, ad qyas incundas Caesarem, si Angli qyi jam per aliqyot menses Wiennae nullum ministrum habent, ferventer eum Hollandis cooperaverint, adigi posse omnino sperandum est. Videtur saue divina providentia novam ad id efficiendum sternere viam. Societas de propaganda fide Evangelica ex Primariis Angliae secularibus ac ecclesiasticis paribus et personis illustribus, inter quos m, dom. Jablousky est, constans Londini reperitur. Hace magnum Zelum ad conservandos utique religionis socios testatur. Horum secretarius dom. Jablonsky seripsit, sibi ejusdem iter, gyod anno praeterito Londinum fecerat una eum rationibus quare se incognito tenuerit, innotuisse, laudandas has tam pias intentiones ad quas promovendas, si opera sua uti velit, se omnimodè in co futurum, ut spei et petitis satisfaciat. Reposuit d. Jablonsky ac secundum notitiam qyam de negotiis Hungaricis habet causae nostrae justitiam et Caesaris iterate exercitas crudelitates et frangens illud in quo modo sumus exaggeravit, ae ut societas reginam ad reiteranda officia mediatoria ac paciscendam Hungariam inducat, rogavit id qvod societatem eo diligentius facturam spero qvanto ferventius deputati Evangelieorum necessitatem officiorum horum demonstraverint, et his cunetis magnum pondus addent propositiones meae quae jam per ministros hie existentes illue communicatae sunt

vel maxime ubi dux de Marlborough, uti praeterito fecit anno, onus hoc in effectum deducere sollieite allaboraverit. Ovarto dein postquam appulemur die redditae mihi sunt S. V. benignissimae de dato Hommona 28. Dec. 1709 difficile sane mihi est veram marienverdensis eolloqvii cansam et ejus eventum S. V. perseribere; interea quam diligentissime rem investigans id indagavi, ministros regios omnes eollogvio huie contrarios fuisse ac omnem movisse lapidem, ut regem ab hoe proposito avellere possent. Nihilominus tamem S. Majestatem immotam perstitisse, adeo vt sine participatione ullins propemodum ministri quod insos vehementissime angit eum Czaro sua negotia finierit. boe vero a hominibus talibus seio qvi ministris hujatibus intimi sunt. Certum tamen est, regem plurima pro se, quaedam in favorem Augusti et vel nihil vel pauea eontra Sveeos conclusisse, qyamvis qyam ecrtissime expertus sum, aulam hane nihil minus ovam Sveeis amicam esse, gvod exinde videri potest, gvod campum in Pomerania delineare eurat, ubi copiae convenire possint ad impediendos Svecos, ne ex Pomerania in Poloniam abeant, et haee omnia sub specie conservandae qvietis imperii. Haee sunt, Seren" Princeps, qvae summa eum difficultate fateor reseire potui. Aula sane Wiennensis, ut de alliis taceam, varias et diffidentes eatenns facere videtur speculationes vel maxime ideo, qvod res ut putatur maximi momenti etiam exelusis ministris inter Czarum et regem eonelusae sint, ad qvas ut et alias dispergendas ministrum aliqvem illne hine expeditum iri eommunis sermo fert. Qvod vero inchoatam hae in aula a Serente Va mihi commissam negotiationem attinet, instructionis meae seriem prius eum dom. Jablonsky, dein cum milord Raby eo gyod is hie inter primum mobile in promovenda negotia S. V. reputari debet, eommunicavi et siqvidem iisdem aulae hujus moderna dispositio constat ex eadem ut et ex literis Serentia Vras Munkatsino benignissime datis, quas etiam pro informatione addideram, sequens hoe annexum idiomate germanico formavi memoriale, et qvanivis in hoe propernodum omnia contineautur qvae S. V, exprimenda clementissime mihi eommisit, nihilominus tamen instructionis punctum 31 eidem non esse inserendum syaserunt, ne dominus de Illgen per reiterationem epistolae 1708 per S. V. seriptae et quae eidem impraetieabilis esse videtur, nobis contrarius redderetur. Accedit et boe gvod vigore ultimarum Ser, V. de dato Hommona 28, Dec. 1709, gvibus resolutum a Tureis moscovitieum bellum elementissime informor, punetum de Czareis auxiliis eessare videri posset. Ego tamen ea praeticabilia esse asserui ae elare demonstravi haee omnia hae hyeme iutra aliqvot menses effectuari et Czarum copiis sat cito futuro vere uti posse; oceasione mentionis quam de alliancia quae S. V. eum Czaro intereedit, feeeram, aliqvi me assecurarunt ablegatum S. V. apud Czarum hominem majoris resolutionis et ut Gallico exprimebatur termino de plus d'hardiesse et d'adresse et moins d'avariee esse debuisse; talis enim illo tempore omnia apud Czarum tum pro S. V. et Hungaria optime intentionatum obtinere potuisset quae nune oh novas interventas eonjuneturas difficillima devenere. Sed ut ad supranominatum hie annexum redeam memoriale, per milord Raby apud C. de Wartemberg introductus et omni cum honore exceptus sum, reddidi eidem S.V. epistolam exponens omnia oretenus quae in mandatis habeo. Ad haee brevibus sequentibus formalibus reposuit, se vel maxime S. V. pro gratia et honore ad se scriptarum literarum esse devinetissimum, sese ad obligamen suum eum effectu demonstrandum omnimode allaboraturum. qvo media adinveniantur qvibus S. V. et nationi satisfiat et sineera regis in S. V. propensio sieut vero verus serviendi amor innoteseant. Addidit ut ea quae oretenns proposui domino de Illgen scriptotenns tradam: hie, postgyam eidem puneta saepenominata tradidissem, operam suam ad obtinendas promptas et optatas resolutiones me pergyam humanissime assecuravit. Sequentibus diebus per comitem de Wartemberg qvi S. V. ad regem datas S. Maju jam tradiderat ad regem introductus Mai<sup>q</sup> suac hace formalia sermone Germanico dixi.

S. V. per tot reiterata Regiae henignitatis testata argumenta S. Maji' ita devinctam esse, ut negotia sua et confoederatorum statunum in manus paternas tam generosi vindiesi ceusse justue reddere nulla dubitet, qvad per reiteratas epistolas et ultimo etiam per dominum Sr. Julien declaraverit hane etiam rationem esse yord in praesemen expedierit S. V. ad assecurandum Maji'm suam de plena qvam S. V. in Sua Maji' habeat eum debita veneratione eonjuncta confidentia, vigore cuijas etiam Maji'm suam rogavi ut ad puncta Ministris suis trada henignam resolutionem impertiatar ae sua regia henevolentia erga S. V. et confoederatos status continuare velit. Respondit rex humanissime, gratias pro confidentia qvam S. V. et status in se habeat egit, ae dein hesterna die per dominum de flgen ad annexa puncta seqventem dedit resolutionem.

Ad primum, suam Majiem summo cum gaudio intelligere S. V. et statuum ad faeilitandum paeis negotium sineeram promptitudinem,

vel maxime ideo qvod, S. Maj<sup>tis</sup> et aliorum persvasionibus sine mora assurexerit et veram suam confidentiam in Maj<sup>ten</sup> suam testata sit.

Ad 2 to Cyramvis punetum hoe pergyam delietutum sit, nhihioninuu tamem Maji\*\* suam non solum eum ninistro Moseovitieo hie existente eatenus locuturam, sed et protinus ad ministrum auum apud Carum existentem reseripturam ut Caream Maji\*\* pro S. V. ferventer animet.

Ad 3<sup>nn.</sup> et 4<sup>nn.</sup> Aerqu et justa S. V. petere et puncta ultima, ut en verbo utar, raisonanbilia esse, ila ut jure sperari debeat Caesarem in ca consensurum et acecdentibus Maji<sup>n</sup> sune apud alliatos et Caesarem ad reassumendam mediationem efficacibus officiis paeem conclusuram, ad qvod exoperandum secundum puncti qurati petitum Majiestas sun per ministros suos omnimode combattur.

Qvintum punetum qvod attinet sun Mgi<sup>m</sup> S. V. svadet, illud eritandum esse qramdia spes adhue aliqra ad pasiecendam per alliatos Hungariam supersit. Interea seire Maj<sup>em</sup> suam duras necessitatis leges que ad Turearum auxilium recurrendi, ubi Caesar arrogans esse continuaverit. S. V. ansam dure poterunt.

Ad 6<sup>10</sup> Xullum habeo responsum, Praesumo igitur, aulam hujatem Augusto vel maxime Caesari addieto difidere et in favorem S. V. ibi nihil agere velle, adinveniri tameu possunt media per dominum Cruse qui Warsauiae est et Augusto non ingratus haec eidem proponendi,

Non feelilt ergo me apes, Seren" princeps, quam de propensa cegis voluntale hi resolutionibus satis declarata pro Ser" vestra semper habui. Optandum foret, ut aulae huie talis occasio porrigeretur qualem Hollandi et Angli habere possunt ad permovendum Caesareur la paciscendam Hungariam certe plurima expectanda forent. Qiva reva hace moderna rerum aulae hujus facies non permitift, expectandum est quid interpositio regis apud alliatos et inprimis Czarum effectura sit. Perstasus saue sum, regem ob multas rationes cum Czaru collegationes strictas quaerero immo et forsan conclusisee, ut nimirum coufoederam tunabaet eum quo formidabilis esse possit, postquar negis Borussiae opera nemini necessaria futura est, si Caesar vel alli principes finita pace generali regem hune aggredi vellent ob multas causas quae eum apud plures potentias imprimis austriacam, eui in omnibus intrepide semper contradixti, invisum reddiderunt; accedente igitur regis Borussiae apud Czarum interpositione credendum est, cum, si pro Ss. V.

sineeras habet intentiones, omnibus modis in eo futurum, ut S. V. satisfiat. Allianciae quae eum Czaro S, V, intercedit copiam videre vellent aulae huius ministri, forsan ut eo fortius Czarum adurgere possent ad praestanda efficacia et boni alliati officia. S. V. voluntati hunillime relinquo, utrum paria ejusdem eolligationis hujatibus ministris communicanda mihi transmittere necessarium esse duxerit. Caeterum non possum non qvin S. V. humillime significarem me ab eadem praeter eas a 28, Dec. 1709 nullas vidisse. Magnum eerte pro negotiationibus hujatibus detrimentum; non erubescunt enim Wienneuses novellae propemodum innumeras referre victorias quas a parte eaesaris talibus eum eireumstantiis stetisse affirmant ut clare satis indigitare videantur res nostras desperatas esse, quod etiam plurimi inter magnos eredunt, et ad ecoperationem restituendarum rerum Hungariearum langvidi reddi possunt, praesertim ideo, qvod - hominum ex Hungaria ad Rhenum expedire constituerit imperator, qvod ego qvidem eum faeile praestare posse asserui, qvod princeps Lubomirski tot eopias eum imperatoriis eonjunxerit qvot eaesar ad Rhenum mittere deerevit. Praeconcentae tum oniniones difficultor tolluntur gyod exinde videri notest vel maxime licet enim omnes hie assecurent dominum Desalleurs actualiter in Hungaria pencs S. V. existere, firmiter tamen credunt, eundem Constantinopolim abiisse. Accedit et hoe qvod maxime arduum, generalis Moseovitieus Hungariam ingressus a S. V. ut Kiovszkianos eidem reddat petere dicitur, attentum hoe vel inprimis ideo in admirationem trahit omnes gyod S. V. eum Czaro colligatam dixerim, qvi qvamvis hostes ejus S. V. suseeperit eosdem S. V. relinquere deberet, quod eorundem operam S. V. proficuam, illos vero Czaro nihil noeere posse certo seiat ae per id eerto qvodam modo se auxilium S. V. dedisse Czarus dicerc posset qvod aperte facere cum eopiis suis de tempore non existimaverit. Haec omnia, ut alia praeteream, magnum obieem negotiationi ponere possunt et siqvidem Correspondentia per Silesiam impraeticabilis esse incipit eo qvod ob occupatum Seepusium huc ad S. V. penetrare non possunt, igitur eidem humillime syaderem, ut Munkatsino per Jarislaviam Warsaviam usque Cosacos locari curet, qvi literas hiue et illie assidue portare possent Warsayiam, nam hine intra 10 dies seeurissime abeunt, et hie S. V. ca quae hine seire oportet cellerrime innotescere, allii vero et ego itidem de omnibus promptas accipere possemus informationes etc.

Memoire Klement's an den König von Preussen und dessen Minister Baron Ilgen.

Februar 1710.

Memorialia regi Borussiae et ejusdem atatus ministro baroni d'Ilgen 1710 mense Februario exhibiti copia.

Nachdem von Ihro K. M. in Preüssen I. F. D. dem Fürsten von Siehenhürgen meinem Herrn wehrenden dieses Krieges sonderhare Kennzeiehen Königlieher Gnade gegeben worden sind, und 1. D. sieh bemühet die gegen Ihro K. M. tragende mit sehuldigem respect verbundene Zuversieht durch unterschiedliche mögliche marquen an den Tag zu legen, so haben sieh Ihro IIf. Dl. absonderlich glücklich geschätzet, 1. denienigen von I. K. M. und denen hohen Alliirten in denen monaten Februario, Martio, Aprili und Majo verstriehenen Jahres gethanen vorsehlag, nehmlich am Kayserl. Hoff wegen des Ungerischen Friedens Avances zn thun, genau zu erfüllen. Wie dann J. D., sobald ich dahin zurückgekommen war, nicht mangviret an den Fürsten von Lamberg und Mr. Bruininx laut Nr. 1 und 21) derwegen zu sehreiben. Man hat aher mit Verwunderung erfahren müssen, welchergestalt des Fürsten IIf. Dl. Schreiben zu Wien angenomen worden sein, wovon umh dessen reiteration zu evitiren die antburt Mr. Bruininx an den Fürsten und das Schreiben von I. D. an mich Nr. 3 und 42) klar genung zeigen können; dessenungeacht haben sieh I. D. von dem angefangenen nicht irren, sonderen ein antwort Sehreiben Nr. 5 an Mr. de Bruininx de dato Munkatseh 2. Nov. 1709 3) abgehen lassen, welches was es für einen effect thun wird von der Zeit zu erwarten stellet. unterdessen aber da sieh

2. die eonjuncturen wegen der Königl. Schwedischen Niederlage geändert und Ihro Czarischen Mai. Macht und Waffen in desto mehrers anselien gekominen, auch I. D. gantz wohl informiret seyn von der sonderbahren Zuneigung und Freundsehafft die der Czar gegen Ihro K. M. trägt, so sind I. D. der opinion, dass, wofern I. Maj. dem Czarn, als mit dem der Fürst ohne dem sehon in verhündniss stehet, aufrisehen thäte, die bereits vorm Jahr übernommene auch zu Wien angetragene

<sup>1)</sup> Nr. 23 u. 22.

<sup>2)</sup> Nr. 25 u. 28.

<sup>3)</sup> Nr. 27.

aber daselbat abgeschlagene Ungerische Mediation eyfferig zu poussiren, auch wo es nötbig wäre mit verlegung seiner trouppen in
Winterquartier in Schlesien zu Stande zu bringen, welches der
gemeinen Sache keinen Schaden thun kann, absonderlich da solebes
schon ehmabls durch den König von Schweden practiciert worden,
Ibro K. Maj. sich dadurch ein land zu immerwährender allerunterhänigster Erkentlichkeit wurden, welches mit der Zeit Ihro K. M.
zur Kayserlichen Cron behülflich seyn kännte, wo es in den Stand
gesettet wird, einen gesätzmässigen Frieden zu erlangen, dahingegen
wo es denselben nicht bekommt, sondern unterdrückt werden soll,
derjenige der bei abgehender österreichischen männlichen Linic die
Kays. Printzesn heuruthen wird, mit denen Erbländern und par force
reducireten Ungarn fast einer jeglichen Puissance die Stange wird
halten Können. Sollte aber

3. aus einigen der III. Durchl, unbekannten raisons jetztgedachtes I. K. M. impretiebble seheinen, so inhaerien nichst destoweniger I. III. Dl. dero vorm Jahr durch Herrn Jablonski gethanen Friedensvorsehlägen welche in dem Schreiben an Ilrn. v. Bruininx noch näher declarierte, auch und alle ettwa befürchtet Schwierigkeit so wiel vollkomener zu behen selbst auf dem Fürstenthum Sjebenbürgen nicht zu bestehen, sondern in ein augrünelt zu cossentiern sich entschlössen haben.

4. Absonderlich aber sollicitiren von I. K. Maj. I. D. mit gebührender Ehrerbietung und versehen sich auch dass I. K. M. als glorieuser Vertheidiger der gerechten Sache allergnädigst belieben werden, in ansehung so vieler 100 tausend unter einem unbeschreiblichen, unerträglichen Joch ächtzenden Ungarn und Evangelisehen Protestanten sich dieser bedrängten Nation, deren zukünfftiges Unglück die keyserliche jüngst auff dem Landtag zu Pressburg publicirte erschreckliche Proscription Nr. 6 klar genung anzeigen kan, dergestallt allergnädigst anzunehmen, dass durch Zuthnung I. K. M. Ministrorum an auswärtigen alliirten Höffen die Sache zur mediation, wovon das Keyserliehe Ministerium ein Abscheu zu haben sebeint, gebracht werden möge, massen durch selbige der Friede bald gemachet, ohne selbiger aber alles zu einem blutig- und traurigen Krieg hinausgespielet werden kann. Da ich nun nach denen von I. K. M. erhaltenen allerguädigsten resolutionen nach Holland oder auch wo es nöthig nach Engelland zu reisen beordert bin, so leben I. D. der festen Hoffnung dass I. K. M. absonderlich auch dem Herzoge von Marleborough diese Sache werde

allergnädigst recommendiren lassen, wie dann auch von l. D. an dem Hertzog gegenwärtiges Schreiben in Nr. 7 abgehet.

5. I. D. meinen auf solche weise und so raisonable sieh erkläret zu haben, dass man dero desinteressement und die wahre zum Frieden tragende Neigung daraus ersehen kann, haben mir aber dabey gnädig befohlen, dass we diesfalls von denen hohen allijrten nicht baldige siehere resolution erfolget oder dergleiehen mittel werden vorgekehrt werden, wodurch die Keyserlichen die mediation anzunehmen können verbunden werden, ich in aller form protestiren soll, dass I. D. aus keiner andern Ursach als aus Zwang gemässiget werden, die türkische Protection anzunehmen, nicht dass sie nicht wüssten, dass dieselbe gleichfalls ein sehr sehweres Joch seye, sondern dass die sambtliche Nation überzeigt ist, einem grösseren Unheil zu entgehen, welches uns die Jesuiter schon zubereitet haben, absonderlieb erweisen sich ietzt favorable die Türkische affaire betreffende Conjuncturen, wormit zwar die Confoederirten einen harten Punct, nehmlich ettliche Festungen einzuräumen, eingehen müssten, worvon der an mich de dato 28. Dec. 1709 abgelauffene fürstliche brieff weitlänftig meldet, und dörffte man noch dieses eber eingehen als sich der Discretion eines so erbittertund unversähnlichen Feindes zu überlassen.

6. Vermög dieses letzteń Schreibens melden 1. D. den Leutschauer Entsatz und des Starosta Spitzki, Fürsten Lubomirski conjunction mit denen Keyserlichen. Bey dieser Gelegenheit hat der Palatinus Kiovensis Potocki, welcher bisber die Stanislau'sche Parthey gehalten, sieh nach Ungarn retiriret und vom Fürsten in Dienste genomen worden; Diese affaire wird wie man vernimt am Czarischen und K. August's Höffen übel genommen, der Sachen besebaffenheit auch die raisons warumb der Fürst des gedachten Voivoden leute anzunehmen sieh obligiret befunden, erhellen aus Nr. 9, welches Sehreiben von Mr. Brenner Prelaten von Zyps und der sich in J. D. Angelegenheiten in Pohlen befindet, an einen Königlich Pohlnischen Ministrum abgelassen worden. Da nun insonderheit vom Fürsten die Czarische und Pohlnischellöffe zu menagiren sind, als werden I. K. M. gebeten die Gnade zu haben durch dero Ministros an gemeldte Höffe die Saehe in ihrer eigentliehen gestallt vorstellen und des Fürsten daber gebabte Conduite rechtfertigen zu lassen. Und weil S. Hf. Dl. in einer mir mitgegebenen Instruction die Histoire des ungarischen reehts kurtz und deutlich entworffen haben, als lege ich selbige zur Nachricht hier gehorsamst bey. Gezeichnet: Klement.

# Schreiben Klement's an Abbé Brenner. Ad dominum Brenner Berolino. 2. Martij 1710.

P. P

Optime mihi redduntur R. D. V. literae una eum inclusis Exe. domini Supremi generalis C. Bercenyi ex qvibus summo eum gaudio progressus seren<sup>11</sup> principis intelligo, quos Gazettae Wienneses obfuscare intendunt, imo antelatae actionis ad Vadkert victoriam a partibus suis stetisse asseverare non erubeseunt. Expectabo igitur adhue particularia actionis hujus, ut et de Goltz per manus domini Jablonski et interea hic Berolini et in Hollandia ea quae mihi communicantur imprimi eurabo. Qvalianam puncta aulae Borussicae tradiderim et quae eatenus mihi datae sunt resolutiones, ex annexo scripto videre placebit R. D. Ves. Et quandoqvidem punetum 60m ratione Palatini Kioviensis aulae Czareae per Borussiam optime interpretandum per Excellentiam suam eommittitur, officii mei fuisset id in aula hac reiterandi. Qvia tamen pacis tractatus accelerantur et praeliminaria a rege Galliarum praeter 37. punctum superscripta sunt et pro tractatibus Breda civitas jam denominata est ex instinctu et svasu dominorum ministrorum exterorum hodie llagam comitum pergo experturus utrum alliati nos generali paci includere, ceu promiserunt, allaborare velint; certum enim est, dominum Körtvélyessi et dominum Dobozi positivas habere assecurationes. Negotium protectionis regis Borussiae pro R. D. V. qvod attinet, earn rex publice, nisi suam autoritatem exponere velit, impertiri negvit; id tamen obtinui ut rescribatur domino Marschall de Biberstein qvo hoc negotium qvasi nomine suo apud regem Augustum finiat et cum domino Cruse eatenus logvendum erit, qvi praesentes et reliquas R. Dai Vree tradet literas inclusas ad dominam Palatinam Belzensem promovendas peto quas ut et meas ad d. comitem Beresenyi exaratas ideo apertas mitto, ut ea quae seribo R. D. V. innotescant, et domina Palatina omnem adhibeat curam, quo quam eitissime et securissime expediantur, magnae enim sunt consequentiae. R. D. V. ut cas obsigillare dignetur humillime rogo. Caeterum de protectionis et Palatini Kioviensis negotio dom. Jahlonski sequentibus postis informabit; ego vero ex meo itinere cuneta accuratissime perscribere nou intermittam

# Sehreiben Klement's an Beresenyi. De eodem dato ad comitem Beresenyi.

Excellentiae Vre gratiosissimae qyamvis sine dato mihi plane redduntur dum inclusas has ad Seren em principem finio et itineri ad alliatos me aecingo, et quandoquidem in nune nominata ad Sereumen data epistola series omnium eorum quae hueusque aeta sunt reperitur. ea his reiterare supervaeaneum esse judieo gyod ex iisdem omnia E. V. uberius innoteseere possint. Qvod vero mandatum E. V. benignum attinet, ratione fiendarum in aula hac remonstrationum, dein Czareae M6 insinuandarum, susceptionem nimirum Palatini Kiovensis nullum attentatum esse quo amieitia Mia Czareae frangi posset, E. V. ex meis ad Seren datis uberius intelliget, qvid eatenus hie responsum sit. Qvia tamen opus hoe reiterari omnino debet, officii mci foret id meliori modo finire; sed impedior rationibus ab aula et dominis ministris extraneis datis, nihil temporis perdendum esse eo qvod a rege Galliarum praeliminaria paeis usque ad 37. punetum quod ad tractatus relegatum est subscripta sunt, et ad continuandos tractatus Breda civitas nominata; hane igitur ob eausam mihi etiam vigore instructionis properandum est ut dominos alliatos adurzem quo vel paee particulari dein generali inserenda vel inclusione in generalem bellum Hungarieum finiant; qvod eosdem siqvidem nuper dominis Körtvelyesi et Dobozi promiserunt accedentibus regis Borussiae et suorum ministrorum exhortationibus et scripti mei iisdem tradendi ponderosis rationibus ae aecedente regis Galliae voluntate omnino facturos eredendum est. Interea autem, ut haee exequendo negotium Palatini Kiovieusis finiatur, dom. Jablonski omnia faciet qvae in se futura sunt, et eventum rei E: V. et domino Brenner notificare non intermittet. Caeterum ex iam hie inclusis ad Seren een E. V. videre potest, quam irregulata sit correspondentia, qvam necessarii, vivaees et activi utique ministri, et ad hace intertenenda annua pecunia ac tandem pericula qvibus qvotidie evidenter subjectus sum, felicem sane me reputo et mihi vere gratulor. qvod tam commoda mihi porrigitar occasio hace E. V. ex sincero pro patria fidelitatis amore repraesentare quaequidem ut effectui mandeutur E. V. pro magno suo ad eonservandam Hungariam Zelo eeu primum patriae illustre fulcrum euraturam firmiter eredo, ae dein in patroeinium suum me suscepturam qvod de eodem et gratia sua E. V. adhuc

Savadkae existens me assecuraverit. Correspondentia sane ante omnia interteneri debet per Cosacos Munkatsino per Jarislavianı, Lublinium et Warsaviam cuntes illucusque nimirum Literae qvam securissime pergunt. Necessarium insuper est ut capaces ad Czarum mittantur homines non solum ad assopiendas has novas lites sed ad adurgendum Majestatem suam qvo mediationi ferventer insistere non dedignetur; denique 3tio pecunia nobis summe necessaria est et domino Jablonsky intra 2 menses 1900 talleri solvi debent et qvandoqvidem tanti momenti negotiationes sine pecunia continuari nequeunt, E. V. dignabitur 2000 florenorum remittere, ut ca quae pro principe sunt persolvantur et ego expensas necessarias hactenus expectabo, in super benignissimos ordines qvid facto opus sit ubi ex Anglia et Hollandia bine rediero. utrum hie Berolini subsistere aut vero iter meum in Hungariam continuare debeam, si non princeps obtentis alliatorum resolutionibus me rursus huc expedire ex Hungaria vellet. Tenuis mea opinio esset, melius fore ut faeta hine relatione benignissima expectarem mandata ad evitanda tot viarum propemodum insuperabilia perieula ad declinandas pro tot expeditionibus fiendas expensas imo ad evitandum qvod pretiosissimum est tot temporis spatium. Et dum ad haee ut ea quae in epistola ad Seren eontinentur, E. V. responsum benignum expecto etc.

#### 38.

## Schreiben Beresenyi's an Klement. Cassoviae, 4. Martij 1710.

Ita jussu Serenissimi Principis aecludo Copiam responsoriamu Dai Bruniux ad ca quae Serenissimus Princeps aperto magis quam hacteuus animo et cum unajoribus particularitatibus sincerum paeis desiderium remonstruutibus ad complacentiam et satisfactionem corum quae Duao Vra ex Anglia et Holandia retulerat quanta tamen difformitas et quidem contrarietas appareat ex his donnia Brunius literis uema caresolutione quam Dominatio Vestra obtinuerat videre poterit. Iliac necessarium judicat Sua Serenitas ut cum Dao jablons ki hoc negotio communicato aliter cognosecre studeat Daatio Vestra quid hoc et unde hace difformitas et reuunciatio quasi absoluta mediationis promanavisset, nihil enim amplius hoc modo spei nobis hac via superesset et ad turcieum negotium

(Original.)

eum omni extremitate amplectendum nos compellit ipsa postpositio justitiae eausae nostrae quae a Principibus ehristianis per totam Europam et quidem authoritate mediationis pro justa agnita fuerat, jam arridentem fortunam Domus Austriacae favor sequitur Principum et potentiarum exterarum qvasi approbaturi quae armorum vi in nobis tirannica agerentur. Privilegiorum jam in occupatis Comitatibus extirpationem, ministrorum Evangelicorum exturbationem, quin et inhumatorum in templis corporum ejectionem passim exercerentur. Cum magna proinde impatientia expectamus à Duaone Vra informationem utrum hacc omnino mens et resolutio dominorum alliatorum et ordinum Praepotentum pro firma et ultima haberi debeat quam Duus Bruninx exprimit Sie enim de universalis pacis tractatu quoque aliter nobis cogitandum crit, dum exclusam hie spem esse experiri eogemur 1).

Midön ezeu irásomat espedialnám megherkezet az kúldát Curirja, run aureo vellere Vetésinek Parisbul, de mégh nem deciffraltathattam irását, latom mindazátlat az Békességh negotiatója most in opere van azert is kell kglmnek annyival erősebben folytatni dolgainkot. Ezen nugyar irasom magdban is Clavis azon országon uzert iron es maradot.

Prentat. 14. May 1710. ex Hollaudia reduci. Clement.

1) Uebersetzung des ungrischen Schlussabsatzes:

Elen als ich dies mein Schreiben expediret, kum Ihr entsenderet Gurier aus Paris mit Verdis", godennen Wiesen an, her ich labe hier Schrift noch nicht drechtliften lassen klumen, ich sehn demungsnehtet, dass die Priedensvermittung auch gegenwirtig mac im Werbe dat, durber müssen Sie um an mehdrücklicher unsere Angelegenheiten betreiben. Da diese meine ungeraben Schrift auch an und für sieh ein kluffernschlösset ist, achreibe ich dies und höhelt.

wohlwollender Freund G. Niklus B. m. p. Stefan Kruesay m. p. 39.

Memoire Klement's an den Herzog von Marleborough. Haag, 28, März 1710.

Memoire presenté a milord Marleborough a la Haie ce le 28. mars 1710.

Monseigneur!

Etut hien persuadée de l'amitié et de la bienveillance que Votre Altesse a pour S. A. S. Monsèqueur le Prince Baloczi mon maître, je ne doute point que V. A. ne soit certaine aussi de la siucerité et de la coufiance que le Prince mou maître a eu V. A., laquelle il à taché de faire voir dans sa lettre derniere de Houst datée le 20. Octobre 1709. Et cennue je suis chargée par la ditte lettre d'eutreteuir V. A. sur les affières du royaume d'Hongrie, je remit dépi l'escrit dans les minis de V. A. touchant la paix d'Hongrie, laquelle pourroit etre faisable selon les points, m'ils y sout remarquez.

Ces veritables intentious pour la paix et la facilitation des points our en venir au bout, ne proviennent point de tout de la mauvaissituation des affaires de la confoederation, comme les relations de Vienne les veulent faire aerevire à tout le moude. Non, monseigneur, les affaires es sont changex, l'entreprise que le Prince va faire en passant le Danabe, apres avoir battu le general Sikingen et enlevé dans l'importante iste Schiit, reduit à l'obeissance llougroise, deux regimens des imperiaux et autres explois heureux font voir que les armes du Prince commencent d'etre plus considerables que ceux de l'Empereur, et que par la le General Heister servit obligé de que tiet les conquetes les quelles il a commencé à faire par l'appay du Lubomirsaki en llautel longrie, pour proteger les pais hereditaires du l'Emmereur contre l'iuvasion que les trouppes du Frince y vont faire.

Cepaudant les six points sur lesquelles la paix pourroit etre retabil doivent etre regardé comme les derniers resolutions prises par le Prince et la nation, pour faire voir ses sinceres intentions et aussi la promptitude, qu'ils ont de suivre les conseils qu'ils leurs ont été donnée l'année passée, et c'est que V. A. est prié par le Prince mon maître de luy accorder cette faveur et de tacher d'obtenir de la part de Sa Majesté, reine de la Grande Brettagne et leurs llautes Puissauces, les seigneurs Elats Generaux des prompts resolutions lesquelles pourroient assurer le Prince et la nation que la paix seroit infailliblement concile et durable; car en ce cas, que les dittes puissances roudroient radere ou ne pourroient pas troyer des movens suffisantes pour

applanir les difficultez de la paix d'Hougrie, le Prince m'a ordonné de protester solemnellement devant tout le monde Chretien de la resolution que S. A. S. seroit contrainte àprendre en se liant avec les Tures et en leurs rendant les fortresses nour les engager à son secours.

On espere pour tens que les hauts allicz envisageront les domnages, qu'ils pourroient provenir de cette funeste guerre, qui donneroit lieu aux Tures d'iuvahir l'Allemague de la Hongrie reduit à leur Confoederation et obeissance, et pourroit engager la France de continner la guerre souteul par une très importante diversion.

On peut bien voir les sentimens d'un veritable Chretien dans le comportement du Prince et des Etats confoederez puisqu'ils cherchent tous les moyens possibles pour finir ees troubles, qui vont faire allumer une guerre d'un fin douteuse.

La prolongation du traitté de S. M. Carienne avec le Porte Ottomanne l'engage encere plus de se resoudre à notre Secoure, ce il et trouve un artiele dans le traitté, par lequel S. M. Czarienne s'oblige de ne se pas meler dans les affaires d'Hongrie, si la Porte s'engagera la secourir; ecte aussi la raison qu'on a ôté le commendement su general Goltz puisqu'il avoit commencé quelques hostilites en Hongrie contre les ordres du Czar.

D'ailleurs il y a deja une année, que le Prince est empeché de prendre ses mesures avec les Tures, en esperence de voir eteinte cette guerre par la mediation des hauts allièz; il est done juste qu'il obtient leurs derniters resolutions, pour n'etre pas exposé à la vengeance du ministre de Vienne en eas que la paix generale servoit concluè et qu'il n'auroit pas pris ses mesures pour se conserver.

Ce eela, Monseigneur, que je suis chargé de representer à Votre. Altesse ; elle peut bien eroire que le prince et les Etats Confederez auront une recomanisance eternelle, si V. A. par le pouvoir qu'elle a auprès les Puissances souvent nommées, tacherra d'obtenir et même aussi donner de sa part des prompts et justes resolutions.

Sa Majesté la reine de la Grande Bretagne et I.L. III. PP. les esgeneus Elats Generaux ont donné tant de narques de leur bienveillance au Sercuissime Prince de Transsylvanie Prancois Bakoczi, mon maitre, et ils ont obligé d'une maniere si genereuxe, qu'il ne peut que leur en temoigner une vive reconnoissance aussi l'entiere confiance que je sais qu'il a en la bonté de S. M. Brittannique et en celle de LL III. P.P. n'engagga e leur reprensenter. 1. Que le prince, mon maitre, condant sur l'affection de S. A., Monseigueur le prince et duc de Marleborough, il le pria l'année passée de lui rendre ses bons offices aupres de S. M. Britannique et de LL. HH. PP. pour les porter à se rendre de nouveau mediateurs dans les affaires de llougrie, le close reussit au mois de Mars, d'Avril et de May; les llasts aillier conscillerent au prince de representer des propositions de paix à la Cour de Vienne, il y consentit et les ayant donné les llauts ailliez douscrent de leur part commissions à leurs ministres de travaller à cette ouvrage et de tacher de l'amener à une heureuse fin.

Dès que je fus de relour aupres du prince mon maitre, le uinistre de la Grande Bretagne etant alors party de Vienne, S. A. S. cervit au prince de Lamberg et à Mons. de Bruninx, comme il paroit par des lettres ci-joints cotté Nr. 1 et 2 mais l'experience a fait voir quel succez ses lettres ont ed à la cour de Vienne; pour eviter la longeur, j'ai joint les reponses de Mons. Bruninx au prince qui parlent à cet égard mieux que je n'auroit fait. Elles sont sous le Nr. 3. Non obstant ces maurais suecez S. A. S. n'a pas voulh se desister de son dessein; il a de nouveau cerit à Mons. de Bruininx le 2<sup>24</sup> Nov. 1709; on peut voir la lettre sous le Nr. 4. Le tems nous apprendra ce que la cour de Vienne aura repondil.

2. Cependant comme on croit que la paix generale avec la France n'est pas eloignée et qu'il ne reste au prince que quelques mois pour tacher d'obtenir des conditions qu'il puisse accepter, il lui est absolument necessaire de savoir la dernier resolution des llauts alliez avant qu'il se tourne d'un autre eoté et qu'il demande un secours etranger. c'est ce qu'il fait qu'il s'adresse encore à eux et qu'il les conjure de jetter les yeux sur un royaume reduit a des très grandes miseres, et comme le pouvoir a eté donné au prince pour empecher l'oppression des innocents, il les prie de ne les pas abandonner à la discretion et à l'avariee des ministres de la maison d'Autriehe dont les Etats demembrez anciennement de la domination connoissent les effets. Il les prie encore qu'ils ne permettent pas que le royaume et la Nation Hongroise soient exposez à leur veugence et à leur pouvoir demesuré qu'ils aient de l'horreur et de la compassion pour les innocents et sang innocent, que l'on va verser s'ils sont sacrifiez à leur fureur, si les motifs de la charité Chretienne appuiez de la justice de la cause des l'ougrois ne suffisoient pas les propres interets des alliez les doivent Fontes, Abth. IL 8d. XVII.

engager a leur faire secouer le joug d'une puissance et d'une ambition sans bornes. D'ailleurs la Chretienté doit considerer la llongrie comme son rempart, dont les peuples ne derroient pas etre tyrannisez, mais plusôti aidez à defendre ses libertez contre les Tures par un gouvernement plus doxt que celva de cette nation.

La consideration de tous ces raisons et d'une infinité d'autres et na partieilleur de la prescription publié contre les peuples dans la diette de Presbourg (elle est ei-jointe sous Nr. 5) qui donne assez à connoître les maux que l'Hongrie a à eraindre. Ces raisons, dis-jc, engageront asso doute les Hauts Alliez à prendre notre party et les obligeront à porter la cour de Vienne d'accepter leur mediation; c'est la grace que l'Hongrie leur demande.

Le prinee et les Etats confederez declarent, qu'ils sont prèts à faire le paix aux conditions suivantes, lesquelles sont contenû aussi dans les six articles de la lettre à Mr. Bruininx cotté Nr. 4.

- Que les eonditions diplomatiques de l'Emperenr Leopold seront retabli et effectuez, et que S. M. jure soleunnellement leurs observation selon le formulaire etabli par les loix et selon lequel le feu l'Empereur avoit aussi juré.
- Que la liberté de la religion protestante soit retabli et maintenue selon la transaction du Szetseny.
- 3) Qu'on donne des satisfactions et suretes convenables et suffisantes aux seigneurs et premiers Chefs de la confederation et qu'on donne aussi une Amnestie generale et formelle à la Nation Hongroise.
- 4) Que par la succession dans la couronne ne doit pas etre eutendù un gouvernement despotique et arbitraire.

  5) Que le droit des conquetes soit annullé à jamais et que
- 5) Que le droit des eonquetes soit annullé à jamais et que l'Empereur vende à ehaque proprietaire ee que lui appartient par un droit juste et legitime.
- Que les presents articles seront executez dans une diete libre et convoqué dans des formes.
- La justiee de ees conditions est evidente, et elle le paroîtra encore plus à toute l'Europe, quand elle saura qu'elle ne sont fondées que sur les loix et les privileges du royaume d'Hongrie.
- 3. Le prinee voulant faire eonnoître à tout le monde, qu'il ne fait pas la guerre par un interet partieulier, il declare, qu'il n'insistera pas sur la possession de la Transsylvanie, mais qu'il est pret d'accepter un equivalent juste et raisonable, pourrû qu'il eontribue à la surelé.

de la Hongrie. Il se remet à cet égard à la prudeuce et à l'equité des Hauts Alliez qui proposeront eux même cet equivalent.

- 4. Qu'il est necessaire que la paix particuliere de la llongrie soit inserée dans le traitté de la paix generale sans quoy il n'y auroit aucune sureté à esperer ni du côté du temporel, ne du coté dn spirituel pour le royaume d'Ilongrie.
- 5. Comme S. M. Carrienne a bien vould intervenir dans les affaires de Hongrie et offirir sa mediation à la cour de Vienne pur aes ministres, aprêlle y a actuellement, les llauts Alliez sont priez de recommander leurs ministres de se jointer à Ceux de S. M. Carrienne nour agir ensemble et de concert dans cette negotiation.
- 6. Le prince et les Etats confederez eroient que leurs declarations out si precises, qu'on ne peut s'empecher d'y reconnotire leurs bons intentions et le desir sincere qu'ils ont pour la poix, mais si après ceta les Hains Allies no peuvent porter la cour Imperiale à accepter leur mediation, et si le prince ne recoil la dessaus une promple resolution. Il proteste devant tout le nunde Chretien qu'il n'a recours à la muissance du Truc et qu'il n'implore son secours que par une dur uccessifé; C'est ce qu'il temoigne par sa lettre du 27. Xbre 1709 en ress mots:
- La Porte a assurée qu'elle cloit prét a nous secourir, si nous voulous luy reunettre Agria, Neuheusel et les autres fortresses, qu'elle a ri-devant occupé, nous attendons la dernière resolution des Hauts Allièr, que si elle tarde et qu'il ne puisse applauir les difficultre, nous protestons devant tous les Princes Chretieus de la ferme resolution que nous prenons de nous sommettre au Ture, au grand dommage de la Chretienté, voyant que nous àvous à attende du ministère de la Maison d'Autriche que des cruels persecutions, des perpetuelles suppliers, et qu'une dure eschavge, c'est ce doui ne nous permet pas de douter la conduite du general lhaister, qui fils fipendre les officier prisonniers, qu'il fait sur nous, et qui a declaré pur une proelamation qu'il ne les traitectori indificuent en prisonniers é guerre.

D'ailleurs le prince et les etats outfederez sont absolument resolù de se soumettre au Ture plustot que demeurer sous la domination d'un prince qui par son refus feroit voir, qu'il n'est pas rassassiez de ses ermutez et du sang innocent repondù jusqu'à present, et ils aimeront noiens perir les armes à la moin que de se remettre la corde au cou à la merci d'un ministère cruel et avare. C'est la que je suis chargé de proposer aux lhauts Alliez de la part de prince. S. A. S. espere que ses deriners instances sean ecoutées d'autant plus promptement et favorablement, qu'elles sont fondées sur des raisons solides et sur les loix; il soumet sa cause et ses interets à la justice et à la mediation des l'hauts Alliez; il ne doute point de tout, qu'ils ne se servent des continuelles victoires et des grandes prosperites, que la dirien providence leur a accordée, pour delivrer ceux qui sont dans l'oppression et pour rendre la liberté à tant des peuples qui souprient après es precieux hier

40.
Berieht Klement's an Rákóezy.
Haga comitum 12. aprilis 1710.
P. P.

Berolino disecdens S. V. omnia humillima eum fidelitate perscripsi quae ad initium usqve Martii pro S. V. agere lieuerat. Inde quantum per vias satis malas licuit in Hollandiam properavi et Hagae Comitum dueem de Marleborough redueem reperi, aeccssi primum regis Borussiae ministrum dominum de Schmettau, ut is seeundum regis sui mandata exoperationem negotii mei faeilitaret eum interpositione principalis sui: hie vir jam aliunde S. V. descriptus omnem sinceritatem et diligentiam adhibet ut in re tam ardua S. V. utilis esse posset. Apud ducem de Marleborough civilissime uti anno praeterito introductus S. V. epistolanı suae celsitudini et scriptum hie annexum tradidi ae caetera oretenus explicui; mox assecuravit se omnimode in co futurum ne Serenitatis V" eonfidentia quani in eo locat frustretur. Nune sigvidem dux valde occupatus est cum Cardonnel ex anni praeteriti negotiatione S. V. noto res meas perago cui etiam hic junctum memoriale duei exhibendum tradidi. Interea etiam Pensionarium conveneram ae traditis eidem nune mentionatis scriptis cum S. V. epistola ab eo humanissume exceptus sum. His diebus aecepi S. V. benignissinam epistolam de dato 6, Jan. 1710 cum literis Bruininx; super easdem additam feci replicam quam duci et Pensionario tradidi remonstrando ca quae S. V. mihi eatenus commisit. Dux plane non approbavit factum domini Bruininx et dominus Pensionarius illud sinc seitu dominorum ordinum Generalium accidisse assecuravit. Certe ego, Seren princeps, omni eonamine intendo quam diligentissime et accuratissime instructioni meae satisfaeere et ex haetenus habitis conferentiis et assecurationibus quas dant judicandum est de felici eventun negotiationis non dubito. Par generalis vix ae ne vix quidem concludetur et nune pauca memparibila aguntur qre S. V. perseribenda forent praeter ea quae novellae quotidie dicunt. Brevi habebo resolutiones et ibi campus dabitur punctum en humilime referre, quae acta sunt ut eo charius S. V. seriem negotiationis videre possit. Perienlis continuis expositus sum et magna circumspectione utendum est quam valde recommendant alliati. Videtur minirum aulam Wiennensem de hoe itinere informatum, needum adinvenire potoi modum literas ad C. d'Apremont expediendi, sed ad Vetesium ante aliquot dies literas S. V. misi et ab codem nune qvotitie responsorias expecto. Legati adhue Gertrudenburgi sunt et nemo cum isidem confert praeter duo Statuum Generalium commissarii. Hane epistolam in duplicate axpedio etc.

..

## Schreiben Beresenyi's an Klement. Cassoviae, 12. Aprilis 1710.

Mansieur!

Tandem per Dominum Jablonski certitudinem obtinere potuimus de discessu Dominationis Vestrae quod autem ab Dominatione Vestra nullam Serenissimus Princeps habere potnerit notitiam rerum, id sane displicet Suae Serenitati. Cum vero de pace universali et praeliminarium reassumtioue tam prinata quam publica aperte loguerentur serinta, necessum est, ut Dominatio Vestra quam diligentissime rebus nostris invigilet et sine omni consideratione realiter transmittat informationem quid nobis sperandum in universali tractatu superest, adjungo cuim hie duplicatas practeritarum Literarum mearum cum copiis Literarum domini Bruininx ad Suam Screnitatem postreme scriptarum, unde Dominatio Vestra videre poterit, quam longe haecab cis differant que Dominatio Vestra nuper ex Anglia et Hollandia retulerat et an haec omnino mens sit principalium domini Bruininx, quam in suis his et primis literis sciendum, nobis est quantotius, nam nouas a porta Ottomanica habemus insinuationes confirmata iam prolongatione Pueis Moseouitieae maximas suas operationes Bellicas et apparatus continuat et auget, hine extremam resolutionem summere Suae Serenitati et nobis statibus Confoederatis necesso crit ne incerta pacis universalis spe frustrati et frustra lactati extremo exponamur exitio dum Libertatis nostrae tam Eeciossiciae quam Politicae causa pro justissi ma per totam ehristianitatem semel agnita taliter ut Dominus Bruynina exprimeret postponiur, opportet periade ut Dominus Vestra omi eum et diligeutis haee in locis debitis ettis praesertim unde fanorabiliora retulerat Dominatio Vestrae representet, en ereum mostrarum simulet temporis iaeturam patiamur possit que Princeps noster serenissimus extremam sumere eum statibus Confoederatis resolutionem excusabilem que secteoram de oct mundo reducer que at. Dum ergo citissimum Dominationis Vestrae praestolor responsem eandem diu valere cuino et manoo

Ejusdem Dominationis Vestrae

Amicus seruire paratus C. N. Beresenyi m. p. Stephanus Kruesav m. p.

D. Klement. (Original.)

42.

Schreiben Klement's an Bercsenyi. Eodem dato ad Comitem Bercsenyi.

Excellentiam Von nuperae meae humilline Berolino missae de peractorum ibidem negotiorum serie ulterius informare potuerunt. Exhis inclusia E. V. gratiosissime tidere digunhitur ea, qrae hie acta sunt, ut adeo reiteratio corundem supervaeanea videri possit. Intra aliquot dies uberiores sequentur ubi resolutiones alliatorum sequentur. Nune Excellentiam Von humilline rogo ut eorundem, qrae in superis meis pro utilitate patriae hummilline et sincere perseripseram, inprimis correspondentiae benignam euram habere velit. Cujus favori me commendans etc.

43.

Schreiben Klement's an Hrn. v. Cardonel. 18. April 1710.

A Mr. de Cardonel a l'armé ee le 12. avril 1710.

J'espere que ma Lettre avec les chifres vous a esté rendue que j'avois donné à Milord Townsend, a present je ne me peut pas empecher de vous notifier que je ne put pas avoir des resolutions positives de Mr. le Gr. Pensionaire, principalement sur la mediation et sur l'inclusion dans la paix generale. S. E. est restée dans des termes generales, disant que les Etats Generaux faironts toutes leurs efforts possibles, mais aiant demande les moiens par lesquels on voudra obliger la Cour Imperiale à accepter la mediation et nous inelure dans la paix generale en cas que la ditte cour vient a refuser leurs demandes, S. E. ne m'a rien dit positivement et meme elle n'a pas voulu ccrire à S. A. S. Je vous assure, Mr., que cela m'allarme beaucoup et je eraigne qve le doute dans lequel on laisse S. A. S. ne la porte a quelque resolution extreme. Toute l'esperance est encore en Angletterre et en S. A. Milord due. Je vous prie done Mr. d'en parler a Son Altesse, enfin qu'elle communique en Angletterre mes eerits et que les resolutions de la reine puisse ineiter les Etats Generaux d'agir plus fermement. Vous obligerez le prince en portant milord duc pour qv'il ayt la bonte d'eerire au Pensionaire au sujet des ordres de eet etat a son ministre a la Haye pour nous. J'attenderes vos reponse a Berlin sous le couvert de Milord Rabi, etant etc.

# 44. Bericht Klement's an Rákóczy. Haga comitum 19. Aprilis 1710.

Screnitatem Vam 12, aprilis datae hummillime informare potuerunt, qvalianam scripta dominis alliatis exhibuerim, nee minus qvomodo eum iis contulcrim et qvalemnam spem de eventu ardui hujus negotii habuerim. Heri dein resolutiones obtinui apud dueem de Marleborough praesente magno Pensionario Hainsio Milord Townsend et domino Cardonel. Ejusdem sunt tenoris, quae anno praeterito fuerunt, utinam meliorem habeant effectum, plane ante aliquot dies accepi S. V. rescriptum cum responsoriis domini Bruininx eidem inclusis. S. V. ex hie annexo seripto elementissime videre dignetur qualenam seriptotenus ad eandem dederim responsum ut taccam ea quae oretenus tam apud ordines Generales gyam apud ducem et alibi repraesentanda eum omni fervore consucram. Dux plane eum Bruininx contentus non est et in praesentia domini Pensionarii dixit qve ce n'est pas un coup d'un honnette homme non plus d'un ministre. Addidit insuper dominum Bruininx infallibiliter corruptum esse; dominus enim Pensionarius negat, hanc epistolam ut et alteram illam, de qua Berolino S. V. informaveram,

ex mandato dominorum OO. Generalium exaratam esse. Heri dux de Marleborough et princeps Eugenius in Brabantiam abivere. Ego cum domino Körtvelyessi cum Ministris Angliae, Hollandiae et Borussiae contuliums et secundum ducis et horum resolutionem hie in Anglian, ego vero ad S. V. propero ad referendum S. V. de genuino negotiationum harum statu et de iis quæ pro conservatione gentis et S. V. necessaria sunt. Calamo enim nune multa confidere circumstantiae qraedam me prohibent. Hodie fors adhue pergo et omnem lapidem movebo, ut conjuncta diigentiae fidelitate et assiduitate semper testari possim, me invislabilitre esse etilotae et assiduitate semper testari possim, me invislabilitre esse etile.

45.

Schreiben Klement's an Beresenyi.

Ad Comitem Beresenyi sub eodem dato.

Excellentia Vestra gratiosissime ex Inclusis legere dignabitur quid hie agatur et qvarenam reditum meum instituere obliger. Spero me brevi oretenus Exc. V. de omnibus punctualiter informare honorem habiturum. Coeterum etc.

46.

Schreiben Bercsenyi's an Klement. Kaschau, 19. Mai 1710.

Generose Domine!

Etsi omnia deuno ad ferrorem belli prolapsa videantur, nihlomius cum uniuscujusque belli eventus pace terminari solect ac alternato quasi cursu eliannum identidem tractatus in ter alliato a et Galliam a assu matur jamque saepuis per preliminarium vis non certam applacidationem res ad consumationem sui approximare videatur nihli rebus et emolumento regni consultius judicavit Serenissimus Princeps, quam ut ad praeeccupationent temporis et non praetermittendam in omnem easum occasionem legatum suum ad locum tractatus eum expediat, qui apud christianissimum regem charactere extraordinarii functurus et cum ministris cjus universa, quae Causam Regni concernant, non tantum communicaturus sed et praelabito iuxta contenta Instructionis suae mutuo considio collaturus, quod optimum et rebus connecimitissimum indicaverit.

agat et concludat. Cum vero ad ea commodius et summa cum dexteritate parique fide exoperanda reverendissimum Dominicum Brenner abbatem et Prepositum Scepusiensem destinare et expedire visum fuerit pro directione Dominationis Vestrae notificandum duxi, ut cum totius negotiationis directionem pracfato do mino abbati concreditam esse voluerit seren issimus Princeps, idem tamen ob munus suum sacerdotale apud alliatos protestantes potentias in secundandis Regni rebus ex fundamento manutenendi religionis nec possit nec condecens videatur. quaecunque ex vi Instructionis suae ad exoperandum commissa habet, cum eireumstantijs rerum hucusque peractarum eidem communicare, consiliis eiusdem uti, ac cuncta denuo quae apud praememoratas potentias negotianda supersunt, cum futura corum resolutione ac alijs particularitatibus ad mutua colloquia et determinationes referre, ac sc pro negotiatore eundem vero pro directore negotiationis agnoscere velit, noveritque Dominatio Vestra quam eciam vt de contentis Instructionis suae pari reciprocatione idem dominus abbas genuine informet et totius intentionis nucleum pro futura ad negotiandum cum alliatis potentiis directione aperiat in commissis habere notifico indubie persuasus Dominationem Vestram intuitu non tantum suae in futurum promovendae condignae promotionis et praemiationis sed praesertim afflictac dulcis patriae cui fidem vi tam et omni a de bet ad scopum tranquillitatis restituendae concreditum sibi munus omni potiori dexteritate exoperaturam et secundaturam. Quem in reliquo bene valcre et felicia quaevis sortiri desidero. Datum Cassoviae die 19. Mensis Maii Anno 1710.

Generosae Dominationis Vestrae Amieus addictus C. N. Bereseny m. p.

47.

(Original.)

Schreiben Klement's an Bercsenyi. Ad C. Bercsenyi 26. May 1710, Berolino.

Qvas ad Seren et E. V. Haga feceram ultimas 19. aprilis eas hucusque pervenisse firmiter credo. Negotia in eodem statu sunt in qvo eadem in Hollandia reliqvi. Hic in aula mea finivi et adeo ad communicandum et humillime referendum ea qvae pro Patriae salute svadentur crastino die moveo, impossibile nimirum est qvidpiam hoc intricato tempore calamo eredere. Scren<sup>ma</sup> Prineeps occasione ultimae meae expeditionis inihi benignissime commiserat, ut effectuem quo rex aliquem pro vinis in Hungaria emeudis inittat; ibit ergo mecum regius cellarii magister, quod qvidem etian praevie notificare lumillimi obligaminis mei esse ratus sum. Caterum etc.

#### 48.

## Sehreiben Rákóezy's an Klement. Munkats, 8. Julii 1710.

### Fidelis nobis dilecte!

Nitil est qued reponamus ad vestras Beroline et Ilaga Comitum exartas Relotioria quas tribus eirciter ab hine septimanis per Gedanum dominae Palatinne transmissas rite percepimus. Approbamus praeterea Rescripta quoque vestra et Reflexionee super literas Dia Brainiax fectas quem summe miramur sine mandata Dominerum suorum ea scribere ausum fuisse quae Intentionibus corundem nobis declaratis opposits sunt.

Tempus proinde solummodo et promissorum effectuatio nos edocere poterunt num in sua epistola suam aut dominorum suorum revelaverit menten, quorum amieitia si solum in fortuma armorum nostrorum fuleita est, et non in vera cognitione Justitiae nostrae et Interessorum storum pro quorum Ennolument Dos res nostras suscepisse creditimus, vix et in posterum quoque ab iis plus verbis sperare poterimus. Agite nibilominus pro haetenus continuata fidelitate et sedultate vestra e quae ad menten Instructionis vestrae profeue aese judicaveritis et demonstrate alliatis Potentiis suppeditari aperturam per quam sine detrimento colligationis et negotiorum suorum nos fortibus quoque medijs adjuvare poterunt.

Posteaquam enim septimanis practeritis hue iter facientes Baromen ab Urbig Plenipotentiarium Czareum convenissemus ab eo abunde
cognovimus sinceram Czari nos jurandi intentionem nee illum Principem ab auxilio nobis dando in tantum retineri a Bello Svecieo quam a considerationo offensionis Potentiarum allitatrum, quam exinde de emersuram credit. Quapropter nobis magno Emalumento foret si id quod in aula Prussien apud allefatas quoque Potentias effentame possetis declarationem enupe corundem, qua mediante praefatus Czar persvaderi posset praestitis nobis auxiliis se nee in Bellum Europaeum ingesturum nee rem alliatis contrariam facturum vel maxime si is quoque a parte nostra sufficienter assecurari possent nos quoque praedictis auxiliis nonnisi in Restitutionem libertatis usuros quamvis enim praefatus Plenipotentiarius Czareus in commissis habeat, ut nos alliatos esse domini sui deelaret et mediationem suam quoquo modo praeter Belli deelarationem aeceptari faciat ab aula Wiennensi titulum Imperatoris augustissimi et fratris praetendere et in casum repudii aulam relinquere vix tamen apud illud elati animi et bonis nostris inhians ministerium eum quid effectuaturum eredimus et quamvis de novo modalitates sat proficuas personam nostram protegendi absque declaratione hostilitatis aulae moscovitieae insinuamus, expeditio tamen maritima quam Czarum in persona suseepturum creditur summam remoram negotiorum nostrorum eausabit. Tractatus quem eum hoe Principe inivimus extraetum in quantum pro re nostra iudicamus transmittimus, quem tamen adhoe usque tempus occultum esse desiderans Czarus ab exteris Principibus sciri non potuit, utamini proinde eo in quantum eonveniens esse judienveritis. Quod demum operationes et statum Belli intrinsecum attinet is vix aliquid ab ultimis literis per locumtenentem nostrum vobis transmissis immutatus est. Exercitus noster Zolnokiensem restaurat arccm, Caesarei Pars fluvios Inoly et Granum extructis vallis munivit et se Uivarinum arcta obsidione eircumdedisse eredit, ala Eius sinistra comitatum Sarosiensem se in Seepusium restringens deseruit, quod et continuis Excursionibus lacessitus et inopia vietualium laborans faeere eoactus est, unde persuasum habemus vix inimicum ante messem quid suscepturum sub quo tempore sperat se quoque Gallieas vircs ad Rhenum experturum, quibus si impeditus non fuerit Expeditiones suas tum demum suscipiet. Jam vero in statum posito Praesidio Zolnokiensi denuo post triduum personalem aggrediemur expeditionem pro quo Exercitus quoque nostros Transtibiscanos ad latus nostrum assumpsimus de euius eventu amplam a Locumtenente nostro suo tempore habebitis Informationem. Pro continuatione porro Negotiationum vobis commissarum pericula itinerum vestrorum uberius eonsiderantes necessarium esse judicamus, ut in aula Prussiea ulterius quoque subsistat ad usque illud Tempus donce tractatus Pacis Europeae reassumantur, ad quos vero Praepositum Scepusiensem per postremas literas nostras abunde instructum delegavimus, ex ejus igitur Instructione cognoscetis tantam nos in fidelitate et activitate vestra habere

fiducism ut et personam vestram præcificto Præeposito modalitate tamen Eidem Instructionis datae qrodammodo subordinando partem efficere volucirimus. Ne vero interca quoque sumptus vobis necessarii deficiant actu allaboratur in translatione per cambium summac 1900 Imperialismo etc. etc. (hace de sumptibus). De caetero assecuratos vos es volumus continuatam diligentiam fidelitatem et periculorum contemptum in quibus pro servitio nostro et Patriae versamini nos nunquam obliteraturos. Vos in reliquo bene valtere desideramus.

Franciscus Princeps.

(Copie von Klement's Hand.)

Steph. Krucsay.

49. Schreiben Beresenyi's an General Janus.

Le Comte Bercsenyi au general Janus de Hommona ce le 31. Juillet à Jarislay 1710.

# Monsieur!

Jay en l'honneur d'ouvrir la lettre de V. E. escrite à S. A. S. Monseigneur le Prince de Transsylvanie à cause de l'eloignement de S. A. S. de n'ay pas manqué pourtant d'envoire l'extrait de la ditte lettre à S. A. S. Elle m'a ordonné de repondre à V. E., que puisque S. A. S. a un actuelle Envoie extraordinaire à la cour de S. M. car-rienne par qu'i S. A. S. a donné une ample information à Sa ditte Majesté touchant les trouppes qu'i sont restées ici, elle esperce, que, si S. M. Cazrienne pourroit encore avoir qu'elque consideration ladessus, elle feroit seavoir sa volonté au dit Envoye, et ainsi S. A. S. attend la decssous la notification et information de son ministre après quy elle ne manqvera pas de donner ses resolutions. Je suis cependant etc.

50

Schreiben Bercsenyi's an die Kron-Gross-Generalin von Polen.

Eodem dato le meme à la Grande Generale de Pologne.

### Madame !

Puisque je n'ay pas une personne aupres de moy qvi schache cerire Polonois, je me donne l'honneur de repondre à votre Excellence en françois à la sienne daté de Sziniava. En verité j'ay eté si en surpris d'y voir les ressentiments de V. E. contre moy à cause des avis q'elle pretend avoir etés données à Mr, le general Janus. V. E. peut bien etre assuré que je u'en seait rien que je ne les ay pas donné et que je n'ay pas euroié non plus Mr. . . . . Ainsi je la prie de ne pas concevoir des opinions semblables contre moy, mais plutot de croire que je suis tousjours comme V. E. m'a conaue

Ad finem octobris ex Hungaria movi et que usque ad Martium 1711 scripsi relationem simplicem de difficili itinere et de Quarantaine propemodum duorum mensium mentionem faciunt; reliqua in subsequentibus et essencialia reperiuntur.

#### 51

Bericht Klement's über die von ihm vom October 1709 bis Juli 1710 gepflogenen Unterhandlungen.

Relatio ad Principem peractae Negociationis ab Anno 1709 mease Octobri ad 1710 Julium.

Serenissime Princeps, Dux ac Domine Domine Clementissime.

A Serenitate Vestra mihi Clementissime commissac Negociationis Seriem et ordinem expositurus, continuationem et obstacula simul varia periculosi Itineris Serenitati Vestrae humillime notificare necessarium esse censeo.

Postquam enim Serenitas Vestra me die 22. Oetobris Anno 1709 ex Civitate Husb beniginsisine capediiset eum Comitiva Marmarosiensi bono cum Deo usque Zavadkam progressus limites Poloniae attigi ac usque Leopolim dein vero in Kutisav ad Dominam Castellanam Craesciensem, unagama Gieneralem Poloniae profectus sum. Hace ultra duodecim dies me detimuit, ac demum per usum Domesticorum suorum Labhinium ac inde Warsoviam me comitari fecti. Labhini apud Serenissiman Principissam quatuor vel quinque dies moratus, Serenitatis Yrae benigaissimas de dato 2. Novembris accepi unaeum Inclusis Responsoriis Domini Bruiniax, quas ut et Instructionem mena secundum Serenitatis Vestrae benigaissimum Mandatum Reverendissimo Dan Abbati Brenare communicari, qui inde occasionem samsti mecum varia ad facilitandum arduum Negociationis opus communicare et concludere, quae ut et alia tum occuernita ad Serenitatum vestram humillime

perseripseram, quam Epistolam Serenitati Vestrae redditam esse inde eerte seio, quod benignissimas responsorias ad easdem aeceperim. In qualinam deinde vitae periculo (Varsovia Thornium in Vistula abiens) fuerim, Serenitas Vestra et Excellentissimus Dominus Supremus Generalis et Loeumteneus ex mea obsequentissima Thoruniensi Relatione satis informati sunt, Thorinio Berolinum usque quae fata habuerim et quid deinde in Aula suae Regiae Majestatis vigore Instructionis meae fecerim ex meis Berolino humillime missis Relatoriis et acelusis tum tempore Epistolis exhibito Regiae Maiestatis scripto et a Sua Majestate ad Ministros suos dato Rescripto Sérenitas Vestra uberius informata fuit, ut adeo ea reiterare supervacaneum sit; Taliter ergo finitis meis Berolini Negotiis, iter in Hollandiam aggressum 20, Martii Hagani Comitum veni, Resolutum fuerat Berolini, ut si adhuc Ducem de Marleborough in Hollendia non invenirem, eundem immediate in Angliana sequerer, sed ille ante tres dies Hagam appulerat, igitur sine omni mora annd Generalem Reginae M. Britaniae Commissarium et Bellieum Intimum Secretarium Dominum de Cardonnel Serenitati Vestrae occasione Negociationis anno praeterito in Hollandia peraetae notum me insinnavi ae eidem plenariam de Intentione Screnitatis Vrae et Negotiationis Informationem dedi unaeum Epistola Serenitatis Vestrae ad Suum Ducem, ut is ubi meeum conferre incoeperit meliorem et justam Propositionum et Deelarationum mearum posset habere ideam; lloc ubi executus fueram Dominum Bar, de Schmettau, Pleninotentiarium Regine Majestatis Borussiae conveni ad Regium Reseriptum me provocando et suam Excellentiam rogando ut protectione et opera sua in hoc difficili negotio me honorare dignaretur, promisit hace humanissime et tennit fidelissime, mox enim non solum apud Ducem de Marleborough, sed et apud DD, OO, GG, H. Belgii secundum mandatum Regis sui in teminis fortibus locutus est, nt illa pro Vestra Serenitate et Confoederatis Statibus faciant, ad quae non tam per Conscientiam et promissa corum positiva, quani Interesse proprium obligantur; Rebus ergo stantibus apud Dueem de Marleborough primam et honorificam habni audientiani, excepit me stando aperto capite ac post prima Complimenta consedit, et me in tali loco locavit, ubi nec ille nec ego primum hahere locum dicere poteramus, Redeo a Ceremoniis ad Realia: Post primas Civilitates exhibui antelato Duei secundum manduetionem Instructionis seriptum (enjus copianı ad Serenitatem Vestram Ilaga commissum pervenisse, informavi) declarando

nie sperare suam Celsitudinem satisfacturam. Confidentiae quam Serenissimus Princens meus in codem habet et in eo futuram quo pro Serenissimi Principis et Confoederatorum Directione positivae et promptae quantocyus sequantur et impertiantur Resolutiones; Eo quidem tempore Expeditionis meae Serenissimus meus erediderat me suam Celsitudinem adhue Londini reperturum, me suam Celsitudinem rogare quo me Litteris suis Recommendatiis muniat ad Conseil de Cabinet Reginae M. Britanniae, quo ipsos excitare possem ad praestanda ea, quae nomine Reginae anno praeterito promissa, non tamen eo cum favore et efficacia in Aula Vienneusi executa fuere ob absentem Actualem Britannicum Ministrum. Civiliter ad baee omnia Dux reposuit asserendo se eum Dno Pensionario eatenus locuturum ae interea me rogare, ut in sinceritate sua aequiescam, se enim non solum Serenitatem Vestram et Nationem officiis suis obligare velle, sed et seire se opus Dei in hoe Negotio promoturum: Oportune hie mentionem feci adesse Deputatum Eglicorum Statuum, is fuit Dominus Birndorff Dominus enim Dobozi iam discesserat ex Hungaria, qui ad Regiam Majestatem M. Britaniae profeeturus in Commissis haberet, Suac Celsitudini inservire ae ejusdem Protectionem et Recommendationem efflagitare. Et hujus Receptionem resolvit Dux rogando solum ut previe Gallieo Sermone ea, quae habere velit, scriptotenus Dno Cardonnel tradat, eui me ubi plura remonstrare voluerim, ut omnia sinecre et confidenter significem, mihi declaravit et significando tempus esse ut ad Pensionariuns abeam, huie primae audientiae finem imposuit.

Ad co melius informandum Ducen, scepe nonimatum Dominum Cardonnel sequenti die accessi et Menoriale Duci ethikendum tradidi, quod ad Serenitatem Vestram pervenisse eertus sum, Communicando Extractum Benignissinas Ejistolae 31. Jan. per Excellentissinum Dominum Suprenum Regai Generalmen et Loeuentematema da ne exaratæ, quibas mutatam per arma rei faciem demonstrando declaravi, ultimas has nostras instantias esse et solum samu per nos effectum ab alliatis desiderari, ut post tot varias expectationes, positira seguntur resolutio. Omnia ista Dominus Sebmettau referendo et urgendo tandem 28, Martii Dominum Persionarium prima vice invisi. Vir hie Reipublicue Hollandiæ, ut ita dieam anima et Gubernator solita me suscepti humanitata ae omnie uur respecta Sereniatisi Vestrae legit Epistolam nee minus Domini Baronis a Lintelo qui causam mean ciden nomi mellori modo commendabat, lase erzo Dominus Heissius sermonis sermonis

initium fecit dicendo Ducem de Marleborough copiam Epistolae Serenitatis Vestrae ad se datae secum communicasse, Ministrum Regis Borussiae nomine Principalis sui Negotium hoc ferventissime recommendasse, se vero non tam ex bis quam vero Christianis competentibus rationibus et imprimis ob benignam Dominorum suorum erga Hungariam mentem sincere allaboraturum ne spes et confidentia Screnitatis Vrae in alliatus Potentias frustretur; Ego ad baec debitas agendo grates scripta Duci de Marleborough tradita mutatis mutandis exhibui omnia correiterando et argumentis augendo, quac apud Ducem et ejus Confidentem remonstraveram. Dominus ipse qui tantum Zelum et fervorem pro Serenitate vestra anno praeterito testatus fuerat ex post de rebus nostris sinistre informatus esse visus est, objectiones enim mihi quam plurimas fecit, primaria Confoederatorum Capita nihil alliud nisi privata in rei veritate quaerere uon obstantibus omnibus sinceris protestationibus Religionem continue opprimi et tamen eam miseram pratextui servire debere, nobilitatem magis cruciari, quam antea sub Turea vel Imperatore nunquam, res nostras insuper omnes perditas esse et vix angulum aliquem Coufoederationi restare, addebat tamen se haee non ita esse credere, sed siquidem nulla res remederi possit, nisi veritabilis morbus constet, necessarium se esse judicasse hace mihi objicere, ut videam qualinam modo continue Aula Caesarea de rebus nostris Rempublicam et alliatos informari curet; sed ad baec ope divini numinis tam solide et tam evidenter respondi, quod ipse Pensionarius asseverare obligatus fuit, se videre Austriacam Domum talibus intolerabilibus mendaciis, quibus erga Rempublicam Hollandiae etiam usa fuit, iniustitiam suum defendere velle, se ut verum Remoublicanum continue in eo futurum, ut causa Serenitatis Vestrae et Confoederationis commode conservetur. In bac sincericatione mibi confidenter aperuit, Comitem de Zinzendorff jam ante aliquot menses nomine Caesaris declarasse Suam Maiestatem informatam esse a parte Hungarorum quendam venturum se interim sperare DD. OO, GG, eum Rebellibus Suae Majestatis nullas Conferentias babituros, addidit Pensionarius se respondisse non credcre se Caesarem in Souverenitate Reipublicae aliquid praescribere velle, et Dominum Comitem rogatum esse ne talibus cum rebus Commissionibus se ingerat; seu ut Gallico Idiomate dixit: Monsieur le Comte est prié de ne se pas meler dans des choses comme celle-çy. Interea tamen continuabat Pensionarius, quod licet Respublica contra apertum insultum me vel alio quocunque Serenitati

Vestrae fideles defendere et protegere intentionata sit, se tamen mihi suadere, caveam mihi ne sicario quodam modo, prout id ante aliquod annos Regis Philippi Cubiculario contigit, vel captivus abducar vel occidar: Pro tam benevola informatione debitas reponens grates, suam Excelleutiam rogavi, ut cum Mylord Duce de omnibus sic Eidem exhibitis, et de Itinere meo in Angliam conferat. DD. OO. Resultationes positivas urgent, ac ad easdem obtinendas Protectione et Interpositione sua Serenitatem Vestram honorare velit, quod ipsum toties quoties Eundem accedere contingebat satis deligenter inculcare obligamen meum requirebat. Incaminatis taliter anud OO, GG, negotiationis meae momentis Domino Cardonnel retuli Dominum Pensionarium plenarie per me de omnibus informatum esse, et nihil superesse, quam ut Dux cum Pensionario ultimas mihi det resolutiones, quas ipse Dominus de Schmettau apud omnes partes interessatus ferventer adurgebat. Plane tum advenerunt Sercnitatis Vestrae benignissimae ad Halmad datae cum Inclusis Responsoriis Bruininx ad Serenitatis Vestrac Epistolam de dato 2. Nov. 1709 Munkatsino scriptae, accessi ego sine mora Dominum Pensionarium et Mandatum Serenitatis Vestrae punctualiter executus sum repraesentando; Non sperasse Serenitatem Vestram hunc fore effectum assecurationum, quas anno praeterito nomine DD. OO. GG. nobis impertitus fuerit, videre me Dominum Bruininx vel segniter agere vel nulla aecepisse mandata; Serenitatem Vestram sinceram esse, et credere me Dominos alliatos eadem Sinceritate non abusuros, aut Principem vana spe lactaturos esse, post tot Serenissimi declarationes ad facilitandam Pacem favorabiles; Rogari ergo Dominum Pensionarium ut consideret rem hic agi Conscientiae et Honoris DD. OO. GG. qui si ullam affectionem (sic) pro Hungaria sint, nobis vere et positive respondere debuissent, non vero inanibus promissis suspensos tenere et per id Vindictae Viennensis Ministerii exponere, hanc enim si ipsis non tam multum credidissemus, facile evitare potuisse facta cum Turcis colligatione, quae Caesarem ad nobis dandam satisfactionem satis obligare potuisset, et nunc etiam non parvam faciet armis alliatorum Diversionem, si ad eandem acceptandam se obligatos viderint Confoederati Status, in casum eum si Domini Alliati positivas Suae Serenitati et Confoederatis Statibus non dederint assecurationes et simul sufficientia et potentiora ostenderint media, vigore quorum vel res per mediationem Eorundem accommodari, vel si tempus deficeret, Serenissimus Princeps et Confoederati Status in Fontes. Abth. H. Bd. XVII.

Pacem Generalem solenniter includi potuerint, Et quamvis Ego adhuc tam secundas ab Excellentissimo Domino Supremo Generali et Locumtenente acceperam, tamen jam sciam Bruininx Serenitati Vestrae scripsisse Dominos suos Clementissimos nuperam suam Epistolam approbasse ideireo ut alia infinita argumenta et Remonstrationes taceam, Eidem Domino Pensionario replicavi ad Serenitatem Vestram Haga transmissam ad Bruininx impertinentem Epistolam tradidi, declarando suae Excellentiae me eatenus nomine Serenitatis Vrae DD, 00, GG, mentem lubenter scire velle pro Eorundem Resolutionibus demisse instare, quae si justa subsecutione non sint, me protestor Serenitatem Vestram cum Turcis colligationem inituram et expost ad tales uti nunc proponi curet, conditiones Pacem nunquam inituram, ultimum denique esse affectum quem DD. OO. GG. Principi declarare possunt, eum, ut videlicet promptas et infucatas sincere extradent Resolutiones. Fateor summa cum admiratione et Confusione cupiebat hace Pensionarius et primo quidem negabat Dominum Bruininx eatenus aliquod speciale habuisse a Principalibus suis mandatum, imo scire se rescriptum ipsi semper fuisse ut negotiis Hungaricis serio invigilet, verum quidem hoc esse eum eatenus Plenipotentiam habere, ut siguidem haec negotia dissita sint et DD. OO. eatenus plenariam non habeant Informationem, id agat quod Patriae suae proximum esse crediderit. Hanc Epistolam forsan ex hac Potestate scriptam fuisse, curaturum tamen se ut et Eidem lectio bona perscribatur, quod tam arduis rebus nomen Dominorum suorum mutuari praesumat. Continuabat Discursum DD. OO. nihil intentatum relicturos ad disponendum Imperatorem quo mediationem Eorundem reassumat, aliquotus id recusatum fuisse et DD. 00. nunc in eo Statu non esse, ut Principem sibi alliatum modo aperte disgustent, cujus amicitia colenda Hollandicum modernum interesse omni modo suadet, nee videre se quidnam per sufficientia et potentia illa media intelligamus. Respondi Screnitatem Vestram eatenus nihil praescribere velle, sed sperare DD. OO. justitiae protectores ecu Potentiam olim casui tali ceu hic obnoxiam denique secundum promissa sua expedientia talia adinventuros, quae difficultates ab utrinque ablaturae et complanaturae sint. Insensibiliter ab hoc discursu fervido devenimus ad foedus Hungariae cum Gallo, ubi Pensionarius argumentabatur se suspectos reddituros Hollandos si alliati Gallici causam aperte promovere sustinuerint, praescrtim dum toti Hollandiae constet Serenitati Vestrae iterum 🚟 florinorum a

Rege Galliae Parisiis solutos esse, sed et hoc facile refutari sasceurando unlum nos unquam videlicet Confederatos Status formale foedus eum Gallo conclusiase, posse Suam Serenifatem aliquos Correlationes cum Rege habere, essi la constitutas esso quod Princeps semper sine participatione Galliae Pacem concludere possit. De Negotio Palatini Kinwensis mili dicebat Czaream Majestatem irritatum fuisse, ego diis sed et paccatam jam esse videri posse et Goldia irresto; interesse ergo Serenitatis vestrae replicabat requirere Potentiae hujus quam etiam Caesar timet amicitiam sincere colere. Finii geo discarsum iterato rogando promptas Resolutiones, conscendit ergo Pensionarius Carpentum et al Ducem de Marlebrough shift has de re conferendum.

Dominum Schmettau et Cardonnel iisdem haec communicando requisivi, ut condignas reflectiones et apud hos Dominos Remonstrationes et Relationes catenus faciant.

Interea tradident Dominus Birndorff Memoriale Gallilee aeriptum Domino Cardounel ut Ducem de iis, quae desident, porro informare quaeat, quod ubi Duci lectum faisset, eidem Birndorff et mibi iteratum dedit andientiam assecurando Reginam suum et Se non solum Serenitais Vestrae, sed et Anglicerum Statum interesse semper promoturum.

Me deinde allocutus asserebat se non satis exprimere posse admirationem quam graviter miretur, quod Bruinia ceu Minister liberae Reipublicae tali Austriaco Stylo seribere non erubescat, se cum DD. 00. estenus in terminis fortibus locuturum et in eo futurum, ut intra duas dies oblinent Besolutiones, vene equidem hoc Negotium esse valde intricatum, id etiam verum esse si bellum hoc modo per Pacem non finietur, infaustum subsecuturum Eventum, Dominum Bruiniar, per Aulam Wiennensem corruptum esse, quae nunc sinceram et facilem Hungarorum per mediationem paciacendi Intentionem videns Eandem sub varsis specioso svitare sollicite quaerit.

Interea Dominis Alliatis son deesse media ad persuadendum Imperratorem, vel per mediationem Allatorum vel per inclusionem in pere Generalem Hungarico bello finem imponere a parte Alliatorum omnem sinceritatem imprimis pro inclusione Pacem Generalem adfuturam, adverti tamen debore Serenitatem Vestr. Caesarem ne fors jam eum Rege Galliae convenisse ne is apud Alliatos inclusionem Nostram urgeat, factis responsoriis pro et contra caetera ad sequentes Dies remissa fuere, ut adeo ad naque ultimum impertitae Resolutionis diem nihil aliad urgere licenerii, quam hinc inde ad sollicitatados et disponendos sinnos tempos impendere. Cesterum Princepa Eugenius 11. Aprills Hagam Comitum attingens Duci de Marleborough occasionem dedit Eundem de meute Imperatoris quoad Hungariam interrogandi prout et confidenti relatione mihi constat, fertur disisse Principem Eugenium Pacem Hungariae non ita impossibilem seu difficiem esse, uti is quidem fore credatur, si modò rectè incipiatur opus, se nunquam eidem contradicturum, nec unquam aliquid de Commercio Alliatorum prouti id Berolini fecti, conquestus est. Opportunè ho e tempore Venetus Ahlegatus Toseani Hollandis significavit armaturam Turcicam pro succursu Hungariae sine dubio fieri.

Decima octava tandem Aprilis hora matutina antequam Dux de Marlchorough in Brahantiam abiret, apud Suam Celsitudinem, praesentibus M. Hollandiae Pensionario Heinsio, Reginae M. Britanniae apud Hollandos Ambassadore Extraordinario Mylord Townsend, Domino de Schmettau, Plenipotentiario Regis Borussiae, Domino Birndorff et me, nomine Reginae Angliae et Statuum OO, GG, FF, Belgii ad memoriale meum sequens data est resolutio: Reginam M. Britannine et DD, OO, GG, FF, Belgii omnino recordari promissorum corum. quae anno praeterito Serenitati Vestrae dederint. Ministros altefatarum Potentiarum tam actuales a Principalibus suis accepisse ordines, ut mediatoria officia Cacsareae Majestati in terminis efficacibus offerant; Eos id etiam fecisse, sed mutata tam notabiliter rerum Europacarum facie oh felices Alliatorum Expeditiones, Caesaream Aulam insolentiorem devenisse, imprimis etiam oh progressus suos in Hungaria, ut adeo Alliatis imputari non possit, Eosdem in causa esse, quod media et promissa Eorundem speratum effectum non obtinuerint, hoc quidem verum esse multa in ministro consistere, non approbare se factum Domini Bruininx insciis suis Dominis non convenire hoc honesto vel Christiano homini et adhue minus Ministro Reipublicae liberae sed dum facta infecta fieri nequeunt assecurahat Dominos Alliatos in eo futuros, ut Eventus sinceris ipsorum Intentionibus feliciter respondeat: Et primò quidem quantum Continuationem seu reassumptionem mediationis attinet, actualiter expedita iri mandata ad Ministros Alliatorum Viennae existentium, ut negotium hoc de novo adurgeant: Quod verò Pacis Inclusionem Serenitatis Vestrae et Statuum in Generalem Pacem attinet, negotium esse, quod absoluté permitti nequeat, de hoc verò positivè assecuratam esse posse Serenitatem Vestram, Alliatos, uhi praeliminaria Pacis suae finiverint ostensuros sinceritatem suam in Serenitatem Vestram et Gentem Hungaram in eo toto extituri, ut Screnitas Vestra cum confoederatione in pacem concludatur, tum cuim se libere locuturos, eò quod Caesare tam non indigebunt, Is verò Eorum operam semper efflagitabit, quod nunc adhuc fieri non poterit, necessarium id esse, ut eatenus Serenitas Vestra eum Rege Galliae positivè conveniat, quo alliatis his protestantibus Potentiis inclusionem hane proponat, et per Suos Ministros suffulciendam diligenter curet. Czarcae Majestatis Allianciam et Protectionem dum adhue nunc potens est summè necessariam esse credant Serenitati Vestrae, praesertim dum bie non habens tam strictas eum Caesare colligationes, liberius Eidem loqui poterit et simul ansam dare, ut accedente alliatorum mediatione, firma, stabilis et bona pax concludatur, Turcarum auxilium expetere rem esse adhuc incertam, et si certa foret, periculosanı, non enim solum et sub illo amissas iri Libertates, sed et perdituram Vestram Screnitatem affectum totius Christianitatis et Dominorum Alliatorum, qui tamen in his modernis Conjuncturis plura facere non notuerint.

Iter meum Anglicanum necessarium non esse, quin imo interesse Serenitatis Vestrae requirere, ut Eandem de bis omnibus punctatim et securè in formam, quae in tempore apud omnes Potentias sibi providere possit, Regem Borussiae, Principem in Imperio Potentem esse, lucrari adhuc debere Electorem Hanovianum, imprimis et si fieri poterit Landgravium Hassiae, his in Imperio nobis faventibus Imperatorem pressum etiam per Exteros tam par Complaisance nobiscum pacem conclusurum, quam hucusque tam dolose evitaverit, necessarium insuper esse ut semper Domini Alliati de Constitutione animorum in Hungaria et de Resolutionibus Serenitatis Vroe informentur, Aulam Caesaream aliter omnia referre, reliquendos esse Cardonel Claves (quod et feci) ut nos illi, ille vero nobis necessaria perscribere queat. Dominum Birndorff eo quod Credentionales habeat in Angliam abiturum et omnia mea exbibita scripta Reginae traditurum, quem recommendationibus ad Comitem Sunderland muniit, Finiit Dux nobis utrique felicem iter et Reditum vovens, assecurando se Deo, Suae Serenitati tum etiam Domui-Austriacae servire procurando sinceram et stabilem Pacem, super tales quas generosè Serenitati Vestrae placuit resolvere honestas et raisonabiles Conditiones.

Respondi: Suam Celsitudinem optimè informatam esse, Intentionem realem expeditionis meae nihil aliud esse, quam ut positiva tandem ab alliaits Principibus et promissa detur Resolutio, obligalam quidem semper fore Serenitatem Vestram pro declaratione tam affectuosa ex parte Suae Celsitudinis et DD. OO. GG. sed rogare me humillimè ne dedignetur hace scriptotenus dare ut eò melius sua Serenitas in his assecurationibus acquiescere possit, Respondit: Secretarium suum jam abiisse, scriptum se et Castris et Berolinum Epistolam pro Serenitate Vestra ad Mylord Raby exmissurum, his finitis, ille mos cum Principe Eugenio et Comite Zinzendorff Carpentum conscendit, et in instanti Roterdamum inde verò Brabantiam abit. Ego sine mora ad Dominum Cardonel clavare misi, eundem rogando, ut Literas suae Celsitudinis ad Serenissimum quanto ocyus expedire non dedizmetur.

Dominum expost Pensionarium ipse conveni ad obtinendum adhuc quid positivius, et ad ipsi valedicendum, sed et ex ipso nibil aliud extorquere licuit, quam in Dominorum suorum Resolutionibus siubaerere, et rem ita inchosturos, ut spei Serenitatis Vestrae satisfat, seriptenus hace dare periculosum et imprinis damnosum esse, pro Serenitate Vestra in casum illum, si ob exactas Caesarearum Persecutiones quodam modo in Borundem manus devenirent, seripturum tamen se ad Baronem Lintelo, et eum eo et imposterum omnia quae nobis inservire potuerint, communicaturum et mandaturum etiam Viennae constitutum Ministrum, ut accuratê de hoc Negotio cum Barone Lintelo correspondeat.

Nihi ergo mihi superat, quam cum Mylord Townsend et Berone Schmettus super Conjunctura illa conferre, unanimiter putant et imprimis Townsend, Ducem de Marleborough optime quidem intentionatum esse pro Serenitate Vestra nec minus Pensionarium, imperitas Resolutiones satis adhuc consolabiles esse, se tamen non posse non ex conscientia Serenitati Vestrae significare Ducis de Marleborough reditum in Anglia diminutum esse, illum ne res opinatè ex manibus suis eripiantur. Rer meum Angliesumu impediisse et Pensionarium sibi devinctissimum, in suam opinionem traxisse, necessarium ergo esse, ut immediate quidam and Regiama repediatur ad comu effectutionem et continuationem, quue nunc tam sincerè inchosta sunt, continuè tam in Anglia quam in Itollandis homines servandos, tur Detentias suas adurgeant, quae quia nobis affectionatae sunt, sed siquidem proximiora curare debent, vel nostri obliviscuutur, vel aliud quid per Imperatoris Ministros sibi implianri sinuat.

Hace et alia ratiotinantibus Eosdem in optima Dispositione pro Servitiis Screnitatis Sertare reliqui et Ilaga Conitum moreus, Berolimum redii, ae Suae Regiza Majaestati relationem faciens Eidem pro tam Clementissima assistentia huaillimė grafias egi, quae ipsa easdem conformes, quas in Hollandia habuerunt, de Serenitatis Vestrae rebus et interessis babet intentiones, praetor (sie) Turcam dieit enim melius esse ultima Remedia experiri quiam tam brutali Ministerio, uti Vienneus est, se concrederes sine securitate, debere tamen Serenitaten Vestram quam citissimè agere, quae vult, ne Alliati occasionem habeant hace omnia apud Turcas impediendi. Hie sane Rex omnia pro Serenitate Vestra sa facturum promisti, que modernaum tempus facere permiserit.

Hace sunt Serenissime Princeps quae bucusque secundum manductionem Instructionis facere licuit, nunc nihil aliud superest, quàm ut Serenitati Vestrae Personarum qui buic Negotio interfuerunt, characterem prouti Eos quidem cognoscere licuit Fidelissime exponam.

Dux de Marleborough, qui per factiones in Anglia se magnum ficere vult, sais Serenitatis Vestre Conservationem quaerit et optat, ob suas tumen triess, quas eum Regina et Parlamento oceasione Concionis Doctoris Schaverel habuit, incapax reditus a Regina quidojam obtinendi, ejus tamen auxilium post Die et Cazari imprimis necessarium.

Pensionarius seu potius Hollandia Anglorum partes boe in passu sequentur, non noceret buie uuum vel duo vasa vini mittere.

Mylord Townseud, futurus primus Pacis Plenipotentiarius, homo desiuteressatus et bonus Christianus omnia et verò Zelò et Principio Honoris faciet.

Dominus Schmettau olim à Caesare in Silesia persecutionem passus, Eidem inimieus est, sed et hie ex Principio Christianismi agit et multum servit, autoritate Regis utens, quam nunc Hollandi reverentur, necessarium erit, huic aliquot vasa boui vini exmittere.

Berolinensem Aulam quod attinet, uti jam supra dixi, Rex, eeu Princeps justitiam amans, pius, et ut rem dieam Caesaream odiens, Serenitatis Vestrae optimus amieus est, et fere tota Aula, cui negotia concreduntur, Ejus intentiones sequitur.

Comes de Wartenberg, supremus Regis Camerarius et Primarius Status Minister, homo sincerus, sed non adeo sagax, omnibus facilè annuit.

Dominus vero Baron de Ilgen, per quem omnes Expeditiones fiunt, videtur mibi Imperatori addictus esse, omnibus enim propositionibus meis, semper contrarius visus est. Optandum quidem foret, ut is quodamodo in partes Serenitatis Vestrae per praemia pertrahi posset, sed quia Moderna Rerum Hungaricarum constitutio hoc non patitur, idem et maneat qualis vult.

Mylord Rahy enim Dominus Juvenis, Reginae Suae Favorita et qui henevolentiam Regis Borussiae, Comitis et Comitissae de Wartenherg totaliter possidet, hilancem praeponderantem contra antelatum Ilgen tenet, ac omnia efficit ad quae hunc inclinatum non esse novit, tam per animositatem, quam contra istum Ilgen habet, quam imprimis ex Principio Respectus et amoris, quo erga Serenitatem Vestram et Hungariam fertur. Iste Mylord, Plenipotentiarius Pacis Secundus in Tractatu Generali futurus est et spondet sanctè se pro Autoritate sua, quam eò tempore habiturus, demonstraturum, quanto cum fervore studeat Serenitati Vestrae studere (sic) hune ut eò magis in hona voluntate conservaremus, cum Domino Jahlonski certum quoddam assecuratorium scriptum in fine annexum extradidimus. Dominus Jablonski, uti jam in literis meis ultima Fehruarii Berolini datis, humillimè notificaveram, in Servitio Screnitatis Vestrae devotissimus est, ut tamen ad ea sincere continuanda conservetur, necessarium putarem, ut aliquod Praemium acciperet, et pro mutuanda pecunia in posterum non sollicitaretur.

Opportund dum haec refero, recordor Excellentissini Donnini Donnis Bercessej (Til. Phistohec ration e a Telerorum ad Eundem datae super bona Jaroslaviensia peeuniam acquirere huie planè impossibile est, et adhue Serenlati Vestrae forsan nucere passet, si resciretur Serentiatem Vestram in tanta inapia sese, ut etiam Bona haec, quae in Polonia sunt, veudere intendat. Suadet Donnina Jablonski, ut, si Summa haec necessaria sit, Cheordis, illue expediantur in illum Casum Pecunias apud Mercatores seu Capitalistas comparari posse.

Cacterum quando quidem Serenitas Vestra mihi clementer comniserat, ut per indirectum Aulam Berolineasem disponam huc mecum in Hungariam mittat, ad coemenda vina, hie adest Regis Cellarii Magister, qui quod et quae habere potuerit, omnia emet, ifa ut si Serenitati Vestrae vina fuerint, corum pretium, uti Serenitals Vestra mihi henignissime commiserat, Berolini exolvatur, et adeo Fundus sit ad negotiandum.

Nihil igitur nunc superest, quàm ut Serenitas Vestra examinata hac fideli et humillima Relatione benignissimè resolvat, quid ulterius facto opus fuerit, Res in frangenti sunt, et dun in Polonia Tricae et bellum norum oritur, cogitandum est de hen ordinanda Correspondentia et ejus securitate et solutione, in Galliam aliua quis expediendus, ad Aulas cacteras alii exmittendi, ut tandem Dominorum Alliatorum Promissa dun il quotidie urgehantur; gloriosum pro Serenitate vestra et tota Confiederatione sortiantur effectup, quod dum humillime vorum et quod execurita moram fidelibus in summis periculis continuatis servitiis aliquam accipiam Serenitatis Vestrae Gratiam, nihil enim habera confiscatis per Imperatorem vivente adune mare in paratis Rebus meis onnibus spero, Serenitatem Vestram vel hoc solum intuitu mihi clementii sua beingiaismio astiturum.

Post conclusionem horum omnium ex mandato Excellentissimi Domini Supremi Generalis et Locumtenentis hic humillimè refero ea, quae Dominus Talaba in Hungariam intrare recusans, mihi retulit, videlicet se ex sincero quem pro Screnitatis Vestrae Conservatione semper habuit fideli Zelo ad resciendum Czareae Majestatis Intentiones erga Serenitatem Vestram, sequens privato suo nomine proposuisse projectum, nimirum: Suam Czaream Majestatem sibi persuadere posse arma ejus victricia plurimis Potentiis occasionem dare ad cogitandum de aequilibrio inter Czarum et Regem Sueciae et conservando praedicto Rege Sueciae, cuius ruinam totalem nee suam Czarcam Majestatem nunquam quaerere aut quaesisse. Necessarium ergo esse, ut Sua Czarea Majestas omnino cogitet de mediis ad gloriam suam et magnitudinem conservandam sufficientibus: Scire Maiestatem Czaream Aulam etiam Imperatoriam omnem lapidem moturam, ne obligetur ad ea quae Sua Czarea Majestas legitime ab Eadem praetendit, ad omnia ergo, uti dictum, evitanda, et ad se conservandum se putasse non displicituram Suae Majestati Pacem, si ex zelo fideli, quem tam pro suo Serenissimo Principali quam et Czarea Majestate habet, cogitationes suas aperiat, nempe ad Conservationem Principatus Transsylvaniae cum Serenissimo nostro Principe ad Interesse etiam Czari omnino utile futurum, ut Secunda Principissa Czareae Maiestatis primo natu Principi filio Vestrae Serenitatis desponsetur, et per id Sua Majestas occasionem habeat etiam armis suis Principatum hunc aliquando etiam pro cognata sua conservare, ad exemplum moderni Ducis Juvenis Curlandiae. In hanc Legem imitari posse Regem Galliae et facta Pace Regem Sueciae qui accedente Transsylvaniae Principe sicuti omnes aggressores defendere

possemus. Assecurat antefatus Talaba Suae Careaea Majestati non displicuisse banc propositionem, quae nulli praeter Golovkin et Saford communicata fuft, imô Suam Caream Majestatem ubi quis a Serenitate Vestra ad hoe secrete negotiandum emissus fuerit in Traetatum intraturam modo Serenitas V · Regem Galliae ad Colendam Czari amietitam disposuerit.

Quia vero hoc negotium arduum male dispositum auimis Ministrorum optatum Eventum sortiri minime posset, necessariò putat Talaba ut Serenitas Vre ad eos obligandos, Principi Menzikov Golovkin et Saliroff cuilibet per Gradus vincas Tokaienses Fiscales et modalitatem ad eas excolendas ex proprio motu conferat et exmittat, hoc Screnitati V" et Regno nihil praejudicare posse, conservata enim taliter Hungaria et Transsylvania Regnum advenire posse media ad contentandos eos, qvorum vineae dono datae fueriut, perditis vero, quod Deus avertat, omnibus melius esse ut Czari nostri Alliati et Protectoris Ministri cas vineas conservent, et ob eas sibi collatas et tum Serenitati V" sinceri maneant; hoe enim certum est, eos facto boc praemio, omnia quaecumque potucrint, pro Serenitate V" et Hungaria facturos, exprimi enim non potest amor, quem pro vino Hungarieó habent; Necessarium insuper esse Talaba existimat, ut Serenitas Vestra sepositis, quas habere posset erga Principem Menzikov diffidentiis, eius affectum captet et Titulum Serenissimi, quem omnes potentiae dant, Eidem dari benignissime curet; flace sunt, que saepe dictus mihi retulit.

Caeterum aecundum mandatum Serenitatis V<sup>\*\*\*</sup> adest Architectus Sehrantz, qui beniguissime Serenitatis V<sup>\*\*\*</sup> mandata expectat; Quod vero ad humillinam Instantiam in inclusione Relationis attiuet, semper in eo, quod Serenitatis V<sup>\*\*\*</sup> benignitati placuerit, obsequentissime aecuniseam.

52.

Schreiben Rákóczy's an den König von Preussen. 30. Aug. 1710.

Princeps ad regem Borussiae de dato Szerents, 30. Aug. 1710.

Serenissime ac potentissime rex!

Status patriae meae infelix et omni commiseratione dignus tam notus est Majestati Vestrae qvod auni praetereunt a qvo magnanimus Majestatis Vestrae aninus qvo me patriamqve meam paterne semper adeo protectam sentiens ita tractus et excitatus est, ut debitas gratitudiais expressiones vix declarare valeam, astisque video nibit amplius
expeti posse in continuationem protectionis suae quod me obtenturum
sperare neqveam; ac proinde dum statum præsentem et dietim secumulatas fatorum acerbitates per fidelem meun cabicularium J. Klement
denus ob oculos Majestatis Vestrae eo qvo decet respectu exponere
cupio, Majestatem Vestram omi confidentissimae spei reverentia
exoro, ut ijadem ulterius qvoqve generositatem suam duci sinens per
ministrorum soverum seriam interventionem in congressu groupe pacis
generalis instituendo in exoperationem felicitatis qvoque nostrae
benigne concurrere veilt, cui de reliquo omnem divinarum gratarum
et pretiosorum donorum suorum affinentiam cordicitus exopto.

Serenissime ac potentissime rex Majestatis V<sup>no</sup> devinctissimus et omnis sinceritatis affectu obligatissimus servitor

Franciscus Princeps.

Auszüge aus den Briefen des englischen Gesandten in Wien, Palmes, an Raby, englischen Gesandten in Berlin

## 9. Aug. 1710 bis 11. Febr. 1711.

Extractus literarum domini Palmen legati anglici Wienna ad
Milord Rabi datarum.

9. Aug. 1710. Voveo ut hanc aulam ad aeqvitatem ratione Ungarorum persvadere possim, sed credat E. V., aulam hanc plane rejecisse mediationem nostram, neqve vero ego arbitror Hungaros super aliis avam ante 5 annos exhibitis conditionibus nacisci velle.

20. Sept. Ex novissimis meis anglicis litteris perspicio, maguam ibi esse super infelicibus Hungaris compassionem.

4. O ct. Accepi posta ultima praecisos ordines Iondino una cum epistola ad Caesarem ut omni spe nitar, quo aulam hanca ad aliquod temperamentum in negotio Hungarico adducerem, utinam id efficere possim. Spero Hollaudicum legatum esteuus instructum iri; metuo autem nos etigrum hac in re successum habituros esse.

11. Oct. Accepi reginae ordines iteratos ad adurgendam aulam banc ratione pacis Hungaricae cujus ratione parva spes superest; modus enim agendi Hungarorum plane extraordinarius est. Mea humlis opinio foret optimam ecrum methodum fore, ut se imperatoris elementiae submitterent, omnes puto exceptis confederatis ducibus quamvis et his ipsis portam adhuc apertam fore sperem. Si tamen pax generalis fiat, principalem spem in ipsis suis fidelibus compatriotis ponere dechart, qvi easdem fere conditiones a Cesare qvas et ipsi postulant. Certum ext ipsos nuper = coronatos accepisse, qvod qvidem subsidium non die duratorum est.

8. Nov. 1710. Miseri Hungari merentur compassionem et ego tam magnus amator sum libertatis, ut iis omnimode servire omnimode coner; sed tenuis mea opinio est, illos inania expectare, si sc utilem aliqvem ab aula hae tractatum impetraturos credunt, nam qvamvis minister moscoviticus principi Rakoczio Transsilvaniam et caeteris ducibus aeqvivalens secundum proportionem sperare faciat, nihilominus tamen per ministros imperatoris certior factum sum Czarum aulae huic significasse, intentionem suam non esse aliqvid agere qvod eidem displiceat, se mediationem et officia adiustar solum boni vicini obtulisse. Taliter infelices et male consulti Hungari his confidentes pro reali sua securitate nihil certi resolvere sciunt, dum interea aula haec majores in dies facit progressus. Tradito Zolnock imperator liberam habet cum Transsylvania communicationem et undique continuo Hungaros aggreditur reputans se bello huic intra 6 menses finem impositurum. Assecuro E. V. optimos eorum hic loci existentes amicos sentire optimum ipsis fore, si huic negotio ad conditiones amnistiae et ut in statu ante sumpta arma relingvantur, finem imposuerint, et nec hoc post aliquos menses forte obtinebunt. Ad instantias nunc suae Majiis factas nullum adhuc in forma accepi responsum, sed oretenus jam id intellexi, nec cogitandum esse, ut negotium hoc per mediationem accommodetur.

10. Dec. 1710. Reductio agricasis confirmat aulam hanc in opinione, bellum hoc hac byeme finiendi atqve id ipsum efficit, ut ego ipse qvoqve in hac opinione perseverem, nihil Hungaris in praeseas consultius esset, qvam ut se submittant imperatori obtentis annistina, honoribus et bonis et ad praeteniones susa ad liberam dietam ci ipsimet assistere possint, rejiciant. Certissime enim tam multi sunt hac in aula qvihus utilitati atqve emolumento foret, Hungaros vi armorum subjugari, ut plurimum gaudeant qvod duese ipsorum persistant obstinati, neqve unice qvod illis relictum est medio utantur, nempe ut tolerablies ab aula pro se pisis paciesantur conditiones.

13. Dec. 1710. Palfins tradita Agria bidem 2 saccos tritci et 2 farinae nec non ingentem quantitatem variorum apparatum ellicorum reperit, qvi media dant Caesareanis progressus suos continuare contra confoederatos quorum conditio in dies magis fiet miseranda, nisi cogitarerint de proponendis aulae buic acceptis sibique salutaribus conditionibus.

27. Jan. 1711. Accepi E. V. 20. mensis bujus datas literas legi propositiones principis, quar forsan ands occupatum Uivarinium et Agriam mense Augusto sula seceptasset, sed dubito nunc omnia quae proponuntur inturam, rogans nihilominus E. V. dignetur mihi credere, me eeu libertatis amantissimum et loim duabas revolutionibus involutum (fuerat enim a partitu ducis de Monmouth et post regis Jacobi) pro omni posse et teol justam nationis causam promoturum. Indagabo boc in passu Eugenii et caeterorum ministrorum mentem et omnia quae agentur E. V. fideliter perscribam, aula sane hine nimirum saccessibus usis inflata Hungaros spernit et uulla alia res gvam solus metus Turcic belli Confoederatis pacem procurare poterit, qvos apud Turcas auxilia promissis amplissismi qraerere aula bace comino asserit.

31. Jan. Doleo vehementer quod nullum medium hie superesse videam ad terminandum per mediationem bellum Hungarieum; sula enim se jugum nationis hujus in manibus habere credit vel maxime intercoeptis uti fertur arcibus Eötsed et Murrany et qvamvis Cassoviam novus intraveri miles, ministri tamen fere omnes et inprimis superemus sulae praefectus et comes de Wertslaw pacificationi contrariantur. Princeps profecto Eugenius generosissimus et acqvissimus est et tamen hic nullum medium existere existimat, qram ut se princeps et confoederati simpliciter Caesarcae tradant clementiae; dubitare tamen se de sinceritate Hungarorum, sapargi abi is libellos imperatorem et ministerium nimium perstringentes, qrod si Carum spem auxiliorum Hungaris ideo suspectus devenit qvod isidem sinceram non adulando seripserit veritatem Hungaris invisam, utpote qvi semper vana se spe lactari restinator.

4. Febr. Ministerium anlae bujus propositiones Principis frigidissime accepit, et propemodum omnem spem de obtinenda per potentium exteram in Hungaria pace praescidit, qramvis hoc declarent Caesarem ad specialem regimes M. Britannise instantium principi Rakoecio sed exclusis caestra ductibus ignoscere paratum esse, dominus comes de catusis caestra ductibus ignoscere paratum esse, dominus comes de

Metternich regis Borussiae legatus mihi significat se regios habere ordines ad cooperandum mecum et cum Hollandico legato in negotio Hungarico.

11. Febr. Princeps Bakoczius cum marschallo Palffy conferentias institui curavit, qvamvis hie ultimus nullos ab aula eatenus habuerit ordines; misit hue expressum et secreta per hos dies in aula habita sunt consilia qvibus finitis expressus ad Palffum redire jussus est.

54. Schreiben Rákóczy's an die Königin von England. Serencz, 30. August 1710 1).

### Madame!

Depuis le temps de son glorieux gouvernement Vostre Majeste Royalle a si fortement appuye la cause de Nations et de peuples opprinés, que l'esperence meme que ma Patris Conjoinctement avec moy avons conceües dans sa generosité ne sons pas devenües infructucuses depuis l'acceptation de sa mediation qu'elle nous avoit si benigaement offert.

C'est Madame a la magnanimité de Vostre Majeste Royale que nous devons attribuer les assurances qu'elle nous a souvent reiterées de vouloir contribuer au retablissement de la trasquillité de ce Royaume, et de nous grarantir du joug pesant dont les armes de l'Empereur nous menacent. Le Ministér de ce Prince destine nos personnes a servir de nouvel exemple de ses cruautées, dont il a donné tant de marques la guerre passée; et nos biens et nos patrimoines vont estre sacrifics a son avarice; le partige en est fait, quoyque nous ayons les armes a la main, et ce qui nous est incomprehensible, on veut que nous les quitions avant d'estre assurés d'une pais juste et cequitable, on pretend que nous consentions par avance a tout ce que l'Assemblée tenue à Presbourg va conclure de nostre sort, et par une Loy si dure on nous veut forcer a forger nos fers et nos chaines pour abolir entirerment nos libertées dont l'etablissement nous a couté tant de sang depuis le cours de cette guerre.

Vous l'avez apris Grande Raine par la relation de vos Ministres les Causes, qui nous ont forcé de venir aux extremitées de prendre les

<sup>1)</sup> Gedruckt bei Pray: Epistol. Procer. III, p. 525, Nr. 168.

armes, et puisque Vostre Majeste a bien voulu se charger de la mediation de notre paix, sans doute vous aurez reconnu vous mesme la justice de notre cause; je ne doutte pas Madame que vos intentions n'ayent esté d'espargner le sang de ceux qui par une moralle aussi peu Chretienne que relachée vont estre sacrifica a la politique, sous pretexte de la Religion, et par consequent je me flatte que Vostre Majeste continuera par la svitte aussi de nous mettre à l'abris de tant de maux, qui nous vont accabler, et a fin que Vostre Majeste puisse mieux connoitre combien ils sont dignes de son attention, je la prie d'exsuuerc e œu mon Chambellan Clement luy dirs de ma part.

Plus je considere Madame les victoires de vos armes que l'Europe admire, plus je conviens que le Ciel ne vous les a données que pour vous mettre en estat d'appuyer les opprimés, et si vous avez fait repandre tant de sang de vos sujets sur des champs semes de lories pour la conservation de la liberté de l'Europe, votre pieté naturelle soufrirat' elle que le meme sang repandu en orgeuillisse l'Empereur votre allié jusques au poinct de nous refuser la justice meme? cette pieté dis je permettra-t-elle, que cette victime de la liberté de l'Europe efface nos loixs et nos privileges, que nous avons herité de nos ancestres; et enfin la mort d'un si grand nombre de guerriers qui ont si genereusement sacrifié leurs vie en combattant pour la mesme cause, ne servira-t-elle qu'a authoriser les preparatifs que l'on fait desia pour exposer aux suplices sur des echafauts, et sur des theatres publies tant de personnes de la meme Religion? Non Madame l'oppinion que nous avons de votre justice nous combatte, et la renomée de vostre Clemence s'estant repandue jusque chez nous, nous sommes bien eloignés de croire, qu'elle nous refuse sa protection, d'autant plus, que nous ne demandonsny armes, ny trouppes, ny forces, ny prolongation de la guerre, d'aillieurs si pesante a vos sujets pour soutenir la justice de notre cause; nous ne souhaitons de Hauts alliés qu'une charité chretienne et mutuelle que l'on doit avoir selon les loixs divines et humains pour tous ceux qui sont persecutés par l'ambition, la cruauté et l'avarice d'une force superieure.

La personne sus nommée aura l'honneur de vous representer Madame mes prieres, et celles d'une nation autrefois si renomée et aujourdhuy si abstite par une suite de malheurs de plusieurs siecls; nous paroissons Madame devant le fiambeau ardent de la liberté de votre heureux Royaume avec une chandelle setsinte, mais encore fumante; nous souhaitons de participer a son bonbeur et a sa lneur sans luy nuire, ny le corrompre sera-t-il possible qu'une Reine et une nation aujourdhuy aussi elevée, que la notre est abatüe ne veuille allumer cette chandelle au flambeau de sa liberté; et qu'elle ne se reflechisse sur la vicissitude et les changements de la gloire des mortells? ne trouvera-t-elle pas plus utille de conserver plutot la liberté meme des nations le plus eloignées que de les abandonner a la proje des Souverains dont il v en a si peu qui bornent leurs ambition? La confience que nous avons Madame dans la personne de Vostre Majeste nous persvade aisement de croire le contraîre, et dans le temps qu'elle nous flatte de l'esperence de rescevoire des marques bien fortes de vostre protection pendent le cours de la negotiation de la Paix Generalle; je souhaite que vos peuples sojent aussi beureux apres sa conclusion que vos armes ont esté glorieuses et victorieuses pendent cette guerre, et que vos sujets redevables de leurs bonheurs a vostre Majeste jouissent pendent plusieurs generations de ce don du Ciel sous le Regne d'une si grand Reine qui scait les defendre et les Gouverner. Je suis avec tout la Veneration et avec tout le respect due Madame

> de Vostre Majeste Royale Les tres bumble tres obeissant et tres devoué serviteur François Prince m. p.

A. Serence ce le 30. d'aoust 1710. (Original.)

55.

Schreiben Rákóczy's an die Generalstaaten der vereinigten Niederlande.

Szerencs, 30. Aug. 1710.

Copie de la lettre du Prince Rakoczi escrit aux Estats des Provinces Uniés.

# Hauts et Puissents Seigneurs!

Les Etats confederés de ce Royaume ont receu tant des marques de la Generosité de vos Hauts Puissences par leurs Mediations offlertes pour moyenner notre pair, que je ne puis commencer ma presente, que par une remerciment reiteré de leurs favorables sentiments, et queigue votre Ministre a la cour de Vienne par sa lettre cerit par vos ordres m'avoit donnés suject de croire, que les bonnes Intentions de

vos Hauts Puissences ayant été chargés a notre égard, la continuation cependent, des assurences que l'on me vient de donner du centraire directement de vôtre part fait renaître la conficace que la nation avoit toujours eu en vôtre équanimité d'autant plus que nous esperons que la justice de notre cause rous est souffisement conne par la relation des ros Ministres, qui ont eté charges de vôtre part de moyenner notre paix.

On a deduit amplement devant eux combien nos griefs et demandes ont eté conformes aux loix et Privileges que nous avons herité de nos ancestre et comme elle sont été enfrintes et violée depuis le Regne de la maison d'Autriche, et depuis le Gouvernement arbitraire de son Ministere, les troubles auxqu'elles la nation a eté sujeté, depuis ce temps la, le Theatres et echaufauts erriges, les massacres des tants de personnes Illustres, les Confiscations de nos biens et heritage, les Persecutions etablies plus par la politique, que par une conscience et morale Chrétienne vous pouves faire voir Hauts et Puissants Seigneurs g'une fatale periode avoit ramené chez nous le gouvernement de Philippe 2nd roy d'Espagne et de son Ministere, et par Consequent que nous avions juste sujeet d'etre persuadé qu'ancune Puissence ne pouroit mieux connoitre notre estat que vous Messieurs par un triste. souvenir de l'histoire de vos ancestres, au reste nous avons souvent admire dans votre heureux exemple les impenetrables voves de la Providence, la quelle vous ayant delivrée d'une aussy triste sort, a destiné vos forces et vos armes a soutenir aujourdhui les iuterets d'une maison dont le joug vous a eté si insupportable, ce tems passé dis je qui vous assijétisoit a l'esclavage que nous soufrons a present vous avoit été plus favorable alors, puisque les Princes de Transilvanic mes ancestres et Predecesseurs, avoient été en état de favoriser vos justes desseins, plusieurs pieces de Correspondence tronvés dans mes Archives ponrroient servir de témoignage de leurs sinecrité envers votre république; en sort que tout ee que je viens de dire, vous doit persuader, que les fondements de l'esperence, que cette nation et moy en particulier, nous avons etablie ou posé sur la charité Chretienne et mutuelle de vos Hauts Puissences, est d'autant plus forte, que vous pouves le mieux vous souvenir de la douceur de l'ahris que l'on trouvé lorsque l'on est perseeuté de l'avariee de l'ambition et de la eruauté d'une force superieure, nous sommes persuadé Hauts et Puissants Seigneurs que non obstant le glorieuse etat ou vous vous trouves Fontes. Abth. II. Bd. XVIL

aujourdhuy vos ceurs qui ont deja été touchée de nos miseres, lorsque vous nous avez promis vos offices, ne vous feront pas oublier d'orenavant non plus les honnes intentions soumentionnes de mes ancestres. ni la vicissitude et le changement auquel le monde est suject, puisque jamais un Monarchie, ni gouvernement n'a été aussi solide que le tems n'aye pui sapper ses fondements, ee que je viens de dire appuye de votre sagesse et prevovence me promet, que vos llauts Puissences exauceront favorablement les propositions que mon Chambellan Klement porteur de ma preseute, vous faira de ma part, puisque les vietoires frequentes de vos armes et les avantages ont tellement fait enfler la cour de Vienne, qu'elle nous refuse la justice même elle a fait le partage de nos biens et de nos patrimoines, non obstant, que nous ayons encore les armes a la main, les quelles elle exigé que nous les deposions, et que nous consentions par avance aux decisions, que l'assemblée, qu'elle fait tenir a Pressbourg a faire de nôtre destine, plusieurs de mes officiers, prisonniers de guerre ont été executés par des supplices publiques contre le teneur du cartel etabli sous la foy, et l'authorité de la mediation de sa Majesté Britanniques et de vos llauts Puissences, enfin toute la nation paroit être destiné a servir des noveaux exemples de la eruauté du ministre Imperial si l'authorité des Hauts alliéz ne nous quarantit pas par le traité de la Paix Generale; souffririés vous Hauts et Puissents seigneurs, que vous contribuassent a rendre ce peuple miserable et que les loriers, que vous avez cevilliés pendent que vous avez combattue dans le dessein de maintenir la liberté de l'Europe servissent ici a érigér des trophees sur des Cadavers de plusieurs de vôtre Religion ou quels l'on destine des supplices aussi eruels, que les passés.

Consentiez vous que nos loix et libertés abbatues soient la base de ces même Trophées pour rendre leurs memoire deplorable a la nation? non Messieurs, l'opinion que nous avons de vôtre justice est fondé sur les assurences qu'il vous a plus de me donner de nous vouloir aider a pouvoir obtenir une Paix juste et equitable et la quelle je soubaite que vous puissies parvenir et d'en jonir, par plusieurs generations, et que vôtre Republique heurcuse et florissente soit comblé 'des benedictions les plus precieuses du ciel,

Hauts et Puissents Seigneurs de vos llauts Puissences A Serenes ce le le tres obligé et tres acquis serviteur 30. d'Aoust 1710.

(Copie.)

Francois Prince m. p.

56

Schreiben Rákóczý's an Baron von Schmettau. Szerencs. 30. Aug. 1710.

Excellentissime!

Quanvis abunde notus mili sit Serenissimi Regis Domini sul besiguns animus, qui calamistius Regin bique commotus Excellentiae quoque Vestrae negotia nostra favorabiliter promovenda benigne commisit, particulari tamen Excellentiae Vestrae affectui quoque quam plurinum attribuo sedula oficia sua quibus baselenus rea mesa secondure plaenit. Ae poninde ulterius quoque Eidem confissa fideli Cubiculario meo Joanni Clement ad agenda negotis mea in congressum generalem remisso singulariter iniunsi, ut sibi commissa pro particulari mea remonatranda confidentia Excellentue Vestrae et exponat et Ejusdem favorabilem concursum in iis exoperandis nomine meo ulterius quoque expetat.

Excellentissime Domine

Excellentiac Vestrae Ad officia paratissimus

Franciscus Princeps m. p.

Datum in Castro Szerenes die 30. Augusti 1710. (Original.)

57.

Instruction Rákóczý's für Klement an die Höfe der Alliirten.

Ungvar, 23. October 1710.

Instructio fideli nostro Cubiculario Johanni Klement ad Aulas Principum Alliatorum negotianda data, sequentibus.

Siquidem iteratae Negotiationes sune ad Aulam Borussicam Eum ad exactam Ejus Noticiam perrenire fecerunt, et subsequentibus cuique proponi debeant Dexteritati sune commissis, et primis introductionis et Propositionis viis tam ibi quam in Auglia et Hollandia ordinario methodo et cursui relictis praesentis Negotiationis Basin in subsequentibus consistere noverit; Et Primo quidem, Ut omnia in suo non interrupto filo procedant obserrabit as feduceme firmas nobis portasses e Parte Alliatorum Assecurationes de Inclusione Nostra in Pacem Universalem et obtinenda adacquata Satisfactione, Receptioneque Ministri nostri, desiderasse tamen alliatos Potentias ut a movendo hello Turciec Colligationeque nostra cum hacee Potentia abstineremus; Quapropter subsequenter quoque confirmata hacee favorabili intentione alliatorum per Resolutiones a Regina Magnae Brittaniae Körtvélyessio datas ex integro confisi Assecurationibus praememeratis, non tantum Propositiones Turearum de Restitutione Agrine et Zolnok et eacterorum conjunctis viribus acquirendorum fortalitiorum seposuimus sed et ministros nostros hac super re instructos revocaulmus ae propterea

Seeundo, Dum ex parte Nostra haec seeundum Desiderium Alliatorum faeta sunt, proponet Nos jure merito desiderare posse eredere evidentia quoque Favoris Eorum signa, qui tam prompte Desideriis Eorum satisfaeere voluimus, Novimus quidem

Te et io, Interruptos Pacis Tractatas speciosam suppeditaturos Oceasionem ad evitandam realem et positivam Resolutionem, nec dubitamus
praecipue Ordines Generales media quaesituros ut Negotiationem bane
Propositionibus Mediationis ad Aulam Wiennenaem et varijs modis in
Bivio teneant prout de facto quoque Responas Körtvelyessio in motee
materia data jam in bunc finem tendere satis animadvertimus. Quia tamen
fatalis Bellorum Periodus Infortunia nostra reducere velle videtur et
nos dietim arctioribus malorum stringit Circuis, pridem noseentes
verbis et Promissis nos minime adjutos iri, non dubitamus Alliatos jam
tum Difficultates considerasse et media adinvenisse ad effectuanda
nobis data Promissa dum praememoratas suas nobis dederunt Assecurationes, quibus confisi interrupta Negotiatione Turcica sors nostra sasepetatorum assecurationum Exceptione dependet Augreadum itsuu est
petatorum assecurationum Exceptione dependet Augreadum itsuu est

Quarto, Ut daist atm evidentibus signis Sinceritatis Nostrae et Confidentiae, quam in Eorum promissis stabilitam esse voluimus, spes quoque nostra haud frustretur, aliunde et ceram supremo Principum Judice Jis de nustriaes grassatura Tyranide respondendum erit, Qui nos juvandi svecatos Eidem subjeicent; Quod si proinde

Quinto, Politicae Rationes nos juvandi et causae tam amplae deductae sat validae non essent et conscientiae argumentis stringi debent ad eruendam Gentem e faucibus Nos deglutientime et ad Internecionem Nos quaerentium, deduci praeterea hie debent S exto, Jam inchoatae Politicae et Spirituales Persecutiones per quam energice et si demum adhibits omnibus tum politicis quam conscientiae argumentis media ab Alliatis nos juvandi non invenirentur, Tandem proponatur Recommendatio Causae nostrae Czaro Moscoviae et Regi Augusto, cui adaequaltsimis Terminis inseri debet declaratio Alliadorum illos nihil contra se acturum Czarum reputaturos, quidqui in favorem nostri fecerit, aut si hoc quoque no posset effectuari

Septimo, In forma authentica expeditae petantur Assecurationes Alliatos rebus nostris in subsequenti suo tempore Negotiationis Pacis Cuiviersalis realiter provisuros ad mentem Punctorum Pacis a Körtvélyessi in ultimario propositorum in quibuscunque terminis pro tunc verseatur negotia nostra et etiam si Nos Regno excedere eousque contingeret. Ne cittur

Octavo, Vel maxime ad Aulam Borussicam Status Regui intrinsecus celandus est, tam ut ad bace effectuoda adurgeantur Aliqui, quam ut tempestive utilimariam corum mentem reseire possimus. Protectio Personae nostrae et assecurationes securitatis sim en ulla consideratione querendae sunt, hine enim vel cptime illucescet, a quo quid nobis aperandum futuris quoque Temporibus superest, vel maxime Reflexione facta.

Nono, Ad es quae Aula Borussies jam pridem patefecerat, continuationem hijus Belli nos ei ingratam esse, ac proinde ample Aulae huic deduci debet, Eam non ita dependere a subsistentia Armorum in Regno, quam a Conservatione Personae nostrae et Principalium Confederationis Memborum, quorum Securitatibus si Rex providerit, nunquam Austriaca Tyranis Nationem ita opprimere poterit ut data futuris temporitus Occasione nou tatur, de his proinde

Decimo, Quae per hace croperanda Decteritati et Fidelitati Negotianis committuatur difigenter nos et ad Aulam Moseoviticam iturum Dominum Loeumtenentem Nostrum informabit, et vel maxime de Jis quae ad Aulam Borussicam circa Securitatem Personae Nostrae et Nos sequi volentium exoperabitur.

Datum in Arce Ungvar Die 23. Octobris 1710.

Franciscus Princeps m. p.
(L. S.)

(Original.)

#### 58.

## Schreiben des Abbé Brenner an Klement. Königsberg, 15. Dec. 1710.

Perillustris ac Generose Domine!

Diu desideratas accepi littenas ad Pomeraniae confinia die 4. labentis exaratas. De convalescentia sincere gratulor et ad illa vires apprecor quorum filom P. D. V. reassumptara est, quod abi illis ad alia vocer, id omnino noris à B. Vetes allais attribuendum. Hace ut ad Carum pergam non jubent modo, sed omnibas modis adurgent. Mec alliud quidquam me quam Dominas Vegener moratur, qui, ut 2000 Imperialium mibi numeret à Consilio economico audito erquisitus, haeret adhue Gedani et an ad Excelsissimum Dominum Aulae Mareschallum, ut ille Berolini satisfaciat, litteras dederit nondum seio copiam assignationis annecto regoque ut P. D. V. iterum iterumque instare non gravetur ne adeo periculosam bic ducam moram. Caeterum E. D. Comes Bereseny supponens P. D. V. jaman intuiticaturam esse, quae cidem agenda commissa sunt, id tamen addit P. D. V. qua si rebus non mutatis exmeditum esse.

Quamobrem hie litteras P. D. V. prostolaturas candem ad illa remitto quae DominoPeterson tute ternis quaternisque litteris suggessi, ut hoe pacto P. D. V. ex illis, quae absente tractata sunt, futura disponat, et ego ex illorum, quae P. D. V. prosecutura est, notitia illa quae suscepi moderari possim. Cupio de esetero me affectui comendans permanera.

Ejusdem P. D. Vestrae

Regiomonti die 15. Decembris 1710. Promptissimus D. H. B. m. p.

Praesentata à mon ami à Berlin le 17. du mois Janvier 1711. (Original.)

59.

Schreiben des Abbé Brenner an Klement. Regiomonti, 2. Januarii 1711.

Perillustris ac Generose Domine!

Faustissimum novi anni auspicium apprecando reitero quod in nuperis meis P. D. V. de Cambii urgenda exsolutione instanter commendavi; nil enim facilé molestius mibi accidere potest, quam de prosecutione titureis, tam per litteras, quam ex igos rerum prassentium dispositione identidem moueri, nec tamen id prosequi posse, nisi Domino aulae Marceseballo placeat omni seposita mora, pecuniam deto numerari jubere, vel enim omnes proerassfinationum subdelegationum aut assignationum, vel etiam solius afticationis ambages omnino evitando vel indergris mibi mentibus innai sumptumu cum profusione et temporis juctura haerendum est, quare iterum negotii istius secelerationem modis onmibus commendans P. D. V. circa reliqua ad litteras meas R<sup>o</sup> Donino Jablonski antea exaratas remitto et omni eum affectu nermaneo

Ejusdem Perillustris Dominationis Vestrae

(Original.) D. H. B. m. p.

60.

Schreiben des Abbé Brenner an Jablonski, Cönigsberg ee 2. de Januier 1711.

Monsieur!

Celleci est pour vous souhaitter avec toute la sincerité possible une bonne et heureuse année priant Dieu qu'il daigne benir vos travaux et recompenser les soins que vous prenez pour une Cause aussi juste que la notre. Le C. de Zinzendorff ne parle pas, ou ce qu'il dit n'est pas de grande Consolation pour nous. J'en appelle a mes precedentes, et encore une fois les simples offices ne peuvent rien, quoique nous ne manquerons jamais de reconnoitre de tout notre pouvoir la bonne intention des H. alliés. Si dans le Système et la combinaison de leurs affaires ils trouvoient des moyens efficaces pour nous garantir des projets sanguinoires de la Cour de Wienne nous aimerions bien mieux leurs devoir notre salut, qu' aux Infidels, entre les bras des quels on ne peut se letter, sans une erainte extreme. Le bruit qui vient de se rependre de leurs mouvement sera un de mes argumens là ou vous scavez. Il me tarde d'etre mis en etat de pouvoir agir, et certainement Mons, le G. Marechal de la Cour obligeroit le Prinec si vouloit bien m'expedier. J'ay l'honneur d'etre avec une sinecrité Monsieur inviolable

> Votre tres humble et tres obeissant L'abbé Brenner,

(Original.)

Schreiben des Abbé Brenner an Jablonski. Conigsberg ee 5. de Janvier 1711.

10. Jan. 1711 b.

### Monsieur!

J'ai reçeu avec joye celle que vous m'avez fait l'honneur de m'ecrire le 27 du passé, qui me donne occasion de vous decouvrir un nouvel artifice de la Cour de Vienne.

Mr. de Baluze est un Ministre de France qui a eté en Moscovie il v a quelques années et qui v est de nouveaux comme Envove extraordinaire pour entretenir l'amitié des deux Princes. Je n'ay pas veu son instruction, mais il est fort probable que sa principale negociation est d'offrir au Czar la mediation pour la paix universelle, afin que la France ne soit pas obligée de la recevoir des alliez sans mediateur. Je ne sais pas cela positivement parce qu'il s'en faut bien que nous ne soions sur le pied d'intime confiance avec les ministres de cette puissance, mais je le crois et je vous l'ecris avec naiveté et simplicité de coeur, yous assurant en meme temps que je ne me suis pas apercenque Mr. de Posenvalt, ou quelqu' autre de ces Messieurs ave eû dessein de porter le Czar à troubler l'Empire, soit qu'ils n'avent point trouvé des dispositions dans le Roi Auguste, a qui le dit Ministre faisoit sa Cour avec assiduité, soit que quelqu' autre raison les en avt empechéz. Pour ce qui est de ma negociation, je ne suis pas surpris de ce qu'on m'impute, parceque e'est l'esprit autrichien qui soufle, dont je connois la malignité. Mais je vous assure, foy de Chretien, et je vous donne parole de Gentil-homme, que je ne suis nullement instruit et que je n'ay jamais pensé à appuyer aucune negotiation pour porter le Czar à troubler le repos des quartiers Septentrionales en faveur de la France.

Mon Instruction ne contient rien dans son detail, qui porte prejuice aux II. A. et qui ne puisse etre desiré de toutes les bonnes ames. Je vous en ay donné un idée generale par une des mes precedentes conformement à ce que j'ai eu l'honneur de dire au Roy otte maitre à Marienwerder. Nous cherchons des moiens de nous sauver de l'opression terrible et cruelle, qui depuis cent ann est arretée à la Cour de Vienne, nous avons recours aux II. A. et à S. M. Carainens. Si les motifs de Justice et de pieté Chretienne peuvent porter l'un ou l'autre Puissance à employer de moiens efficaces (il faudroit une grace efficace par elle meme, à la Janseniste) à la Cour de Vienne nous luy deverons notre salut : Si nous n'obtenons que des offices inefficaces, nous aurons patience et seront toujours obligéz et reconnoissans de ce qu'on aura fait pour nous. Si l'extreme necessité nous presse, nous nous jetterons à corps perdu sous la Protections des Tures, moins barbares que les Autrichiens et moins vindicatifs, quoique les Hongrois les avent souveut attaqué en faveur de la Chretienté et qu'ils n'aient fait de la Resistence aux Autrichiens, que forces par les oppressions et la Tyranie Ainsi ce seroit une mauvaise politique que d'offenser les H. A. qui alors pourroient donner du Secours contre nous, et que d'ailleurs les emissaires de l'autriche tachent de prevenir contre nous par des impostures dont ils ont une etude particuliere et moyennant les quelles ils ont reussi à faire passer leurs usurpations contre le P. Tököli pour une guerre sainte des Chretiens contre les Infideles. Voila Monsieur, en peû de mots une idée assez ample et veritable de ma negociation, et si (ce que je ne sais pas) le ministre du Czar a Vienne donne des esperences à S. A. S. pendant que Mr. Bruiniux au lieu d'agir, replique et qu'on ne trouve pas moyen de faire parler cet Oracle de C. Zinzendorff, il ne faut pas s'etonner si le Prince prie le Czar de continuer ses offices, lors qu'en meme temps il renvoit aussi Mr. Clement en Hollande sous votre direction. Si le Ministre de la G. B. qui se trouve à la Cour de Vienne à demandé au Prince et aux Etats Confederez de faire la treve, ou d'entrer en Traitté, et qu'ils l'ont simplement refusé il peut les soubconner de se laisser amuser par des vainnes esperances et de negliger les moyens de leur salut; mais on ne peut pas vous accuser de ne pas profiter des bonnes dispositions dans les II. A. puisque la Cour de Vienne ne repond pas et que l'on n'obtient point de treve qui nous puisse mettre en etat de traitter.

Les progrés des armes dependent de la volonté de Dicu, dont les guenness sont un abpune, qui permet souvant qu'avec la plus juste cause on porte le chatiment de ses peches et que les mechans triomfent impunement. Cependant Masrs les autrichiens se tromperont dans leurs calculs s'ils s'immaginent que Nenhäusel et Agria (dont je n'ay point des nouvelles) les meteront en etat de finir la guerre. Mr. Bruininx au lieu d'ecrire à ses maitres ce qu'on lui auroit dit à Vienne et de les assurer, qu'on finira cette guerre pour ofer aux aillies 'occasion

de se plaindre du retardement qu'elle cause dans les affaires contre la France, pouvoit fort bien faire cette reflexion: Oue le Prince Tököli a soutenu, avant qu'il recut le secours des Tures pendant plusieurs année et sans fortresses et sans infanterie (ee que le P. R. est resolu de faire aussi) et que par ee moien il á obligé les autrichiens de mettre garnison partout et de poster de la Cavallerie en beaucoup d'endroit, pour empecher les courses de ceux, qui etoient declaréz pour le Prince Tököli, et brider les autres toujours aigris et prets à prendre les armes, comme il le feront, tant que la race en subsistera, Ce qui est elair pour la seule consideration de ee qui est arrivé dans la partie de la Hongrie entre le Danube la Draue et la Leita. Ces Hongrois ont eté durant cette guerre 6 ou 7 fois contraints à mettre les armes bas et les ont autant de fois reprises des que l'armée ennemie s'en est eloigné. Vous jugez bien, Monsieur, que quand meme Cassau, Eperies, Krasnahurka, Unguar, Murány, Munkacs, Hust, Eezed Szakmar. Sovár et autres fortresses seroient perdues, le Prince avec le Corps de Cavallerie qu'il eonservoit meme dans ee eas là, qui est encore bien loin, et quant meme (ce qu'il ny a pas lieu de eroire) il seroit obligé de se retirer avec ses seules trouppes etrangeres hors du pais, il tiendroit toujours et tant que la France seroit la guerre, les autrichiens en crainte et en allarme et leur fourniroit en meme temps le pretexte qu'ils ehereheut pour manquer à leur eontingent et pour laisser le poid dela guerre aux H. A. Car l'aequisition des fortresses les oblige a y mettre des Garnisons et les troupes autrichiens, qui sout actuellement en Hongrie, ne souffiront point du tout à tenir les Hongrois en bride malgré eux et sans avoir traitté avec eux et avoir contenté le Prince.

Je vous prie, Monsieur, de nous faire la grace de representer eette verité à eeux qui s'interessent et d'en informer Mrs. Clement et Birndorff, ear elle est incontestable et de grande eonsideration aux H. A. J'ay l'honneur d'etre sans reserve et inviolablement

#### Monsieur

Votre tres humble et tres obeissant serviteur

L'abbé B. m. p.

(Original.)

62.

Schreiben Beresenyi's an Klement. Jaroslav, 10. Jänner 1711. Praesentat. Berolini, 26. Febr. 1711.

Monsieur!

A tempore discessus sui nullam penitus certiorationem a Dominatione Vestra liabere potui. Quia vero nunc de recenti allatae mihi sunt literae Reverendi Domini Brenner quas jam ex itinere ad suam Csaream Majestatem suscepto Regiomonti ad me expedivit in quibus conqueritur, quod pecunia, quae in ratione sumptuum suae Dominationi est ordinata Berolino needum transmissa sit ex eo quod Dominus Vegner adhue ad aulam Regiam Berolinum non redierit; quin imo et ipsum Dominum Vegner objecisse homini Domini Brenner tales difficultates, quasi vere vina Suae Dominationi in tempore non fuissent resignata, ob quod certa damna se habuisse asserit, nescio cur negotium id. similibus impediat, optime enim constat Dominationi Vestrae, quam primum de pretio eorundem vinorum per Enndem Dominum Vegner conventum est eo facto manibus ac dispositioni ejusdem assignata etiam sunt, quae et divehi secum curanit, actuque uti informor hic in Polonia in Duklya existere. Convenit autem illa occasione, de Vinis hujus anni quoque, pro quorum receptione certum suum hominem idem Dominus Vegner ordinare debuisset; sed enm tempore vindemiarum, eadem vina resignare voluissent, nemo fuit qui ea percepisset, jussu itaque serenissimi Principis, eadem quoque huius anni Vina in Pago Vereczke confiniis ultimis Munkaesiensibus deposita sunt, ac ibi conseruantur, velut jam appreciata, modo autem nullus est, qui ea vel recipiat aut curam eorum habeat, significet proinde Domio Vestra cidem Domino Vegner ut hominem suum pro accentandis et deducendis Vinis expediat, ac simul omni studio adlaboret, ut vigore conventionis summa pro primis Domo Brenner ordinata quantocius exolvatur, ne ob dilationem ulteriorem, aliquam suae serenitatis dispositiones patiantur confusionem, qua de re modo nec scripsi Domino Vegner solum Dominatio Vestra (cui idem negotium optime constat omnemque de eodem habet informationem) accelerationem effectuationis commissam sibi habere velit, Caeterum servet Deus Domnem Vestram din feliciter, Jaroszlaviae, 10. Januarii 1711.

. Januaru 1711. Ejusdem D. Vestrae

D\* Clement. (Original.) Amicus addictus C. N. Beresenyi m. p.

### 63

## Schreiben des Abbé Brenner an Klement. Regiomonti die 19. Januarii 1711.

Perillustris ac Generose Domine mihi Observandissime! Gratanter aecepi quas ex Landek die 4. Januarii ad me dare placuit. Pro felicis anni apprecatione grates rependo quam maximas Cambium 2000 Imperialium pro necessariis S. S. obseguiis omnino praestolor, cum nullius quam Domini Wegner cunctatione res dictae Suae Sertis suspendantur. Et quoniam in novissimis Del Comitis Bereseny litteris. Jaroslavia die 21. Dec. ad me datis haec reperio verba: "Clementet mondgya az Fejedelem aszon bizonvossan Danczkara ment az vit Kegyelmednek magáual alkalmas Cambiumot. S-ugy hiszem, hogy el erkezet régen, "1) ea propter P. D. V. rogo ne ut gravetur me de Summa eorundem Cambiorum et de modo ac tempore quò numeranda sunt certiorem reddere multae enim res quae pridem haerent, tandem alacrius urgendae sunt, vel percundum est, aut quasi percundum sub Turcico jugo; quod ego quidem (salvo aliorum Hungarorum judicio) nunquam feram, sortem quameunque inter Christianos sequi malens. Spero autem fore ut aula Prussica quae sacpé amicitiae dedit specimina praesenti in negotio non sit admissura ut cum iactura et dispendio diutius morer. Res Patriae declinare quidem videntur, sed ex praesenti rcrum dispositione facilius quam unquam antea restitui possunt. Comes Beresenv brevi Rigae futurus, cui ego ob Wegneri modum et rationem agendi conjungi differo: Princeps est ad confinia Turcarum expectans quid ad preces nostras Christiani facturi sint. P. D. V. illa colligatis exhibebit non dubito quae meae de 5. Jan. hinc ad D Jabl(onski) datae maxime eirea finem annotant, et licet inde facile constabit an colligati curaturi sint, ne Imperatoris vires ulterius in Hungaria distrahantur: quae revera in omni eventu, easu etiam (quod non est expectandum nec timendum) quo Princeps cum paucis duntaxat ad Confinia vageretur, distrahi poterunt, accedente vel maxime Turcarum iam, uti fertur, commotorum metu vel suspicione de corundem vel Tartarorum fraude, aut praedandi aviditate, quippe quod agmina semel mota etiam illue diffunduntur, quo minime progredi jussa sunt,



<sup>1)</sup> Den Clement erwähnt der Fürst als bereits nach Danzig abgereist, er nahm Ihnen gelegentlich den Wechsel mit und wird, wie ich glaube, sehon lange angekommen sein.

ita vicissim facile erit. Principi rebus apud Christianos desperatis per illa media subvenire quae motus isti et antiquissima Turcarum ratio Status certo certius pollicentur, non quidem tanquam salutare quoddam remedium (ipse enim abhorreo) sed tanquam summe necessarium ut vitam servitute redimant, qui permanere voluerint, Turcis servos quaerentibus, austriacis vitam sanguinemque nostrum sitientibus, ut ergo et mala quae imminent evitemus et meliora suavioraque remedia quaeramus, agendum est tum apud Colligatos tum etiam apud Czarum, si rem in Hungaria componant, augebunt Colligatorum vires viribus nostris, quod et Czaro ob Tureas colligatis jam faventi, gratum erit. Si nos contemnunt, forte majora quam praevideantur inde mala prodibunt. Kortholdius hie mira patravit, est homo omnino sui impotens: Pecunias inaniter expendit: per omnes Magnatum Aulas imo per omnes tabernas propalavit quae sciebat et quae nesciebat, Domino Cons. Feer, Domino Barbut et aliis debet spe vini et pecuniae adhuc aequirendae, hic ad adventum meum haesit, fingens se proficisci nequire. Jam vero ante 3 hebdomadas Rigam perrexit illo consilio, ut Principi in omnibus noceat. Expectandum igitur cum exolutione 200 Talerorum ne ensem furioso tradamus, donec Riga quid ibidem agere coeperit resciam. R. D. Jablontzki mea denuncians obseguia iterum atque iterum rem 2000 Talerorum tanguam panis mei quotidiani quem ut vivam et serviam edo, commendo, à P. D. V. ctiam auxilium codem in Negotio et circa Cambia quorum E. C. Bereseny supra attactae litterae meminerunt informationem expecto, semper permansurus. Ejusdem Perillustris Dominationis Vestrae Addictissimus servus

Addictissimus servus D. H. B. Pr. Sc.

P. S. Si P. D. V. novum reperiret libellum Gallicun, cujus exemplar unum omaino correctum, Domino Birndorff misi, in Hollandia reimprimendi, rem gratam Ser\* Principi mibi factura esset. Si vires acquisierimus, co plus valebunt rationes. Si defecerimus, bona vitaque perierit saltem honorem per justae causse demonstrationem salvemus. (Oricinal.)

Schreiben Ayerst's an Klement.

27. Jänner 1711.

Monsieur!

S. E. ne trouve rien à redire à votre belle lettre, au contraire elle croit qu'elle pourroit avoir un tres bon effet pour empecher le Prince d'entrer en aucune negotiation avec les Tures, et pour tirer des assurences de Mr. L'abbé Brenner pour affernir les esprits des allies qui pourroient ére lairnes sur la novelle que le Prince s'est retiré sur les frontières du Ture. Mylord vous remercie de l'honneur que vous luy faites dans Votre lettre. Faites moy la grace de croire que je suis avec tout le respect et tout la passion imaginable

Monsieur
Votre tres humble et tres obeissant serviteur
W. Ayerst.

Ce 27. Janv. 1711. (Original.)

65.

Sehreiben des Abbé Brenner an Klement. Königsberg, ce 29. de Janvier 1711.

Perillustris ac Generose Domine mihi Observandissime!

Ubinam D. Vegener moretur et cur ejusdem omnino necessaria sit praesentia, prorsus non capio, nunquid res obscura est, an expeetanda vina, an non potius stipulatum est, ut anticipando solvat? Comes Bereseny jam Jaroslavia movit Moseis stipatus jam prope Peterburgum futurus: ille me ut discederem, semper urgebat, hacsi et haereo pecuniae defectu. Potcram Rigam et inde Peterburgum facili negotio proficisci, jam vero, Czaro inde abiente, itinere arduo et periculoso per Lituaniam et Zumlenseum pergendum est. Tanto mihi temporis, Negotiorum et Sumptuum dispendio 2000 Imperialium veniunt ne în Cambio quoque nimium perdere cogar, rogo non gravetur P. D. V. agere ut aliquis reperiatur modus, quo nota Summa minoribus expensis mihi assignari possit. Quod tamen ita tentandum est, ne hac denuo interjicienda instantia ansa praebeatur novae dilationis, quasi pro modalitate invenienda aliquot rursus hebdomatae requirerentur; malo enim plus perdere et promptius pecuniam percipere, quam singulis diebus hic inaniter multum expendendo modum minus expendendi prostolari. Caeterum ad binas priores appello et me P. D. V. favori et hocce negotium Curae atque benevolentiae commendo permaneus P. S. R. D. Jablonski men paratissima obseguia. Pro cura huius negotii maximas rependo grates et ut ad finem deducat obsecro quam humillime.

Ejusdem Perillustris ae Generosae Dominationis Vestrae

Servus obstrietissimus D. H. B. m. p.

(Original.)

66.

# Schreiben des Abbé Breuner an Klement. Praesentat. 3. Febr. 1711, Berolini.

Praesentat. 3. Febr. 1711. Berolini.

Perillustris ac Generose Domine mihi Observandissime!

Postremae meae hine exaratae P. D. Vestrea signifiserunt nune oceasionen (ut mih quidhem videtur) affulgere, qua res nostrae, utul pressae resurgere possint, atque adeo allaborandum esse juxta illa enim quue litterae meae ad Rever\*\*\* Dominum Jablonski hine S. praesentis exaratae dedeuent. In ijsdem negotium quoque 200 Imperialium adurgebam, tanquam panem meum quotidianum siue quo deficio.

De alijs quoque eambijs quorum E. D. C. Beresenyi litterae ad me Jaroslavia datae mentionem faciunt informationem petii. Pecuniam Kartholdio nondum exsolvendam esse, sed differendum.

donee quid Rigae machinetur resciam, monui et rogavi.

Ouae omnia iterato commendo me v. favori qui permaneo

Ejusdem P. ae Gen, Dom<sup>ats</sup> Vestrae

r o Servus addietissimus

A tergo Monsieur

D. H. B. m. p.

Monsieur de Clement

à Berlin.

.

67.

Schreiben des Abbé Brenner an Klement. Regiomonti die 8. Febr. 1711.

Praesent. 18. Febr. 1711.

Pertilustria ac Generose Domine mihi Observendissime I. Ad litteras quas P. ac G. D. V. die 27. Januarii ezarre phecui, hisee suecinete respondeo: me de Turcarum foedere extremis easilus admittendo seribentem genium totius Genits, praesertim vero concivium Protestantium, secentum fuisse, quae à Christians se derelictam advertens non existimat, alio se quam ex orie a te venturo auxilio respreepe assos. Dum vero. Ser<sup>me</sup> Princeps, adoe sompre promissorum tenax, se seeus facturum spaponderit, velut ex litteris P. ac G. D. V. obstupessens intelligo, multus dubito cundem id ipsum religiosissime observaturum esse dummodo in tempore audiatur, non enim arhitror suam

Serenitatem, ita sui Serenissimacque Stirpis esse oblitam, ut excessu charitatis (quae quidem non quaerit quae sua sunt) quodammodo in Legem naturae peccet, dubiae sese fortunae committens, antequam solida Colligatorum benevolentiae aceeperit argumenta ut noverit ubinam et quo pacto cum honore et securitate suseipiendus sit. Ouod me attinet mallem exulem inter Christianos exul segui, quam Hungariae per Turcarum vires imperantis aulam Episeopali splendore ornare, sed ab amicis justa octenda sunt, quo? quid ibi? quomodo? Tureas vero bellum parantes non modieum Hungarorum et Polonorum affectui ct eoadunandorum viribus inniti jam non est arcanum non errare solum sed delirare dieendi forent si nunc Hungariac occupandae oceasionem dimitterent. Ipsa etiam Austriaco-Polonica colligatio exigit ut vel utramque vel neutram lacessant. Nec alia ratio (prout inter illos degens reseij) quam privata Vesirij Achmet Passa supina mollitics et avaritia hactenus bellum impediit, quod serius aut citius non arctis quidem illis Conditionibus, quae nobis arriderent, sed sui emolumenti ergo, id est pro Hungaria non, pro Hungaris longe avidius quam contra Czarum suseipient; nisi resciant ita transactum esse, ut Serenissimus Princeps et eidem cordicitus addicta Hungaria malint in Turcas ipsos quam contra Imperatorem copias vertere, quae germanicis junctae maxime semper damna illis sua velocitate intulerunt. Nec alium invenio modum quo fiat, ut intactam sinentes Hungariam, toto in Moscos impetu ruant, aut spe recuperandae Hungariae quae magis quam Rex Succiac invitat, abiecta, penitus quieseant, bellique retractent consilia; pracsertim si Czarus, veluti fama pererebuit, Sultanum denuo placarit, Chano Tartarorum absente qui Constantinopoli existens plebem et Janizeros concitabat.

Caeterum de prospere inehoatis gratulor. Deoque optimo maximo humiles rependo grates, quippe cum tanta mei quam ullius alterius interest, ut aequis securisque Paetis tandem tot acrumnis et eladibus ponatur modus.

Me, dum plura praestolor reciproco affectui eommendans permaneo

Ejusdem Perillustris ae Generosac Dominationis Vestrae Servus addictissimus

D. H. B. m. p.

(Original.)

Prae. Sce.

Protections-Urkunde des Königs von Preussen für Rákóczy und die flüchtigen Ungern.

Berlin, 21. Febr. 1711.

Copie de la Protection accordó par le Roy de Prusse au Prince Rakoezi et aux Hongrois.

Nos Fridericus dei gratia Rex Borussiae etc. Notum facimus omnibus et singulis quibus expedit universis quandoqvidem celsissimus S. R. J. Princeps Rakoezi cognatus et amicus noster charissimus per fidelem suum eubicularium Joh, Mich, de Klement apud Maiestatem nostram nomine suo et Confoederatorum Regni Hungariae statuum eorum inprimis qvi cum altefato Principe eognato nostro ob infelicia Bellorum fata ex Hungaria se recipere resolverunt, debite instari curavit ut nimirum dieto Principi ejusdem Principissae eorumque sortem seqvi volentium omnibus in communi et cuique in specie in Regno nostro Borussiae specialem elementissimamque nostram Protectionem concedere dignaremur, Nos facta super dicta Principis instantia elementissima reflexione pro innata nostra erga oppressos et infelices benignitate et inter jura recepta humanitate ac imprimis ex particulari qvo erga nominatum Principem Nationemque Hungaram ibiqve existentes Evangelicos ferimur affectu in bace nomine principis et caeterorum Hungarorum apud nos hummillime facta petita benignissime consentimus, ac proiude vigore praesentium praefatum celsissimum S. R. J. Principem Rakoczi eius principem conjugem et aulam caeterosque comites barones uobiles ex Hungaria exulare volentes cujuscumque tandem status gradus honoris et religionis fuerint omnes in genere et singulos in specie verbo nostro Regio assecuratos esse volumus, Nos suecessoresque nostros praefatum Principem et eius familiam eunctosque qvi se in Regnum nostrum Borussiae receperint in Personis eorum semper contra quemcunque elementissime protecturos et ut securi in regno nostro permanere possint curaturos, tali eum declaratione ut dicto Principi eundemque secuturis omnibus in genere et singulis in specie cum Religionum libero exercitio in regno nostro Borussiae, bona emere, acqvirere, locare, arendare denique omnibus his libertatibus et praerogativis dicti regni nostri quae pro subsistentia sua recepta per incolas dicti regui nostri modo agi et fieri possunt uti Fontes. Abth. II. Bd. XVII.

et frui semper et in perpetuum liberum se licitum sit hoe expresse ex singulari nostra elementia addito ees cunetos continuaturam nostram et successorum nostrorum semper experiues regiam beniginistem. In quorum fidem majiusque robur presentes nostras propris nostra regia subscriptione firmaniums et nostro regio sigilio muniri et extradari jussimus. Quue dabantur Coloniae ad Spream die 21. mensis februorii ania nato Christo MDCCXI et Regrai nostri XI.

Fridericus R.

llgen.

(Copie von Klement's Hand.)

69.

Rescript der Königin von England an Lord Peterborough, Gesandten in Wien.

13. Febr. (1711).

Reginae Angliae rescriptum ad Milord Peterburgium per status secretarium S. Jean, 13. Febr.

Deficientibus in dies in Hispania negotiis et capta Gerona (?) Baliager et aliis minoris momenti loeis per Staremberg derelieta, necessarium est ut V. E. eo magis Caesarem ad aecommodatiouem cum duce Sabaudiae et Hungaris urgeat, remonstrare ibidem placeat infelicem illius ministerii politicam in causa esse qvod felicissimi alliatorum progressus ubique ob privatas Caesareorum causas impediti fuerint. Reginam gaudere de imminonte fine belli Hungarici, sed et sperare effectum ejusdem, ut Caesar eductis inde tam numerosis copiis Gallum ad ineundam pacem Generalem urgeat, necessarium esse ut sua Maiestas non solum militiam quae in Hispaniam mittitur suppleat, sed etiam ut a, qvae in Italia militare debeant, illue expediat et eogitare velit, necessarium esse ut semel in onus belli bucusque ab Anglis et Hollandis solis gestum sufferre juvet, et in contrarium expectare debeat, si hace non fecerit, alliatos hoe seu renuneiationem ad monarchiam Hispanieam aeceptaturos, dum praesertim Ungarica pax et Sabaudica mediatio unica sint media ad restituendas labantes alliatorum res. Incumbere itaqve V. E. ut haee qvam vivissime repraesentet addendo reginam sane ex horum executione visuram, utrum Caesar sincere communem cansam promovere eupiat,

70.

# Schreiben des Abbé Brenner an Klement. Die 16. Februarii 1711.

Praesentat. 26. Febr.

Perillustris ac Generose Domine mihi Observandissime!

Non solum illo ordinario sed huesuque multam Wagnerus solutionem praestitit, quid bone Deus! preceavi, ut ita ab aula mortificer? Quid Princeps ut ita ejusdem negotia turbentur? Sive pergo sive permaneo, patior, carro sumptibus. Rr. Dr. Jablonski saltem seriham proxime super scrupulis illis circa Czariana, aune solum cidem hocee negotium iterum commendo et permaneo

Perillustris ae Generosae Dominationis Vestrae

Obstrictissimus Servus D. H. B. m. p.

(Original.)

71. Auszug aus einem Schreiben des Grafen von Schlitten, Marschall des Cardinals von Sachsen-Zeitz, an Lord Raby.

Dresden, 18. Febr. 1711.

Comes de Schlitten Mareschallus Cardinalis de Sachsen-Zeitz scribit Dresda ad Milord Rabi 18. Febr. 1711.

Non possum non qvin E. V. significarem nova commune Europae bonum concernentia. Princeps Rakoezi et Mareschallus Palffi habits in persona aliqvot conferentiis de armistitio convenerunt, et Princeps Caesari submissam seripsit epistolam talibus in terminis ut dubitandum non sit, suum Majestatem bas propositiones acceptaturam.

72

Schreiben des Abbé Brenner au Klement.

Regiomonti die 19. Februarii 1711.

Praesent. 25. Febr. 1711. Berolini.

Perillustris ac Generose Domine mihi Observandissime!

A quo postremas meas ad P. ae G. D. V. expedii supervenere E. C. Bereseuy litterae iterum me ut diseedam urgentes, jubentesque sperare, fore ut quantocyus pecunia Berolini exsolvatur. Sed ex annexo apparet quae sit Domini Wegneri pudenda tergitersatio. Rogaram in quibussalm meis P. D. V. at modum repetire conarcia, quo minore cum danno, vel omnino sine Cambij persolutione hie pecunia numerari posset, sed cum videam ex omnilus oceasionilus ansam retardationum et superfigiorum quaeri et arripi quidquid co deservire posset, ideo rogo P. D. V. dignetur solumnodo adurgere ut Dominus Lafarque coerrespondent issu mandatario qui Berolni est, et hace, quae in annexo leguntur significat. Summa 2000 Imperialium numeretur, ne în novas iterum ambages ineidanus. Caeterum omnia bona speranda sunt pro Patris, vel et min per Colligaton pacem obtinchimus, vel ipsa rerum Europeaerum dispositio ad mutationem rerum nostrarum brevi oceasionem pracheliu.

Quod vina E. D. C. Bereseny attinet eorum exsolutionem puto juxta Suae Serenitatis dispositionem futuram quo easu cum D. V\*\* servire conarer suadendo et adhortando qui in quibuslibet occasionibus semper cum omni grafitudinis debite affectu permassurus sum Ejusdem Perillustris ae Generosca Dominationis Vestrae

> Addictissimus Servus D. H. B. m. n.

P. S. Hoc momento reseii, Comitem ah Herberstein Caesareum ablegatum, qui Gedani degit, optime seire, me pecuniam Berolino mithedam expectare, et asserere eandem non tam eito venturam esse, quid hoe?

(Original.)

73.

Auszüge aus Sehreiben des englischen Gesandten in Wien, Palmes, an Lord Raby.

Palmes Wienna (1711).

19. Febr. Comes de Metternieh mihi communient, regis sui instantias multum in aula prodesse. In Hungaria principis eum Palfio correspondeutiae continuantur et missae sunt huic plenipotentiariae ampliores ubi plura si seiero punetualiter perseribere non intermittan.

25. Febr. Milord Peterbargius mulius tertius adveniens heri eum p. Eugenio prandium sumsit et bodie ad Caesaria colloquium admissus est. Urget paeem Hungarieam fors felicior in instantiis suis quam ego futurus de quo sine dubio ipse E. V. informabit. Ex quo Consiliarius Lecher in Hungariam discessit, inde nibili novi hubaimus.

Schreiben des k. preuss. Legationssecretärs in Wien. 21. Febr. (1711).

Prussiae Legationis Secretarius Wienna Berolinum 21. Febr.

J'ay a vous donner une nouvelle asses importante en vous disant, que l'accommodement de cette (cour?) avec les llongrois sera fait en peu d'ici. Les puissances maritimes avoient concertes un projet d'un traitté et le C. de Peterborough ctoit chargé d'en pousser l'execution; mais la cour imperiale en aiant eu avis et ne trouvant pas les conditions y inseres tout a fait a son gout, particulierement a l'egard de la religion, fait un coup de politique asses fin en prevenant la negotiation du dit comte par un traitté qu'elle va conclure de son chef avec les mecontents. Le Conseiller de Gvere Loeher de Lindenheim partit la nuit passée avec le plan du traitté, et on dit que le prince Eugene va en Hongrie pour l'aebever et pour faire ensvite les dispositions necessaires des trouppes imperiales, qui doivent rester dans ce pais au nombre de quelque = a cause des mouvements de la Porte. Le Cardinal doit avoir contribué le plus à cet accommodement, sur lequel il a conferé au prealable avec le C. Palffi, et on dit meme qu'il a eté incognito ici et qv'il a eu audiance de S. M. J. La cour Imperiale a eté d'autant plus facile a accorder cette grace audit Caroli puisque elle a reconnue que cet homme avoit embrassé les parties des mecontents par un juste depit. On dit qv'il sera Feldmarcschall de l'Empereur et qu'on l'enverra en Espagne et que le reste des trouppes des confederes qui monte a 9000 hommes sera emploié dans le service de S. M. J. Le Beresenyi qui a fomenté le plus la rebellion se retire en Pologne et on dit que le roy Auguste luy a donné sa protection. Le Prince Rakoczi sera restitué dans ses biens en paiant quelques millions a l'Empereur. Ce Mr. que l'on debite sur ce sujet, et je vous prie pour temps d'attendre encore la confirmation de Wienne ce le 4 mars 1711. La paix des Hongrois n'est pas encore en des termes dont on puisse inferer quelque chose de positif. Il est vray que S. M. J. a deelaré qy'elle pardonnera a touts eeux qvi luy demanderont la grace en particulier; mais elle ne veut pas les ecouter en corps ni entendre parler des mediateurs, de garanteurs ou de quelque chosc de semblable. A l'egard des biens confisquées, elle s'est expliqué tres genereusement, qu'ils seront restitués a ceux qui se rangeront a l'obeissance due a leur legitime souverain. Ce que je vous dis est tres

certain; mais il ne s'ensvive pas encore que l'accommodement est fait. Milord Peterborough espere pourtant de reussir aussi bien a ect egard qu'a celui des differents avec le due de Savoie. Mr. d'Urbig est parti aujourdilui.

75.

Schreiben des Abbé Brenner an Klement. Königsberg, ce 26. Fevrier 1711.

Praesent, 3. Martii 1711. Berolini.

Perillustris ac Generose Domine mihi Observandissime!

Tantum moeroris ex epistola P. ae G. D. V. 17. Febr. exaratu et morbi sui teste accepi, quantum ex priore soluli et gratitudinis, utpote quae demonstrabat quam sincere in re mea alluboravit; cum jam omnino per Dominum Hesse probe assifactum sti. Utinam tamen Carao adhue Peterburgi existente solutum fisisset, ne tam dubio tamque perieuloso itinere vagari eogerer. Insuper ex lae prima mora rursus ali finiti, eo, quod Riigam quolibet passa munitius pervenire potulissem jam vero, ab ipso Carao alius expectandus sit, ut cum Comitiva aliisque necessariis per Lithuaniam pendisear, dium ergo hune a Domino d'Erbaix, Secretario Gallico Principis, in Aula Czarca existente vel ab E. D. C. Bereseny expecto potero adhue P. D. V. uberiores de rebus nostris Informationes excipere, dummodo Deus Optimus Maximus valetudimen concedat, quà ulterius quoque Patriae et amieis prodesse possit.

Memoratus E. D. Locumtenens in suis de 31. Januarii Jaroslaviae datis asserit se omnino discessurum esse et siquidem non dubito hoe codem posteriore mense cuudem litterna quasdam meas acceptisce, quae novo accelerandi itinoris erant argumenti; hine satius esse estimo ut litteras ad euadem dandas mihi P. D. V. transmittat, dabo operam, ut una cum meis Moseuam pergant; post discessum veru meum, de quo monere ono praetermittam, seiet Dominus An: Sehmid quo estenus dirigere debeat.

Vigilabo ut cursor à P. D. V. mittendus meas ctiam litteras Gedani apud D. Schmid reperiens seeum deferat.

Per eundem D. An: Schmid litterarum inter nos Commercium institui et juxta instructionem à me jam eidem relictam, interteneri poterunt, Kortholdius genium suum dietim perficit. Rigae haeret, omnibus sese ingerere vellet. Sed eum jam abunde notus sit, praestat illum penitus relinquere qui suspte vanitate res Principis imprimis neglezit, deiu conjuncta feroctute disessist, omnia minis implens, eum tamen vana sit sine viribus ira. Si ulterius quoque molestus fuerit, polerit P. D. V. eundem ad D. C. Beresayu, tupote a quo eomissionem assumpsit, relegares, sit in Aula Czarea requirat.

Quae per D. de Palmes innoteseunt, illa ego pridem et semper praediti. Quae Eugenius Princeps sundet, plena forent dedecoris, et non periculi solum, sed certissimae interaccionis. Nimirum nos Gallicotalieum illud ingenium stolidos existimat. Concessa vero ab Sun Regia Prussiae Majectato Protectio Serenissimo Principi nobisque merito maximae est consolationi; Nee morabor ipse quoque exiguum, quod patuero pondus addere, at Sun Serenitas para Turcarum foedere, praeque aliis quae oceurrere possunt mediis luc asylum eligat, verbo Regio tanti Principis sine hacsitatione s'dendo.

Hee sub umbra paecete praestolabinur quid Excelsis Colligatis de sorte nostra statuere placuerit, dum Pacis cum Gallin tractatus reassumpturi sunt. De indigentis P. D. V. ad Dominum Comitem Beresseny (si placuerit) litteras dabe; forte de Cambio suo aliquid deputabit a Serenissimo refisioneme expectaturus. Miror meas de hujus nondum ad P. D. V. pervenisse, eum suas die 17. expediret bactenus tamen rité travitas supponens ad esadem appello et cum omni qua par est gratitudinis significatione permaneo.

Ejusdem Perillustris ae Generosae Dominationis Vestrae Obstrictissimus Servus

(Original.)

D. H. B. m. p.

76.

Schreiben des Lord Peterborough an Lord Raby. Milord Peterburgius Wienna ad Milord Raby 28. Februar. 1711.

Hie adveniens E. V. epistolam recte accepi, sed ea que clavibas eripta centa do defectam cenum legere non potini; vidi gvod negotium principis Bakoczii concernant, cajus negotiu a praeterito hie ministerio nimis neglecte case reperio, et uti ex discursibus cum domino Bruininx habitis judicare lieset, videtur mini minis austriacis deditus esse. Cordi mini sane negotium linagarieum est, pro quo omninnode laborabo, et quid actum fuerti fideliter notificolo. Le criague seulement

pour le prince, qv'il ne soit pas la duppe du traitté present. Siqvidem Karolyi magis pro se agit, necessarium ergo est, ut princeps de lisi informetur, ut shi caveat, et quamis aula nullas literas nec allum hominem ad principem expedire permittat Je m'opiniaterai pourtant de luy envoier un expres. E. sane V. negotium hoc fidelissime et ex fundamento tractuit et eldem vigorem debitum restituit.

77.

Schreiben des Abbé Brenner an Jablonski. Königsberg, ce 16 de Mars 1711.

Praesent. 22. Martij 1711. Berlin.

Si ma joie est grande d'apprendre par celle, que vous m'avez fait l'honneur de m'ecrire le 7, de ce mois de Mars ce que les II. A. out bien voulû faire pour ma Patrie, la satisfaction de vous y avoir vû contribuer est inexprimable, ayant toujours souhaitté de voir accroître votre reputation par des offices si dignes de votre Caractere et de votre merite outre que la reconnoissance pour les hontes, que vous avez à mon égard m'y doit porter. Mays la droiture de vos luteutions m'etant connue convainque que non seulement vous souhaittez la fin de la guerre de llongrie, par rapport au bien qu'elle produit aux H. A. mais encore pour la Surete et le bien de ce Royaume affligé j'espere que vous trouverez bon que je fasse les reflexions suivantes. Comme je suis persuadé que le Prince mon Maitre feroit tout son possible, afin que l'aecommodement soit entierement conforme aux intentions des H. A. et que d'un autre côté je seais que la Cour de Vienne y trouvera quelque chose de genant, par raport aus desseins de plusieurs particuliérs et d'une communauté devenue puissante aupres de l'Empercur, Je ne doute pas que ces interesséz ne redoublent leurs efforts pour prevenir Mr. le Comte de Peterboroug en lui disant que les Etats confocderez faisoient deja leur accommodement. Effectivement le P. Eugene se transportant en Hongrie et faisant faire quelque mouvement aux troupes Imperiales pour intimider les flongrois, en meme tems qu'on leur faira des propositions, pour les deconcerter, et les detacher les uns des autres, la Cour pourra reussir à faire quelque ehose d'embrouillé qu'il luy plaira d'appeller accommodement ou Amnistie, mais nullum violeutum durabile : vcrité que la triste experience a rendu si incontestable dans ce Royaume d'Hongrie; Ceux qui ont le plus

nui aux desseins de Vienne, c'est à dire, les plus resolus, les plus eclairez, les plus habiles, les plus affectionnes à la Patrie, et les plus accreditéz auprés des voisins, voyant un accommodement forcé, sans etre appuyé d'interposition des puissances respectables, et qu'on eût à menager, se defieront avec raison de ce qu'on pourra promettre; ils verront sans peine qu'on travaille sur le plan des feintes negociations avec le Prince Tököly. L'an 1681 la Cour pouvoit tres facilement appaiser le partis de ce Prince et reunir tous les Hongrois contre les Turcs: les interessez l'empecherent, la Cour laissa expres la semence et l'occasion de vengence; ladessus Tököli s'attache plus etroitement aux Turcs: la Cour en profite; elle anime contre lui les uns sous pretexte de guerre de Religion, elle le rend odieux aux autres par son attachement aux Infideles. Le Roi de Pologne apres la memorable delivrence de Vicune interpose son credit pour faire la Paix du P. Tököli et de ses adhacrans: la Cour cherche tous les detours imaginables pour eluder ce Mediateur si respectable, à qui la Screnissime maison d'autriche devoit beaucoup comme elle doit tout aus Il. A. dans la guerre presente: les Ministres reussissent à rendre inutiles les offices de ce grand Prince l'an 1686 ils trouverent moiens de faire entrer dans la lique sainte: La Transsylvanie movennant un traitté solennelle mais bientot violé: quasi en même temps ils deconcerterent le partis mecontent par les intrigues de Caraffa avec le Passa de Temesvar contre la Personne du P. Tököly: un grand nombre de ses partisans l'abandonnent et acceptent l'amnistie: peu de temps apres on publie d'avoir decouvert je ne sais quel concert pour un nouveau soulevement, on arrete (contre les Loix) toute sorte de personnes de ceux meme qui n'avoient jamais eté avec le Prince Tökölv, on erige ce fameu theatre d'Eperies qui a couté la vie et les biens à tant de Personnes de distinction, et dont les cruelles executions ont durées jusqu' à ce que les Etas, c'est à dire les Peres, freres, fils, parans, amis et de ceux qu'on tourmentoit, ou qu'on se preparoit à tourmenter, consentissent à la cassation du Principal Article de la Bulle d'or à la succession hereditaire à l'indigenat de quantité d'Autrichiens, et qu'on recu les P. Jesuites pour incorporer, c'est à dire, gentils-hommes capables de posseder toutes sortes de biens en Hongrie,

La memoir de tout ce-cy est recente, et la Conduite, que la Cour de Vienne à tenú depuis le commencement de cette guerre y ramene naturellement. Vers la fin de l'an 1703 le Prince Eugene vint à Presbourg et la Cour fit publiér en llongrie, que c'etoit pour reduire les Hongrois, ou de les voir acecepte promptement un accommodement: Ceux-ey demanderent quelle Sureté on leur donneroit de ce qu'on prometteroit? les llauts Alliés s'en mèlerent quelque tens aprés; cela parta les Hongrois à consentir aux conferences de Schemiltz. l'an 1704.

Les Deputez de S. M. J. perdirent plus d'un mois en formalites inutiles et ils dirent en partant qu'on negotiroit, ful gore armornm. les mesures etant prises d'attaquer de tous cotés. Cependant les offices des Haut allies etoient assez efficaces aupres du Prince et les Etats Confederez, qu'on consentit l'an 1706 à la treve de plusieurs mois. Dans la ratification de la treve et dans l'instrument de la deputation des Princes et Seigneurs que l'Empereur choisit pour traitter, Sa Maieste Imperiale nous appelle Etats Confederez de llongrie. Les solennites admises, le cartelle deja fait auparavant, tontes les marques de Sincerité donées, mais les armées celle du G. Staremberg en Autriche, celle du Palfi en Croatic, celle du Rabutin en Transsylvanie etant pretes à marcher et les miliees de l'Esclavonie et de Moravie, etants armées on nons donna pour reponse, qu'il falloit mettre les armes bas, et qu'alors on nous assembleroit dans une diette pour deliberer sur toute chose; on refusa net la Garantie et autres suretez. quoique nous n'ayons crié autre chosc depuis le commencement. que Sureté, Sureté, et on nous insulta encore par des termes injurieux male-contenti et abalienati Hungari. Je me souviendray de ce que Messieurs les Ministres des H. A. ont eté forcez de dire en plusieurs occasions des artifices autrichiens. Enfein apres tant de travaux les llants allies vient encore former un projet le Prince et tous les Confederez donnent à ces Puissances des marques de Confiance. La Cour de Vienne se met en devoir de l'eluder. - Si elle s'est conduit iousqu (sic) à present sur le plan de sa negociation avec le Prince Tököly, dans le dessin de rendre le paralele parfait dans la Suitte, il est fort à craindre que les plus capables et les plus sensés entre les confederez ne suivent celuy du dit Prince et n'y reussissent dans la situation presente des affaires beaucoup mieux, que luy, assurez toujours que les antres qu'un tel accommodement aura subjugué, seront toujours prets à seconder leurs entreprises comme le pais entre le Danube et la Croitie en fait voir un exemple, qui 7 ou 8 fois forcé par les trouppes de l'Empereur a autant de fois repris les armes à la premiere occasion.

Touttes ees considerations, mon cher maitre, nous conduisent aux reflexions que i'ai deia fait dans mes precedentes, quelle utilite retireront les H. A. d'un accommedement forcé avec les Hongrois? on fera servir (dit on) ailleurs les troupes Confederes. Les Hussars de France en seront recrutez et augmentez, ils combatteront (dit on) eontre les Tures en cas de besoin, sous le Commendement des Allemends. L'experience en decide: Ils ont fait autre fois contre Tököly meme et contre les Turcs et avec gloire, mais depuis qu'ils ont eté trompés par les demarches dont i'ay parlé, ils ont changé de Sentiment. Les Generaux et Colonels, Forgacz, Eszterhazy, Karoly, Csaki, Andrasy, Baboesay, Bagosi etc. et des troupes entieres, qui ont quitté le service de l'Empereur, des que l'occasion s'en est presenté et tous les Comitats et Palatinats qui ont soutenû la Confederation en font fov. Mais diroit on, on pourroit au moins faire sortir les troupes Imperiales contre la France. Si la Cour de Vienne en a veritablement le dessein pourquoy ne pas suivre un projet d'accommodement, qui puisse ôter toute defiance et toute occasion de nouvelle guerre? Si elle en agit autrement il y aura toujours quelque chefs hors du pais suspecte de chereher a y entrer les armes à la main, ou à pouvoir obtenir quelque protection qui puisse tirer en consequence; et cela donnera à cette Cour occasion d'y tenir ses trouppes sous pretexte de precaution, mais en effet pour executer les desseins des partieuliers par rapport aus biens Ecclesiastiques et Seculieres et pour trouver tous les Jours des nouvelles occasions de Confiscations de vengenee et de troubles utiles à ees partieuliers.

Phù à Dieu, Mousieur, que des Gens d'honneurs expables d'etre aussi attaches zu service de l'Empereur apres une Paix raisonnable, qu'ils sont ennenis des injustices et des usurpations de cette Cour, trouvassent l'occasion de donner des ldées claires et distinctes du vertibble luteret de S. M. J. et de l'interet apprant; qui est celui des ses courtisans; on u'auroit point de peine à faire connoitre que suivales regles de la justice on peut trouver moyens d'affernir per des vois legitimes à l'auguste maison d'Autriche ce qu'on a extorqué l'an 1687 et qui ne se conserver jamais, par la violence, qu'on peut trouver moyen d'augmenter les armées des Alliés de plus de 10,000 hommes par la Paix d'Hongrie, et qu'on peut si la Cour le veut siucerement y etablir une Paix solide et stable.

ll est donc necessaire, qu'on prie incessament Mr. le Conte Peterborough de ne pas se laisser prevenir par les fictions de ce pretendù accommodement, mais de demander, qu'on permette de faire savoir au Prince les Intentions de la Reine sans s'arreter à Mr. Locher. ni aueun autre intrigue du monde, et snehant ladessus les intentions de S. A. S. ce Prince, dont j'ay l'honneur d'etre Ministre (quoyque destiné ailleurs et etant sans Caractere icy) en attendant que S. A. S. s'explique dans les formes, je proteste devant tous ceux qui s'interessent dans cette affaire contre tout accommodement que la Cour de Vienne voudroit faire de son ehef et independement des offiees des H. A. qui s'interposent en notre faveur et pour notre Sureté. - Ouil est difficile mon Venerable Monsieur, de terminer eet affaire, et cependant la regle imuable pour y reussir immancablement se trouve dans peu de paroles de nos S. Evangiles, qu'on pourroit dire à ses Courtisans, qui n'y cherehent que leurs Interets particuliers. Rendez done à Caesar, ce qui est à Caesar, et à Dieu, ee qui est à Dieu à qui on a prêté tant de Sermens solennels. Faitez moy, je vous conjure, la grace de croire que je suis antant que personne au monde avec passion et tres sincerement

Monsieur

Votre tres humble et devoué serviteur L'abbé Brenner m. p.

(Original.)

78

Schreiben des Abbé Brenner an Klement. Königsberg, ee 16 de Mars 1711. Praesent. Berolini 23. Martij 1711.

Perillustria ac Generous Domine mihi Observandissime! Responsorias ad Pacis Nuncium hisee accludo sub volanti, ut P. D. V. perlectas R. D. Jablonski tradere non gravetur, quarum ut Copia vel extractus D. C. Peterboroug sine mora mittatur, caeterisque qui ne nostra silaborant, exhibeatur, enich grecor. Adeo hac in re quod splendet, non est aurum, ut nunquam in praesentiore periculo versati simus.

Si sine Exeelsis colligatis paciscimur, decipimur, et delusi ad quam confugiemus? Obsecro igitru et P. D. V. dictam Copiam (potius quam extractum), etiam ante earunden traditionem quocunque modo tuta et expedita, via mittere modis omnibus conetur. Postrema Litterarum P. D. V. die 7. hujus exaratarum appendix occasionem mihi praebet, eandem rogandi, ut illas quas 18. Febr. ad D. Jablonski dedi attenté perlegat, nequitiam C. Herberstein apprimé ediscendo. Et cum in eadem re Serenissimi Regis Prussiae authoritas versetur, ne fors per silentium meum et pravorum Consiliorum successum laedenda; omnino necesse est, ut P. D. V. haec Majestati Snae modo congruo detegat. Licet enim D. Jablonski id spe pacis, quam ex parte Viennensium sinceram existimat minus necesse esse censere vidcatur, tamen talia illorum pacta, promissa et nescio quae pax prorsus non impedient, ne tum illos, qui domi morati fuerint, successu temporis exagitent, tum nos, qui foris sumus et ipsis per negotia pertractata exosi, quibuslibet turpissimis artibus vexare et affligere conentur. Imo dum transactionem illam in Hungaria (sive dolosa iuxta Consilia sua, sive minus periculosam ad Serenissimae Reginae et colligatorum mentem) aggrediuntur nihil eos moratur, quin Dominum Adamum Balog, virum tantae Constantiae et virtutis, Budae decolaverint et nos per insidias deprehensos vel occidi curarent, velut D. C. Bereseny ex manibus eorum elabentem, traijcere conati sunt, vel Viennam, si possent, abductos juxta iniquissima Judicia sua Zrinnianae et Nadasdianae sorti adjiei curent, quaecunque tandem singularis delicti sub Colore et pretextu.

Quaedum P. D. V. sinecrae et indefessae Industriae, suoque erga me affectui commendo, reciproco cum grati animi sensu permaneo

Perillustris ac Generosae Dominationis Vestrae

addictissimus servus

(Original.)

D. H. B. m. p.

79.

Schreiben Bereseuyi's an Klement. Leopoli, 18. Martij 1711.

### Monsieur!

Ab eo tempore quo Doninatio Vestra expedita fuerat nullas recipiens Literas Serenissimo quoque Principi nihil constare potuerit, de iis quae agenda Dominationi Vestrae commissa sant, nihi-lominus ut Status rerum nostrarum Dominationi Vestrae constara-possit, hisce jussu suae Serenitatis Dominationem Vestram ita informatam esse volo, vt accuratius shi commissa promovere sciat negotia:

Quod post discessum Duminationis Vestrac Armada Caesarea progressus suos continuando receptisque per deditionem Ujvarino, Agria et Eperjessino, hybernalia stativa sua a Sztropko per Patakinum, Tokainum Debretzinum usque extenderit Commendaque Generalis Armadae Caesareae Cumiti Joanni Palítio concredita est, qui particularibus suis scriptis Dominum Generalem Karoly teutare coepit, tam privatis quam publicis lactationibus Populum quuque persuadere umni studio conatus est. Et quamvis artibus suis parum proficeret, Cassoviaque quasi circumsessa constanti animo se fortem exhiberet, militia quoque et confoederata Nobilitas parem constautiam testaretur Serenissimus Princeps bene memor corum quae maritimae Potentiae occasione postremi reditus Dominationis vestrae Suae Serenitati svasissent ad vltimum illud optatae reconciliationis et Pacis reductivum medium se resolvit, ac non sulum Suae Caesareae Majestati submissas satis perscripsit literas sed et eum praefato Comite Palfli ad Particulare colloquium in loco ab utringue convento accessit, declarandu ea quae seripsit et praefatas ad Suam Maiestatem scriptas Literas exhibuit et per Eundem transmitti fecit. ac Dominum quoque Generalem Karoly Viennam exmittendum destinavit, et Generalis Montecuculi ad reditum Domini Karoly (uti Palffius promiserat) in formam Cautionis ad suam Serenitatem missus fuisset, suspensione Armorusu ad reditum Domini Karoly ab utringne permanente; sed quia Priucipis Eugenij certum ad Palffium decretum rescriptum per expressum remonstrasset, suam Caesaream Majestatem nullam speciem formalis Tractatus in Communi admittere velle, sed in Particulari Serenissimo Principi Amnistyalem Gratiam cum Bonorum restitutione, venditionisque corum facultate, non difficultari, aliorumque Dominorum et Nobilium in Particulari ad Gratiam Suae Majestatis redeuntium instantijs aurem quidem praebendi viam, sed nomine communi, multominus Cunfuederationis nihil audire velle Suam Caesaream Majestatem; hinc oblata per Palffium Generalis Montecuculi transmissio retardata et consequenter Domini Karoly expeditio impedita, suspensioque Armorum nounisi ad responsum Suae Caesareae Maiestatis ad Literas Serenissimi Principis (quas Palflius expedivit) extensa fuit. Interea proclamata de adventu hue in Poloniam Czari fama, divertit hue Serenissimus Princeps et cum Suae Czarcae Maiestatis adventus prolongatus fuisset, cum Principe Dolhorukio Plenipotentiario Suae Czareae Majestatis convenit, ac ne a Mediatione Suae Cznreae Majestatis

suscepta Serenissimus Princeps et Confoederatio quodam modo recessisse videatur vel maxime dum non obstante repudiatione Mediationis Ejusdem per Aulam Vieunensem facta, Sua tamen Czarea Maiestas et aetu eidem insistere, tandem suam de vero paciscendi animo declarationem praefato Principi Dolhorukio, non modo declaravit sed et per Eundem D, Urbieh Ministro Suae Czareae Maiestatis Viennam perseribi fecit, sperabatque Serenissimus Princeps ad mentem quoque maritimarum Potentiarum per has suas ad Suam Caesaream Majestatem scriptas submissas litteras optatae, tot modis tentatae reducendae Pacis optatissimam viam futuram; sed quantum ex responsis Domini Urbieh ad Principem Dolhoruki datis apparet, Aula Viennensis simpliciter inhaeret saepius declaratae resolutioni Suae per Principem Eugenium expressae, et nihil de Traetatu audire aut in Communi vel Confoederationis nomine agere volens; sed ut singuli et privation se peccasse fateantur et Gratiam implorent, particularique satisfactione Principem et alios conveniat, in eumque finem expeditum esse Referendarium Bellieum Locher dictum ad Generalem Palffium prouti id ipsum Generalis Palflius Domino Generali Karoly insinuavit et Eundem ad Colloquium Debreezinium venire desideravit, ut ea, quae Referendarius Locher attulit, exandire velit.

Quanuis jam ex reseripto Domini Urbich satis nobis constare potest Commissio Locherium, ne tamen nt Aula Vienneusis semper solet, etiam nunc Serenissimum Principem insimulari posset, non solum Karalyus Debreczinum dissessit sed et Serenissimus Princeps non exspectato hie ulterius adventu Czari, ad Confinia Ungariae properat, ut reducem Debreczinio Karolium audire possit.

Quia tamen ex praemissis declaratis facilis rerum apparet consequentia, ubi Aula Viennensis nomine communi et Confecederationis nibil undire velit, privatas vero et Particulares reconciliationes tam zelius Patriac, quam viaculum Confecderationis, quam et Jurium an Eibertatum securitas (et si privatam non minorem securitatem) onnimode velant, via sliud sperandum superest, quam uti extremi in extremis Casus ess solent, et quemadmodum Secuisismus Princeps, inte et riguig Senatores, Milites ac Ordines denique in Confoederatione constantes coram Pullio decharaverant extrema quaeque sufferendos esses potius, quam confoederationi et Justifius casuse per totum jam terrarum Orbem pro justa sgaitae, per privatos recessus praejudicando, Jurium item et Liheratum Regui perpetuma vivure veliti perniciem.

Incumbet proinde Dominationi Vestrae de his jam taliter informato in locis debitis mature hace representare, et in conformitate Instructionis suae coram Potentiis et Ministris corum, cum quibus uegotiandum in commissis habet declarare, quam sincero Serenissimus Princeps ducatur animo in reconciliatione Paeis Publicae, ad eadem quoque accedendo media quae et eacdem Potentiae pro extremis adhibenda esse peraserunt. Si proinde Aula Viennensis felicioribus elata progressibus Armorum, Fortunam belli pro Justitia et Jure babendo, debellatam potius in absoluto Suo Dominio Ungariam habere, quam iustis Regni Legibus et Juribus in Ungaria regnare velit; Considerare velint jam saepius repraesentatas Dominationi Vestrae uotas consequentias non Hungariam solum sed easdem quoque Potentias et totam fere Europam respicientes et consequenter res bas qua nostras, qua publicas et certe qua suas si non proximas non longe semotas oblato toties prosequantur favore et si his quoque praefatis mediis optatus nobis Pacis denegaretur finis in futuris universalis paeis Europeae Traetatibus suis Nobis et Justissimae Causae nostrae adesse velint officiis. Quae Dominatio Vestra pro dexteritate sua et nota in Serenissimum Principem et Patriam suam zelo, ae fide quam diligentissime promovere noverit. Haee sunt quae jussu Serenissimi Principis Dominationi Vestrae notificanda habui, ac ut crebrioribus quam hactenus seriptis Suis de iis, quae per Dominationem Vestram aguntur tam Serenissimum Principem quam et me certioret, me enim hic in Polonia Sua Czarea Majestas aduentum suum expectare voluit, impatientissime itaque exspecto notificationes Dominationis Vestrae.

Ceterum id quoque Dominationi Vestrae notum esse volo, quod praeter ea vina, que Cellarji Magister Serenissimi Regis Bornssiae in praesentia Dominationis Vestrae tam a Serenissimo Principe, quam u me acceperati, plura quoque Vina post vindeniais iuxtà Contractum assignanda habere debuit, et prouti Dominationi Vestrae constat, quod certus Numerus vinorum ex purte Suae Serenitatis et certus Numerus ex parte oeconomici Consaili de Vinis Fiscalibas praestari debebat, cujus quidem Pars ea, quae ex parte Serenissimi Principis obvenire debuit praestita est, delegato homini Ejusdem Cellarji Magistri et va Hungaria elucleat sunt, de quo extat etiam quictantis Ejusdem bominis, alia vero pars, quae ex parte oeconomici administranda fuisset, propter tum privatam quam publicam confusionem rerum administrari non

poterant, nulla lamen ex inde potest esse confusio exolutionis corum, quae praestita sunt, si quidem aliunde Eadem Summa ad futuram necessitatem reservari debuisset et assignationes mulhe aliae subsequutae sunt, quam quas Dominatio Vestra secum abstulerat, illae vero assignationes, quue factes sunt, si combinentur cum pretio vinorum jam administratorum assignationei par sentin sufficient, nescio tamen quae causa sit, quod Dominus Brenare se nihil posse recipere super suma assignationen seribat; incubuisset proinde Dominutioni Vestrae Berolino statim accuratam nihi transmittere informationem, quomodo se res babeat, circa easdem assignationes et pecunias. De meis quoque 2000 Imperialibas espectabam informatianem Dominationis Vestrae et utrum Dominus Jablonski prout regaveram Eandem Summam pro parte utrum Dominus Jablonski prout regaveram Eandem Summam pro parte mea ad se receperit ut dispositiones nues desuper dirigrere possim.

Hinc nulla alia nova scribenda babeo preder jam inchostum Bellum Tarcicum, apertas enim jam agunt inimicitiss. Palatinus Kioviensis cum filio Tartarorum Chani Budzakiensium aliquot millibus Tartarorum stipatus venit in Urajinam Poloniae infra Kamenceum et magis ibidem subsistere quam progredi videtur. Bellum bot Turcicum quasi vero ex factione Gallica motum Serenissimo quoque Principi imputandum persundere Crazo et Moscoritis intendi Aula Vienneusis, et quasi hoe Bellum contra Imperatorem quoque se extendere sollicitaretur, quod pre unore solito ad nihi aliud nisi, ut Serenissimum Principem et Nationem Nostram odissoerne redad, omnibus tam injuste spargitur; jussit itaque Serenissimus Princepa Dominationem Vestram in eo securan esale et onnes alios securos redere quod Sus Serenitas et Natio nostra nullam penitus in incitatione Belli hujus partem habere vel habaisse unquam constabit, siete perinde Dominatio Vestra objectis tatibus debite respondere, quibas in reliquo mans tirelibus debite respondere, quibas in reliquo mans

Ejusdem Dominationis Vestrae

Do. Clement. (Original.) amicus addictus C. N. Bercseny n. p.

80.

Sebreiben des Abbé Brenner an Klement. Regiomonti die 26. Martij 1711.

Berolini, 4. Apr. 1711.

Serenissimum in Russia morari, publica cum fama confirmat, rationem vero ex litteris E. D. C. Bereseny didici, illam esse, quod Fontes. Abth. II. Bd. XVII.

Austriaci dum pacia desideria mentiuntur et hia Comiti Peterboroug Ex. cetrisque (sie) colligatis illudunt, omnem in eo collocarint operam ut Suam Serenitatem ex Polonia exclusum deprehenderent. Apello itaque ad nuperas mesa de 16. hijus. Negotium quoque Protectionia nunc et maxime urgendum videtur, ut authentice aquiristur: forte enim huc venturus. Eaedem rationes urgent, ut Herbersteiniana machinatio (sed secrete; omnia enim profecto seit, quae ibidem aguntur) Regi deteggutar, ne insolentius, et in majores quoque grassetur.

Caeterum eum salvus sit Princeps, poterit negotiationem eum Colligatis prosequi modo interea Comes a Peterborong non decipiatur. Nupera reitero et persevero uti semper fui

Perillustris ac Generosae Dominationis Vestrae
Obstrictissimus servus
(Original.)
D. H. B. m. p.

81.

Bericht Klement's an Rákóczy. Berolino, Martii 1711.

Berolino, Martii 1711. P. P.

Licet ab adventu hue meo Serenitatem V. aliqvoties de initio et econtiuvatione benignissimae mihi commissae negotationis cursu humillime informare non intermiserim, tamen ob solidas et praegnantes quas de interceptis vel suppressis per Caesarcos emissarios bine inde litteris meis habeo suspiciones et ob interruptam per morbum fermé 4 septimanarum seribendi facultatem, S. V. praesentibus per specialem hunc 
expressum uberrimme omnia en quae bucusque acta sunt punctualiter 
debita cum fidelitate iterato notificare censui.

18. Januarij Berolinum veniems Milord Rabi regimae M. Britannise anhassadorem estemus conveni ac eidem S. V., episoloim reddidi gram ille reverenter perlegens me de continuatura sua in S. V. sinceritate assecuravit ostendendo omnin ea qrae a discessu meo in lungarian pertim in Anglia partim Wiennae apud anglicum ministerium pro Hungaria qvorum maximam partem id est epistolas que eiden cum ministerio anglico hoc in passu intercesserunt jam olim S. V. transmisas bie repetere superfluum foret; adduntur tanen extractus literarum domini Palmes a 9. Aug. usque ad 13. Dec. 1710 et literae domini Bruinix qras ad dominos suos super rebus Hungaricis scripserat et que satis ejuzdem austriacum declarant animum labantibus in dies

rebus Hungaricis et captis jam post Uivarinum Agria Zolnok Eperiessino caeterisque minoris momenti fortalitiis accedente Cacsareanorum per omnes aulas alliatorum declaratione, se bello Hungarico hac hveme finem imposituros; irrita fore videbatur negotiatio et vix sperari poterat, alliatos, qvi semper mitigationem seu potius limitationem punctorum a S. V. desideraverant, pacis opus super anni praeteriti propositiones in aula Wiennensi ursuras. Ut ergo novas proponerem Conditiones vehementer me urgebat milord Raby, licet ego semper deffectu instructionum me excusaverim. Tandem vero nè totalis spes obtinendi tractatus per alliatos rescinderetur, bic annexum formavi (memoriale: durchstricben) projectum manuducentibus ad id Dom. Jablonski et instructionibus annorum 1708, 9 et 10, inprimis etiam illa qvam S. V. domino St. Julien dederat 1709; qvod qvidem projectum generalissimis terminis ideo comprehensum est, ut S. V. et confoederati status pro ratione conjuncturarum id latius vel strictius semper explicare possint. Stabilito nempe juxta leges regni regimine ct habita super id alliatorum assecuratione Hungaria omnia ratione qvorum ducta S. V. arma sumsit se obtenturam expectare potest, examinato dein Transsylvaniae negotio, id per formale punctum projecto inserere necessarium esse judicaveratur (sic) modo sequenti : Et ut ista pax, quain altefatae potentiae conciliabunt. Hungaris tauto firmior et acceptatior esse possit, foedus inter suae Imperatoriae Majestatis Genitorem piae memoriae et Transsylvaniae principatum 1686 solenniter initum ex integro vigori restituatur et in effectum restituatur. Ovod dein ultimum paragrafum projecti attinet, ille supradictis instructionibus et exhibitis a S. V. confirmatis potentiis alliatis memorialibus conformis inprimis ideo additus est, ut is Caesari pacem non acceptaturo odium, S" vero Vestrae apud alliatos amorem conciliaret, eosque et totum orbem de sinceritate desinteressataque Sertie Vrae intentione clarissime edoceret et per cousequens ad procurandum jam olim ab ipsis propositum aeqvivalens impelleret. Formato taliter projecto in aula hac inchoanda negotiatio seposita fuit tantisper sigvidem res apud alliatos primario proponendae erant. Igitur Milord Raby projectum hoc cum paribus credentionalium mearum et principalium instructionis punctorum ad Reginam M. Britanniae et status illius secretarium misit ac sumptis ex conscienția, honore et inprimis necessitate argumentis in vividissimis terminis reginam rogavit ut suspensis his omnibus aulam Wiennensem impellicaret ad concludendam cum Hungaris pacem, qvem in finem

necessarium esse ac putare, ut milord Peterboroug Wiennam abiturus, ubi ob eximia sua in domum austriacam multum possit, ille nimirum Barcinoniam et Cataloniam occupavit, positive instruatur et ut si fieri possit Wiennam iter faciens Berolinium veniat aut mihi locum destinet ubi eundem in itinere convenire valeam, se interea commodi temporis gratia Wiennam ad Dom. Palmes pacis projectum misisse eidemqve urgendum pacis negotium recommendasse quod ut magis positivé agere valeat se curaturum ut specialiores Reginae accipiat ordines et nunc vigore solum generalium suorum mandatorum agat. Exposcere itaqve rei importantiam ut et domino Palmes a Sua Majestate promotio operis hujus benigné committatur. luterea ego ad dom. Birndorff saepedictum projectum unacum credentionalibus meis ad status Generales et Dom, Pensionarium per cursorem regium expedivi et ut Hollandos ad conjungendas suas cum Anglia hoc in passu vires ex argumentis in instructione extantibus et pro rerum conjuncturis semper emergentibus urgeat ennixe recommendari addita ad Bar, de Lintelo qvi modo in Hollandia brevi hue redditurus moratur, S. V. epistola cui meam itidem junxi et ut pro consveto sibi zelo hac commoda oceasione utens apud dominos suos efficacia S. V. praestare dignaretur officia condecenter rogavi. Communicaveram ego Milord Rabi a S. V. adhue anno praeterito transmissum extractum tractatus cum Czaro et hoc eodem ceu argumento utebar, Czarum omnino nobis auxilia laturum cuius rei maguam speciem praehebat nupera domini Urbig eum Caesarea aula contentio et nune praeseus iter Exc. Domini Comitis Bercsenyi ad Czarum, nisi haec ipsa argumenta quae certe magnum pondus ad feliciter concludendam pacem addidissent per inopinatam Turcarum belli contra Moscos et Polonos declarationem vigorem suum ammisissent, et gyamvis hoe certum sit, alliatos nungyam petitis in instructionis mese puncto extantibus de assecurando vel animando Czaro contra Caesarem assensissent eo quod omnia haec per Gallicos ministros etiam in praejudicium causae communis fieri et instigari jam sibi persuaserunt et catenus mediante domino Jablonski apud dominum Brenner partim quaesti fuerant partim qvid in re ipsa sit indagaverant, ad quae tamen ille apposite satis et lucidissime respondit S. V. apud Czarum nihil aliud qvam id qvod apud alliatos faciat quaerere nec Gallicas factiones fomentaturam ad offendendos alliatos qui S. V. bonum tam sincere cupiant; bis tamen omnibus nihil effecit, nam hucusque pervicaces hoc in passu sunt et eundem Gallicarum partium studiosissimum

firme putant, quod ille procul dubio S. V. luculentius perscripsit, Sequentibus dein postis resoluto per reginam Angliae Milord Peterburgii Wiennam, Turinium et Barcellonas itinere, Milord Rabi ad lucrandum tempus eidem Hagam Comitum expedivit literas, in gvibus cundem rogavit, ut, si huc iter flectere non possit, mihi locum aliqvem ubi eum secure invisere qvirem destinet, ad qvas ille in Hollandiam veniens respondit, se a regina domina sua positive instructum, ut negotium Hungaricum in vividissimis terminis apud aulam Wiennensem urgeat, in eo futurum, ut demonstret qvantum libertatem secularem et ecclesiasticam cordi habcat, se jam hoc in passu cum DD. 00. GG. locutum esse et eosdem ad singularem reginae requisitionem resolvisse ut minister eorum Wiennae existens se Anglis iungat et omnia illa agat quae pro effectuatione tanti operis visum fuerit; se interea dolere quod reginae mandata eum per Dusseldorffium et Ratisbonam iter facere obligent et adeo impediant Milord Rabi grata conversatione frui et a me optatam et necessariam babere informationem, quam tamen se Wiennae expectaturum qvod et protinus factum fuit, asserit exprimendo praeter deputatos dominorum statum Generalium de Birndorff secum hac in materia contulisse quod dein ipse dominus de Birndorff in suis ad me datis confirmavit et Bar. de Lintelo itidem repetiit et de dominorum suorum prono affectu, voluntate mandatisque hoc in passu ad suum ministrum Wiennae datis S. V. nomine eorum de suo vero fervido zelo omni cum veneratione assecurare petiit. Ex his omnibus S. V. clementissime et uberrime cognoscere potest qualinam modalitate negotia apud alliatos coepta et quae ab iis acta et resoluta fuerint, quae ex post ministris suis hoc est Milord Rabi et Peterborough perscripserint et quae dominus Palmes et Prussiae legationis secretarius dein huc Milord Rabi communicaverint ad conservandum nexum terminorum eadem hic humillime addo, nunc ad exponendam hac in aula inchoatam et nunc absolutam negotiationem transgredior. Mutata hic erat rerum facies. Supremus aulae Mareschallus Comes de Witgenstein captivus Spandaviam ubi adhuc detinetur abductus et primarius status minister Comes de Wartenberg regno exirc jussus omnes omnium animos in suspenso reliquerant et generalem subsecuturam credebatur mutationem; sed res ulterius non processit, nec hucusque praeter conjecturas qvidpiam certi de eausa exilii eorum innotuit. Primus ille de male administratis proventibus postulatur et nimiis Exactionibus populum pressisse accusatur alter nescio qvid peccavit, communis sermo est, eundem ultimum hunc ad omnia illa instigasse et multas pecunias corrosisse, quicquid sit omnibus fere officiis suis privatus Francofurti ad Moenum vivit; ego eundem per aulicas aligyorum ministrorum factiones eccidisse suppono; insupportabilis enim multis devenerat qvod multas familias antiquas oppresserit et summam rerum ad se pertraxerit; metuebam ego mutacionem hane ministerii negotiacionem meam impedituram, sed res praeter spem meam felicius evenit; devolutis enim ad Dom, Ilgen rebus extraneis, dominum hune accessi ac peractis nomine S. V. rite curialibus eidem commissionem meam clarissime exposui et simul segvens memoriale cum pacis projecto tradidi eundem rogando, ut quantocius regiam habere possim resolutionem. Sua Excellentia me de regia henignitate et suo propo serviendi studio asscenzando ad instantias brevi resolutiones relaturam promisit. Studio tum nullam de protectione mentionem feci eo quod putavi deserta nunc ob Pestis incommoda Prussia regem fors facile in eandem consensurum et dein lentius ob proprium suum interesse causam S. V. sive in aula Wiennensi sive apud alliatos curaturum. Expectavi ergo regiam ad dictas meas instantias resolutionem quam demum initio mensis Februarii obtinui: Primo qvidem Regiam Majestatem suas totics reiteratas assecurationes de sincero in S. V. et gentem Hungaram affectu modo etiam repetere et se qvam lubentissime ministris suis injuncturum ut omnia ea qvae in dicto meo memoriali inveniuntur, alliatis efficaciter repraesentent et ad procurandam pacem una cum iis omnimode cooperentur ac dein si irritus fuerit conatus ut dietam assecurationem de includenda Hungaria in pacem Generalem studeant. Addidit dominus de Ilgen mandata ad id necessaria undegvaque expedita esse; obiit inter bacc Hagae Comitum regis Borussiae in Hollandia plenipotentiarius, L. B. de Schmettau, cujus casum vehementer et maxime ideo doleo, quod S. V. addictissimus et studiosissimus fuerit. Advenerunt expost ministrorum regiorum relationes quod commissas sibi res Hungaricas in aulis alliatorum curare incoeperint quae omnia in Anglia et Hollandia de urgendo ad pacem Caesare sumptae resolutiones confirmarunt et simili modo tam undiquaque incaminatae pro tractatibus S. V. res occasionem mihi dederunt animum convertere ad quaerendam mihi iniunctam regiam protectionem super que commodissima mibi adhue ansa a domino de llgen data fuerat. Anla Caesarea jam ubique credebatur, Hungaros Turcarum auxilia quaerere vel iam obtinuisse et his ministerium Wiennense se excusabat, quot (sic) Caesar nullas in Italiam aut Hispanias aut Rhenum mittere possit copias. Detexit mihi hoc minister regis dominus ligen me rogando, ut S. V. perscribam ut vel ad minimum modernas expectare diguetur alliatorum resolutiones, sigvidem satis semper temporis futurum sit praescissa omni pacificationis spe cum Turcis se conjungendi. Reposui me credere non posse, qvod S. V. aliqvid cum Turcis actura sit, cum aliter per me alliatos hoc in passu informari curet, aulam Wiennensem haec ideo fors solum spargere ut alliatorum humeris onus belli portandum relinqvat et si nullum aliud superesset argumentum ad persvadendum alliatos S. V. cum Turcis nihil concludere velle, habere me unum in manibus qvod clare sinceram declaraturum esset S. V. erga alliatos mentem et propensionem, nimirum eaudem mihi beniguissime commisisse ut imo suo et suam sortem seqvi volentium (nomine) in casum expulsionis ex regno Hungariae apud Majestatem Prussieam pro libera in Prussia permansione et securitate debite instem, me ergo id praesentibus facere et dominum de llgen rogare ut solitum erga S. V. affectum etiam in hoc casu ostendere haud gravetur. Respondit se omnia pro posse acturum et regi propositurum post aliquot dies extractum puncti illius, in quo S. V. protectionem quaerendam commisit, petiit et regians mihi superinde affirmativam retulit resolutionem, grates agendo institi ut eaus scriptotenus mihi extradari jubeat; post varias difficultates et meas remonstrationes rogavit me ut ipse projectum faciam et tradam, nec moratus sum et id altera die eidem mox exhibui ubi is regem qvidem iterum extradari resolvisse asseruit, ita tamen ut in manus tertii deponatur. Est ergo in manibus domini Jablouski et copia ejus hic reperitur. Tradendo eam nobis exposuit Ilgen Suam Majestatem ad contestandum suum affectum ita ut projectatum fuit expediri curasse; scire qvidem Caesarem hoc male laturum; regem tamen id non solum ob receptam per gentes humanitatem, sed et ob specialem qua erga S. V. fertur propensionem in id consensisse, licet sincere voveat, ut facta pace S. V. in Hungaria remaneat ac inde etiam amicitiam erga suam Majestatem continuet; sic praeter omnem spem dominus n. Jablonski, ne repulsam pateremur, ut non proponatur suadebat; haec feliciter obtinui. Premebam dominum de Ilgen ad celerem resolutionem, inprimis relatione S. V. alias a Czaro de Liffandia habere propositiones. Rebus sic stantibus desiderabat aula a me listam aliqvam eorum qvi se recipere voluerint exhibeam; eam recusare non potui, sed praesentem tradidi, addens, me fere ab his omnibus audivisse, eosdem exulare velle. Nunc regis

animus est, ut S. V. et ejusdem sortem seqvi volentes deputatos aliquos expediant aut alicui hic in commissis dent cum qvibus conveniri possit qvaliternam in Prussia stabilimentum fieri qveat. Paratus est rex, terras et totos districtus distribuere, omnium religionum exercitium permittere et omnibus de quibus institerint elementer annuere, et hace maxima rationnm est, quod per expressum hune hominem S. V. de his informem ut ejus mentem qvantocins regi declarare valeam, licet sincere voveam, nt per pacem in Hungaria concludendam hac regis benignitate non indigent. Nescio quo casu fors a rege coram aulicis gloriante per totam urbem rumor de concessa S. V. a rege protectione percrebuit, et id accedente Milord Rabi ad Milord Peterborough notificatione aula Wiennensis per manum tertiam reseivit consternatosque hoe in passu animos aulae illius faciliores fore futuros spero quod iidem jam, uti informor, in consiliis opinati sint melius fore S. V. et Confoederatis satisfactionem impertiri, gyam permittere, ut S. V. ex regno cum alteris statibus in Prussiam se recipiens sub tam potenti protectore existens data aliquando redire, et rex Prussiae per id Caesari megis formidabilior et ad diversiones faciendas capacior evadere possit. Ego Domini Jablonski attestationem, protectionales regis anud se esse, scriptotenus habeo. Ex litteris Milord Peterborough ad Milord Raby Wienna 28. Febr. datis S. V. videre potest, qvomodo hic S. V. interesse sincere quaerat, 'et dubitandum non est, eundem accento reginae suae rescripto de dato 13. Febr., gvod tum needum acceperat, eo diligentius communi Hungariae bono invigilaturum et fors m(odo?) felicem futurum; certe enim inter alliatorum ministros nemo est avem ita timere insum ministerium Wiennense fateatur, qvam hunc ipsum, et per consequens habens none etiam in manibus ex mandato reginae minas persyasus sum, eundem iisdem tam pro bono reginae qvam S. V. usurum, siqvidem in nupciis suis significavit, qv'il s'opiniatrera, d'enuoier un expres a V. A.; tamen ego e re S. V. putavi in illum casum, ut si hoc aula Wiennensis insi denegaret eidem securam adressam mittere, ut videlicct S. V. epistolam in serenissimae principissae inclusam ad Jaroslaviensem postarum magistrum includat, quem ego et inprimis Serenman jam de eo informavi, et suppono, S. V. hac vel alia via infallibiliter ab ipso Peterborough informacionem habituram, vel maxime de technis quas ne fors proprii S. V. ministri, S. V. et regni interesse spernendo, et suum querendo, cum Caesareanis habent. Hoc certum, si modo milord Peterborough presertim in modernis conjuncturis nihil

pro regno effectuabit, nunqvam alius qvidpiam efficiet. Nunc practer alia nova quae in extractu hic posito de tractatibus in Hungaria reperiuntur, nihil aliud ab aliquot postis habemus, et eventus docebit quid aula ad reiteratas Peterburgii instantias resolutura aut qvid ille nobis perscripturus aut denique quid S. V. de iis quae hoc in passu acta sint benignissime perscriptura sit; Non possum non qvin S. V. sinceritatem illam qvam Milord Rabi in omni eursu negociacionum harum testatus est, humillime aperiam. Is vigore ordinum reginae suae aulae huic valedicens ceu ambassador extraordinarius et ad tractatum pacis designatus primus plenipotentiarius Hagam comitum noviter in abitu me petiit, ut S. V. nomine suo primo qvidem debitas respectusque plenas pro tam humanis et benevolis litteris agam grates et simul eum excusem qvod ipse non respondeat, se magis actionibus S. V. qvam inanibus verbis servire velle et sibi gaudere quod nuue amplum nanciscatur eampum sincere demonstrandi quam vere cupiat dandam S. V. et Regno ab Imperatore satisfactionem. Profecto si dominus hic tam zelose et tam ferventer reginae negotium hoc non recommendasset ultra bona nobis data verba nunqvam plus feeissent vel Angli vel Hollandi. Apud nuperum ministerium tanta non poterat, et mutatio in Anglia facta aliam S. V. rebus dedit faciem. Caput ministerii prioris fuerat Marleburgius, cujus opinio et mens erat, ut regina S. V. bonis verbis in suspenso tenendo nihil agat ex metu collisionis cum Caesare, et haec omnia fiebant partim ut sibi imperatoriam conservaret gratiam partim ut protracto per tam importantem diversionem diutius bello se magis ditiorem redderet. Is plane impotenter cum ducissa sua reginam dominabant, vicit ergo dein alia pars et effecit, ut duci de Marleboroug etiam generalatus adimeretur, nisi se resolveret ad derelinqvendas negociationes et restatus ipso hoc omnibus annuit et adeo in publica iam non intrat et solum exercitibus imperat; ducissa ejus primis officiis in aula orbata privatim vivit. Imo ad mortificandum magis ducem Peterburgius Wiennam et aliorsum ad negotia facienda missus, et Milord Townsend Marleburgii creatura Haga avocatus in eius locum Milord Raby suffectus est; pars modo regnans ut ostendat quam interessatum fuerit praecedens ministerium, omnibus modis pacificationem nostram quaerit ceu medium securum ad obtinendam pacem generalem, et baec (sic) bonae intentiones continuis remonstrationibus Milord Rabi secundantur. S. V. benignissime recordabitur Dom. Jablonski Milord Raby assecurasse de certa summa pecuniae, si pax procurabitur; nunc summe necessarium eommittendo eundem iterato assecurare dignaretur; sive enim pax modo eoneludetur, ci maximum debemus, sive, uti modo spargitur, Peterburgius nihil effecerit, necessaria erit dieti domini amieitia; multum enim in procuratione assecurationis ex parte alliatorum de inclusione S. V. in pacem generalem prodesse poterit et ego ex opinione eius finitis jam hie et absolutis omnibus et nulla eerte spe de subsecutura pace existente intra 14. dies in Hollandiam et Angliam moveo ad observandum S. V. interesse et ad negotiandam juxta instructionis puneta mihi benignissime commissam alliatorum de inclusione in pacem assecurationem. Hace sunt, Serme princeps, quae hucusque pro S. V. agere et incaminare lieuit; imposterum etiam continua fidelitate ac diligentia laborare ac de omnibus S. V. humillime certiorare non intermittam. modo securior modus transmittendarum litterarum adinveniri possit. Nescio nimirum qvid Dom. Missuna cogitet, qvod mihi nihil respondeat et eatenus a S. V. benignissima quoad praecedentia omnia expeetabo mandata, Rem Europaeam gyod attinet, in Hispania rex Phillippus ubique triumfat captis Geronna et derelictis a Starembergio Balaguer ac aliis locis vel Tarragona et Barcelona a duec de Vendome obsidebuntur; annona, milite et omni munitione caret; Carolus Starembergius revocari petiit; succursus 2 millium qvi Barcelonam ire debebat naufragium in littoribus Gallicis feeit, et timent ne ante adventum auxiliorum Barcelona capiatur; imo certe est, alliatos de conservatione totius monarchiae dubitare et de eius divisione cogitare incipere. Rex Galliarum in Brabantia offensive agere vult et ad Rhenum irruptionem facere. Circuli associati Wiennae auxilia urgent, quae si ipsis recusata fuerint, se neutralitatem acceptaturos minantur. Wiennae magna conspiratio Bavariea detecta dicitur. Dux Sabaudiae si accomodatio cum Caesare non subsequetur, magnam in Delfinatu non faciet diversionent, et Veneti nimis in Galliae partes inclinare videntur. Rex Sveciae Hagae declarari jussit se neutralitatem in imperio tenere non posse et ereditur brevi exercitum Svecieum ex Pomerania moturum et vix eum miles neutralitatis impediet. Rex Bornssiae vere hoe iter in Hollandiam meditatur partim ad decidendum cum Hollandis de arausoniensi suecessione, partim ut propior esse possit, si tractatus generalis pacis ut dicitur vere successerint. Caeterum . . .

foret, ut S. V. vel insa ad Milord seribendo vel mihi benignissime

Schreiben des Baron Ilgen, k. preussischen Ministers, an Jablonski.

(15. April 1711.)

Hochwürdiger und Hochgelehrter, mein Insonders hochgeneigter Herr!

Euer Hoehwürden verhalte Ieh biemit nicht dass die vor die Herru Lugern susgefertigte bekannte assecuration zu Wienn im Haug zu regenahurg und an andern mehr örtern gross bruit macht und möchte Ieh aus gar vielen und wichtigen Ursachen wohl wünschen dass die Sache noch nicht celatiret, sundern in mehreren geheim gehalten wäre, Euer Hochwürden ersuehe Ieh auch gehorsamst nicht allein Ihren ausgezeitliten Revers zu folge das Original gedechter assecuration wohl zu asserviren und es vor niemanüts augen kumen zu lassen soudern auch keine absehrifft dwor zu geben. Ich bin

Ener Hochwürden

gehorsamer treuer Diener Ilgen.

A Mr. de Jablonski ministre de la parole de dieu pour la Cour de S. M. a Berlin.

83.

Bericht Klement's an Rákóezy. Berolino, 16. Aprilis 1711.

Qvanvis inde a discessu expressus (sie) mei nihil singularis ex Austria aut Hollandis allatum sit, rumores tomne continui qri sparguntur de parum sincera ministerii Wiennensis in tractando eum S. V. intentione deflicientibus S. V. aut domini C. Bercseuri informationibus ea ago et remostro que ex generali rerum constitutione conjiecre licet. Praesentibus ansam dant domini Brenner bue Berolinum seriptac hie incluses literae, in qu'ilus roggat, ut encelun ceu summe necessariae domino Peterburgo communicentur, nec defui officio meo, sed qvan securissima via dietam epistoham addita mea ad Milord Peterboruugh inviavi eo magis quod religionis negotium ad dietam sami 1687 reductum esse voluerit aula Wienneusis, mens interea dominorum alliarorum esset, ut in eum essum, si aula Wienneusis sincere et sine fuco super ultimario (?) propositas conditiones S. V. transmissas pacem concludere debitamqve regno et nunc aliquam convenientem satisfictionem S. V. dare vellet, tales conditiones cadem acceptare et de caelero ex parte alliatorum secum et assecurata esse posset, cosdem diemonstrandum quantum a S. V. obstriet furcirat pro eudem sime quarantia formali signaverit, paecem hanc particularem generali inclusuros et media pro procurando eidem sufficienti acquivalenti adimventuros, quae ut S. V. notificem mini communicats sunt. Caelerum

## 84

Bericht desselben an denselben. Berolino, 25. Aprilis 1711.

P. P.

Per expressum meum ultima Martij hine diseedentem S. V. uberrime de omnibus in illum diem actis punctualiter informaveram dictasqve litteras sub duplicatis in sequentibus diebus transmiseram, eurrente expost fama aulam Wiennensem sine concurrentia potentiarum alliatarum pacem cum S. V. eoncludere velle occasione litterarum domini Brenner ad Dom, Jablonski datarum ad Milord Peterborough uberiorem exaravi epistolam includendo dietarum a domino Brenner scriptarum copiam qyorum omnium exactam relationem S. V. jam exposui. Toto expost tempore nee in Anglia nee Hollandia nee Wiennae qvidpiam singularis actum est. Confirmationem solum adventus S. V. in Poloniam a domino Brenner aecepi ubi rationem abitus ex Hungaria illam fuisse dicit, avod austriaci dum pacis desideria mentiuntur et sie alliatis et C. Peterborough illudunt omnem in eo collocarint operam, ut S. V. ex Polonia exclusam deprehenderent. Communicavi haec aulae huic ac simul percontatus sum, qvalemnam in omnem easum receptionem ratione respectus personae principalis et securitatem ratione permansionis cum omnibus exulare volentibus in Borussia habitura sit S.V. Qvoad primum assecurant futurum more principali et quoad secundum, promissi sunt, mittendi ordines ad gubernatorem Prussiae, ducem Holsatiae, ut omnes in genere et singulos in specie Hungaros in Prussiam se recipientes efficaciter et manu ctiam militari protegat, et nunc inprimis etiam dominum Brenner eui sine dubio ab eodem S. V. perscriptae per comitem Herberstainium variae struuntur insidiae, qvam rem aula valde displicenter tulit ae eum semper benigne manutenere resolvit,

et mihi etiam hic non securo ut cum brachio generalis campi mareschallus assistat, rex imperavit. Venio nune ad revolutionem extraordinariam, hoc est mortem imperatoris Josephi; octo dies lecto affixus haeserat ac dein 17, aprilis hora pomeridiana 10. supremum obiit diem; secutus brevi sibi familiarissimum principem de Lamberg ante aliqvot septimanas mortuum, qvi illud ipsi praedixisse fertur. 18. solum aprilis permissum fuit ministris extraneis per cursores, principalibus suis obitum hunc notificare, et eadem die tres expressi variis viis ad regem Carolum Barcelonas expediti fuere. Nuncius huc Berolinum nudius tertius sub vesperam allatus fuit et mortem banc tam qvoad alliatorum res in generali, tam qvoad S. V. et Hungariae res in particulari allaturam putare coeperam, ac ideo sine mora status ministrum dominum Baronem de Ilgen accedens eundem rogavi, ut pro suo in S. V. et nationem Hungaram affectu in tam improvisa rerum immutatione suam sententiam mihi eo magis sincere aperire dignaretur, qvo securius de Regiae Majestatis pro gente Hungara affectu persvasus sit, annon rebus sic stantibus S. V. et secundum projecta jam ante aliqvot annos communicata vel totalem sui a domo austriaca demembrationem, vel asserto principatu Transsylvaniae pristinarum libertatum restitutionem sperare queat; credere me , S. V. legalem suam in principatum Transsylvaniae praetensionem nunc non derelicturam, multo minus Status Regni tot legalium punctorum satisfactionem in modernis conjuncturis remissuros; impelli me ad hoc supponendum inprimis sequentibus: Constare quod Czarus gallieam acceptaverit inter se et regem Sveciae mediationem, et per consequens rem in eo esse, ut pax Czarum, Svecum et Turcas inter coalescat, gyod ubi factum fuerit, rationabiliter concludi posse, Czarum vigore tractatuum suorum cum S. V. Turcam et Svecos ob proprium interesse S. V. in Transsylvania contra quemcunque manutenturos et Hungariae vel totalem per ejus a domo austriaca avulsionem libertatum, vel pristinum privilegiorum vigorem asserturos. Turcam vel maxime tractatuum horum conclusionem acceleraturum audita modo morte imperatoris, quod in turbido in Hungaria absente Carolo se piscari posse speraturus sit, nec Czarum ant Svecum multas facturos difficultates, qvod compositis rebus suis hoe tempore, ne fors jam diu projectata exeqvi possint molimina putaturi sunt. Melius ergo fore, ut S. V. et Hungaria vindicationem potius sui alliatis et inprimis regi Borussiae debeant, qvippe qvihus mediatum (?) desint ad procurandam nunc realem S. V. et Hungarine

satisfactionem. Petere me, ut S. E. literarum earum gyas S. V. ad Dom. Jablonski mense octobri 1708 dedit, quae de demembratione regni Hungariae agunt, nec non projectorum sequenti anno a me propositorum tum a S. E. non impraeticahilium judicatorum recordari dignaretur, ex qvibus visum sit, qvam facile Sua Majestas Regia nunc ctiam mediante Czaro Hungariam asserere S. V. in Transsylvania manutenere (sibi?) ad imperialem coronam gradum struere religionisque securitatem stabilire queat, inprimis nune dum vacante throno imperiali Regia Majestas eas quas antea pro domo austriaca non teneatur habere considerationes, et adhuc incertum sit, utrum Carolus imperator futurus sit ad evitandam Imperii et Hispaniarum conjunctionem; Carolum denique alliatis tot nominibus devinctum esse, ut firmiter sperandum sit, cundem accedente eorundem officio legalem Hungariae impertiturum satisfactionem; nec dubitare me, alliatos hanc occasionem lubentissime accepturos, partim ad satisfaciendum promissis suis, partim ad eo citius finiendum grave hoc bellum, partim ad praecavendas quae nunc in Hungaria, in Oriente ac Septentrione exoriri qvirent pro Gallia diversiones. Fieri posse, ut tota Hungaria modo vacante throno vel ad minimum aliqvi magnates ad deniqve copiae caesareo Hungaricae confoederatorum accedant parti, ct adeo novam rebus eorum reddant faciem. Addidi his omnibus, me solum haec privato nomine profferre, fundata tamen esse omnia in instructionibus a S. V. mihi datis, expectaturum me interea S. V. mandata, quae per expressum nieum commodissime transmitti possint. Respondit dominus de llgen, mihi ipsi notum esse regis in Hungariam paternum affectum, et suum S.V. et regno serviendi studium semper se vovere, ut plenariam afflicti regni illius populi obtineant libertatem et qvietem; videre se, opinionem meam superstructam esse. Primo avidem concludendae pacis inter Svecos, Moscos et Turcam hauc tantis totque implicatam esse difficultatibus, ut inde effectus nullus expectari queat; Czarum nunqvam omnia illa initurum quae a rege Sveciae proponuntur, nec hunc a praetensionibus suis qvidpiam remissurum. Turcarum interesse reqvirere, ut Czarus Asoff et alia in illis partibus existentia fortalitia demoliri curet; hunc vero omnimode in eo esse, ut parta conservet et augeat; utrum Gallica acceptata sit mediatio, in dubium vocari posse; scire se hanc Vetesium proposuisse (sed) ignominiose a Czarum (sic) exceptuni fuisse. Res denigve Moscorum, Turcarum et Svecorum ita constitutas esse, ut magis ad borum conservationem quam ad aliorum assertionem arma convertere teneantur; nec deesse ubique austriacae domui homines qvi ne fors talia contra eam consilia omnimodo impedire conentur. De Regio prono animo S. V. persvasam esse posse, statum aulae cjus ita comparatum, ut ad dictorum projectorum expeditionem pauca contribuere possit, obstrietum eundem adhuc esse domui austriacae ob aliqyorum Bohemica feuda et infallibiliter nullum alium qyam Carolum imperatorem electum iri. Moguntinum totum qyantum austriacum. Trevirensem et Palatinum Electores imperatoris cognatos hic enim Neoburgus, ille Lotharingus, domum Hannoveranam ex pacto austriacae votum dare teneri, Carolum ccu regem Bohemiae se ipsum nominaturum, Saxonem, eo qvod filiam imperatoris pro filio suo ambiat, vocem suam non denegaturum nec regem Borussiae solum his omnibus contrariari velle aut posse. In rei veritate qvidem esse, Carolum omnia alliatis debere, sed continuas austriacorum ministrorum apud alliatos fuisse exaggerationes, alliatos multum debere Carolo quod is personam suam ad iis complacendum tantis exposuerit periculis, ipsum principem fuisse qvia modo sine Hispania unus e maximis futurus erat et alliatorum eiusdem in Hispania manutentionem requirere, et hoc crgo capite pauca sperari posse, alliatos pro S. V. omnia facturos, gyae bonis modis et viis fieri poterunt. Eorundem, ut et Regis sui sinceras intentiones esse nec per illos hucusave stetisse avod pax in Hungaria conclusa non fuerit, obtulisse dictas potentias unam vel duas ante mortem imperatoris septimanas in fortibus terminis pro pace Hungarica mediationem, verisimile esse, eosdem omnia apud Carolum qvae possibilia fuerint acturos, experientiam tamen hucusque doeuisse, gyam parum sinceram intentionem austriaci semper habuerint; alliatorum et harum exterarum potentiarum rationem status exposcere, ut pacate cum Austria vivant. Segvi exinde eos ob Hungariam nullum bellum Austriae indicere et solum officiis juvare posse, nec videri illos in tantum diversionem in septentrione vel oriente timere debere, dum mors haec imperatoris certocertius pacem admaturatura sit. In eo nimirum iam conveniunt Gallus et alliati, ne corona Hispanica imperio et terris hacreditariis conjungatur, ac ideo pacem proxime conclusam, et uti judicare licet, famosum ita dictum Partage Tractatum reassumptum et caecutum iri, utramqve partem bello fessauı et sumptibus exhaustanı esse; alliatos qvidem habere validissimas hoc anno in Brabantia copias, sed qvasi contra muros et aggeres campagniam inchoare debere, et adeo gratissimum iis futurum, modo honorabili tam cruento bello finem imponere.

Res Caroli Barcelouse ita ad extremum redactas esse, ut nullo unqvam plausibiliori sub praetextu ad haereditarias suas reverti potuisset provincias; eum itaqve brevi Wiennae futurum et omnes ne fors emersuras suppressurum revolutiones. Addebat dominus de Ilgen, Hungariam non debere fidere multum prommissis alliatorum de inclusione in pacem generalem; aulam Wiennensem parum eorum minas curaturam, qvod sciat, eorum interesse conservationem alicujus partis monarchiae Hispanicae reqvirere; non debere qvidem S. V. de eorum sinceritate diffidere, sed pacem Vestfalicam docuisse, qvid pro Bohemia caeterisque statibus imperatoris propriis Svecia et Gallia tum agere potuerint; multum fore, si in pace generali id qvod in Monasteriensi pro Silesia stipulatum erat, obtinebitur. Privatam hane asserebat finiendo esse suam mentem, se regi hacc propositurum et Majestatis Suae mentem relaturum. Plura bac in materia agere needum potui; itura in Hollandiam posta considerationes meas hac de re ad legatum Angliae scribam et illud vel maxime urgebo, alliatos nunc optimum in manibus bahere medium, suam veranı pro Hungaris demonstrandi intentionem, si nimirum Carolo in Austriam Barcelona redituro tamdiu classem navalem mittere non saperint, donec S. V. et Hungariae satisfecerit; ac denique omnia agam quae pro tenui meo posse in bis delicatis conjuncturis praestare valebo, donec super nuperas meas per expressum missas S. V. acceperim mandata; nihil sane aliud doleo gyam ad gyod in tam importantibus rerum circumstantiis et imminentibus Hungariae periculis nullam plane benignissimam a S. V. accipiam informationem, multum minus ad meas ullum responsum; fateor, pudet me in conspectum ministrorum sive huiatium sive exterorum prodire: incomprehensibile enim illis est, ministros S. V. tam sterilem habere correspondentiam, quae iis vere et cum fructu principali suo servire aut pro interesse ejus realiter qvidpiam efficere, ob deffectum notitiae eorum quae aguntur, omnem perscindat occasionem. Caeterum etc.

85.

Schreiben des Abbé Brenner an Klement. Königsberg, ce 30. d'avril 1711. Praesentat. Berolini 1711, 7. Maji.

Nuper fusius respondi ad illa quae priores P. D. V. literae continebant, super materia postremarum quae mortem Imperatoris

significant, multi multa. Optarem omnino aulae Borussicae opiniones desuper intelligere. Res nostras viz juvabit hace mutatio, prima saltem hace aestate: Ministri enim cupidi bonorum nostrorum in omnin grassabuntur, donce copine illorum alio avocentur. Nunc si C. Coli guti farcre vellent, possent ita res nostras componere ut obtentis privilegiis et Securitate nostra pro Imperio stare possenus, quod hacce mutatione non aihil turbatum iri certum est, me commendo salvo favori et permaneco

Ejusdem Perillustris ac Generosae Dominationis Vestrae addictissimus

D. H. B. m. p.

(Original.)

86. Schreiben Rákóczy's an Klement. Jaworow, 12. Maji Anno 1711.

Cum a tempore discessus vestri nullas percepimus literas advenit tandem expressus omnem peractarum negotiationum seriem secum portans, et quanquam interea per Brennerum de necessariis magna ex parte informati fuerimus genuinam tamen de particularitatibus ecrtitudinem nunc fusius habentes, quid ulterius, siuc verendum sive sperandum, quare ratione amplior nationalis causae progressus instituendus sit, non praetereundanı adapertanı esse Nobis viam probe circumspicimus. Caeterum quandoquidem Vestra latuerit nos hactenus commoratio uberrimam de omnibus, quae interea contigerunt transmisimus Brennero informationem, quam jussu Nostro vobiscum communicatam esse nulli ambigentes, quid sequioribus post habitum nostrum cum Comite Pálfi colloquium, rerum cursibus actum peractumque sit, paucis pro futura negotiationum directione (annexis instrumentis fusius explicantibus rem) attingere voluimus. Et quident sub Nr. 1 videre erit versutam, nec minus impracticabilent Aulae Viennensis Declarationem, vigore cujus praecise Nobis et Aulicis Nostris Bonorum restitutionem appromittendo, non solum Ducem a confocderatis suis abstrahere conabatur sed et antequam Tractatus concluderctur exauthorata omni militia, Fortalitia sibi ante omnia trudi praepostere praetendit; Quanquam autem satis nota hine elucesceret Austriacorum in Pacem insynceritas; nihilominus ne quid in Nobis deesset. Generosum Paulum Ráday ea instructione Fontes. Ablh. II. Bd. XVII. 12

munitum censuimus ad Plenipotentiarios Caesareos Pálfium et Locherum ablegandum, ut synceritate Nostra contestata, tum praefatae Declarationis intricatum contextum, et fucatum agendi modum aperte ostenderet, tum et nullam Nobis sine consensu confoederatorum Statuum de Summa rerum agendi superesse facultatem, adeoque peremptorie praefixi primum Triduani, expost duodecim dierum termini, necessariam extensionem efficaciter adurgeret, sed ecce dum Praefatus Ablegatus noster, iter suum continuat Generalis Karoly convocatis sub praetextu Lustrae undiquaque Exercitibus, et Palfio per captatam occasionem animos militum spe pacis et futurorum metu corrumpente, hanc, quae sub Numero Secundo annexa est obtrudit, per expressos militiae legatos Finalem Caesareo Regiam Resolutionem, quae licet tum ex eo, quod non ad tractandum sed praeprimis ad deponendum juxta ignominiosam Juramenti formulam homagium invitati fuerimus, tum quod per viduarum et Pupillorum e bonis Parentum sanguine suo Patriae litantium eiectionem Reatum rebellionis agnoscere oportuerit, tum vero denique quod peremptorium terminum vix itineri, tanto minus, communicando et concludendo cum confoederatis Tractatui sufficientem adurscrit, nullatenus per nos acceptari potuerit, nihilominus spe futuri favorabilioris Tractatus lactati, synceram in concludendam Pacem propensionem denuo testati, iterum iterumque extensionem Armistitij et termini cfflagitavimus: Verum enim vero Ablegato Ráday Instructioni Suae interea incumbente ac considerationes suas sub Nr. 3 Plenipotentiario Caesarco ad facilitandam Pacis negotiationem vigoro datae sibi facultatis proponente, simulque ad eas resolutionem responsoriam (prout ad marginem literarum videre est) recipiente, Palfius praecipitantia temporis utendum ratus, Partim generica omnium Regni libertatum promissione, Populum et Militem infasciuat, Partim armis vindicibus terret, partim vero iam praevie corruptum Generalem Karolyi ad convocanda sub praetextu adventus nostri confoederationis commembra, facile persuadet, qui etiam (nobis extensionem termini peremptorii avide praestolantibus) dum interea Palfius ad tria milliaria castra locat, non modo se ad Tructatum sine nobis, qua foederatorum statuum Electo Duce et alijs Senatoribus immittit, sed et ad acceptandas obtrusas Pacis conditiones (quae ut plurimum ex considerationibus sub Nr. 3 annexis collectae sunt, et nec dum ad manus nostras devenerunt) tum militem, tum reliqua Confocderationis commembra tanta authoritate sibi attributa disponit, ut co facto, et Fortalitium Cassoviense

et Arcem Kövar, per ordines suos et concurrentium Confoederatorum hosti resignanda demandaverit, ac maximam Exercituum Partem per Pacem particulariter conclusam exauthoraverit, ridente interim (prout facile persuaderi potest) in sinu suo Palfio, qui sine dubio ob veritam Peterburgij negotiationem, tum ob occultatam Caesaris mortem haec omnia in tantam confusionem praecipitando effecerat. Quamquam autem omnia in concursu illo Szathmariensi nostro nomine et cum manutentione dignitatis nostrae (remansis pro Parte nostra tribus utpote Munkaes Unguar et Huszt fortalitijs nostris quoque ordinibus ex perspecta suspicione, in constanti fidelitate confirmatis) per Karolium acta sint ac Puncta quoque Pacis (quorum nonuulla vestris conformia esse videntur) ad nos pro confirmatione transmittenda decreverint, adequie nos etiam ad exoperationem finalem Tractatus cum Prolongatione termini exire alieni baud fuerimus; nihilominus Caesare jam ad aeternitatem evocato, quid amplius agendum restet (prout in literis quoque Palfio perscriptis sub Nr. 4 declaravimus) insi ancinites haeremus. Quocirca mutata jam rerum ad renovandas negotiationes facie nune desiderabile illud advenit tempus. ut et nos pristinam regni libertatem postliminio reducamus et aliatae Potentiae contestatum erga hanc gentem favorem seguioribus consiliis et auxiliis continuent adeoque summe necessarium esse videmus praecipue opera vestra elaborandum, ut antea prosectatam propositionem nostram qua mediante exoperandum a dominio Austriaco Hungariae emancipationem toti Europae maxime necessariam fore clare ostendimus iteratis laboribus representet et alliatis potentiis ea moderatione persuadcat. ut simul ostendat gentem Hungaram magnam in alliatarum Potentiarum e quanimitate ponere fiduciam, quae viam ad restabiliendum regni pristinum vigorem adapertam esse cernentes juribus libertatibus et legibus regui restituendis omui conamine prospicere non sint intermissurae, unde quoque opinionem corum facile agnoscentes tanto citius et avidius praestolabimur nobiscum communicandam quanto magis timenda partis adversae conamina in labefactationem ue fors libertatum nostrarum tendentia tempestivis remedijs antevertere desideramus quorum exoperationem dum fideli

dexteritati vestrae commitimus eundem valere desideramus.

Franciscus Princeps m. p.

(Original.) Stephanus Kruczay m. p.

87.

Schreihen Rákóczy's an Klement. Zaluze, 13. Maij Anno 1711.

Sok Jokkal Isten algya hüsegedet!

Az melly horokat az Oeconomicum Consiliumnak Hegyi által Eülletet vőina ez el mültöszel az Felséges Prussini király emher kezihez alkuléppen administráltatui részszerint Hegyi el pártólásáral distrahállattak, reszszerint penigh Pazdiesra hozatattak vőlt, a kiket is Verecezkére szaláttárán, mintbog inem vőltak arr avlók, hogj a király emberének lehetet volna öket assignalui, másova deputaltuk. Füsthen nemavón azért hitelensége által Hegyinek velv azá alku, a borok nem administratiója mint, azon két ezer ött száz. Talléros Talleros Capitalisra, szamot ne barcson hiséged, se penigh arra semmi assignatíot ne agion senkinek is 9.

F. Rakoezi m. p.

Nachdem so durch Hegyi's Treulosigkeit das mit ihm geschlossene Abkommen (in Rauch aufgegangen) rereitelt wurde, dürfen Sie wegen Nichtlieferung der Weine auf jene Summe von zweitansend fünfhundert Thaler nicht rechnen und darauf anch Niemanden eine Aoweisung geben.

F. Rákó ezi m. p.

An Klement.

Klementnek.



Gott segne Ew. Getreuen mit vielem Guten.

Digeinigen Weine welche der ökonomische flath durch Hegyin diesem verflossenen Herbeta zu Handen des Berollunfeligiere St. Mijastik des Königs, von Preussen hätte verfragunässig abliefern sollen, sind theils durch den Ahfall llegyi's verforen gegangen, theils aber nach Paziles gebracht worden, welche wir sodnan nach Verenek verfliehen lieseen, und da ain nicht mehr geeignet waren, dass sie den Bevollmiehtigten des Königs ausgefolgt würden, anderwärte settseelt kahen.

#### Schreiben des Abbé Brenner an Klement. Regiomonti, die 18. Maii 1711.

Perillustris ac Generose Domine mihi Observandissime! Cum per Austriescum nequition finan de Pace llungaries i terum invaluerit, lubeat P. D. V. ex annexa litterarum, quas ad quendom Ministrum dedi, copia seriem Palfanne negociationis intelligere, ex qua facilé apparet, non alio consilio hace denou spargi, quam ut Colligatis persuadeant, rem illam jam confectam, nec opus case ut ulterius paud Carolum insistant imo sperent bervi Copias ex Hungaria in luerium communis emolumenti gratia ducendos esse. Ad priores appello meque favori commendo fusulum iter apprece o te permaneo

Perillustris ac Generosae Dominationis Vestrae

Paratissimus Servus

(Original.)

D. H. B. m. p.

Kurze Darstellung der Friedens-Unterhandlungen mit dem Grafen Pálffy.

Ad Brenner 18. Mai 1711.

Voici en peu de mots toute cette Negociation du General Palfi: Il y a près de 4 mois, quil s'aboucha avec le Prince à Vay ou aiant promis à S. A. S. de faire savoir à la Cour les sentimens des Confederes, il la pria d'entrer de nouveaux en conference, lorsque la reponse de l'Empereur sera arrivée, Cependant le Prince aiant sû positivement que l'on avoit ordre de le surprendre, il se retira en Pologue lorsque Palffi l'attendoit à Debreczin avec le Conseiller Locher, qui arriva de Vienne avec les Resolutions de la Cour de Vienne qui sont de l'impertinance suivante; que le Prince ne doit agir que pour lui même et ses domestiques, quil pourra dans la suite agir pour ses enfants. Que chaque Seignenr et officier ou gentilhomme doit pareillement agir pour luv meme et demander sans delais la grace de l'Impereur, que l'on accordera sans difficulté aus Simples Soldats, qui quitteront les armées qu'il faudra recourrir à la Clemence de S. M. J. pour les biens confisques; mais qu'on donneroit de l'entretien raisonable par maniere d'usufruit à ceux qui se trouvent hors du Pais, s'ils y retournent, que ceux qui auront obtenu l'amnistie eu

pourront demander la confirmation dans la diette prochaine, Que le Prince pour marque de sincerité doit prealablement rendre toutes les fortresses, qu'il a encore et congedier toutes les trouppes, et cela en trois jours. Cette derniere Clause toute extravagante qu'elle est, enfermoit un grand Mistère. Car si le Prince s'etoit transporté à Debreezin, et si le terme de trois jours expiré il auroit refusé de consentir on l'auroit attaqué immancablement, en meme tems que les troupes Autriehiennes de Transsylvanie et du Coté d'Unguar auroit marché pour lui coupper la Communication avec la Pologne. Ce Prince aiant evité le piege, le C. Palffi lui envoia par ecrit toute cette belle resolution. S. A. S. repondit de Sztrieh en Russie le 27. de Mars, que les fortresses et les trouppes ne lui appartenent pas en particulier. mais à toute la Confoederation, elle ne pouvoit rien faire sans leur Consentiment, qu'il falloit qu'elle convocat tous les Confederez et qu'elle traittat conjoinctement avec eux, qu'il s'agis soit de retablir entierement les Seigneurs et Nobles, et rendre les biens aux Veuves et aux orfelins dout on a fait mourir les maris et Peres contre les Loix, qu'on ne pouvoit pas differer à rendre les Princes ses Enfans. et enfin que l'on etoit obligé d'observer les Loix, que S. M. J. a si saintement jurées. Cette reponse n'a put etre à Debreezin que le 4 ou le 5 d'avril et n'a pû arriver à Wienne que vers le 12, du meme Mois. L'Empereur a eté pendant tout ce tems hors d'etat de s'appliquer aux affaires, et il mourût le 17. avant peutetre qu'on lui en est parlé, mais ee qui est plus positive, c'est que les reponses sont diametrallement opposées aux Resolutions et declarations, que diront donc nos Nouvellistes pour appuyer l'imposture? est ee que l'Empereur agonisant à tout d'un coup changé de sentimens, ou est ce que le Prince aiant appris la mort de l'Empereur a pris des Resolutions contraires à ses interets à eeux de la Patrie? Si la grace toute puissante avoit operé le miraele dans le Coeur de l'Empereur il auroit consenti à la Convocation des Etats Confederez sous le Prince, sans laquelle S. A. S. lui avoit declarée de ne vouloir pas traitter. Mais elle a passé le mois d'avril en Pologne, et les lettres qu'il m'a fait l'honneur de m'ecrire non sculement ne parlent d'aucune convocation ou d'aucune paix, mais elles font encore councitre sa resolution finale, qui est que se voiant de nouveaux trahy et trompé par la Cour de Wienne. elle espere que toute l'Europe connoîtra enfein sa sincerité et conviendra qu'elle est reduite à chercher tous les moiens possibles pour

secourrir sa Patrie, sans les Etats de la quelle S. A. S. ne veut entendre parler d'aucun traitté, ni meme renoncer au droit sur la Transsylvanie saus la participation et consentiment des Etats qui la composent.

# 89. Berieht Klement's an Rákóczy. 23. Maii 1711. Berolino.

Per E, dominum C. Beresenyi sub dato Leopolis 18. Martij de omnibus iis quae in Debrecsinensi tractatu acta focre uberius informatus non intermisi vigore huins epistolae mihi commissa in locis debitis apud alliatos repraesentare; interea in gravissima febri prorsus per tres septimanas dubio reconvalescentiae eventu colluctatus nihil agere potui. 25. Aprilis S. V. humillime certiorem reddideram de mente hujatium ministrorum quoad mortem Caesaris et quid illa boni pro Hungaris effectuare possit, nec dubito, eandem S. V. cum praecedentibus redditam esse. 16. hujus venit Wienna nuncius, comitem Caroli cum confoederata nobilitate et militia traditia residuis fortalitiis pacem Debreczeni signasse ac dein sacramento fidelitatis regi se obstrinxisse; confirmavit haec omnia sequens dies postalis et inprimis certa quaedam epistola ab exule Hungaro Jarislavia scripta, quae exacte mihi ostendebat pacem hanc exclusa S. V., qvod nimirum conditiones acceptare noluerit, coaluisse. Qvid de luis aula et ministerium hocce judicent, ignoro; morbo enim meo gravi impeditus aulam videre non potui, qvae 20. luijus in Hollandiam, nescitur qvare, abiit. Scripsi ea eatenus ad milord Rabi et baronem d'Ilgen, qvorum responsorias, ubi accepero, S. V. humillime transmittere non intermittam. Hic praesentium S. V. addictorum, imo et mea mens est rebus taliter stantibus me in illud usqve tempus nihil agere, multo minus in Hollandiam, etiamsi reconvalescerem, abire posse, donce a S. V. de actorum serie uberius informatus novis instructus fuerim mandatis, vel maxime ideo, qvod conclusa nune per status in Hungaria larvata pace alliati non ita cordi sumpturi sint rem, nisi nova pro persona sua proponenda curaverit S.V., quorum rationem Anglos et Hollandos presente modo rege Borussiae (habituros) sperandum est. Igitur nova hic fideliter S. V. expectabo mandata, eandem humillime assecurando, me constanter in fidelitate permansurum et eodem ardore quo antea interesse suum curaturum, confisus tamen S. V. itidem secundum petitum literarum mearum de ulteriori subaistentia benignissime prospecturum, et etiam acturum, si praesertim in modernis conjuncturis in Angliam, ubi omnia duplo carioas sunt, cum teauti sanitate proficisci deberem. Qvaliter nam satus generales Belgii viduae imperatrici condolucrint et qvaenam corundem de domo austrica mens sit S. V. ex adjunctis elementissime videre dignetur. Cujus benignitati me commendans manco etc.

> 90. Schreibeu Lord Raby's an Klement. La Haye le 24. May (1711).

Monsieur!

Comme jailai repondre a votre lettre j'entendois que la paix estoit fait pour tout jour en Hongrey ainai je n'ai pas besoin d'etendre plus sur ce sujet, mais de vous dire que l'aurai toujours le meme estime pour votre personne et j'espere que vous avés votre hien restitué ear

effectivement je vous souhaite toute sorte de Prosperité estant avec passion

Monsieur

Votre tres humble

A terro:

et tres affectioné servieur

A tergo: et tres
Monsieur Rosenau.
(Original.)

91. Schreiben des Abbé Brenner an Klement. Praesent. Berol. 31. Mai 1711. Reziomonti, die 25. Mai 1711.

Raby m. p.

Perillustria ac Generose Domine mihi Observendissime!
Ad littera P. ac G. Dom<sup>6</sup> Vestrae de 16. Mai, tum ob molestam, qua eadem vexatur, febrim, tum ob nova, quae transmittere placuit, vehementer indolui. Hace eodem tempore percrebuerunt, quo ab uno et nostris littera accepi technerum Viennessimi testes, veluti ex annexo dilucidum est, magni mihi fuerit prodigii loco si hace omnia ab imperatore promissa aut acceptata sint, sed long majori si bona fide ab administris executioni mandata fuerint. arbitror enim nee Principi nee Protestantibus satisfactum iri, negue coeterorum securitatem nisi luxa Viennessimi fide inniti, raqiquiqui sti, inde satiten apparet, quibusnam

Hugari promissis allecti sint, et cum adu denno verbis non stectici, suppedibubut hace ipas Serenissimo Pineipi et conquerendi materiam et ansam quaevis adhibendi media, quibus suam Patriaeque salutem assercer queat. Cujus ego quoque mandata ad hane revam mutationem spectantia praestolaturus sum et interim P. ae. Gen 'Dom' Vestrae pristinam valetudinem apprecando memoratae hie adjacentis seriqurae dirutgadionem commendo.

Perillustris ae Gen<sup>so</sup> Dom<sup>nio</sup> Vestrae addictissimus servus D. H. B. m. p.

P. V. Vereor ne quoad lane Ilungariae Pacem infelieis Prophetae munus obierim dum in literis, die 16. martij ad Dominum Jablonski datis praedisi non Pacem sed dispersionem et animorum divisionem ab Austrineis quaeri, quea eliquando non minus deceptoribus quam deceptis gravissima sit, ad has P. D. Vra. Dom. Jablonski quasi discursus causa remittere non grauctur.

(Original.)

92.

Schreiben Rákóey's an Klement. Leopoli, 27. Junii 1711.

Fidelis nobis sincere dilecte. Supponimus redditas jam hactenus vobis fuisse Responsorias literas nostras per expressum vestrum transmissas ex quorum contentis et annexis Earundem ahunde percipere potuistis in quonam eardine versentur Negotia Hungarica his proinde quod tune defuerat adjungimus copiam nimirum sie dietae Pacis Karolianae quam aula Wiennensis jam puneta submissionis appellat una cum animadversionibus quae haerens venenum vobis et alliatis manifestare poterunt ob quod illa aeceptare obligationi nostrae in patriam consentaneum esse haud duximus, nec nos fefellit opinio; quid enim minister quidam Wienna seribat hie aceludimus et ex his omnibus alliatas quoque Potentias agnituras speramus justas et aequas rationes nostras, ob quas ad concludendam illam morte Imperatoris subticita fraudulosam negotiationem ultimanı manum admovere renuimus verum pronti vobis in memoratis literis contenta literarum nostrarum aute Expirationem armistitii Generali Palfilo transmisimus ita nune quoque postreme scriptarum copiam communicamus quae ipsi quidem in proprias manus traditae fuere sed Tabellarius denegato responso reversus est interea vero certum est

Palatinum in omnibus Hungariae Comitatibus Carolum Archiducem pro Rege promulgasse contra manifesta jura et libertates Regni quae similem promulgationem paceatis primum animis in universali dieta fieri debere praescribunt et ipsemet articulus 2600 dictae Posoniensis anni 1687 hic copialiter annexus quidnam praeseribat fieri debere ante promulgationem et agnitionem regis abunde videre poterunt, agnos eent speramus ii, qui sine praejudicio sana conscientia de rebus nostris judicare voluerint nos regem extra dietam promulgatum non deposito praevio modo juramento agnoscere non posse sine totali ruina libertatum nostrarum, quae profecto per haereditariae suecessionis practensionem et ne fors etiam futuram agnitionem in tautum non laedcrentur aut annihilarentur quam per actum hune per quem Juri suo Regibus conditiones praescribendi et illos super cas adjuvandi cederet natio, ae proinde Czaro Moseoviae et Rege Poloniarum hie existentibus Reinublicae Polonae in Senatus Consultum convocatae suo modo institimus ut opere mediationis reassumpto declarationem nostram pro justa agnoscere velint qua mediante nos ab inimicitiis desistere velle affidavimus ad id usque tempus donce libertates et leges nostras de novo laedi publicis actibus compertum non fuerit appromisimus praeterea nos in promulganda libera dieta liabita sufficiente securitate vel personaliter vel per Picnipotentiarios nostros comparere velle et eum pro Rege aguituros qui legaliter agnitus et coronatus fuerit Eique Juramentum praestituros, Petiimus proinde ut hae nostra declaratione facta onines in Confoederatione nostra perseverantes restituantur in integrum et Bona nostra interea quoque pro securitate Personarum nostrarum in Polonia degentes possidere valcamus Institimus prout dictum ut Potentiae supra memoratac haec effectuare velint quae exoperanda suis quoque ministris comiserunt et securitatem nostram Pacisque conciliationem Respublica expresso Senatus consulti statuto sanxit. Ex adjuncta literis vestris copia literarum Generalium ordinum viduae Imperatrici regnanti scriptarum profecto sat dolenter vidimus praecipitatum agnitionem Archiducis pro Rege Hungariae ubi potius sperassemus praetaetos ordines per acta mediationis et negotiationum Tyrnaviensium seriem abunde informatos esse debuisse Eos Regem in llungaria sine observatione praemissorum promulgatum pro aequanimitate mediationis suac agnoscere nou potuisse, sperabamus enim eos hac occasione usuros ad restitutionem libertatum nostrarum in quibus nos manutenere velle saepius appromiserunt nec medium fortius adinveniri potuisset ad

adjuvandos nos quam dilatio agnitionis bujus ad usque effectuationem eorum quae pro re communi et exoperanda securitate religionum in Hungaria jyste fieri debere agnoverunt, merito propterea nos suspicari posse credimus non satis sinceras fuisse toties renetitas assecurationes alliatorum de restituendis et solidandis libertatibus nostris sed tantummodo in id intendisse ut pacatis quoquo modo rebus Hungaricis diversionem armorum domus austriacae sedent, necessarium igitur judicamus ut iis abunde demonstratis facile illos in opinione sua falli posse qui nobis media non superexistere credunt ad continuationem belli in casu oppressionis nationalis subsecuturae et qui imaginantur nationem ita a nobis abalienatam esse ut Carolius exoperari potuisset tot millium hominum fidefragium pisi eos consensu nostro lactasset, qui jam se deceptos esse vident. Et profecto suo tempore reassument animum vindicandae libertatis nisi ea ita assecurata fuerit et nostros eorumque tranquillos reddat animos: Patefacta sunt magna ex parte Consilia aulae Wiennensis per continuationem inimicitiae Comitis Palffy contra arcem nostram Munkatsiensem factae spreta declaratione nostra et pracsidii jussu nostro facta, quam vobis praesentibus adjungimus quibus non obstantibus inimicitias suas sub arce continuavit Tormenta contra eam adduxit et ad deditionem cogens contra omnes leges arcem illam violenter a nobis occupavit. Nec mirentur igitur aliati nos in omnibus ijs, quae ad conservatiouem libertatum nostrarum apta judicaverimus secure procedere velle et nos in statu conservare ut eas ulterius quoque manutenere possimus nisi nobis quantocius media suppeditaverint assecuranția earum firmam et stabilem securitatem qua melior vix suppeditari potest quam per restitutionem libertatis Transsilvanicae quam in modernis rerum conjuncturis difficultare haud deberct Archidux ut conciliatis et devinctis ex integro Hungarorum animis Exercitum suum pro necessitate et exigentia rerum suarum applicare posset, Quodsi igitur vosmet ipsi ob statum vestrum valetudinarium iter vestrum in Hollandiam continuare non possetis bene faventibus et ijs quibus necesse fuerit haec pro Exigentia rerum communicate sentimenta eorum ad Regis Poloniae Generalem Comissarium hic in Polonia existentem Spiegel nominatum literis per Saxoniam directis quantocius transcribite ut modernas rerum conjuncturas seu in Pacem si adacquata conciliari potest seu in Bellum tendentes rebus ct Interessis Patriae appropriare possimus, quae de reliquo securiores Correspondentiae nostrae de moscoviticorum armoram progressibus

atullerunt annecimus et quibus firmiter sperari potest Bellum illud facili opere confectum iri Cazo desiderante. Quod sumptus attinet vestros circa illa quae reprobavimus hacterusque abunde vobis constare credimus, aecommodale vos in posterum quoque per ratione status et temporis cujos angustien one quoque circumscribunt, literia particularibus et informationibus minime fidite nisi directe a nobis venerim in modernis enim circumstantis esi difaendum est vir decerni potest.

Copie de la lettre ecrit par la Prince Rakoczi au General Palffi de Zalusa le 28: May 1711, traduit de l'Hongrois.

N'etant pas sur si vous avez receu avant l'expiration de l'armistice ma lettre ou non, ie vous en av voulu envover par l'occasion presente la duplicata afiu que vous ne puissies pas douter de ma sineerité, It faut neantmoins avouer que j'ay entendu avec beaucoup de chagrin la nouvelle que cepandant les trouppes de votre commandament ont investie Munkats et commencé agir contre la gyarnison et que vous pretendes contre touts les loix d'occuper mon chateau et ma Seigneurie en meme temps que vous aves put comprendre par la declaration, que ma gyarnison vous a fait par mes ordres mes demandes fondes dans le devoir que je doit a ma Patrie en vertu de quoy j'ay defendu non seulement a ma ditte gyarnison mais aussi a mes autres trouppes en Hongrie de ne commettre aucunes hostilites offensives puisque voiant par la mort de S. M. J. l'interet de la nation devenir entierement commun J'ay jugé qu'il faudroit par un veritable amour pour la Patrie, que nous qu' en sommes des membres nous devrions aussi avoir nos cocur et ensvite travailler ensemble avec des espits unies pour la paix et pour la tranquillité de la ditte notre Patrie d'autant plus que la derniere diette de Pressbourg n'etant pas legitimement conclue la proscription et sa conclusion prononcées illegalement et contre moy et contre ceux qui sont des mes sentiments ne peut pas avoir lieu. Vous aves dernierement assure Monsieur toute la nation en vertu de vos Pleinpouvoirs encor au nom du feu l'Empereur Leopold de la conservation des nos loix et des nos libertes cepandant je ne peut pas comprendre comment vous persisties sans contravenir a nos dits privileges demander l'occupation de mon Bien et le serment absque praevia cum suis formalitatibus legitime convocata dieta dans laquelle encor selon les articles de la diete de Presbourg de l'année 1687 il faut que le Boy pret premierement le serment avant que de le pouvoir exiger legitimenent de tout le Royaume: Pour fair donc comprendre a la Cour et au gouvernement loial d'Hongrie mes justes intentions touchant tout cela J'y veut envoyer un honme expres pour declarer mes sentiments je vous prie done Monsieur d'ordonner praealablement aux officiers dans la passage de Duklya qu'ils ne l'empechent pas et s'il vous plaira Monsieur de luy faire expedier son saufconduit quand il le demandera soies persvadés Monsieur de ma sincere inclination pour la Paix. Je ne feres pas commettre aucune hostilité de ma part, abstines vous de votre coté je vous prie des hostilites et ne donné pas occasion a l'effusion du sang innocent et chretien. Laisses vous y conduire Monsieur par l'amour pour la Patrie par le sang Hongrois et meme par l'obligation que vous deves a celuy que vous reconnoisses pour votre maître qui a ce que je me puisse imaginer puisse avoir plaisir dans effusion du sang innocent enfin que moy aussi en apprenant l'intention et opinion de ceux a qu'il appartien selon nos loix la maintien de nos libertes dans les conjunctures presentes. Je puisse contribuer tont de ma part avec ceux qui sont des mes sentiments comme je l'ay deja dit pour parvenir a une Paix aqvitable et constante alaquelle le bon dieu nous a ouvert un chemin miraculeux. Pour moy j'ay toutsjours souhaitté de travailler pour l'obtenir. Je svis.

## 93. Bericht Klement's an Rákóczy. Berolino, 13. Julii 1711.

Mors improvina imperatoris et dein tractatus Carolii occasionem mini dederant at S. V. sub dato 25. aprilis et 23. Maji uberiores dare ac in fidem mentem hujatium ministrorum quod primum casum S. V. perseribere in secundis humilline exponere, quod ob larvatan pacem sattmariensem minil agere potureim. Addideran tum copium epistolae per Bruininx Wienna Hagom scriptae, neenon literarum a dominis OO. 6G. imperatrici ratione mortis filii sui scriptarum, quarum copiam, ignorans utrum primae perveneruit, tidem anuectendam enesse. Pebri expost iterum vehementiori colluctatus nulla nova hahendo lanqvidus expectabam reditum ad S. V. expediti expressi mei, qvi tandem ante aliqvot dies rediit, ac S. V. benignissimum rescriptum de dato 12. maij exhibut. Liect ergo adhoc tenni fruar valetudine, tamen ne ullum vel ob minimam moram S. V. res potatiant defirinentum, erastino die

b. c. d. in Hollandiam ad exeqvenda S. V. mandata moreo. Spero ego, qramris negotiatio eleitatisiam sit, penitus infelicem me non furito delicatisiam sit, penitus infelicem me non furito programa proposale praesentiam necnon Milord Rabi cujus pro S. V. utili et imo sincerum animum notum habeo, qvi omnes sine omni dubio accedentibus ponderosis ratiolibus S. V. negotica cordi sumera ingloriosum et utile reputabunt. Suppono ego, me profinus iter in Angliam continuaturum eo qvod aula hace apud Hollandos potens generositati et pietati addicta citius propositiones S. V. vel acceptatura vel talia inventura sit media per qvae adsertis sibi Hollandis ad aeqvam S. V. impertiendam satisfactionem domum austriacam inducere qvaest.

Caeterum . . . .

# 94. Bericht Klement's an Rákóczy.

# Berolino, 16. Julij 1711.

Qvamvis in meis bumillimis de dato 13. Julij per dominum Lange missis pro 14. bujus in Hollandiam moturum perscripserim, tamen illa ipsa nocte accepto bic Wienna de tradito Munkatsino et recupata sic tota Hungaria nuttio, fateor anxius haerebam, qvidama in talibus circumstantia sgendum si et fors adhue dubin haererem, nisi displicatum 27. Junii datum S. V. beniguissimum rescriptum heri accepissem, qod, qvia abunde qvid agendum sit, me instruit, bono eum deo cras summo mane moveo celeritate ea qva possum, uti et, qvamprimum resolutiones accepero, casdem per expressum transmittere non intermittam. Caeterum . . .

Scripsi ad abitam usque meum Berolino plures ad Bercenqui, Brenner, Birndorff, Radai, Kratsai, Ottlik, literas, que tamen onnia nihil aliud quam recapilulationem horum continebant. Ezstant adhue aliu ad principem et Bercenqui; huesaqve tamen cambia simpliciter et computus, et per consequens res privatas respiciunt; omisi itidem ad evitandas repetitiones literas quas ad B. Lintelo, Milord Raby et Peterborough scripsi, quae, nisi recommendationes rei continebant, cum relatione actornu et cum deductione jurium in epistolis principis et memorialibus meis in aulis praesantatis et hie annecis reperiuntur. Nunc sequitur series peraetorum a meo discessu Berolino.

# Schreihen Jablonski's an Klement. Berlin, 4. August 1711.

Wohlgehorner

Mein insonders hoehgeEhrter Herr Gevatter!

Dessehen sehr werthe aus Bielefeld, Wesel rud Amsterdam, hahe riehtig erhalten, nicht zweiffelnde, dass MeinHerr auch vollends nach dem Hang werde glücklich angelanget sein, vad daselbst mein paquet vom 25, pass. angetroffen haben, seit welchem aus Hungarn nichts mehr am inch eingelauffen.

Dass sonst MeinHerr schleunigst nacher Engelland zu gehen gedenket, ist gut, ja höchst nötig. Um demselhen die Bahn dorthin zu machen, habe ich mit neuerlicher Post an Mons. Chamberlain sehr weitläufüg geschrieben.

Dieser Christliehe und unermüdete Freund, an welchen ich sub dato 2. Junii de rebus Hungaricis gemeldet hatte, dankete mir sub dato 7. Juli st. n. vor sotane Nachricht, bezeugete dabey, dass er mein Schreihen verschiedenen Grossen, sonderlich dem itzigen Favoriten und premier Minister, dem Gros Schatzmeister etc. etc. (welcher itzo in den Affairen der mächtigste ist) vorgezeiget, welcher ihme auch publice davor gedanket etc. etc. daher er hoffe, Gott werde sein vnd der Königin hertz zu allem guten vor Uns lenken etc. etc. Dieses gab mir Gelegenheit an den Herrn Chamberlain gantz weitläuflig zu sehreiben, insonderheit aher die Erhaltung Siehenbürgens vor den Fürsten multis argumentis anzurahten, die gnugsam hekannt sind, als 1. a justitia etc. etc. da ich nicht vergessen zu erzehlen, wie H. Zinzerling auf dem Schiffe raissoniret etc.; 2. ab l'tilitate Regni Hungariae etc. welches realem Libertatum suarum Garantiam solehermassen erhalten würde, sonderlich 3, ah Utilitate Religionis in Hungaria et Transsilvania etc. etc. Da ich mich dann offt und viel auf MeinHerrn bezogen, dass Selbter das nötige weitläufliger vorstellen würde. Zum Beschluss habe ieh angerathen, dass weilen Mylord Raby von diesen saehen ziemlieh informiret Ihro Majestat geruhen möelsten, Ihme vnd dem Mylord Peterborough (welcher doch dem Mylord hierin meisteutheils folgen würde) sotannes negotium zu eommittiren.

leh habe auch folgende Beilagen hinzugethan, nehmlich: 1. des Fürsten Brief an mich vom 12. Maj; 2. Dito, an Euer Wohlgehoren von selbigem dato; 3. dito an den General Palí, von selbigem dato; 4. dito an Euer Wohlgeboren vom 27. Junii (in welchem Schreiben ich jedoch die Worte: non satis sinceras fuisset oties repetitas Assecurationes Alliatorum de restituendis et solidandis Libertatinhs nostris sed, ausgebassen und and erenstat nur das einzige Wort: Alliatos gesetzet; item am ende, von da an: quo d Sum tus vestros etc. allea susgebassen); 5. den Artic. I. Dietae 1687; 6. des Fürsten Schreiben an Palí vom 28. Maj. Der übrigen, vom Fürsten selbst allegirten Beilagen vegen, weil sie zu weitfauffik, labe mich auf Gaer Wohlecboren bezogen.

Wegen des Herm Birndorff habo ich in meinen Schreiben an dortige Freunde einiges einfliesesen lassen, so zur procuration eines Präsents von der Köuigin anlass geben migen. Aber das war respectus eussac pine, gegen eine dürfflige Person, welche von Armen und unterdruckten Glubensgenossen abgeschickt worden, in eauss merèreligiosa. Oh nun dergleichen in eauss Civili, et persons merè politica werde initiret werden, weiss ich eben nicht zu sugen; ich will zwar dahin thun, was beilo modo gescheben kum, und werde mich herzlich erfreuen, wenn Meinlierra in diesem eaus sowobl als einigen andern einigen plasit oder realen diesen, erweises kans, erweises kans,

Wegen des Wechsels hat Herr Wegener die vorige woche fest versichert, dass heute das Geld dazu solte gezahlet werden, ich habe ihn gestern mit einem nachdrücklichen Schreiben erinnert, und heute durch Herrn v. Milau beisprechen lassen, aber ich erhalte nichts. Er will haben ich solle nur den Wechsel durch Herrn Maillette auf meinen credit übermachen und Er will hernach das Geld zahlen. Aber Euer Wohlgeboren wissen am besten, dass solches impracticabel, vud qua fronte konnte ich neue Wechsel sollicitiren bei einem, deme ich noch so viel alte schuldig bin, und deswegen mich schämen muss, ihm auch nur auf der Strasse zu begegnen, wird demnach zu meinem grossen Leidwesen heut aus dem Wechsel nichts, ich will aher alles mögliche anwenden, dass selbiger mit nächster Post erfolge. Wegen der Weine wird Hr. v. Milau berichtet haben, wie er vorgeliabt; daher ich solchen Punkt übergehend, schlüsslich contestire, wie ich von hertzen sei Eucr Wohlgeboren

Berlin, den 4. August 1711.

Ergebenster treuer Diener
Peterson.

(Original.)

Memoire Klement's an die Königin von England. Conceptus memorialis Reginae Angliae exhibendi, Hague 5. Aug. 1711 factus.

## Madame!

Depuis le Commeucement de la gverre en Hongrie Votre Majesté royale a donné tauts des marques de sa bienveillance et generosité a S. A. S. le Prince Rakoezi mon maitre et a la nation Hongroise, qvi les ont si seusiblement obligé, qv' ayant accepté la mediation offert de la part de V. M. Royale et de LL, HH, PP, les Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies, ils n'ont pas hesité de remettre pour ainsi dire leurs sorts dans les mains de Votre Majesté Royale. En effet ils ont tres parfaitement connue les effets de ses bontez magnanimes par les ordres lesquelles V. M. auoit donné a ses ministres a Wienne de movenner de leurs parts la paix en Hongrie. Le detail seroit bien longve, si je vouloit m'etendre sur la relation des negotiations infruetueuses depuis l'anné 1704 jusque a l'anné 1706. Ils sont tres bien connue a V. M. par la relation de ses ministres et i'espere qv'ils ont fait councitre a V. M. qve le ministere de Wienne a este uniquement la cause de l'abruption du traitté. On recommença pour lors la gyerre en llongrie et on tacha d'aecabler les estats Confoederez par des Armées differentes; mais la providence les avant tirée de cette mauvais pas, ils passerent a la detronisation sans pour temps elire personne, estant bien instruit que la Cour de Wienne n'avoit mynit des sineeres intentions pour la conclusion de la paix.

Mais comme les armes ont este journalliers, la Cour, de Wienne donna de temps en temps qu'elques marques de vouloir traitier et envoya le sieur Tolvay l'anné 1708 pour faire qu'elques propositions. Tout eela n'aboutia rien et le prince voyant avec les Estats Confederez qu'on tachoit de les porter a faire une accommodement sans la concurrence des puissances mediatrices, resolurent de s'y adresser pour les porter de vauloir recommence la mediation dont elles étoieut chargez pour moyenner la paix en Hongrie au commencement de l'année 1709. S. A. S. fit fire des instances ladessous aupres de V. M. ; de ca hagletterre et aupres les Estats Generaux en les suppliant de vouloir repenner les mediation. Le Conseil de Châniet declars au nom de V. M., que le Prince et la nation doivent estre persvade de sa Vente. Alsho H. Bat. XVII.

bienveillance, et que V. M. ordonnera a ses ministres a Wienne de faire touts leurs possible pour porter la Cour imperiale a l'acceptation de la mediation, souhaittant neantmoins, que S. A. S. ne s'engageat en aucune maniere avec la Porte Ottomane et qu'elle proposat d'elle mesme quelques points a la Cour de Wienne avec assurance que les ministres de V. M. les appuyeront. La resolution de V. M. fut portée a S. A. S. par moy. S. A. S. non obstant la situation beureuse des ses affaires et l'assurance sur d'estre sceourru par les Tures, aima mieux de consentire a tout ce que V. M. souhaittait, pour faire voir a tout le monde son desinteressement et sa promptitude a seconder l'interest commune de l'Enrope, Elle escrivit done une lettre, le ministre de V. M. estant absent, aux ministres des Etats Generaux aussi bien qu'au feu prince de Lamberg, landgrave de Leichtenberg. Celuy-ei ne repondit point et Mons, Bruininx ministre des LL. HH. PP. donna avis a S. A. S. du peu d'inclination de la cour de Wienne pour le traitté. S. A. ne manqva pas d'y repondre et d'adjouter quelques propositions en m'envoyant en mesme temps (1710) en Hollande pour v declarer ses sinceres intentions, l'obstination du ministre de Wienne, faisant prier les Hauts Alliez de luy donner une positive declaration de ce qu'il pouvoit esperer des leurs offices afin de pouvoir prendre ses mesnres justes avec les Turcs et pour se pouvoir justifier ensvite qu'elle n'a pas pris cette resolution qy' apres avoir senti inutilement toutes les moyens imaginables pour obtenir la paix. Les Etats Generaux de concert avec les ministres de V. M. a la Have assurerent par moy S. A. S. qv'ils soient prets a faire tout pour la paix d'Hongrie en priant S. A. S. de vouloir 1) seulement attendre les resolutions lesquelles V. M. donnera aux deputez des ctats protestants d'Hongrie avant que de s'engager plus avant avec les Tures. Mr. Birndorff le deputé des estats protestants alla a Londres, et moy je parti pour l'Hongrie afin, d'informer S. A. S. de ce qvi s'estoit passé. Elle attendoit effectivement la relation du dit Sr. Birndorff; elle a aussi receu portant en substance, que V. M. conjoinctement avec les Estats Generaux feront travailler par ses ministres a la cour Imperiale pour obtenir d'elle une satisfaction entiere pour la religion et pour la nation, et qu'on comprendra S. A. avec la confoederation dans le traitté de la paix generale.

<sup>1)</sup> Im Originale ist vouloir durchstrichen.

S. A. S. ayant entre ses mains ces assurances ue songea plus uns propositions de la Porte Ottomane laquelle s'offort de luy donner tout le secours en demnadant les fortresses de Neuheusel, d'Agrie et Zolnek, et ce ne fut que sur le refus du Prince et sur la revocation des ses ministres de Constantinople qui ctoient charges de cette negotiation, qu'elle se declara bientost apres pour le roy de Svede. Le Prince voulut plustot d'eveir un jour sa felicité et celle de sa patrie a la reussité des offices magnanimes de V. M. et des Hauts Allicz, que d'en estre redevable s'i ennemé de la chretiento de la chretient de la chretient

Cependant la peste avant ravagé la Hongrie elle se glissa parmis les trouppes de S. A. S. dont il a eu plus milles hommes emportes, ce qvi a contribué principalement aux progres considerables des armées imperiales, et en mesme temps achevé de persvader le ministere de Wienne de ne pas entrer avec S. A. S. en aucune manicre dans unc traitté par la mediation des Hauts Alliez, et prevoyant bien qu'il sera obligé de se resoudre a quelque chose de positive a l'arrivée de Milord Peterborough qvi estoit chargé de la part de V. M. pour avoir soin des affaires d'Hongrie, aimat mieux de faire quelques ouvertures de soy mesme au Prince et a la nation pour eviter la concurrence des puissances estrangeres. S. A. donc ayant eu une entrevue avec le general de l'empereur, Comte Palffy, escrivit a S. M. J., le Comte Palffy l'assurant, que ce seroit le propre et le plus expedient moyen a persyader S. M. J. pour donner a S. A. S. et aux estats confederez une satisfaction juste et equitable. On donna ensuite la declaration cijointe sous Nr. 1 a S. A. S., par laquelle on promettoit la restitution des biens a S. A. S. et a ceux de sa cour, et on tachoit par lá de detacher le Prince de la confoederation en pretendant prealablement du Prince l'evacuation des forteresses et la cassation des ses trouppes. S. A. S. voyoit bien le peu de syncerité de la part du ministere de Wienne, neantmoins voulant tout contribué de sa part a la conclusion de la paix, elle envoya le sieur Raday de trouver les plenipotentiaires : de S. M. J. pour leurs temoigner la sincerité de S. A. S. et pour leurs faire voir qu'elle ne pouvoit traitter en aucune mauiere sans la participation des estats confoederez, que leurs maniere d'agir n'estoit pas trop sincere, le sens de la declaration trop eqvivoque et embarassé, et qu'il seroit absolument necessaire de prolongver le terme peremptoire qvi fut limite premierement a 3 et apres a 12 jours. Durant tout cela le general Karolyi assembla sous pretexte de revüe les

trouppes de S. A. S. et de la confoederation, auxquelles le Comte Palffy, leurs faisant esperer la paix et eraindre l'avenir, fit remettre par des envoyez la resolution de S. M. J. ei joint sous Nr. 2. S. A. S. comprenoit bien qu'elle ne pourroit accepter la ditte resolution a cause qve par elle on luy demandoit un serment ignominieux, bien loin de vouloir traitter avec S. A. S. on tachoit de la faire reconnoître le crime d'une rebellion en consentent a la confiscation des biens des voeufs et des orphelins de ceux qui sont mort les armes a la main pour leur patrie, et que le terme peremptoire n'estoit pas suffisent pour le vovage et encore moins pour la continuation et conclusion avec les estats confoedercz. Esperant pourtemps une traitte plus favorable S. A. S. declara la continuation (de) ses sinceres intentions et demanda la prolongation de l'armistice. Le dit sieur Raday agissoit en donnant selon son pouvoir aux plenipotentiaires de l'empereur, pour faciliter le traitté, ses considerations ci-jointes Nr. 3. Les plenipotentiaires y repondirent, comme on le voit par leurs reponses sur le mesme papier; cependant le Comte Palffy jugeant, qv'il etoit necessaire de se servir de la precipitation, promettant dans des termes generales la conservation des libertez du royaume et menacant en mesme temps avec ses armes victorieuses, eblouit le peuple et la milice, porta aisement le general Karolyi qu'on avoit deia gagne, a convoquer sous pretexte d'arrivée de S. A. S. quelques membres de la Confoederation et se posta ensvite avec son armée a 3 licus de cette assemblé. Le general Karolyi traitta alors sans la participation du Prince comme duc des estats confoederez et sans les autres senateurs et obligeant non sculement les trouppes, mais quelques membres de la confoedcration avec autant d'authorité d'accepter les points de la paix, qv'il fit rendre aux imperiaux par ses ordres et des ses confederez les fortresses de Cassovie et Kövar, et congedia en vertu de cette Paix pretendu et particuliere la plus parts des trouppes. Il est vrav le general Karolyi a tout fait dans cette assembléc a Szathmar au nom et sous l'autorité de S. A. S. mesme on envoya les points de la paix a S. A. S. pour la confirmation; elle de son coté estoit pret d'aller avec une prolongation du terme en Hongrie pour achever le traitte. Neantmoins, la mort de sa Majesté Imperiale estant arrivée le 17. d'avril, et la pretendu paix estant signé le 29. d'avril, le pleinpouvoir du general Palffy estoit expiré; et le traitté par ces raisons annullé et mesme frauduleuse, puisqu'on avoit caché la mort de S. M. J. el le serment inutilement exigé qui a este encorc presté sur la condition

que S. M. J. ratifiera la paix reelement et effectivement, et enfin qu'on puisse voir que les points de cette pretendue paix, lesquelles la Cour Imperiale nommé dejá les points de la soumission, ne sont pas, comme on le dit peutestre, bons, justes et eqvitables, mais plustost contraire a la justice et aux loix du royaume d'Hongrie. Les animadversions sons Nr. 4 fait la dessous le feront connoître amplement et son A. S. espere que V. M. conjoinctement avec les Hauts Alliez reconnoitra les justes raisons, qv'ils l'ont empeche de mettre la dernière main sur cette traitte frauduleuse. Non obstant cela S. A. S. n'avoit pas aucune envie de troubler le repos de sa patrie, mais plustost d'y contribuer tout de sa part, car se trouvant en Pologne elle a prie S. M. Czarienne (laquelle en vertu de son alliance avec le Prince luv a promis de la maintenir dans la principaute de Transsilvanie et les estats confederez dans leurs libertez), aussi bien que le roy et la republique de Pologne, de vouloir reprendre leur mediation et de reconnoitre sa declaration juste, par laquelle S. A. S. assuroit de ne faire commettre aucunes hostilitez iusqu'a ce qu'on n'eut einfreint par des actes publiques les loix et libertez d'Hongrie. S. A. promettoit de comparoitre moienant des assurences suffisentes dans une diette librement convogvé et promulgé ou en personne ou par ses plenipotentiaires, de reconnoitre celuy pour roy qvi scroit reconnue et couronné selon les loix, et de luy faire scrment. S. A. demandoit aussi, qu'ayant fait cette declaration on devroit remettre entierement ceux de la confoederation, ct de permettre a S. A. de jouir des ses biens pendant qu'elle demeureroit pour sa sureté en Pologne. S. A. priat donc, comme je l'ay dit, les puissances nommés, de vouloir effectuer tout cela, et ils ont aussi ordonné l'execution a leurs ministres pendant d'y travailler, que la republique arretoit par un article expres la sureté du Prince et de ceux qu'ils ont svivi pour conserver l'autorité de la confoederation. Outre cela les deux lettres ci-jointe Nr. 5 et 6 que S. A. a escrit au general Comte Palffy rendent des tesmoignages de la sincerité de S. A. S., elles sont esté rendu dans les mains propres du dit general Palffy; mais l'expres estoit obligé de s'en retourner sans auenne reponse. On n'a point fait des reflexions sur les offres et declarations que partout le Prince faisoit, et on voit plustost le denouement de conseils et resolutions sangvinaires de la cour de Wienne par la continuation des hostilitez commises contre la fortresse hereditaire de S. A. S. par le general Palffy. Il a meprisé la declaration sous Nr. 7, que la gyarnison

de Munkats luy avoit donné par les ordres du Prince; il l'attagya et l'obligea a se rendre tesmoignage, qu'on ne veut pas ecouter le Prince ou de donner aucune satisfaction loval au royaume d'Hongrie Le palatin a proclamé dans touts les comtez le roy Charles d'Espagne pour roy d'Hongrie, contre les evidentes droits et libertez du royanme; lesquelles ordonnent, qu'un telle promulgation doit estre fait dans une diette universelle et avec des esprits unies. Mesme l'article seconde de la diette violente de Presbourg de l'année 1687, ci-joint Nr. 8, ordonne tout une autre chose avant la promulgation et recognition du roy. (Cette article, dis je de la diette illoyale de Presbourg veut aussi fondre le droit d'heredité sur l'article 5 de 1547, année : mais comme il a esté fait secretement et contre la loix sans participation du royaume, a peine fust il venu a la connoissance du public, que le Palatin Prin . . . quoyqve gouteux se fit portera Presbourg par les rues et dans toutes les carrefours en prononcant des protestations publiques contre ce contract prejudiciable a la liberté du royaume. D'ailleur l'invalideté de cet article se montre de ca, que la maison d'Autriche ne s'est pas jamais fonde la dessus, et qv'elle s'est toutsjours arrete a l'election, comme on le voit encore dans les conditions diplomatiques de l'empereur Leopold de glorieuse memoire.) Et pour prouver encore d'avantage que cette proclamation du Palatin, dont je vien de parler, soit nulle et illegale, et qu'il est absolument necessaire que le roy fasse premierement le serment en plein diete; avaut que d'estre reconnue, je joint ici sous Nr. 9 le points que le pretendu fideles de l'empercur ont presenté a feu l'empereur dans une diette celebré l'Anné 1707, comme les imperiaux la nommoient, qvoyqv'il n'y ait pas eu la troisieme part des estats d'Hongrie qu'elle fut seulement composé des favoris et partisans de la maison d'Autriche. Cet point explique aussi tres amplement comme le droit d'heredité doit estre entendu.

Le Prince a done toute la ruison de s'attendre de l'acquaimite et bonté de Y. M. et les lusta Milas igueant saus prejugé, q'ils rendrerent justice a S. A., q'e'lle ne peut pas reconnoître sans la ruine entiere des libertez d'Hongrie le roy promulgé hors de diette, et qu'in à pas encore presté le serment, puisque les libertez ne souffiriont pas tant ou ne seront pas detruites par la pretension ou mesme agnition du out id 'herididi, q'u'elles souffrireient par cette acte par laquelle la nation derroit abandonner son droit de preserire a ses roys des conditions et de les faire preter la dessus le serment ditions et de les faire preter la dessus le serment.

Mesme S. A. S. conjoinctement avec la nation a tout lieu d'estre persyadé que V. M. et les estats generaux, estant pleinement informé par les actes de la mediation et negotiation de Tyrnau des affaires du royaume d'Hongrie, ne reconnoitront point selon acquanimité de la mediation un roy en Hongrie promulgyé hors de diette; mais plustost, qv'ils se serviront de cette occasion fauorable a la restitution des libertez d'Hongrie dont le maintien a esté si souvent promis a S. A. et a la confoederation etant certain qu'il ne s'est jamais put recontrer un moyen plus forte pour ayder les Hongrois que de differer l'agnition jusqu'a ee que la maison d'Autriche ait donné satisfaction entieré aux libertez ecclesiastiques et seculiers, dont le retablissement V. M. mesme a trouve necessaire, juste et equitable. S. A. est bien eloigné de soupconner, que touts les assurances qu'ils luy ont esté donné n'aient moins eu l'intention de l'etablissement des libertez, que le simple assoupissement, de quelle maniere que ce soit, de la guerre d'Hongrie pour y faire cesser leur puissante diversion, mais comme saditte Altesse, ayant des positives assurances de V. M. et des S. Estats Generaux a rejetté les offres des Tures et presque remit sa sort et celleci du royaume dans l'effeet des assurances. Elle croit avoir bien de demander de V. M. de tesmoignages evidentes de sa bieuveillance, puisque S. A. n'a pas hesité un seul moment de satisfaire aux demandes de V. M. touchant les Turcs, et elle suppose, que V. M. et les Estats Generaux en donant ces assurances ont consideré touts les difficultez qv'ils s'y auront put obvenir, et en mesme trouvé de moyens surs, pour executer ses promesses, puisgy' l'experience a fait deia clairement voir qu'on n'obtenoit rien a la cour imperiale par des simples internositions et remonstrations.

Les choses done estant dans cette situation S. A. S. m'a ordonné e remontrer aux hauts allier qu'is se trempnent effectivement en croyant que par cette pretendu paix le repos soit entirerment donné au royaume d'Hongrie et que la puissante diuersion soit finis, non, le Prince a encore des moyens suffisentes pour continuer la gverre principalement si on traittera de la maniere la nation, dont on a commencé deja aign'et dont les correspondences surs de Wienne donnent des airs certaines. Servit il possible q'une nation entirer si attaché au Prince, puisse oublier sitot son liberateur! Jamais le general Karolyi ne serez (sie) pas venu a bout de persvader aux Hongrois l'acceptation de la paix pretendu, s'il ne le uvaur pas imaginé que

tout (ses ?) faisoit par les ordres de leurs due, et comme ils voyent qv'ils sont esté trompez et qv'on ne leur tient parole, ils reprendent eourage et songent deia aux movens pour r'avoir leur Prince et combattre pour ses libertez, comme le pais entre le Danube et Croatie en fait voir un exemple qui 7 ou 8 fois forcé par les trouppes de l'empereur a autant de fois repris les armes; que ne fera-t-il pas le rovaume entiere subjugéré par un tel accommodement! L'occasion en est belle par des conjunctures qu'ils se trouvent dans le Nord, puisque, si le Czar vient a vainere les Tures, le Prince en vertu de l'allianee sera secouru de S. M. aussi bien que du roy et republique de Pologne, et pourra entrer de touts eotez en Hongrie et en Transsilvanie; si au contraire les deux puissances seroient malheureuses, les Tures se serviront de l'oceasion pour eteindre partout leurs armes victorieuses et secourir une nation qu'il s'attachera a eux, d'autant plus qu'elle a este abandonné par des puissances ebretiens. Il n'est pas necessaire de conter ici toutes les autres avantages que S. A. a dans ses mains pour recommencer la gverre. S. A. declare seulement par les presentes, que les Hauts Alliez ne se doivent pas estonner, si S. A. procedera surement en tout qu'elle jugera a propos pour la conservation des libertez du royaume, et si elle se mettera dans une telle estat, qu'elle puisse toutsjours maintenir. La eour de Wienne elle mesme est persyadée du peu de solidité de cette paix pretendu. puisay elle n'ose pas de retirer un seul homme de ses trouppes qu'elle a en Hongrie et qu'ils montent jusqu' a # bommes. Quelle utilité retirer les Hauts Alliez de eette paix frauduleuse. On fera servir, dit on, ailleurs les trouppes Hongrois, les Hussars de France en seront recrutée et augmentes. Ils combatteront, dit on, contre les Tures en cas de besoin sous le commendement des Allemands. L'experience en decide. Ils l'ont fait autrefois contre le Prince Tököly mesme et contre les Tures avee gloire; mais depuis qv'ils sont esté trompez par les demarches dont je vient a parler, ils changeront des sentiments. Mais, diroit on, on fera au moins sortir les trouppes imperiales contre la France, si la cour de Wienne en a veritablement dessein, pourquoy ne pas svivre un proiet d'accommodement qui puisse oter tout defience et toutte occasion de nouvelle gyerre; mais comme elle en agi outrement, elle scait qu'il y a des chefs hors de paix(s) qvi cherchent d'y entrer les armes a la main et qu'ils ont obtenu une protection tirant en consequence. Tout cela donne a cette cour l'occasion de tenir ses trouppes en Hongrie sous pretexte de precaution, mais en effet, pour executer le dessein des particuliers par rapport aux biens ecclesiastiques et seculiers, et pour trouver touts les jours des nouvelles occasions des confiscations, de vengence et des troubles utiles a ces particuliers. Plut a Dieu que les gens d'honneur, capable d'estre aussi attaché au service de la maison d'Autriche apres une paix raisonable qu'ils sont ennemis des injustices et des usurpations de la cour de Wienne, trouvassent occasion de donner des idees claires et distinct de veritable interest de la ditte maison d'Autriche, de l'interest apparent qui est celuv de ses courtisans, on n'aurait point de peine a faire connoitre que svivant les regles de la justice on pourra trouver moyens d'affermir par des voyes legitimes a l'auguste maison d'Autriche ec qu'on a extorqué l'anne 1687, et qui ne se conservera iamais par la violence qu'on peut trouver moven d'augmenter les trouppes des alliez de plus de 🖶 hommes par une veritable paix d'Hongrie et qu'on peut si la cour le veut sincerement y ctablir une paix solide et constante.

Tout cela fait amplement connoitre non seulement l'interest veritable de la maison d'Autriche et les avantages des Hauts Alliez, qu'ils pourront tirer d'une paix loyale et sincere en Hongrie, mais encore les moyens que le Prince a dans les mains pour continuer la guerre; eependant comme le Prince jusqu'a present a toutsjours deelaré ses sentiments aux paissances maritimes avant que de s'engager ailleurs, son Altesse, pour se justifier devant tout le monde, pour montrer ses sinceres intentions, et principalement pour tesmoigner tout le respect imaginable, la confiance qu'il a dans la bonté et acquanimité des puissances mediatrices et celle de V. M. R., s'adresse a elle en la priant de vouloir jetter les yeux sur une royaume rednit a des miseres si grandes, et de ne le pas abandonner a la discretion, a l'avarice, vengeance et pouvoir demesuré du ministere de Wienne. Si les motifs de la Charité chretienne mesme appuyé de la justice du cause n'estoient pas suffisentes, l'interest propre l'engage a faire secouer le royaume le jug d'une puissance sans bornes.

Les animadversions fait sur les points de la pretendu paix monrrent amplement les griefs qui doivent estre absolument redressé; tout y est confondue est (et) equivoque, la religion seroit entierement ruiné et exterminé du royaume, si ces points quoyre specieuses devroient avoir lien. On a d'ailleurs si souvent elairement deduit les dvoits de la nation et proposé des points pour parvenir a une bonne paix, que ce seroit, en les ici resserant, de tomber dans une facheuse repetition.

Votre Maiesté Royale est donc prié tres humblement, de vouloir considerer tout cela et svivant ses assurances si souvent reiterez conioinctement avec LL, H. P. les Seigneurs Estats Generaux le faire travailler aupres sa Majesté Catholique, qu'elle donne une satisfaction loyale au royaume d'Hongrie, ayant la plus propre et la plus expedient occasion dans les mains de le faire dans une diette libre, qu'elle doit, mesme si on conviendra de l'heredité, convoquer, estant obligé d'y prester le serment sur l'observation des libertez avant son couronnement. La sureté et la solidité constante de la paix dependent uniquement de la restitution de la Transsylvanie, dont les droits et libertez sont assez connue par les declarations et par les manifestes qu'ils ont esté donné au publique. Sa Majesté Catholique ne devroit pas difficulter la reddition de cette principauté dans des conjunctures presentes pour pouvoir, en s'unissant les esprits des Hongrois, se servir des ses trouppes, qu'elle a en Hongrie; on ne doit pas craindre qu'en rendant la Transsylvanie et establissant les libertez d'Hongrie on affoiblira la maison d'Autriebe a l'egard des forces regles a la conservation de la liberté de l'Europe, puisque ce royaume gouverné selon les loix et estant sur d'y estre conservé en cas de contravention par le Prince de Transsylvanie, pourra toutsjours secourir la maison d'Autriche et ses alliez contre qui que ce soit plus puissement que sous le gouvernement d'une ministere qui ne se serve des ses richesses qve pour rassacier son avarice. D'ailleurs on doit considerer la Hongrie comme le rempart de la chretienté dont les peuples ne devroient pas estre tyrannisez mais plustost engagé a defendre ses libertez contre les Tures par une gouvernement convenable aux loix; et assurement la maison d'Autriche ne sera pas jamais exempte de la gyerre dans cette royaume, si elle luy refusera la satisfaction, et si l'authorité des ses ministres ne demeurera pas daus ses justes limites.

S. M. Catholique a tants des obligations a V. M. et a ses alliez, qu'il (elle) ne refusera pas sans dout e q q'ils demanderout d'elle, d'autant plus, qu'on ne pretend pas rien qu'i ne soit pas fondé dans la justice et equité, et a l'accomplissement du qvoy l'interest propre la devoit engager. Le Prince et la nation sont si persvadez de la generosité de V. M. et des ses alliez, que voyant l'extremitez aux-velles ils sont reduite, lisé noit d'exiger d'eux or lis fassent la vuerte la vien d'ent reduite, lisé noit d'exiger d'eux or lis fassent la vuerte la vien d'en direct de la company de la vien de la company de

paix sans des suretze convenables, ils auront plustost la boaté de leur faire obteuir les conditions que le pluisances mediatrices ont trouvé d'estre conformes aux loix, d'estre justes et raisonables. Ils se souviendront sans doute que le Prince et la nation ont refixe les offres turces et pour ains dire abandonné les moyens pour sa conservation sur leurs assurances lesquelles, s'y ne seront pas accomplys, ils seront la causse et un jour devant le juge de touts les Princes responsables de tout le sang innocent que l'on va verser, si on recommencera la grorre et si la nation sera serofifie la fureur des Jesuites.

Principalement on doit considerer, qv'il y va de la conservation ou de la ruine entiere de la religion en Hongrie, car, si on reddonnera a present les libertez du royaume, la religion y aeroit compris, et puisque la pluspart du royaume est protestante, on pourra mettre un jour sur le trone un Prince protestant en cas que la misson d'Autriche venoit d'expirer saus cafinas males, et par la ouvrir le chemin l'etablissement de la bilance necessaire pour la conservation des puissances protestantes; mais l'on abandonne a present le royaumen abandonnera la religion, et elle ne pourra pas jamais en quel cas que ce soit estre relabil, tesmoigne la Bohenne et des autres royaumen.

Votre Majesté trouvera sans doute tout cela juste et eqvitable; comme une princesse d'une asgesse et d'une justice consommée, et laqvelle est consideré partout comme la mere des ses peuples. Elle accordera donc la grace a S. A. S. le Prince, mon maistre, de luy faire repondre positivement et que luy et la nation peuvent esperer des offices efficaces de V. M. et des ses alliez, enfin que le Prince, après avoir donné tants des marques des aconfience, de la deference et de son respect q'il in pour la personne de V. M., puisse prendre la dessus des mesures justes, q'ils puissent contribuer a la conservation de ses droits et des sexus du royaume d'Hongrie.

97.

Schreiben Jablonski's an Klement. Berlin, 8. Aug. 1711.

Wohlgeborner

Mein insonders HochgeEhrter Herr Gevatter!

Dero geehrtes vom 30. Juli, wie auch die 3 vorhergehende habe wohl erhalten, und hoffe dass Euer Wohlgeboren die Meinige vom 25. Juli und 4. Ang, gleiehfalls im Haug vor sich finden, und daraus meine Meinung wegen der Engelländischen Reise ersehen werden. Zu derselben Behuef kommet nun der von dem Herrn Wegner ausgepreste richtige Wechsel hiebey, und winsche ich zu solcher reise f\u00fcdlichen Segen und Gnade, im Fall mir nieht Mylords verh\u00fcfftet wiederkunfff dieselbe r\u00fckg\u00e4gig macht. W\u00fcffer sie noch, wie ich hoffe, von statten gehet, werde elliche wenige p\u00fcnklein pro memoria hierschicken.

Übrigens muss es, wie Se. fürstl. Durchlaucht machen, vnd Mein Herrn die menage recommendiren, denn Unser Geld ist alle, und langet noch nicht zu; wovon bey künffliger Gott gebe glücklicher wiederkunft. Herr v. Milau ist betlägerig.

Ich verharre von Hertzen

Dero treuergebenster Diener

Berlin, den 8. August 1711. Peterson.

Mit beutiger Post schreibe weitlisuffig au Mr. Robert Holes, Eaquire, Meines Herra Geratters sache und Person (wie vorbin an Mr. Chamberlain gethan) bestens recommendirende. Mein Herr Gevatter darff sich bei der Überkunft nor bei ihm angeben, vnd auf mein Schreiben an ihn vom 8. Aug. sich beruffic. Er spricht franspisch und beochetsch zur noth.

(Original.)

98.

Schreiben Jablonski's an Klement. Berlin, den 22. Aug. 1711.

Wohlgeborner

Mein insonders hochgeehrter Herr Gevatter!

Dero geehrtes vom 11. August habe wohl erhalten und danke diesatlich vor die Communication des projectirets Memorials, welches sehr wohl gesetzet ist, und in realibus nicht kan verbessert werden. Doch habe nach dero hefeld mir die freyheit genommen, damit auch die Orthographie so viel richtiger herauskomen möchte, selbiges durchzugehen, und wo nötlig zu ändern, qvond sensum, sind nur 2 kleine Veränderungen gesehehen, um die expressiones, welche um un peu-trop fortes vorkommen zu miltern: nehmlich wo gesagt wird. S. A. pourroit hien soupponner que etc. und S. A. ma ordonn der ermont per aux H. A. qu'il is se trompent effectivement etc.

leh erimere mich zwar wohl dass Se. Hochf. Durchl. in dero Schreihen an Mein Herrn dergleichen Expressiones gebrauchet, ich stehe aber noch bey mir an, öh Mein Herr gleichfalls an die Königin derselben sich gebrauchen könne, weil man doch diejenigen bei welchen mau eine Freundschaft suchet, nicht gern irritiret.

Unterdessen bey übersehickung des abgesehriehenen Memorials überlasse Euer Wohlgeboren gäntzlich, ob sie es solchergestall wollen ins reine bringen lassen, oder sonst noeh einige Veränderung vorzunehmen gut finden. Jeh will noeh dero Antwort abwarten, ehe dem Herra v. Ilgen Copiam davon communieire, damit die Exemplaria beiderseits conform sern mögen.

Der König ist gestern in Potztam angelanget, und dörfflte ohne dem daselbst einige tage zubringen vnd ausruhen, ehe er näher kommt. Ich werde sonst nieht ermangeln, des Herra von Ilgen Exeellenz die bewuste Vorstellungen zu thun, und bestens anzupreisen etc.

Unser Herr Wegner hat mieh eines grossen Kummers darin hefreyet, dass er den Weehsel vor Mein Herrn verschaffet hat. Chrigens aher antiquum ohtinet, und würde es mir eine grosse Freude seyn von dem Manne gäntzlich loss zu werden.

Wegen des Brieffes an Herrn v. Schlippenbach werde die sache weiter überlegen. Ich fürehte mich ein wenig vor der Weitläufligkeit, Das Schreiben an Herrn Kortholt werde wohl bestellen, und des-

selben lnuhalt von meiner seiten appuviren.

Übrigens dependiret dero Übergang meh Engelland von Mylords längerem dableiben, oder haldiger Überkunft, wovon die Nachricht zu erst wird abzuwarten sein. Ich wünschete wohl herzlich dass Euer Wohlgeboren besagten Mylord noch in Engeliand antreffen vnd albo durch hin, und unter seiner Anfihrung negotijren, welches dero Negotiation nicht nur erleichtern, sondern auch den allergrösseten Anschruck derzelbern geben könste. Doch sind wir nicht Meister unsers Schicksals, könsen es auch nicht erzwingen, sondern müssen Uns drein sehicken.

# P. S. den 25. Aug.

So weit war ich am verwiehenen Sonnabend kommen, da gleiehwohl meinen Brief, weil mit Absehreibung des Memorials nieht fertig werden konnte, muste liegen lassen. Inzwischen ist auch dero geehrtes Schreiben vom 18. hujus eingelauffen, daraus erfreulich vernehme dass der ühermachte Wechsel acceptiret worden. Ersehe nuch, dass Lenr Wohlgeboren des Mylords Ankunft in Holland erwarten wollen, worinn Sie gar recht than, wiewol ich es lieher anders gewünschet hätte, wie ohen gedacht. Alle publique Zeltungen, auch einige privat Schreiben aus der Moscowitischen Armée versichern die Czaarische Victorie, ohwohl nicht alle sie gleich gross machen, darin aber kommen sie alle überein, dass der Friede mit dem Gros-Vezier (der dazu vollmacht gehaht) geschlossen worden, vnd der Czaar mit der Armee nach Pommer zurück eile.

Wegen Herrn Wegner's vnd des Brieffes an Herrn v. Schlippenbach habe mit Monsieur Milau conferiret, und sind wir beide der Meinung, mit Ühergebung des Schreihens annoch inne zu halten, und zu versuchen, oh man den Mann mit Güte zur raison hringen könne.

Wie stellen wir es aher mit Herrn v. Lintelo an? Demselhen sind im Nahmen Sr. Hochf. Durchl. 2 Antale versprochen worden.

Man hat Ihme gesagt, sie seyen unterwegens etc. etc. und nun künnen wir Unser Versprechen nicht erfüllen. Gewislich, ich schäme mich rechtschaffen, weis aher der sache nicht zu helffen, vnd hitte darauf zu denken.

NB. In dem Memorial wird gedacht, dass die Kayserlichen nicht einen Mana aus llungarn haben herusziehen dörffen. Ich habe aber in verschiedenen Zeitungen das contrarium gelesen, vnd ward noch neultch aus Bayern geschrieben, dass von da verschiedene Regimenter nach dem Ober-Rhein gangen wären, welche durch die aus Ungarn kommende sollten remplaciert werden. Aus einem andern wird von 6 Regimentern geschrieben, welche seit dem Frieden aus Hungarn gezogen etc. Es diente wohl dieserwegen sich näher zu erkundigen etc. oder wenigstens die Eupression im Memorial zu modificiren.

Ich verharre mit herzlichen Anwunsch alles Ersprieslichen Wohl-Ergehens Euer Wohlgeboren

wondenoten

treuer Diener Peterson.

99.

(Original.)

Bericht Klement's an Rákóczy. Londino, 27. Aug. 1711.

Londino, 27. Aug. 1711.

Berolino allatis per Expressum S. V. mandatis et tradito de dato 27. Junii S. V. henignissimo rescripto, S. V. humillime de abitu meo

in Hollandiam informaveram. Hagam igitur 1. Augusti veniens dominum de Ilgen conveni, cui mandata S. V. ad normam literarum domino Jablonski et mihi seriptarum uberius exposui, rogando eum, ut ea regi exponere ae resolutionem bonam ob argumenta allata proeurare dignetur. Rege Borussiae tum plane abituriente dominus de llgen S. M. se omnia proposuisse reposuit Eam omnino omnibus officiis pro causa S. V. et Hungariae continuare velle et rem apud alliatos per ministros suos urgeri curare, eo magis quod eum Czarea Majestate in bona barmonia vivat; res tamen suas ita constitutas, ut pro S. V. positive agere penitus sibi impossibile sit. Fateor, reperi hune ministrum inde a conclusa in llungaria pace multum de affectu suo diminuisse, et fere nullam reflexionem super remonstrationes meas ratione projectorum ante aligyot annos approbatorum feeisse; unde baec tepiditas veniat. eerte nescio, an inde, gyod eoncessa S. V. protectio ipsorum eulpa innotescenda suum non sit sortita effectum; anne inde, qvod vereatur dominum suum novis negotiis implicare, dum undeqvaqvam apud omnes fere potentias alliatas continuas habet tricas. Iloe mihi solatio est, regis Prussiae interpositionem non esse tanti momenti apud alliatos, ut ob ejus ministerii tepiditatem in his aulis qvid damni negotio S. V. obvenire queat. Abiverat in Angliam Haga Milord Raby, modo ereatus comes Strafford, et in eonsilium de eabinet admissus. Ilujus reditum 3 propemodum septimanas inaniter expectabam, sine eo nihil agere volens. Hue venire eensui prius qvam apud 00. Generales qvidpiam negotiarer, ideo ut incaminatis hic apud reginam negotiis et resolutionibus obtentis ad eas acceptandas et exequendas medio dicti Milord etiam Hollandos obligare possim. 22. hue appuli et ob aulae absentiam hodie solum dicto Milord mandata S. V. exposui; de continuatione affectus ejus et sinceritate dubitandum non est, et S. V. credere potest, illum nunc omnia ea praestiturum quae humaniter possibilia fuerint: agnoscit soliditatem argumentorum; verum esse Carolum regem multis nominibus alliatis obligatum esse, sed non sperari debere, eos ex hoe argumento pro S. V. qvidpiam obtenturos. Nunc memoriale formo reginae praesentandum. Tempus doeebit qvalisnam resolutio subseeutura sit easu quo vietoria de Tureis reportata et pax cum iis conelusa confirmata fuerit. Multum proderit boc, nee minus difficultates quae in electione Imperatoris medio regis Poloniae se exerunt, S. V. benignitati me commendans . . .

Schreiben Tilson's, ersten Commis St. John's, an Klement.

1. Sept. 1711.

#### Monsieur!

Je suis faché que vous vous eté donné tant de peine sans pouvoir encore reneontrer Mr. le Secretaire il est deja allé a Windsor, et je ne suis pas assuré quand je le reverrai, ou lundi ou mardi prochain, ainsi il m'est impossible de vous marquer quelque tems pour le voir

Je suis tres parfaitement

Monsieur

Votre tres humble et tres obeissant serviteur G. Tilson.

(Original.)

101. Sehreiben Lord Strafford's an Klement.

8. September (1711).
Praesent. Londini, 8. Sept. 1711.

#### Monsieur!

Etant en grand hate et ue sçachant pas quand je serai de retour de la campagne je vous donne cette lettre pour Mr. Tilson prenuier Commis de Mr. St. John qui vous introduira supres de Luy vous fairés bien de luy donner espie de ce dernier papier que vous me dounates deruicement

> je suis votre tres humble serviteur Strafford m. p.

ee 8. Sept. (Original.)

102.

Bericht Klement's an Rákóezy. Londino, 18. Sept. 1711.

Adventum hune meum S. V. in meis de dato 27. Aug. humillime communicavi. Credideram negotiationem meam celetorem progressum habituram, sed video, varias emerass difficultates et circumstantias illam nimis protrahere. His diebus primo annexum menoriale et expost adjunctum scriptum exhiboi, ex qvibos S. V. benignissime perspicere digmabitur, me pro omni posse mandata et intentiones suns reginae

exposuisse; ob suae Majestatis absentiam et consiliarios hincinde dispersos nullum adbue consilium de cabinet uti vocant eatenus institui; per consequens supradictum memoriale nulla resolutio sequi potnit; sed qvantum ex discursibus cum Milord Rabi, cum Milord Robinson episcopo Bristoliensi et regiae signaturae secretioris praefecto ac cum primarii status secretarii secretario ac aliis habitis conjicere licet in rei veritate: non deest animus, pro S. V. omnia agere quae ab ipsis expetuntur, sed media deficiunt ob rerum conjuncturas quae aulam austriacam in causam communem alliatorum concernentibus inflexibilem et intolerabilem reddunt. Agnoscunt omnes justitiam causae, nullitatem tractatus aut potius fraudem ejus et validitatem argumentorum adductorum; sed et asserunt tractatum Sathmariensem per maximam aut fere totam regni iam totaliter per austriacos possessi partem acceptatam existere, cundem allegaturam domum austriaçam ad cludenda officia alliatorum, regem Karolum multis sane nominibus alliatis obligatum esse, nibil tamen ex boc argumento ob ejus ingratitudinem sperari posse, rationes caeterum de datis ex parte alliatorum assocurationibus de honore et conservatione religionum omnino fortes, verum non ita ponderosas esse, ut regina illis permoveatur ad urgendum Carolum pro danda satisfactione. Hucusque S. M. toties officia sua infructuose reiterasse, et contra decorum fore iterato conatu instantias apud aulam Wiennensem facere, nec posse alliatos minis aut remonstrationibus fortibus apud Carolum uti, qvod ei rex Galliarum tam favorabiles proponat pacis conditiones gyae cum facile ad concludendam pacem particularem inducere possent, nisi ex parte sua alliati plura eidem promitterent ac omni circumspectione cum inso uterentur. Conveniunt nihilominus ministri hujates non obstantibus omnibus his rationibus alliatorum interesse absolute requirere ut data S. V. et regno satisfactione regno Hungariae tranqvillitas ita reddatur, ut omnis occasio belli et diffidentiae in perpetuum tollatur, nec unqvam causae communi praejudicare possit. Persvasum sibi babent nihil utilitatis sibi ex larvata illa redundare quod vix ob aliquot millium ex Hungaria eductionem aula Wiennensis sese resolvere potuerit allegans se initio belli hujus contra regulas politicas peccasse educendo inde militem suum et imposterum melius sibi provisurum. Pax cum Turcis qvocunqve tandem modo per Czarum conclusa ob foedus S. V. cum eo, necnon rex Poloniae ob cognitum principis hujus ad qvaevis aggredienda paratissimum animum et obices quas in electione imperatoria ponit, Fonles. Abth. II, Ed. XVII.

alliatos nimium augent, nee ego ex parte mea desum omnes consequentias et praejudicialis deducere, quae eausa communis pateretur in eum easum, si S. V. desperata pace Czarus et rex Poloniae armis succurrerent, et ipsis hoc verisimilé eo magis videtur quod norint eausas indignationis, quas Czarca Maiestas contra aulam Wiennensem babet, et potentiam ejus ad se immiscendum rebus alliatorum; fatentur igitur bane rationem reginam impulsuram ad nominandas exactius instantias S. V. et ad exqvirendum media per quae S. V. et regno satisfactio procurari queat. Oviegvid tandem sit effectus, docebit, qyalenam responsum obtenturus sim. Mihi videtur, nihil aliud aulam quaerere quam ut quaesitis coloribus negotiationem hanc protrahendo ct ne fors bona verba uti semper dando expiseari possit Czareas in praesenti rerum statu intentiones et ne fors a proposito S. V. succursum dandi abducere ministerium sane praecedens non ea qua debuisset sinceritate erga S. V. usum est ipso praesenti id fatente ac agnoscente praecedentium culpa neglecta et perdita fuisse negotia Hungarica ob extremam eorum quam eum duce de Marlchorough pro aula Wiennensi habucrunt eireumspectionem et complacentiam dependente fere in omnibus Marleborgio a comite de Wratislaw ob privata domus suae ad obtinendum principatum imperii et alia commoda, Hine credo venisse illas assecurationes quae magis nocuerunt quam profuerunt ministro Sueciac. Nuper alicui exprobrare visus est brevi detcetos in illos ministros qvi aulae Wiennensi faventes regem Sveciae religioni Hungarieae et caeteris prospicere impedicrint et ejus in Moscaviam abitus causa exstiterint: ministerium ergo modo regnans vel ex illa solum ratione quod praecedens non fecerit vehementius S. V. causam eordi sumet, sed gvid exinde expectari possit, resolutio eorum docebit, et S. V. ex praecedentibus benignissime judicare potest. Fessae sunt partes omnes bello hoe sumptuoso; in Hollandia pceuniarum nihil, et qvamvis Angli particulares sat divites sint, nescitur tamen unde parlamentum novas pro continuatione belli immensas pecuniae summas sumpturum sit. Traetatus pacis generalis iterum proximos esse certum est, et domino eomiti Strafford Milord Robinson ad tractatum adjunetum iri. Regina qvendam secrete in Galliam ratione pacis miserat qvi redux in portu Dabrinensi a commendante eius loei secuti ignore detentus divulgationis hujus rei oceasionem dedit ac simul ansam ministris extraneis se conquerendi. S. V. Angli se non defuturos in his tractatibus assecurant.

Caeterum redditae mihi sunt S. V. de dato Javorov 6. Julii. Communicavi tenorem earum, ac si ipse projectum cum dominis Strafford et Robinson qvi rem reflexione dignam et optandam esse dicunt ad praevenienda, ne fors semel emersura in imperio bellorum civilium incendia, sed ulterius nihil ob eorum absentiam actum est; mihi copiam earum Berolinum ad Dom, Jablonski, ut eas aulae communicare ac, si visum fuerit, ad caeteras electorum aulas transmittere velit. Voluissem qvidem ad mentem S. V. haec ipse praestare, sed indispensabiliter resolutionem reginae hic expectare obligor. Apud Hollandos dein, si favorabiliter hic exauditus et dimissus fuero, caetera peracturus; sumptus dein pro tanto opere proponendo et faciendo itinere mihi desunt, adeo ut gyomodo ex hoc certe ultra fidem sumptuoso loco eluctabor ignorem, quamvis haec providentiae commendando ad extrema usque reductus fideliter negotiabor. Projectum sane de unienda imperio Hungaria adeo plausibile est, ut credendum foret, imperii principes illud facile amplecturos; sed decisa nunc Frankofurti quaestione de electione etiam regis Romanorum post electum solum Caesarem, si S. M. id probatum fuerit, tractandum sperandum non est, Carolum postqvam imperator fuerit tam eito electionem Romanorum regis propositurum. donec viderit an haeredes masculos ipse habiturus non sit. Dom. Jablonski sine dubio S. V. hoe in passu opinionem regis Prussiae perscribet, et existimarem, pro re S. V. fore, si per amicum S. V. principem regem Poloniae fors pro suis haeredibus ad dignitatem romani regis aspirantis hace imperii principibus proponerentur, explorabo tamen adhue uberius mentem ministerii huius, annon negotium hoc ad evitanda modo futura bella imperio commendare vellet, et hunc in casum sine haesitatione, ut opinor, principes imperii hanc propositionem amplecterentur, quum in multis aliis rebus consilium potentiae hujus secuti sint. Ovae ratione domini Croffei commissionis S. V. benigne commisit, iis me humillime accommodabo; non possum tamen non, qvin S. V. aperiam, me nimium dubitare, utrum rex Borussiae imposterum S. V. propositiones ita favorabiliter uti qvidem antea exauditurus sit; nam concessa S. V. solenni protectione crediderat praeter pretium affectionis pro S. V. Prussiae per pestem depopulatae consulere ae imperatori ne fors considerabilior evadere, de adveutu in Prussiam Hungarorum S. V. secutorum sua Maiestas insa publice mentionem faciebat, ita ut negotium hoc ubiqye Wiennac, Ratisbonnae et apud alliatos diuulgatum sit et odium regi apud plerosque pepererit

et vel maxime ideo aula indignari videtur qvod horum nullus effectus subsecutus aut ullum a S. V. ratione negotii bujus responsum ad aulam venerit, qvod milii qvidem dominus de lligen non caprobravit, sed Birndorfilo et apud alios ministros valde conqvestus est. Cum venia S. V. sine adulatione diecre tenore similes rea apud aulam Borussicam eidem minis nocuisse qvod saepius talia eidem exposita fuerint que dein vel effectu suo carucrunt vel in rei veritate ita se non habuerunt, uti qvidem Birndorfilo contigit, de qvo nescio an ob ejus vehementiam aut aliis de causis ministri alliatorum conqveruntur et mili nune exprenti se certas prae manibus habere informationes contrarium statuentes et S. V. continuo Turcarum auxilia qvaesivisse, nolo diecre diminutionem zeli qvorundam ob iis promissa sed non data vasa vini, nec qvidpiam repetere volo de incoavenientiis qvae in negotiando defectus sumptuum necessariorum causant. Caletrum . . .

### 103.

Schreiben Jablonski's an Klement. Berlin, den 22. Sept. 1711.

# Wohlgeborner

Insonders hochgeEhrter Herr Gevatter!

Mein jüngstes war vom 8. hujus, seit welchem ich die Ehre gehaht, 3 dero angenehmer Schreiben zu erhalten, vom 28. August, 1 und 8. Sept. Dieselbe halten wegen unserer Hapt afläre mich zwischen Furcht vnd Höffuung, wiewohl nicht leugene kann, dass jene beinah grösser als diese. Doch athete alles bei Gött, der der Menschen Hertzen in seiner Hand hat. Mich wird unaussprechlich verlangen, den effect zu schen, Gott gebe dass er unsern wünschen gemäs sei. Unterdessen sind Se. Hoeft. Durchlaucht mit dem Cznaren bis Thoren kommen, von dannen Sie einen Expressen anher schicken wollen, und wird mit heutiger Post selbigem der Pass um ungehindert anher zu kommen, entgegen geschickt. Ich nehme aus gewissen Umbständen ab, dass dieser Expresse etwas wichtiges werde vorzutragen baben.

Dass der Friede zwischen Moscau und der Pforte richtig sey, daran ist numehr so weniger zu zweiffeln, da die Ratification von Constantinopel würklich zurückgekommen. Wann der Fürst die Pforte durch sein hisheriges Comportement nicht etwa disgustiret hat, so kan die grosse Macht, welche selbige itat auf den Beinen hat; Ihme trefflich zu statten kommen, wovon vielleicht aher ankommende Expresse etwas melden wird.

Dass der liehe Herr Chamherlain Meinherrn so treulieh assistiret, das wolle ihm Gott helohnen. Ich werde mit nächster Post ein Dankschreiben an Ihn abgehen lassen, und hitte indessen Selbten meinetwegen gantz dienstl. zu grüssen.

Mit Herra Wegner bleibet es im alten Staude, und ist dem Herrn Maillet zu meiner hächsten Confusion noch kein Heller hezahlet worden. Die sache afficiert nich so viel mehr, da der junge Graf Beresenyi Ins leicht händel machen, die 3800 fl. von ihme (krafft hähender Ohligation) fordern, vnd den erst der noch hey Ihm stehet, sof abschlag verarrestiren könnte. Doch treihe ich Herra Wegner so gut ich kunn, und sehieke ihm den Herrn v. Milau täglich auf den Hals, um einmahl aus der sache zu kommen.

Wegen der Weine, die hier auf dem Pakhoffe liegen, will lieber nichts melden, weil doeh diese affaire (als allzuverwirret seynde) Meines Herrat Wiederkunft nothwendig abwarten muss. Ich werde aber sorgen, dass Herr Ottlick, welcher nun in kurtzen anherkommen wird, ein paar Exemplaria Hungeriae Diplomatiene mitbringer.

Schlieslich wünsche von Grund meiner Seelen, dass Mein Herr bei guter Gesundlieit das in Händen habende wiehlige Werk glücklich führen, vnd ausführen möge und Unser Wiedersehen, mit der Hülfle Gottes, bald, und freudenvoll gesehehe, Amen.

# Euer Wohlgehoren

ergehenster Diener

D. E. J(ahlonski).

Wenn dieses Schreiben noch in London natrifft, so recommendire Beyschluss an Hra. Wirbeking (der in Engelland verbeyrathet seyn soll, dessee Eltern aber in Bertin wohnen, und meine NB. (gete Freunde sind) um von Ihm eine Antwort zu empfangen, und hochgeneigt mitzubringen. Item recommendire den Horstium von Ihra. D. Beatley.

(Original.)

104.

Schreiben Averst's an Klement. Haag, 22. Sept. 1711.

Praesentat. Londini, 30. Sept. 1711.

Mannieur !

J'ay l'honeur de Votre lettre du 18; je vous demande pardon, que je n'ay pas envoyé l'imprimé sur ce qui est passé entre les Turcs et les Moscovites, lequel Mr. Jablonsky m'avoit envoyé de Berlin ou il a eté imprime et que je vous avois promis dans ma derniere; mais je l'avois preté a un de nos secretaires qui me ne l'a jamais rendu. Je puis vous dire seulement qu'il ne contenoit rien de novcau et peu de vrai etant la Relation des Moscovites qui ont eté trouvé par des novelles plus certaines de n'avoir pas dit tout a fait la verité. Je vous envoyé l'incluse que quelcun (je crois Mr. de Birndorff) a envoyé chez nous. En attendant que Monsieur Tilson revienne à Londres, vous pouvez s'il vous plait donner vos Lettres à Monsieur Ellison dans le logement de Mylord Strafford dans le Cockpitt en Whitehall C'est l'homme d'affaires de Mylord à Londres, qui prendra soin de mettre les lettres que vous m'addresseres dans le Pacquet du Secretaire pour la Haye.

Je suis avec respect

Monsieur

votre tres humble et tres obeissant serviteur A la Haye ce 22. Sept. 1711. W". Averst.

Je suis obligé à Mr. Hales et Mr. Chamberlayn de leur souvenir et je leur supplie mes remercimens tres humbles.

(Original.)

105

Schreiben Tilson's an Klement. De Whitehall, ce 12. Sept. 1711. Le mesme 12-23. Sept.

Monsieur !

J'ay parlé à Mr. le Secretaire au sujet de ce que vous avés souhaité ce matin et si vous voulés vous donner la peine de venir encore demain a mon bureau vers le midi j'espere de trouver une occasion favorable pour vous introduire aupres de Mr. le Secretaire.

Je suis tres parfaitement

Monsieur

Votre tres humble et tres obeissant serviteur G. Tilson m. p.

Mr. de Rosenau. (Original.)

106.

Memoire Klement's an die Königin von England. London, 25. Sept. 1711.

Memoriale ultimum exhibendum reginae, conceptum Londini 25. Sept. 1711.

Les bontes magnanimes de S. M. Britannique dont S. A. S. le Prince Riakoud inon maitre a un des effets et marques reels par passée luy donnent une entiere confiance de recourir a la generosite et justice dans des conjunctures ou la Hongrie va etre aceablé entierement par le traité frauduleuse de Sathmar; e est ee qre S. A. S. a ordiné a son soussigne Chambellan de representer tres respectueusement l'eatt des sea affaires et celuy de l'Hongrie en la prinat;

- D'avoir la honte de se recharger de sa mediation dans les affaires d'Hongrie, de faire porter les Etats Generaux a prendre la meme resolution, et ensvite faire travailler ladessous aupres le roy Charles.
- De vouloir ordonner a ses ministres, de se joindre a eeux de S. M. Czarienne dans la mediation.
- 3. De faire obbenie la restitution de la Transsilvanie comme un fief de la couronne d'Hongrie pour le Prince mon maître, et enfin d'assurer S. A. S. et ceux qu'i l'ont sivit hors de pais, pour conserver l'activité de la confoederation, que le traitte qu'on faira en Hongrie et meme, si on n'en feroit rien, qu'on les comprendrera dans le traitte de la paix generale.
- Ad 1. L'intention des hauts allies en se chargeant de la mediation de la paix en Hongrie a eté sans doute de retablir egalement les libertes opprimées du royaume et d'y faire cesser une puissante diversion. Le pretendu traitte satisfait aussi peu a une des ses intentions qu' à l'autre. Les reflexions faites sur ladite paesifeation font connoitre l'injustice des points, et la grande armée antrichienne en Hongrie, d'ou on à

peine tire gyelques 1000 hommes, montre clairement que la diversion n'y est pas finie, puisque on n'ose pas emploier ces trouppes, a pousser les affaires de la cause commune. Les memos raisons dont qu'ont fait offrir auparavant la mediation dans les affaires d'Hongrie a S. M. la Reine et aux Etats Generaux, se trouvent encore a present; la gloire de conserver les peuples les plus eloignes joints au danger evident en la religion, est d'y etre entierement abolies et les assurances si souvent données a S. A. S. les doivent engager a offrir les memes offices a S. M. C. et de la porter a suivre un projet sincere d'un accommodement qui puisse oter tout sorte de deffiance et occasion d'une nouvelle gverre afin qv'il puisse concourir puissament de sa part pour les fraix de cette gyerre faites pour la monarchie d'Espagne dont les Hauts Allies ont presque seuls soutenu les poids. D'ailleurs l'Hongrie est dans tout un autre etat que par le passée il s'agit de l'affermissement, et la proclamation selon les loix meme, si on reconnoitroit le droit hereditaire du roy Charles dans le throne d'Hongrie, le ministere de Wienne ne pourra pas allegver le decorum de S. M. Catholique, puisque elle a la plus bonorable occasion dans les mains, de conserver egalement le dit decorum et rendre en meme temps entierement les libertes à la Hongrie, car il est evident que S. M. C., a moins qu'elle ne veuille disconvenir de son droit, est obligé par les articles ctablissants l'heredite, de convoquer une diette libre en Hongrie, d'y delivrer aux etats la capitulation, d'y preter sur son observation le serment avant le couronnement, et ensvite exiger l'hommage des etats. Les nuissances mediatrices ne trouveront point de difficulté d'y porter le roy Charles, puisque elles pretendreront l'effectuation des articles dont S. M. ne peut pas disconvenir, et par laquelle on peut redonner une paix solide à la Hongrie en reglant le reste des griefs dans la diette libre, ou S. A. S. est prete de comparoitre moiennant des assurances suffisantes. L'interet des Hauts Allies etant d'eviter une nouvelle gyerre en Hongrie, leur donnera occasion de fairc presser vivement le roy Charles d'executer ce qu'il doit faire par les dittes articles. S. M. Czarienne aiant promis de maintenir le Prince dans la Transsilvanie et aiant fait sa paix avec les Turcs, aura les mains plus libres à aider le Prince, et le Turcs aiant une armée considerable et obtenu des conditions avantageuses par la nouvelle paix, ne manqueront pas, de se seruir de cette occasion a le secourir. Les conjunctures du Nord sont telles que le Prince voiant qu'il ne pourra s'accommoder,

trouvera sans doute par les liaisons qu'il a avec les puissances du Nord, des moiens de maniere ou d'autre, de rentre l'epée a la main en Hongrie: ce qvi ne manqvera pas d'y retenir les trouppes imperiales et causer une diversion à la cause commune. Tout cela doit engager S. M. de se recharger de la mediation, voiant qu'on ne trouvera presque point des difficultes pour conclure une affaire si importante. On devroit considerer l'Hongrie comme le rempart de la chretienté, dont les peuples ne devroient pas etre opprimées mais plutot aides a se deffendre contre les Tures par un gouvernement convenable aux loix, et plut à dieu que les gens d'honneur capable d'etre aussi attachées à la maison d'autriche qui sont ennemis des injustices et des usurpations des ses ministres trouvassent occasion de donner des idées claires et distinctes des veritables interets de la ditte maison et de l'interet apparent qui est des ses courtisans. On pourroit trouuer moien de faire affermir par des voies legitimes à la maison d'autriche ce qu'on a extorque aux Hongrois et qui ne se conservera jamais par la violence qu'on peut trouuer moyen d'augmenter les trouppes des allies de plus de a hommes par une veritable paix en Hongrie.

Pour le Second, S. M. Czarienne ainnt tants des influences ands les affaires des allies et aint comne allié du Prince offert jusqu's present à la Cour de Wienne sa mediation, S. M. la reine et les Elats Generaux l'obligeront fortement en ordonnant à ses ministres de se joindre à eeux de S. M., et l'affaire reuissira d'autant mieux puisspre les Hauts Allies faisants des vives remonstrances, et le Czar se faisant apprehendre on peut esperer que S. M. C. et son ministrer envisageront plus murennent l'interet veritable et pas l'apparent qui est de ceux qu'i veuleut posseder les confiscations.

Sur le 3<sup>nd</sup>: Comme la maison d'autriche n'a pas voulu ceouter parler des garants pour la paix, l'experience siant fait voir que depuis le gouvernement de cette maison en Hongrie on n'a rien vu que des infractions et tantot des retablissement des libertes. L'Hongrie a raison de pretendre une garantie interieure, scavoir qu'on remette la Transsilvanie dans l'etat fait avec elle en l'an 1686 en nevtu de quy elle a du S. A. S. le Prince Rubocci pour son Prince; mais si ce point devroit etre un obstacle a la paix, S. A. S. souvent declare sur ce sujet ess sentiments; elle n'y insistera pas et se contentera d'un equivalent en Hongrie moiennant la conservation des privileges de la ditte principaus.

Sur le 4m. S. M. la Reine et les Etats Generaux s'y sont engagées par leurs assurances données au deputé des etats protestants d'Hongrie, et l'affaire en est faisable puisque dans le traitte de la paix de Westfalie on (a) eu soin d'y comprendre quelque pais hereditaires d'autriche, a plus forte raison le pourra-t-on faire avec l'Hongrie d'autant plus que dans la paix de Risvick on a passée du consentement de S. M. J. un article prejudiciable à la religion protestante en Allemagne; Les puissances protestantes en peuvent user de meme dans le traite de la paix generale a faire, et la France concourira tres volontiers pour l'inclusion de S. A. S. et de l'Hongrie en cas que le roy Charles refuseroit tout l'accommodement par une assurance positive donne à S. A. S., qu'on aura soin de la comprendre dans la paix generale. On pourra retenir S. A. S. d'attendre l'effectuation des ces promesses, ce qui feroit cesser la crainte d'une diversion en Hongrie et mettroit le roy Charles en etat d'agir par les trouppes que S. M. a en Hongrie.

S. A. S. espere qº apres avoir donné tants des marqves de la sincere confinec et de son respect, S. M. lay fair a repondre au plutot tres positivement: ce qve S. A. et la nation peuvent certainement attendre des ses offices efficaces et des ses allies, enfin de pouveir prendre ladessus des mesures justes et propres pour sa conservation.

107.

Schreiben Tilson's an Klement'). De Whitehall, ce 29. Sept. 1711. Monsieur!

r...

Jay parlé à Mr. lo Sccretaire mais je ne luy ay pas proposé ce que vous me dites touchant un Memoire en abregé. Cela ne faira point de tort a vos affaires si vous le preparés, mais comme Mr. le Secretaire m'a dit qu'a son retour il tachera de vous voir au plustost, je ne manquerai pas de l'en faire souvenir, et je ne ferai pour le creste ce que vous souhaitieres de moy comme estant tres parfaitement

Monsieur

Votre tres humble et tres obeissant serviteur G. Tilson

Mr. de Rosenau, (Original.)

 Solcher Billete sind noch 4 in den Monsten October und November Klement zugekommen, bis ihm Tilnon am 24. November (Nr. 117) kurz schrieb, dass man ihm nichts mehr zu asgen habe. -108.

Schreiben Ayerst's an Klement. A la Haye, ce 16. Octobre (1711). Praesent. Londini, 28. Oct. (1711).

#### Monsieur!

Je viens de recevoir l'Honneur de la votre du 6 octobre et j' sp fair rendre l'incluso à Mr. Birndorft. Je viens de recevoir aussi la lettre que je vous envoye; il y a 10 jours que j' sy mis une autre, que j'avois de meme de Mr. le Docteur Jablonsky, dans la Poste commune, ne seachant pas si quelques autres, dont je n'avois point et des novelles de votre parte etoient venues a vos mains, mais maintenant que vous me mandes la raison de votre silence et que je troure qu'elles vous viennent en seureté, je continuerai de les mettre dans le Paquet de l'office du Seretaire.

Nous n'avons point dernierement des novelles d'aucune consequence du Nord, Hier au soir il arrivera ciù un Courrier avec la novelle que le Roy Charles a eté elu Empereur le 12 de ce mois, dont Mr. Heems a fait des grandes rejouissances. Mr. Buys parte aujourd'huil pour l'angleterre en qualité d'envoyé extraordinaire de leurs Hautes Puissances, ce qui renovelle les conjectures des Politiques sur le sujet de la Paix, mais dont on ne scait rien encore de certain, on debite meme dans les Gazettes qu'il y a des ambassadeurs de Prance qui se sont deja mis en chemin vers Calais, pour cet effet, mais le plus grand nombre en attendent la confirmation avant d'y ajouter une foy entiere. Les armées demeurent toujours dans la meme situation et font mine de disputer laquelle decampera la primiere. Mylord Duc n'attende que les fortifications de Bouchain soient mises en etat de defense pour voini éci.

Je rends grace à Mr. Hales de ses complemens, et je vous prie de continuer de lui marquer mes respects aussi bien qu' à Mr. Chamberlayn.

Je suis avec attachement et respect

Monsieur

à la Haye, ce le 16. Octob. (Original.) Votre tres humble et tres obeissant serviteur W. Ayerst.

#### 109.

# Berieht Klement's an Rákóezy. Londino, 16. Oet. 1711.

S. V. in duplicatis meis de dato 18. Sept. uberrime et humillime eo usqye peractorum seriem enarravi qvae in dubio suspensam negotiationem elare demonstrarunt. Nune ca quae exinde evenerunt obsequentissime exponere obligor. Urgebam status secretarium, ut acceptato memoriali meeum conferre ac resolutionem positivam suae Majestatis obtinere eo magis dignaretur, quod interesse S. V. absolute exigat, ut eognita alliatorum voluntate seeundum eam rebus suis prospicere possit. 27m Septembris destinata fuit pro conferentia eum status seeretario domino St. John; verum postcaqvam satis longo expectassem tempore, mihi dicere curavit, austriacum legatum comitem de Gallas conquestum fuisse, quod regina S. V. emissarios audiat, talibus qvidem cum circumstantiis ut dubitandum non sit, eum non solum negotiationem sed et nomen meum verum et supposititium scire, sibi pergyam gratum fuisse agebat status secretarius, gvod e. Gallas assecurare potuerit, me non vidisse, rem exigere ut omnia quam secretissime peragantur, expectare ergo me debere reditum suum ex aula, sed nee tum qvid eathegoriei obtinere potui, qvinimo ex responsoriis judicare coepi, aulam non inclinare ad dandum ullum responsum. Ne tamen in mea opinione fallerrer, cum dominis Strafford et Robinson aliquoties eontuli, assecurabant qvidem non eam esse consilii aut reginae opinionem, et rem a status secretario dependere, nt is negotium consilio regio exponat; eum obrutum laboribus libenter plures evitare, sed satis elare indigitabant statum S. V. longe alium esse quam durante in Hungaria bello, mediationem difficulter domui austriaeae ob Sathmariensem tractatum offerri posse, et videbantur Secretarium nolle agnoseere ministerium inprimis per Körtvelessium S. V. et eonfoederatis datas assecurationes. Existimo aulam studio ad eertam de statu Czareo informationem omnia hueusque proerastinasse, et dum videt se nihil verisimiliter timere debere ministerium ob dictas in praecedentibus meis rationes domum austriacam offendere non vult. Dubitant an Czarus mediationem ulterius continuabit, nec valde ipsis placet, et neseio qvid suspieantur de foedere S. V. cum Czaro, de qvo minister Caesareus ab aliqvo tempore multum declamat. Interea mihi svadebant,

ut omni conatu in co sim qvo status secretarius rem consilio proponat ob teneram valetudinem aliqvot diebus domi me continere debui, sed gyamprimum vires permisere, praesentes ad Dom. St. John secretarium dedi, ae simul domino Robinson communicavi. Hic vir plane politicus christianus rem consilio reginae per modum interrogandi proposuit, et uti ab codem informor, opiniones divisae fuere; sed ut ad dictas litteras redeam, effectum suum habuere et hodie status seeretarium prima vice conveni ac argumentis ab utili, glorioso et conscientia necessitatem et causas deduxi quae reginam Brittaniae ad protegendam eausam et dandam categorieam resolutionem inducere debent. Promisit se futuro die lunae in consilio reginae hacc propositurum. Addidit res Czari et S. V. valde immutatas esse, in hoc cardine versatur negotiatio pluribus quam ulla praecedens involuta difficultatibus et periculis. Advenerunt nuper ex Gallia abbas de Polignae et Dominus le Cosc qvi 9, hujus per Dominum St. Jean apud reginam introducti eum ministris conferre incoeperunt; non sine fundamento supponitur tractatum paeis hie institutum iri ob aversionem regis Galliae contra Hollandos, et ex parte eorum indies Dominus de Buissen expectatur. Volunt qvidam, jaeta jam esse fundamenta praeliminariorum, et nunc solum agi de aeqvivalente pro Hispania quae Philippo manere debeat et de debita anglorum satisfactione ae corum commercii securitate de qvibus ubi conventum fuerit pax facile coalesect, alliati non sine causa eam optare videntur. Res Gallorum in meliori statu existentes quam ante aliquot annos, ex provinciis enim Indiarum oecidentalium regi Galliae ab Hispania eessis qyovis anno 15 milliones imperialium obveniunt qvi practer reditus ordinarios et impositiones regi Galliae ad continuandum ubiqve efficaciter bellum sufficiunt, et siqvidem ubiqve in limitibus suis bellum gerit, eireulat in suis provinciis pecunia qvam per impositiones aula ad se rursum pertrahit et Hispanias per continentem facile juvare potest. Alia ratio est alliatorum, eorum commercia non florent, aurum Angliae exit, sed non redit, unus miles in Hispaniam missus magis constat qvam 15 qvos rex Galliae illue expedit. Videri qvidem posset, Carolum nune tantarum provinciarum haeredem Hispanias facile reducturum, sed agnoverunt alliati domum austriaeam iis onus belli relingvere velle, et ne fors per id corum enervationem qvaerere aeeedit et hoc qvod persvasi sint Hispanias per nullam revolutionem sed aperto subjugari debere quae omnia maximi ponderis argumenta sunt ad concludendam aeqvis conditionibus pacem. Milord

Str(afford) hodie in Hollandiam abiit ad conferendum cum Hollandis et legatus moscovitieus ante aliquot annos hue advenit. Crederem in modernis eonjuncturis S. V. interesse reqvirere, ut regis Galliarum et Czaris ministri efficaciter hie inclusionem S. V. in pacem urgeant, et multum mihi prodesset, si dieti ministri in easum traetatus mandata obtinerent ad meeum eonferendum et ad me juvandum. Obtenta resolutione in Hollandiam movebo ad exequendam S. V. apud status commissionem, ac ibi S. V. mandata expectabo. Residens regis Poloniae, ex eo quod me Polonum dieo et quod solitarie vivendo ministros saepius adii, me a Stanislao missum eredidit. Is omnia mea seripta taliter erini curare voluit, ut neseire potuissem per uvem factum sit, et intra 24 horas res exeqvi debuit, nisi miro plane modo residens prussicus intentionem hanc resciens id impediisset. Eidem, quis sim, indirecte aperiendo, incidi tamen in Scillam evitando charibdim. Comes Gallas inde, gvis sim, resejit, et mihi easdem technas struit; omnibus destitutus aliter ne fors praesens periculum evitare nescio, quam ut bonae causae fidens me divinae protectioni commendem. Interea spero, S. V. mei benignam rationem habituram, enius etc.

# 110.

Bericht desselben an denselben. Londino. 20. Oct. 1711.

Dum 16. datas et has duplicatas ad S. V. cxpedio, certissime informor, pacem Angliam inter et Gallos quasi conclusam esse, nessitur qu'ibus conditionibus. Dixit heri Milord Oxford viro enidam magno, cam talem futuram qu'am ullam qu'am a 200 annis Anglia obtinuit exceutes docchi, a talis sit. Hoe incomprehensibile mili est, qu'od nullus extraneorum ministrorum neque Hollandorum intersit tractatui. Expeditió Anglorum super Canadam effectu suo caruit; 3 enim naves per tempestatem submersse, aliqu'on millia militum pericre. Austriaei ministri S. V. litteras in Hungariam seriplas interceptas referunt qribas se proximo rere cum \(\frac{a}{a}\) bominum in [Hungariam intraturum promititi; dieund Czarum eidem 50 milliarium longan et tot latam regionem in Mescovia contulisse; denique Nedectkium S. V. deseruisse et Wiennae ab imperatrice optime receptum (gisse,

#### 111.

# Bericht desselben an denselben. 27. Oct. 1711.

Post multas eonferentias secretas cum ministris gallicis habitas tradidit ministris extraneis aula praesentes articulos praeliminares a rege gallieo propositos, qvi mihi qvidem magis introductio ad praeliminaria quam praeliminaria ipsa eo magis videntur quod ea pro forma solum legatis alliatorum, sine qvibus negotium actum est, communicata sint. Credunt plurimi de principalibus articulis ministerium hoece jam eonvenisse, et verisimile est, pacem brevi conclusam iri, qvam aula seu ministerium serio desiderare existimatur, ut se in officiis conservare et odium populi variis impositionibus pro continuando bello aggravati evitare queat, et quandoquidem paeis conditiones a natione approbari debent, parlamentum hoe anno convocatum in dispositione. uti ita dicam, ministerii existens sine omni dubio ejus intentionibus sat fragabitur. Ex his rationibus non negliget tam aptam ad scopum suum perveniendi occasionem, quae fors alia vice non daretur. Ovis locus pro tractatibus destinatus sit, ignoratur, et Galli et aula, ut hic institueretur, euperent. Utrum vero Hollandi in id consensuri sint et qvid de omnibus his judicent, brevi post adventum eorum legati innoteseet. Multi tamen eredunt conclusum esse, ut Londini negotiatio continuetur. Ob rationes quas in nuperis meis edisserui, videntur potentiae marittimae non ita vehementer eausam domus austriaeae, uti qvidem antea, cordi sumere ac in omnibus qvae sine totali ruptura fieri possunt, contrariae esse. Hine comes Gallas de ministerio male contentus est, quod non soluiu principalem ejus, sed et eum in particulari mortificare uult, qvod oceasione mutationis in hae aula ministerii hujus institutioni sese opposuerit. Igitur ideo qvamprimum eidem et residenti Caesareo Hoffmann status secretarius praeliminaria communicaverat, eadem statim inprimi curavit. Existimari posset, hanc dissensionem S. V. favorabilem esse. Fieri potest, me sat bonas obtenturum resolutiones, qvibus, qvid fidendum sit, S.V. ab experientia novit. Sed modum agendi huius ministerii plane penetrare non possum. Res Hungariae eis ineognitae sunt; labores magni et desiderium voluptatis cos avertunt a majoribus qvi multas molestias creare possunt. Accedit et hoe qvod auctoritatem reginae suae committere nolint, et qvod persvasi sint de obstinatione aulae Wiennensis, de ejus eoutra

pretentias maritimas raneore qui non permissurus sit, ut interpositiones reginae vel statuum Hollandiae pro S. V. loeum habeant. Seiunt etiam, se sine dispendio suo aulam Wiennensem nee plus irritare nee aggredi posse, nee ignorant omnes negotiationes nullo aperto marte suffultas irritas esse, qvod ipsi experti sunt tempore regis svi Jacobi primi qvi pro genero suo electo Bohemiae rege Friderico suis hacreditariis provinciis exuto nonobstantibus omnibus assecurationibus nihil obtinere potuit. Praesumo insuper non sine fundamento, alliatos obtenta pace a Gallis honesta et posita in aeqvilibrium justum austriaca et bourbonica bilanee, libentissime semina belli in Hungaria relinquere velle. per gyae S. V. Czari viribus suffulta nune deventuram magnam potentiam austriaeam eontinue in suspenso tenere queat. Religionis qvidem argumento eos adstringi posse judiearetur, et verum est, plures magni nominis viros sat bene intentionatos esse; sed proh dolor, Religio ordinarie praetextus esse solet, qvi deniqve ordinarie negligitur, et baee Gallorum opinio est; quae dum patriae et S. V. in particulari praejudiciosa sunt, existimavero ut nomine S. V. potiores imperii principes informarentur, interesse corum exigere, ne per exclusionem S. V. ex Hungaria imperator ibidem sine ullo limite potens in praejudicium ipsius imperii evadat; ideo persvaderi ipsis deberet, ut, qvamvis projectum S. V. de dato 6. Julij hujus anni de unienda Hungaria ad imperium suum effectum habere non potuerit, neeessarium tum pro ipsorum conservatione esse, ut S. V. et regnum nune satisfactionem obtineat, ut in easum mortis Caroli sine masculis dictum projectum pro bono libertatis germanicae exequantur; quod alias si S. V. oppressa fuerit nullum effectum sortiri possit. Ii qvi ad imperium aspirant vel ex hoc fundamento propositionem hane ampleetentur; eaeteri amore patriae ducti manus dabunt. Hollandi, Angli, jmo Gallia infallibiliter eo inducentur. Aula, ut S. V. saepius dixi, Brussica non adeo eontenta est, sed non despero, dominum de Ilgen, quanvis nobis difficilem, tam aeqvis remonstrationibus eessurum, et ut inprimis imperii principibus qvi Hungariae eoronam aliqvando ambire possunt, ejus justitia eonstet, et ut populus anglieus multam influentiam in res gubernii habens de aeqvitate eausae persvasus sit annexum scriptum ad multorum sollieitationem composui, nune in Anglieum pro impressione traducitur per me in Hollandia inprimi curandum. Domus austriaea, uti qvidem ministri sui deelamant, novam in llungaria timet revolutionem. Czarus et rex Augustus sat potentes sunt, et alliati S. V.,

si aperto marte agerent oblata mediatione si austriacae domui minareutur, se Ser. V. et nationem armis juvare velle faciliorem redderent ad tructandum; Austria novum bellum timente, et plurima de ailiatis suspicante perutite foret, si dicto ministerio indirecte significari quiret, martitimas potentias ideo generalem pacem non obtenta pro domo austriaca totali satisfactione quaerere qued agnita ejus ingratitudine facta pace S. V. secrete succurrere et per consepensa continuo domum austrincam domesteia bellis sidentam tenere velint. Persvasus sun, his S. V. honestam pacem a domo austriaca alliatorum trieas et ne fors Tureas timentem obtenturam, que in futuram S. V. domus elevafors Tureas timentem obtenturam, que in futuram S. V. domus elevationem et Hungariae conservationem necessoria magis est quam bellum anceps, et dubium bellum, ex quo nec S. V. nec regno sed allintis utile redundaturum act. Caeterum .

## 112. Bericht desselben an denselben. Ce le 30. d'octobre 1711.

Comme j'ay eu l'honneur de dire a V. A. dans la miene du 27. de mais il est selon toutes les apparences sur que la paix se faira eet hyver et que peutetre on ne faira plus de campagne. Voila a peu pres les raisons que l'Angletterre pretend avoir d'en hater la conclusion : Le ministere present se voulant maintenir et jouir du repos qu'il aime fort allegve que l'angletterre aiant religieusement tenue touts les articles de la alliance la maison d'Autrielie y a touts leurs manque, Elle aura dut fournir selon la ditte alliance 🖫 hommes contre la France et envoier en Portugali - et les paier. La gyerre survenu en Hongrie luy donna lieu, de ne rien tenir sous ee pretexte, et gvoygve les H. A. se soient emploies pour la Paix d'Hongrie, le ministere de Wienne n'y a jamais voulu donner sineerement les mains de tant que les Hongrois sont comme les Irlandois qu'on doit reduire et retenir par force. Ovand il s'agissoit d'envoier des trouppes en Portugal, l'Empereur ne faisoit rien sous ee pretexte, et la Hollande se tenant au Traitte ne voulut plus fournir que : bommes, ainsi l'Angletterre ne voulant pas decourager les Portugais se ont obligé de fournir au lieu de 4 hommes si bien qu'au lieu des 3 millions livres sterling les depenses de terre ont estes augmentes jusques au 7 par an. Dernierement on devoit envoier des Trouppes en Catalogne, l'Empereur les donna, mais il fallut que la Reine s'engagent a les faire transporter et les faire Fontes. Abth. []. Bd. XVII.

recruter: un recrut coutoit 30 Ecus et le Transport par Personne 85; eepandant on ne faisoit rien en Espagne puisque malgre les Batailles guguees aucun Castillan ne se declara pas pour le Roy Charles, et on voit, qu'ils aiment mieux consentir a un demembrement de la monarchie d'Espagne que d'abandonner le Roy Philippe, qui leur a donné un Prince né parmi Eux au lieu que le Roy Charles quoyque deja marié 6 ans n'en ait aueun et soit presuve sans esperance d'en avoir. Il v a 4 ans en prenant Toulon on aura ruiné toute la force navale de la France et la reduit a tout ee qu'on vouloit, puisqu'il v avoit plus que de 100 vaisseaux de guerre dans le dit Haure, mais les generaux de l'Empereur trouverent a propos d'en empecher, je ne scais par quelle raison, la prise; d'ailleurs la face des affaires a bien changé pendant cette gyerre; l'Empire et les Rois hereditaires sont unies dans la personne du Roy Charles apres la mort de son frere qui avoit touts des autres vues, seavoir d'unir l'Italie a ses pais, ainsi il falloit tacher d'obtenir des autres pour le Roy catolique; aujourd'hui il n'est pas de meme, le Daufin etant mort on ne craigne pas le pouvoir paternel, et on seait que rara est concordia fratrum, le daufin d'aujourd'hui n'etant pas bien intentioné pour Philippe son frere dont les Interets apres la Paix seront touts contraires a ceux de la France. La Hollande avant beaucoup profité de cette gyerre et trouvé les moiens de faire couler dans les coffres des ses sujets, les sommes qui viennent d'Angletterre au lieu que cellui s'enuise touts les jours et qu'il ne luy en ce vien rien, la Hollande, dis-je, n'a pas exactement observé le traité touchant l'armement de la flotte qui aura dut couter a l'Anglettere 1 million, et a dut estre augmenté a 3 millions Sterling, si bien que toutes ces considerations outres quelques, secretes et peutetre aussi les affaires de nord la font penser serieusement a la conclusion de la Paix de la maniere tres secrette, dont on a traitte a Paris, et apres, ici il semble qu'Elle pourra faire une Paix particuliere en eas que les allies ne voulussent pas accepter ce qu'on aura stipulé pour eux; il est asses surprennant qu'on a agi de son chef sans leur rien communiquer, on a bien un peu menagée la Hollande, mais point de tout l'Empereur, qvoyqv'il s'agisse de sa suecession, on a traitte le C. Gallas qui s'est fait aimer jei pas comme un ministre de l'Empereur. mais comme d'un petit Prince d'Allemagne, le mistere se developpera bientot, ear Milord Strafford aiant conferé avec les Etats generaux Mr. Buis leur Envoye Extraordinaire arriva la nuit passée.

J'ay remarqué deja dans ma duplicata que cette conjuncture et le peu de menagemeut qu'on a pour la maison d'Autriche ne serviront de rien a V. A. S. la premiere nouvelle que l'Empereur aura receu en arrivant en Italic, sera, qu'on traitte saus sa participation de sa succession, comment ecoutera-t-il Mouseigneur favorablement toutes les Intercessions que l'Angletterre peut faire meme s'il avoit Intention malgre les maximes de son ministre d'accorder tout a V. A. S. pour entrer l'olivier a la main prendre possession d'Hongrie il n'en feroit rien puisque l'angletterre l'en sollicite. Je ne seais pas ce qu'on resoudra pour yous comprendre dans la paix generale ear apres Elle ou ne faira rieu, pendant le regne du Roy Guilliaume quand ce Prince prenoit de son chef quelque Resolution il trouva moien de l'executer mais la reine ne fait rien sans son conseil, ou on examine les choses d'un tres grand sangfroid. L'Augletterre prendreroit bien plus ses affaires a cocur, s'il s'agissoit du commerce, mais voiant, qy'Elle n'y a aucun Interet immediat, une certaine Indolence qu'on a ici pour les pais eloignes et plusieures raisons dites dans ma lettre precedente, l'empecheront a faire des grands efforts pour nous; apres la paix on tachera plutot de donner des occupations a l'Empereur, on s'appliquera au commerce et a jouir en repos de la paix. Ce n'est plus le gouvernement de la Reine Elisabeth Russe attentif aux choses les plus etrangeres, il me semble que on doit regarder le regne present comme celuy de Jagyes (et du Charles) qui pour leur propre gendre soeur et beaufrere n'ont agi que par negotiations. Encore y avoient-ils interet de leur houneur et l'abaissement de la puissance exorbitante de la maison d'Autriche. Le Roy Charles I. conclut la Paix avec Louis XIII. de France en abandonnant les Reformés de ce Pais la qu'il avoit excité a la gyerre et auxqyelles en se ligyant avec eux il avoit promis de ne pas faire la Paix sans les y comprendre. V. A. S. eclairé comme Elle est, scaura prendre la dessus ses justes mesures, mais, comme je av pris la liberté de luv dire dans ma precedente mes sentiments, je crois que dans les conjunctures presentes, si le Csar et le Roy de Pologne ne peuvent rien faire ni par force ouverte, ni par menaces, si les Turcs ne sont pas d'humeur a secourir V. A., et enfin quand on n'est pas assuré certainement de l'Inclusion dans la paix generale qu'on signera peutetre un apres l'autre comme celle de Nimvegve, je crois, disje, que l'interet de la Patrie du Bien publique et meme celuy de V. A. est de s'accommoder le mieux avec le nouveau Empereur,

Je ne doute pas, qv'il ne le fasse par plusieures raisons; V. A. faisant sa Paix pourra toutsiour former une grande partie en Hongrie et plutot qu'en n'y ctant pas se conserver des amis faire observer ce qu'on prommettera, jouir des ses revenus et a la fin etre pret a maintenir l'Hongrie en cas qv'il arrive quelque mort imprevue de l'Empereur au lieu si V. A. S. s'est hors de Pais et sans esperance d'y entrer a force ouverte. L'Empereur et son ministère fortifié par vos revenues et ceux de votre parti, encouragé par son exil, introduira si bien le desnotisme qu'il faira declarer le Royaume hereditaire aux femmes de telle maniere que la llongrie et meme la maison de V. A. seront perdues sans ressource; cependant si V. A. y sera ou meme en Pologne accommodé avec S. M. J. Elle n'osera pas faire des privations. Mon zele me fait parler Monseigneur puisque je crois que c'est l'unique moien de sauver les debris de notre liberté mourante, et l'Empereur en allant prendre possession d'Hongrie n'osera pas refuser l'accommodement aux prieres des Princes de l'Empire et du Czar que V. A. S. v neut engager en faisant remontrer qv'il s'agit de leur luteret. Pour ee qu'est de ma negotiation, elle est encore en eqvivoque, et il me semble qu'on la veut trainer en longveur. J'ay vu avanthier Milord Robinson: il me declara nettement, que, les affaires du Czar aiant changé, on doute, qu'il s'interesse pour V. A., doivant retirer ses trouppes de la Pologne. Je luy ay repondu, que je n'en scavois rien, mais qu'il les pourroit a l'Exemple du Roy de Syede mettre en Quartier d'hyver en Silesie, je l'av prié ensvite de vouloir m'aider a obtenir deux choses, premierement la mediation ou bons offices de la reine aupres S. M. J. avant son couronnement en Hongrie, 2. l'assurance de nous comprendre dans la paix generale. J'av aiouté, qu'il y va de la Religion et meme de l'Interet de tenir dans les bornes legitimes la puissance austrichienne, que les Princes d'Allemagne y concouriront pourvu que l'Angletterre s'en veuille meler. Pour mon premier point il eu convint et qu'il falloit se hater, puisque apres l'affermissement l'Empereur ne sera pas si traittable, mais que les ministres ont etes extremement occupees et n'ont pas pus songer a mes affaires, qu'il les appuiera qu'il etoit vray qu'on a compris la Silesie, que je luy av allegyé dans la paix de Westfalie, mais qu'un ministre s'etant laisse gagner, a alors abandonné et sacrifié la Boheine et l'Autriche, qu'on doit touts jours craindre; il ajouta d'etre persvade, qu'on faira des semblables propositions au Traitte, qu'alors le projet de V. A. S., pour unir Plongrie a l'Empire, y pourroit etre examiné et qu'il y concurrera. Voila Mous, comme le ministère ne veut pas s'expliquer directement et comme il demeure dans l'Equivoqre. Je le presse autant qu'il m'est possible pour avoir une Resolution decisive, lauyelle ils seront a la fin obligé de me donner, puisque la Reine retournant ici, je leur serai touts les jours a la porte, et en attendant les ordres de V. A. S. Elle recoivra de moy un compte exact de tout ce qui se passera. Je suis etc.

#### 113.

Schreiben Jablonski's an Klemeut.

Berlin, den 31. Oktober 1711.

Praesent. Londini. 26. Nov. 1711.

Wohlgeborner

Mein insonders hoehgeEhrter Herr Gevatter!

Desselben geehrte vom 2,, 6., 13., 16. vnd 20. Octobris sind sämmtlich wohleingelauffen, vor welche fleissige Correspondenz ich dienstlich danke, habe auch Einschlüsse iedesmahl richtig bestellet, Dass aber selbst nicht eben so offt geschrieben habe, hat der Mangel an würdiger materie verursachet, vud die Hoffnung bald etwas notables schreiben zu können; welche aber mir guten theils geschlet. Denn es hat yor 6 wochen Princeps aus Thoren an mich geschrieben. Er wolle den Graffen von Saaros anberschieken, welcher dem Hoffe wichtige Dinge vortragen sollte; daher Er einen Passeport vor gedachten Graffen verlange. Der Hoff war damahls auf den Jagten abwesende, doch procurirte ich einen Pass von Collegio Sanitatis, welcher den 22. September von hier nacher Dantise gesendet worden, allwohin der Graff auch bald aukam. Inzwischeu bekam ich mehr und mehr soupcon, dass unter der Person des bemeidten Graffen Prine eps verborgen sey, und freuete mich so viel mehr; zumahlen da Herr Langental anherokam, und meines Argwohns wahrheit bestätigte. Derselbe nun hielte sich hier keine 24 stunden auf, sondern ging den 16. hujus wieder zurück, in Meinung nebst seinem Principalen bald wieder hier zu seyn, so aher nachmahls verändert worden; deswegen auch Beresenyi iunior von hier dorthin abgangen, um sich mit

Princeps zu besprechen. Was nun Meines Herrn Negotiation überhaupt betrifft, so sche ich wenig apparence, dass etwas erspriesliches vor desselben principalen von seiten Anglia et Hollandia werde zu erwarten seyn, vnd dass dannenher allerdings das beste und sicherste sey, sich zu accommodiren, welches auch des vorgedachten Beresenvl gedanken waren, und die Er auf alle wege dem Princeps beizubringen gemeinet war. Es ist allerdings wahr, dass Nedecki nacher Wiena gangen, nicht allein aber dieser, sondern mit ihm auch Radai und noch einige andere, vnd habe ich von diesem letzteren ein Schreiben aus Wiena gesehen hieher an Mr. Sreter abgelassen. Allso dass gleichsam nichts mehr übrig ist, als dass Princeps denen die vorangegangen, folge, wenn es nur hello modo geschehen könnte. Das allergefährlichste in dieser sache ware, wann Anglia mit Verzögerung ihrer Resolution, oder mit einer dilatorischen Antwort das gegenwärtige momentum temporis Uns verlieren machte; da doch itzt bev der ersten Ankunfft Imperatoris die allerbeste vnd begvemste Gelegenheit wäre. die Submission zu machen. Mein Herr kann nichts besseres thun, als (ohne jedoch einige diffidence in die gute officia dortiges Hoffes blicken zu lassen) die Resolution zu pressiren; vnd wenn selbige erhalten, sonderlich wenn dazu Padeur käme; so wäre meines wenigen ermessens unumhgänglich nötig, dass Mein Herr his nacher Dantisc ginge, im Fall nicht inzwischen Prineens hieher würde gekommen seyn.

Dass die Geldmittel so knap worden, wundert mich eben nicht, leh habe aus den vorigen Schreiben an Prin eeps erschen, dass Mein Herr um succurs anhalte. Zweiffle nicht es werde im letzteren vom 20. hujus. (welches so eben an gehörigen Ort abschicke und mit meinem Schreiben begleite) dergleichen geschehen sein; daher dann so viel chender die erwartete Ordre deshalb von Prin eeps erwarte, und selbige mit grosser Freude ungesäumt ausrichten werde. Meinen hewusten Wechselbrief von 300 Thir. habe ich noch nicht wieder bekommen, weiss auch nicht, ob er von Herrn Wegner ausgelösel worden, oh wohl der 28. hujus der hag gewesen, da es geschehen sollen. Gott helle mir von dem verdrislichen Manne. Ich bin noch immer in der Hoffnung, dass Euer Wohlgeboren hold hier seyn werden, solte es auch uur auf ein paar tage in transitiu seyn, da wir wegen der Gelder alles abreden, und eine richtige Rechnung machen können.

Sollte es sich aber nicht fügen wollen, so werde mich der übersandten Specification gebrauchen, um die Rechnung, die endlich nötig seyn wird, machen zu können. Ich hätte noch einiges melden sollen, werde aber durch eindringende Leute gehindert, und muss schliessen.

Recommendire bloss, eine Resolution zu pressiren. Wünsche göttliche Gnade vnd Guten Fortgang des negotij, vnd empfehle mich zu beständigem gütigen Andenken.

#### Euer Wohlgeboren

Ergebenster Diener B., den 31. October 1711. Peterson.

Beyschluss habe mit letzter Post erhalten, weiss den Inhalt nicht, wünsche aber, dass Er nach wunsch vod zu Meines Herrn vergnügen seyn möge.

(Original.)

#### 114.

# Bericht desselben an denselben.

Le 30 du mois passé i'ay cu l'honneur d'informer V. A. S. par un duplicata de tout ce qui se passoit yei en y ajoutant mes Reflexions depuis ee temps la. Mons. Buis a en avec les Ministres de la reine des conferences tres longues et surtout avec le Grand Thresaurier quoyque celuy-ci ayt esté oblige de garder le lit. Je ne scaures pas dire positivement les resolutions prises, mais s'il faut juger des discours des partisans du ministere on doit eroire avec beaucoup de raison qu'il veut la paix a tout prix. Les demarches faites pour cela rendent l'affaire asses croiable et quoyque on debite que les Etats Generaux s'y opposent on en juge autrement puisque en ce cas on n'aura pas emploie Mr. Buis qu'on a toutsjours eru etre pour une paix et meme particuliere les mouvements du peuple de la Hollande pour et contre la paix ne permettent pas de juger surement de l'intention des Etats. Ou suppose pourtant et pas saus fondement que le sentiment du ministere est pour la paix et meme particuliere en eas que les alliez n'y voulussent pas consentir s'il est vray que les Plenipotentiaires de France sont arrivées a Calais pour venir iei. A la verité le parlement devoue l'anée passée an ministere semble etre divisée sur le chapitre du traitté s'agissent a present du bonheur du Royaume pour l'avenir il ouvrira ses seances le 26 de ce mois et on dit que la ville de Londres va faire presenter une adresse a la Reine sur la continuation dela guerre mais on craint (?) que ce ne sont que des feintes pour donner de l'ombrage a la France et pour l'obliger d'accorder des meilleures conditions. Cenx qui rafinent davantage crojent qu'en semblant de vouloir traitter separement des allies on veut insinuer a ceux du Penple qui souhaittent la Guerre de contribuer bien d'avantage sans murmurer aux fraix de la Guerre et afin dit on d'exciter et engager les allies et principalement l'Empereur et l'Empire de fournir plus exactement leur Quota a la continuation de la Guerre dont l'Empereur et les autres allies tirent les plus grandes avantages. On dit generalement qu'en eas de la continuation de la Guerre il pourra bien arriver un changement dans le ministère, les autres disent que le Grand Thesaurier en ce cas la pourroit abandonner les ministres subalternes et prendre quelques meilleurs tetes de ceux du passé pour se maintenir etant mieux que jamais personne dans l'Esprit de la reine; neantmoins tout se faisant avec beaucoup de secret il est impossible d'avancer surement si on veut la paix ou non quoyque la commune opinion soit pour l'affirmative, on s'y confirme depuis l'affaire arrivée au Comte Gallas. Celuici avant receu un expres de son maitre s'etoit apparement plaint dans des termes bien fortes sur les demarches de la conr sur la paix. La dessus le Comte Damouth secretaire d'Etat luy a fait dire que S. M. luy a deffendu d'entretenir aueun commerce avec luy, le maitre des ceremonies luy dit apres que la Reine souhaitte qu'il ne vienn plus a la cour, qu'il peut sortir d'Angleterre et qu'il plaise a S. M. J. d'envoier un autre ministre qui sera traitté avec toute la civilité. C'est une marque qu'on ne prend pas bien au coeur les interets de l'Empereur au traitté. Malgre toute cette mesintelligence ma negociation ne s'avance pas et je m'appercoit avec beaucoup de chagrin des delais affectes sous pretexte des affaires d'importance qu'on pourra toutsjours alleguer et encore plus apres l'ouverture du Parlement, cependant je ne me lasse pas de les presser avec tout le menagement possible pour tirer a la fin une reponse categorique et il me semble qu'il est absolument necessaire d'attendre tranquillement leur resolution pour pouvoir un iour mettre tout le tort de leur coté. Ajoutes a cela qu'en negociant toutsjours il peut arriver quelqu' incident favorable, je tacherai de profiter de celuici arrivé, il y a deux jours apres le retour des

ministres qui sont avec la Reine a Hamptoneourt. V. A. S. seaura toutsjours prendre ses mesures sur mes avis fideles et remontrances respectueuses. Au rest etc.

#### 115.

Schreiben Bonnet's, k. preussischen Residenten in London, an Klement.

# Ce 13. Nov. 1711.

#### Monsieur!

J'ay trouvé dans ce Memoire que vous avez eu la honté de m'envoyer, l'ordre, la netteté, et la solidité que j'ay trouvés dans tous vos cerits. Par votre ordre j'y ai corrigé quelque petite chase dans le langage, mais pas beaucoup. Vous faites bien de rapeller les engagements ou la feine est entrée ci-derant, et de specifier les condecrations que S. A. S. et la nation Hongroise ont eues pour S. M. B. Mais ce que j'ay eu l'honneur de vous dire de bouche vous faire comprendre que vous ne pourer rien attendre à present de cette cour. Je suis bien faché de votre indisposition, j'espère qu'elle n'aura pas de suite, et qu'elle ne vous empechera pas de continuer vos instances jusqu'à ce qu'on l'explique encore mieux. Pour vos lettres, elles partiront seurement quand meme elles me viendroient à XI heures. Je suis avec veritié

#### Monsieur

Votre tres humble et trés obeissant serviteur

(Original.)

Bonet m. p.

116. Sehreiben Jablonski's an Klement. Berlin, den 17. Nov. 1711.

#### Wohlgeborner

Mein insonders hochgeErter Herr Gevatter!

Gleich wie alle vorhergehende, allso auch Dero letzteres vom 3. No., ist mir wohl worden, doch dieses elwas spät, nehmlich den 1. No. hujns. Ich ersehe aus den sämtlichen Schreiben, Statum Negotiationis, vnd aus dem letzteren, sonderlieh den Zustand Dero eigener Person. Um heides ist mir leid, und hektage ich, dass es os oshleett darum stehet. Und zwar von der Negotiation vertiere ich alle Hoffanung, dass etwas erspriesiches vor S. Girstl. Durchlaucht draus entstehen solle, weil die hekaunte Umbstände gäntzlich das wiederspietersprechen, aher was Dero Person hetrifit, hoffe ich, dass alles widrige in Kurtzem werde gehoben sein. Vnd wieder auf die Negotiation zu kommen, so hahe ich selbst sehou etlich mahl die freyheit genomen Seiner fürstl. Durchlaucht dergleichen Repraesentationes (wie in Dero Schreihen enthalten) zu thun, und die Gefahr vorzustellen, darein mas sich stürzen würde, so man nicht sich accommodirete.

Vnd da Princeps unlängst geschriehen hatte, rex Borussiae möchte sich erklären wie Er vermeinete dass das Accommodement geschehene könnte, so habe ich (sah dato 10. Nov. h. a.) nomine rex Borussiae geantwortet: es wolle sich nicht wohl schicken, dass man diesseits dergleichen proposition auf die bahn bringen sollet, sondern Princeps sollet von diesen Zweyen eins wehlen, nehmlich estweler seine final Sentiments vnd Conditiones anhero überschreiben; oder litme gefallen lassen, dass man diesseits an imperator schriebe, vnd dessen Meinung bello modo einhohlete, wozu man sich dem Ihme zu gut, gern wollte gebrauchen lassen. Auf dieses Schreiben habe noch keine Antwort, zumahl auch inzwischen Princeps nach Elhin ga gangen, um den dadurchpassirenden Czar su sprechen. Unterdessen muss nun die sache zur sprache kommen, vnd da Mein lierr an einer, vnd ich an der andern seite dergestalt arheiten, so hoffen wire endlich mit Gattes Hüffler etwas auszurichten.

Was non Mein Herru betrifft, so sehe nicht ursach geaug warun Sehter also sehwermütig seye, respectu des Princeps denn, ob derselhe wohl einmahl, auf des Comes Berczenyl veranlassen etwas unfreundlich geschrichen, so ist Ihme jedoch so fort gründlich genatwortet, und beines Hierur Lusshuld gezeiget worden; wodurch Er dunn sonderweiffel zu gnädigern gedanken kommen ist; absonderlich da Berczenyl schoo lange Zeit nicht um ihn gewesen, rud also die vormahls beygebrachte bäse Meinungen nicht anterhalten können. Ich schreibe auch mit heutiger Post nochmahls ausfährlich um dwill mit daher vor Meinen Herra ienen guten Effect versprecken. Bitte demnach den Muth nicht fallen zu lassen, sondern der Hülffe des Herren gewärtig zu sein. Finis coronat opus. Mein Herr hat hisliete viel ausgestanden isch hoffe ein gitchlicher haldiger Ausgang, werde

Selbten sowohl als seinem Principal, bald zur Rube bringen, und der hisberigen Mulke vergessen mehen. An meinem weigen telt, werde nichts von dem erwinden lassen, so hiezu einigermassen contribuiren kan, souderlich aber mich erfreuen, wenn ordre empfangen werde, an Meinen Herrn mit nichstem einen geten Westele zu übermachen. Ich winsche inzwischen Gottes Gnade, ein ruhiges Gemüth, glücklichen Success, von gette Gesundheit,

#### Euer Wohlgeboren

treu ergebenster Diener Peterson.

Ich bemühe mich auch, mit hülffe Herrn v. Milau etwas von dem hier seyuden wenig zu geld zu machen, welches so fort übermachen werde.

A Monsieur Monsieur de Rosenau. Londres. Chez Mr. Bonnet, Resident de S. M. Prussienne. (Original.)

> 117. Bericht Klement's an Rákóczy. De Londres ee le 17 Novembre 1711.

Ma derniere etoit du 10 de ce mois depuis ce temps la je vienn d'etre informé que la cour en ordonnaut au Comte Gallas de partir a declaré qu'elle informera S. M. J. des raisons qu'elle a eu de traitter ainsi le dit Envoié et qu'elle recoivra (?) un autre ministre avec toute la civilité et amitié due. On ne scauroit dire positivement la raison de sa disgrace la cour n'aiant pas jugé a propos de s'eu expliquer mais on pretend qu'il s'est servi des expressions choquantes, qu'il a semé la mesintelligence entre la Reine et l'Empereur et a fin qu'il s'est beaucoup intrigué et en dernier lieu avec la noblesse Wigh laquelle à l'occasion des courses des cheveaux qu'on tien chaque anné à Neumarket et sous pretexte de jeu a tenu des conferences secretes apres lesquels on dit que Milords Godolffin et Sunderland etant de retour estojent allé descendre chez le C. de Gallas et ont eu des longs entretiens avec luy. Cela aiant decouvert a haté les resolutions prises de faire ce compliment au dit Comte auquel on a refusé un passeport pour le Courier qu'il avoit dessein d'envoier à son maitre. Quoy qu'il

en soit eela paroit une marque certaine de la Resolution prise de faire la paix. Mr. Buis est eneore iei, il paroit si reservé sur le ehapitre de la paix, qu'on ne peut rien juger de sa contenance aiant depeché plusieures Expresses en Hollande Il n'a pas put recevoir aueunne reponse des ses maitres le vent etant contraire ee qu'il semble estre la cause qu'on veut proroger le Parlement pour dix jours pour y pouvoir plus surement proposer les affaires. C'est toutsionrs un temoignage qu'on est encore incertain de la Resolution que la Hollande prendrera. Il y a un expres arrivé de France depuis 2 ou 3 jours; il aura porté les dernieres conditions qui seront sans doute avantageuses à l'Angleterre et à l'Hollande puisque c'est le dessein de les detacher de l'Empereur ear en verité tout ce traité ne tend à rien moins qu' à l'exclusion de l'Empereur. On ne seait pas les conditions offertes par la France; il v a plusieurs ici qui semblent etre contraires a la paix; la ville de Londres presque entiere s'y veut opposer et il y a meme parmi les Torris plusieurs qui n'y sont pas disposés. La Reine levera les difficultes si on trouve les articles honorables mais elle rencontrera aussi beaucoup d'opposition si la nation n y verra pas son compte. Les raffineurs veulent que comme Milord Oxford est un profond politique il anra bien entamer et avaneer la negotiation sans avoir pourtant le dessein de la conclure pour montrer que l'Angleterre et le ministére present sont prets de faire une paix avantageuse et puisque on ne la peut pas encore obtenir d'encourager le peuple d'y contribuer plus volontiers d'autant plus qu'il murmure contre les impots extraordinaires affin pour hausser les prix des fonds et les actions de la Banque et de l'Echiquier ce qu'est arrivé veritablement. Toutes ces incertitudes rendent encore ma negociation plus incertaine et douteuse, il n'y a pas moien Monseigneur malgre touts mes efforts de tirer aucune parole du ministère si on a dessein de me donner une reponse ou non. Je juge par des contraires demarches et des touts les delais affectes que le ministère voiant qu'il ne peut ou qu'il ne veut rien faire ne veut pas se commettre de me renvoier avec une reponse negative croiant que V. A. S. perdrera toute la eonfiance en Eux laquelle pourtant ils eroient devoir conserver pour des conjunctures de l'avenir. Par consequent le ministere croit que moy venant a reconnoitre tout cela je partirai moy meme sans qu'il puisse paroitre apres qu'ils m'ont données une Resolution negative. Les interets de V. A. S. veulent qu'on met tout le tort de leur coté. J'espere de reussir de tirer au moins en partie d'eux ee qu'ils ont dessein de faire pour V. A. S. Il est asses vraisemblable qu'ils ne feront rien s'ils auront voulu ecouter mes instances ils auront pris et executé il y a long temps leur resolution mais comme ils ont un desseiu premedité tendant à faire une paix particuliere et à l'exclusion de l'Empereur ils n'osent pas le presser de s'accommoder sincerement avec V. A. S. craignant peutetre avec raison que la cour Imperiale s'y pourroit bien resoudre par l'envle qu'elle a d'obtenir l'Espagne et d'oter tout le pretexte à l'Angleterre qui ne manquera pas d'alleguer qu'elle a eté obligé de faire sa paix puisque l'Empereur contribuoit si peu aux fraix de la Guerre. Touts ces motifs et encore l'intention de laisser bien des affaires epineuses à demeler à l'Empereur apres la conclusion de la paix me font croire qu'ils feront surmonter les arguments qu'on pourra alleguer en faveur de V. A. S. C'est Monseigneur l'etat de vos affaires ici, il n'y a presque rien a esperer de cette cour à moins que quelque changement considerable ne survienn. Comme les Etats Generaux ne sont pas tout a fait prevenu pour la paix et comme e'est leur coutume d'ecouter toutes les instances de qui ce que soit et d'y repondre de meme comme ils semblent estre encore dans la disposition de comprendre les protestants d'Hongrie dans le traitté de la Paix il ne seroit pas peutetre inutile de negocier encore anpres d'Eux si V. A. S. le juge a propos et si Elle a des nouvelles propositions a ordonner; comme vous est asses proche Monseigneur je pourres recevoir assestot vos ordres et des lettres de creauce qui me seront necessaires; puisque il est permis a un serviteur fidele de dire ses sentiments j'ai pris la liberté d'eerire les miennes à V. A. S. sur ce qu' Elle pourra faire par rapport à la situation des affaires dans les cours des Allies dans mes precedentes sur les Expedients asses propres pour parveuir à sa paix, mais si Elle voudra profiter de la paix qu'on pourra faire à l'exclusion de l'Empereur la France, a qui la diversion d'Hongrie vaut bien ; hommes sera porté de vous accorder de subsides considerables nourvu que cela luy soit insinué habilement et par des personnes agreables. Le bruit court que le Marquis de Torcy est arrivé; si cela est j'espere de trouver moyen de m'eclaireir la dessus avec luy, cepandant j'attenderes les ordres de V. A. S. et principalement des remis dont i'av besoin etc.

#### 118.

# Schreiben Tilson's an Klement. De Whitehall ce 24 Nov. 1711. Praesent. 5. Dec. 1711 st. n.

#### Monsieur!

Il me fait de la peine de vous voir encore si inquiet sur l'affaire que vous sollicités. Les affaires de la derniere importance occupent journellement le Conseil de Sa Majeste, et je ne vois pas, que je serai chargé d'une Reponse ulterieure à vous donner. Je suis asses dans l'Embarras moy meme, et vous attribuere à cela ce qui peut manquer à l'exactitude de mes lettres. Je suis parfaitement

#### Monsieur

Votre tres humble et tres obeissant serviteur G. Tilson.

Mr. de Rosenau. (Original.)

#### 119.

# Bericht Klement's an Rákóczy. Ce le 24 Novembre 1711,

V. A. S. aura eu la Bonté de voir par la mienne du 17 de ce mois l'etat de sea affaires et la situation presente de cette cour et de ce qu'on croit de la negotiation de la paix comme J'ay marqué dans ma ditte lettre. J'avois pris des mesures si justes pour avoir une Reponse qu'a ainat cerit an Secretaire d'Etat e fait parler quelqvans en ma faveur il envoya il y a quelques jours chez moy son premier Secretaire pour m'apprendre la Resolution de la Reine. Comme je ne la trauvoit pas favorable et inpliqué J'envoyé aujourdhai au meme Secretaire d'Etat le memoire si joint qui contient mon sentiment, la ditte declaration de la Reine et mon entreiens avec Mr. Tilsnon mais aussi mes remontrances et instances reiterés sûn pour obteuir une Resolution plus favorable. Ce n'ext pas Monseigneur que je vois que mes arguments les pourront faire changer de sentiment mais c'est que je juge que mon devoir et ma fidelité exigent de moy de faire au uno possible et de faire voir a la cour la facilité de pouvoir reussir en ce

que je demande les engagements passés qui la doivent y porter et a fin pour leur faire connoitre d'une maniere honnette la cavaliere dont le ministere en use et que ce n'est que son propre interet qui l'empeche de faire presser l'Empercur qui pourroit bien comme i'ai deia dit s'accommoder avec V. A. S. pour leur oter une raison plausible qu'ils allegueront pour faire voir la necessité de la paix fait avec la France ils diront à cause que la maison d'Autriche pour ces querelles domestiques n'y a rien contribué. Je craigne avec beaucoup des raisons qu'on apportera touts les delais possibles pour s'expliquer sur ce memoire derniere il faudra pourtant attendre la reponse ou quel pretexte on trouvera pour se deffaire des mes vives instances. Pour faire voir à V. A. S. qu'il n'v rien a attendre a present de cette cour vous me permettres Monseigneur de luy dire les raisons que j'ay appris des plusieures personnes connoissantes la cour et la source des changements arrivées. Les ministère passé avoit à la tete Milord de Marleborough, Godolffin et Sunderland qui s'attendoient parfaitement bien avec les premieres tetes de ceux qu'on appelle Wighs qu'avoient a leurs devotion avec le Parlement si bien, que touts ees Messieurs etant convenues d'avoir soin des leurs intercts communs demeurent toutsjours parfaitement unis et ont eu le bonheur de pousser heurcusement la gyerre, mais les ministres aiant manqué des egards pour la Reine ceux de la partie à present regnant et appellées Toris en prirent l'occasion de profiter habilement des mecontentements particulieres de la Reinc maltraité par le duc et la duchesse de Marleborough et ne pouvant leur rien reprocher sur le gouvernement ils nigréirent l'esprit de la Reine d'autant plus, que la duchesse de Marleborough au lieu de dissiper par sa presence toutes les cabales n'alla pas voir la Reine pendant long temps, le Conte Sunderland aiant voulu persuader au Parlement de prier par une adresse la Reine d'eloigner d'Elle sa favorite Madame Masham ce fut un tel coup de foudre pour la Reine qu' Elle concuct une aversion entiere pour son ministère. La marque de l'indignation de la Reine fut la disgrace du Comte de Sunderland et l'affaire de Schacheverel qui croioit avec beaucoup d'autres l'Eglise anglicane en danger etant survenu tont fraichement tout s'achemina a un changement, on avoit soin de faire elire membres de Parlement ceux qu'on appelle Torris leurs prommettant (que) s'ils vouloient maintenir on aider le nouveau ministere en leur facon obtenir la paix tant souhaitté par les Torris qui sont les plus riches en terres

et qui par consequent sont beaucoup incommodées par les Taxes exorbitantes au lieu que les wigs n'aiant que de l'argent comptant ont une bonne occasion de faire valoir leur argent. On disoit hautement qu' autant que les Generaux seront plenipotentiaires de la paix en faisant pour celleci un pas ils fairont 6 d'autres pour la continuation de l'autre. La dessous le ministere fut changé et sur l'esperance que le nouveau venu appelle Torris conclura la paix, le Parlement et le peuple l'appuia. Quelle fut la surprise l'anné passé quand au lieu de parler de la paix on parloit de pousser plus vigoureusement que jamais la Gyerre et qu'on imposoit des nouvelles Taxes. Ce ministère courroit alors grande risque d'etre cassée car il se forma une partie dans la chambre basse ennuié d'avoir esté leuré de l'Esperance de la paix de 130 tetes appellé la caballe d'octobre. Malgre touts les efforts de la dissiper elle seroit venu à bout de son entreprise si justement dans ce temps la Quiscard n'aura pas dangereusement blessé Mons. Holay; a present C. Oxford, la haine de cette partie, se tourna en compassion, le Parlement fut prorogé et la Gverre continué. Elle coute par an 7 millions et il y a peine autant d'or et d'argent en Angleterre. Le ministere passé la continuoit sur son credit et sur celuv de la Hollande mais depuis le changement les Hollandois touts Wighs ont retiré l'argent et ne veulent rien avencer, ainsi il faut tout paier argent comptant ce qui ne peut pas durer longtemps. Le plus fachent est que depuis le changement touts les fonds ont baissé considerablement. Tout cela fait comprendre au ministère regnant l'impossibilité de continuer la guerre schachaut d'ailleurs qu' etant entré sur la prommesse de la finir il n'y se maintiendra pas sans une paix, il a tratté denuis le mois mars avec la France qui accorde saus doute des conditions avantageuses, le parlement composé la plupart de ceux qui possedent des grandes Terres y consentira volontiers puisqu'il se degagera des Taxes et l'emportera certainement par la pluralité contre les Wighs; encore scait on ici le secret comme partout de gagner les plus oppossés. Le principal but du ministere estaut de faire la paix avantagense à l'Angleterre et la Hollande et de se maintenir on peut bien croire qu'il se souciera fort peu des interets de la maison d'Autriche, des Princes d'Allemagne et de ceux de V. A. et qu'il sacrifiera vous a ses interets. C'est sur ce fondement Monseigneur que touts les ministres etrangeres concluent qu'on faira fort peu pour leurs maitres et qui me confirme dans mon opinion qu'on ne faira rien pour V, A. S.

Les lettres attendues de la part des Etats Generaux donneront quelque eclaircissement sur le suiet du traitté. On ne scauroit pas dire certainement s'il y a des ministres de France ici, on se cache soigneusement en tout, cepandant le C. de Gallas a decouvert beaucoup des choses qui se passent aujourdhui aiant depense pour cela depuis le mois mars de cette anné dit on # Ecus. Je suis etc.

# Schreiben Bonnet's an Klement. Ce 26 Nov. 1711.

Monsieur !

J'etoit en compagnie quand j'ay receu l'honneur de vôtre Bille La réponce qu'il contient de Mr. Tilson n'est que trop claire, elle vous justifiera toujours, et fera connoître qu'il n'a tenu ni à vos soins, ni à vôtre habilité d'avoir quelque chose de plus satisfaisant.

Je ne me rapelle pas l'affaire de Mr. Wiebbekingk, il est malade et loge fort loin d'ici; mais s'il s'agit de lui faire savoir quelque chose j'enverrai chez lui.

Je reçois dans ce moment de la part de Mr. de la Roque cette lettre pour vous, sans qu'il puisse dire par ou elle lui est parvenue.

Je vous donne le bon jour, et suis avec verité

Monsieur Votre trés humble et trés obeissant serviteur

(Original.)

Bonet m. p

121. Bericht Klement's an Rákóczy. De Londres ee le 27. Novembre 1711.

Je vien de recevoir l'ordre de mon rappel de V. A. S. daté le 23. Octobre de Dantzig. Conformement a sa volonté je partires au plutot pourvu que ma santé alteré me le permettera que je trouve ici quelquin qui me veuille avancer de l'argent pour faire le voiage et pour paier mes dettes contractées depuis un mois qui a eté le temps marqué dans ma lettre du 27 d'aout ecrit à Mr. Benyicky que je manqueres alors de l'argent; ecpendant Monseigneur la mienne du 24 de ce mois est un ample detail des dispositions de cette cour pour la paix, de la resolution donné à mes memoires et de ma reponse et instance reiterée sur la ditte resolution. J'ay conferé aujourdhui avec Milord Garde des Sceaux privé qui est la meilleur tete du conseil et Fontes, Abth II. Rd. XVIII.

meme aussi celuy qui a le plus de credit et les meilleurs intentions pour les pais etrangeres et pour la religion de dit. J'ay conferé avec luy sur le dit memoire le priant de me dire franchement quelle reponse j'y doit attendre. Il m'avoua que dans le Conseil ou mon memoire a eté examiné on n'a pas songé sur les eclaircissements que le pourrai demander de la reine sur sa prommesse donnée de coneourir dans la pacification du Nord en faveur de V. A. seavoir jusque ou et de quelle maniere la reine pretend v aider V. A. S. qu'elle puisse prendre ses mesures et que je la puisse informer exactement combien Elle v doit compter, Milord Robinson me dit que la Reine aiant fait des ouvertures par la paix de Nord les ministres des Puissences y interessés l'ont pris ad referendum, que la Reine ne peut pas meme si Elle le vouloit s'expliquer à present jusque ou Elle peut concourir en faveur de V. A. S. puisque il faut premierement que touts les Princes y interessés acceptent la mediation qu'apres on conviendra du lieu de congres qu'on y examinera et traittera des interets de chaque Prince et particulier et comme on croit ici avec raison que V. A. S. ajant des liaisons avec le Czar qu'il l'y appuiera. Il'm'assura que V. A. S. y doit compter que on entrera de tout son possible pour procurer l'accommodement de V. A. S. et la sureté de la Religion protestante et qu' ainsi sehachant les intentions veritables de la reine par cette information je perdreres inutilement du temps en pressant un celaircissement qu'on aura de la peine à me donner. Il faut bien que telles sont les intentions de la reine puisque un Seigneur donc la probité et le zele pour la Religion est connu m'assure si positivement en sorte qu'il semble que je n'ai pas eté tout a fait malheureux dans ma negotiation, mais comme tout cela traineroit extremement en longyour et comme il est incertain si les Puissences du Nord conviendront si tot de l'acception de la mediation de la Reine les sentiments de ceux qui souhaittent la prosperité de V. A. S. et les moiens en particulier etant les memes que j'ay eu l'honneur d'eerire à V. A. S. plusieures fois, e'est á dire pour sauver les restes des libertes d'Hongrie meme pour l'avenir il voudroit mieux de se prevaloir de l'oceasion presente ou l'Empereur se doit faire couronner en Hongrie et confirmer les libertes du Pais pour s'accommoder avec S. M. J. J'ay eru d'etre de mon devoir d'essaier eneore de porter la reine de s'entremettre à cette oceasion en faveur de V. A. aupres de l'Empereur. J'en fit l'ouverture à Milord Robinson luy demontrant qu'on peut esperer

avec raison que la cour Imperiale ou les maximes ont changé pressé par celle d'Angleterre et la Holland pourra blen attendre a un accommodement aiant dit qu'on ne trouvera jamais une oceasion plus propre pour retablir V. A. et la religion que celleei, et aiant allegyé de mon mieux touts les arguments necessaires il me semble de l'avoir persuadé de la necessite de l'interposition de la reine si bien qu'il m'a prie de presenter un nouveau memoire et qu'il l'appuiera. Je erois douc d'avoir rameué le ministere au bout principal de ma negotiation d'obtenir les offices de la Reine, V. A. aura un pretexte honnette si Elle le juge à propos de faire des propositions a la cour Imperiale, puisqu' etant appuié par les Puissances Etrangeres ils pourront trouver la cour plus disposé d'y donner ses mains. Cette nouvelle instance absolument necessaire pour le bien des vos affaires outre les raisons que j'ai deja allegyé en haut celle de ue me pas rencontrer en chemin avec le Comte de Gallas qui part en 10 jours m'obligent de sejourner encore ici etaut presque assuré qu' avaut l'ouverture du Parlement j'aures les Resolutions de la Reine sur mes dernieres remontrances, en partant ponr aller rejoindre V. A. S. Je prendreres ici des mesures qu'on expedie ce qu'ou m'aura promis pour etre toutsjours informé de ce qui se passe dans la negotiatiou du Traitté de la Paix et pour avoir la permission d'ecrire de temps en temps à Milord Robinson et à ceux du conseil ce que V. A. S. jugcra à propos. Si la Reine prend la resolution de presser la cour Imperiale elle prendrera aussi celle de porter les Etats Generaux à se joindre la dedans à S. M. et l'ordre en sera douné à Milord Strafford qu'en prendrera bien soin et qui faeilitera ma negotiation en Hollande qui dependera de la reussite de celle ei. Milord Robinson m'aiant demandé aujourdhui si je ne scavoit pas en cas de besoin sur quelles conditions V. A. S. sc voudra accommoder dans cette conjuncture et qu'il seroit à souhaitter de les savoir. Pour ce qu'est du Traitté de la Paix celle du 24 de ce mois en fait un ample detail. V. A. S. peut etre assuré qu'on a pris iei ladessns son parti et que dans ce Traitté on ne songera pas à V. A. puisque on menage si peu l'Emperenr. Encore Mons, Vetes doit plus seavoir que moy et presser la France puisque e'est à Paris qu'on a entamé la negotiatiou tout etant iei secret et il n'est pas permis de correspondre en France, qui tache de faire une Paix particuliere avec les Puissances maritimes leur offrant des places, des suretés et une satisfaction raisonable. Milord Marleborough ne veut pas se meler des affaires de la Paix, la Hollande

tienn encore un peu ferme de ne vouloir pas traitter et Milord Strafford n'a pas put encore reussir sur ses deux points proposés: 1, un passeport pour les ambassadeurs de France; 2. une resolution sur le congres pour lequel on a nommé Liege, Aix la Chapelle, Utrecht et Nimvegven. L'Empereur offre beaucoup ponr reduire la monarchie d'Espagne et c'est à present le moment favorable de luy faire a un accommodement qu'il faira certainement pour ne donner aucune occasion aux Alliés de luy reprocher que c'est son opiniatreté de ne pas s'accommoder qui les oblige de faire la Paix. Amsterdam, Utrecht et la Frise sont deia pour la Paix les autres resistent courageusement mais ils seront bientot entraines et si on convienn de congres voila la Paix fait, mais seulement pour l'avantage des Puissances maritimes. Les conferences des Ministres avec Mr. Bnis ont esté bien vifs mais on s'est adouci en svite, on a appris en Hollande non seulement avec etonnement mais avec indignation l'affront arrivée au Comte Gallas du plainte de quel V. A. S. m'a fait la Grace de m'avertir mais dont j'ai aussi informé V. A. S. et du danger auquel je suis continuellement exposé. J'ay receu avec toute la veneration due le temoignage de l'approbation de V. A. S. touchant les memoires presentes. Je tacheres de faire toutsjours en sorte que V. A. S. puisse etre entierement persuadé de ma diligence et combien je suis etc.

# 122.

# Schreiben Rákóczy's an Klement. A Dantzig le 28 Novembre 1711.

A Danizig le 26 Novembre 1111.

J'ay recu vos lettres du 30 Oct. et do 10 du courant, je reçois comme une preuve de vostre zele et de vostre attention ordinaire pour le bien de mes affaires les reflections, que vous faites et les avis, que vous me donnez dans la premiere, mais sans examiner si vos conjectures peuvent se verifier ou non, je suis resolu de remettre toutes mes veues et mes pretensions au traitté de la Paix generalle de manière que si elle ne se faisoit pas presentement j'attendrois les conjonctures que le tems en pourroit faire renaître pour revenir a la poursvité de mes interets. Ceux qui croyent que je me conduis au prejudice de ma patrie en refusant comme peinsi d'entendre à auenn accommo dement avec la se ou.

de Wienne changeroient de sentiment s'ils faisoient reflexion que retournant en Hongrie tout nud pour ainsi dire et approuvant par ma soumission tout ce qui s'y passeroit de contraire aux loix et aux libertes je me rendrois inutile nour l'avenir dans le besoin qu'elles auroient d'un defenseur, outre que ie ne vois aucun jour pour ma seureté personelle supposé que je fusse tenté de me conformer a l'opinion de ses Messieurs. Je ne puis donc ni ne veut songer a aucun retour a moins que pour le soutien de la Patrie et pour ma propre seureté. Je ne svis en possession de ma Principauté ou d'un equivalent raisonable et comme je ne puis pas esperer d'obtenir l'un ou l'autre sans l'appui d'une puissance etrangere, ie compte sur celuy de la France a cet effet estant assuré par les promesse que i'eu av recues qu'elle chargera ses Ministres de mes interets dans la negotiation. Bien loin d'avoir mauvaise opinion de la situation ou vous me marquez que sont ceux d'Angleterre par rapport a mov. i'en tire une consequence presque certaine qu' aussi tost que la partie sera mieux lié entre cette cour et celle de France le Ministere d'Angleterre entrera avec plus de chaleur que vous n'en voyes pas aujourd'huis en tout ce qui lui sera proposé par la France en ma faveur.

J'ai cerit a Mr. Jablons ki pour qu'il me procure les moyens de vous faire passer de l'argent sans change. Je vous en envoyerai pour trois mois et aurai soin de fournir toujours fort regulierement a vostre subsistence. Continuez a me donner de vos nouvelles et a remplir l'opinion avantageuse que j'ay de vous

Praes. Hagae 23. Dec. 1711. Francois Prince m. p. (Original.)

## 123.

Bericht Klement's an Rákóczy. De Londres le 1, Decembre 1711.

Ensylte de mon entretien avec Mylord Garde de Seeaux privé dont j'ay donné le detail dans la mienne du 27 de mois passé j'ay presenté un memoire pour prier la reine de vouloir songer aux moiens de porter la cour Imperiale a svivre un projet d'accommodement avec V. A. S. en y ajoutant dans des termes bien precises que comme il est

important de profiter du moment favorable de l'arrivée de l'Empereur la Grace de S. M. sera aussi plus eclatante s'Elle donnera la dessous une prompte et consolable resolution dont les delais pourroient etre prejudiciables à V. A. S. Je n'ay pas manqué non plus de presser vivement les Scigneurs du ministère pour m'y aider et je continuerai jusqu' à ce qu'on m'ait expedié et donné sur mon deruiere memoire une reponse necessaire aux interets de V. A. S. Dans la derniere i'av eu l'honneur de dire à V. A. S. qu' enfin les Etats Generaux devoient donner leurs consentement pour un congres, le 28 du mois passé Mr. Buis le notifia luv meme dans une audience a la reine mais en des termes restrictives disant que c'est le profond respect des ses maitres pour la personne de la reine qui les fait consentir au congres, mais qu'ils ne croient pas qu'on doit se ficr aux ouverturcs de la France et qu'il seroit à propos d'y faire concourir S. M. J. et touts les allies. La cour Imperiale a envoyé un memoire (tout) dressé à son Resident Mr. Hoffinann tout contraire à la paix et ou S. M. J. prommett de se servir des toutes les moiens que la prudence luy pourra mettre dans ses mains pour arracher à la France l'entiere monarchie d'Espagne. J'espere d'apprendre quelle reponse on y donnera cepandant Mr. Buis parlant du dit memoire a dit qu'il est venu mal à propos qu'on continucra toutsiours son grand chemin et qu'il souhaitteroit seulement qu'on y repondit civilement. Ce ministre est l'homme le plus reservé par consequent au discours est une marque plus certaine que la paix se concluera non obstant toutes les remontrances pour le contraire et qu'on pourra bien repondre fortement au memoire ci mentionné. Je me souvien que Mr. St. Jean a dit que meme si S. M. J. refuseroit d'envoyer ses ministres au congres on continueroit d'y traitter. Ce sont des conjunctures Monseigneur fondés sur les discours des ministres qui ont le secret des affaires cependant plusieures des mes lettres ont dit à V. A. S. les raisons que cette ministère ici a d'hater la conclusion de la Paix souhaitté par le Parlement qui ne scauroit trouver sans un grand embarras des fonds necessaires pour la campagne prochaine vu les impots mis deia pour 99 ans sur la nation. Les biens (sic) des affaires de V. A. S. souhaitteroit qu'on voulut encore entrer dans les mesures de l'Empereur pour la continuation de la Guerre puisque les H. A. auront selon les offres de S. M. J. l'occasion la plus propre de vous procurer une Paix avantageuse, non obstant cela je crojs certajnement que comme la cour Imperiale est à present dans la dernière

perplexité et incertitude de cette Traitté car enfin il faut bien du temps pour conclure une paix importante Elle ecoutera les propositions de V. A. S. pour un accommodement schachant bien qu'il faut donner des preuves evidentes pour persvader les Allies qu'Elle se veut actuellement servir de l'armée qu'Elle a en Hongrie c'est pour quoy V. A. S. me permettera de luy dire que c'est le moment favorable dont il est necessaire de profiter au plutot par des tentatives à la cour Imperiale que i'espere que S. M. Prussienne appniera ne dontant non plus que la Reine svivant mon derniere memoire faira presser sur le meme sujet S. M. J. qui doit avoir une million des raisons pour vous ecouter et de ne pas aigrir d'avantage les Allies. Je presse d'autant plus la resolution de la reine qu'il est important aux services de V. A. S. que je la puisse informer au plutot de bouche des plusieures particularites qui ne peuvent pas s'ecrire, on est accoutumé ici de celebrer en ressouvenance de la reformation et de l'heureux regne de la Reine Elisabeth le 28 Novembre ou le peuple brule en effigie le Pape; à cette occasion quelques Seigneurs du parti Wigh ont fait faire plusieurs statues representant le Pape, les Cardinaux, le Pretendent et meme Schacheverel pour les faire porter par de gens masqués d'un bout de la ville à l'autre à la clarté de plusienres centaines de flambeaux et les bruler ensvite ce qui aura donné occasion a la canaille de s'attrouper et aux Partisans des Wighs de la soulever pour raser dit on les maisons du ministère regnant et pour causer un tumulte qui aura put etre suiet a des svites fachenses, mais l'affaire etant decouverte on a arreté de la part de la reine les dittes figures et mis depnis quelques jours les milices sous les armes pour empecher une emotion. Milord Marleborough etant arrivée avant hier a eté parfaittement bien receu de la reine et Milord Gard des Sceaux privé se prepare a son voyage pour le traitté de la paix. Je suis etc.

#### 124.

## Schreiben Rákóczy's an Klement. Ce le 9 Decembre 1711.

J'envoye a Monsieur Jablonsky une Lettre de change de 900 Ecus pour votre compte et Je ne doute pas qu'il ne vous en fasse remmettre incessamment la valeur comme Je l'en prie, menages cet argent le plus que vous pourres considerant que dans l'est ou sont mes affaires vous deres par toutes sortes des raisons recerver votre depense et que Je pourres bien malgre moy me trouver dans l'impossibilité de vous envoier du secours aussi promptement que vous en avies besoin, combes pourtant surement sur la pession que Je vous ay promis a raison de 100 Ecus par mois. Quand vous aures recen mes denrieres Lettres vous verres mes sentiment sur les anglois par rapport a mes Interets et vous jugeres facilement que Je ne dois pas especer quils se decherorant en ma faveur avant que la France, en qui Jay touts jours beaucoup de confiance, les y engage par ses solicitations en attandant cet conjuncture qui me paroit fort prochaine. Continues d'agir conformements a mes ordres.

# 125. Schreiben Bonnet's an Klement. De Londres 1—12. Dec. 1711.

J'attribue à un effet de votre honneteté les remercimens qu'il vous a plu de me faire dans votre lettre du 29. Dec. Il m'auroit eté agreable de vous rendre des services effectifs, et il me le sera d'entretenir Correspondance avec vous. Mais vous ne pourrez m'apprendre des nouvelles plus satisfaisantes, que celles qui m'aprenderont l'acheminement de vos affaires à une heureuse conclusion. Nous avions crû par deça la Paix eloignée par la Resolution des Pairs, qui y attachoient une condition difficile nous la croyons à present aprochéé par les demarches que S. M. vient de faire. Elle a fait une Creation de 12 Pairs du Parti Tory pour contrebalancer ceux du Parti Wigh qui traversoient ses vues à la Paix. Et pour Etrennes elle a ecrit une lettre à Milord Marleboroug pour lui faire savoir qu' elle na plus besoin des ses services. Il perd à la fois le Commendement de l'armée de Flandres, le premier Regiment aux gardes, qui est de 22 83 hommes avec les officiers et la charge de Grand Maitre de l'artillerie. Le Duc de Sommerset a perdu aussi sa place de grand Ecuyer et il n'a pas apparence qu'on en demeurera en si beau chemin. Je me raporterai avec votre premission aux gazettes pour ces changemens qui suivront, à moins qu'els n'aient la meme influence sur les affaires Generales, que les evenement que je viens de marquer et qui sont les plus vigoureux qu'ee v ait iamais eu dans cette Cour, comme un peu de reflexion yous le fera aisement juger. Si vous trouvez Monsieur des occasions de m'envoier les livrets qui paroissent en vos Quartiers sur les matiers du tems vous m'obligerez fort de le faire. Je suis sans aucune reserve etc.

P. S. Il ne me convient pas de vous ecrire un premier Jour de l'an sans vous faire les voeux utiles et qui sont de ma part sinceres et aussi etamis que vous pouvez les souhaitter; on mà renvoić cette lettre de Milord Raby, que je joint iei.

(Original.)

Schreiben Rákóczy's an Klement.

Le 13 Dec. 1711.

Praesent. Hagae, 25. Dec. 1711.

Voici des Lettres pour les Plenipotentiaires de S. M. Britannique. Vous les leur renderes et vous les aucompagnerez des assurances les plus vires des messentients pour leurs Personnes et des representations necessaires sur mes Interets conformement à la connaissance que vous aves des mesures par les ordres que Je vous ay donné en different temps. (Literas 22. datas actur rite percijo proxima posta daturus responsum suppono vos accepisse praeteritis postis scriptas in quibus vos Hagve manere jusseram ad ulteriorem dispositionem ingruentibus nune Negotiationibus invigibaturi ').

(Original.)

Fs. Princeps m. p.

127.

Schreiben desselben an denselben. Le 19 Dec. 1711.

J'ay recu vostre lettre de 27, du mois dernier et celle ou vous me rendiez compte du conteuu de votre me moire et de la repense qu'y avoit eté fait par le secretaire d'Etat m'estoit deja renue. J'approure fort les representations que vous aver faites a ce sujet, et persiste toujour dans l'opinion que je vous ay marqué que j'avois des dispositions de la cour d'Angleterre a mon egard. Si vous avez receu ne lettre par laquelle je vous mandois d'etablir une correspondance entre l'abbe Brenner.

<sup>1)</sup> Eigenhündiger Zusatz Rákóczy's.

vous je ne dout pas que vous n'v avez travaillé et reussi et que par cette voye vous n'ayez deja esté informé des intentions de la cour de France en ma faveur. Comme vous m'accusez la reception de celle par laquelle je vous ordonnois de qvitter l'Angleterre je suis persuadé que vous aurez recu l'ordinaire suivant vne autre par laquelle je revoquois cette ordre et vous mandois de rester dans le Pais la jusque a ce que le lieu des conferences fut marqué comme il l'est presentement passez y mais tachez auparavant d'obtenir de la Reine des ordres au conte de Strafford qui portent au moins en general qu'il agisse de concert avec les Ministres de France pour mes interets cela facilitera votre passage a utrecht, quelques avis que on vous donne de la cour de Berlin ne les prennez pas pour regle de votre conduite a moins qu'ils ne soient entierement conformes aux ordres que je vous ay donné. J'av fait remettre 400 eeus pour vous a Mr. Jablonsky qui m'en a deja accusé la reception. Ainsi je crois que vous les aurez recus a l'arrivée de la presente. Je recois a present la vostre du premier de ce mois a laquelle celle ci sera de reponse en toutes choses.

A tergo: François Prince m. p.
A Monsieur

Monsieur Gnaden.

(Original.)

128.

Schreiben Bonnet's an Klement. De Londres ce 11-22. Dec. 1711.

Depuis votre depart de ce país, il m'est parvenu ce Paquet pour vous j'espere qu'il vous parientent beureusement et que Votre Santén n'aura pas souffert par vos voiages. Nous commencons à voir plus clair dans les affaires de la Paix Vous verrez par ce memoire de M. le B. de Bothmar qu'i a tét imprimé en Anglois et ne Francois à l'inaceu de la Cour, malgré elle et à la veille de l'Ouverture du Parlement, quel est le sentiment de S. A. E. de Hanorves un la Paix, et qu'il porte plus en Successeur qu'en Allié. Autant que ce memoire a eté desagreable au Ministère autant a-t-il plut aux Vinea, qui en ont procuré l'impression, dând es les servir comme ils ont fait en Parlement pour s'oppression, dând es les servir comme ils ont fait en Parlement pour s'oppression, dând es les servir comme ils ont fait en Parlement pour s'oppression, dând es les servir comme ils ont fait en Parlement pour s'oppression, dând es les nevirs comme ils ont fait en Parlement pour s'oppression, dând es les nevirs comme ils ont fait en Parlement pour s'oppression, dând es les nevirs comme ils ont fait en Parlement pour s'oppression.

à la Paix projettée. La reine n'a pas plutot exposé ses sentimens la dessus par le discours cijoint, qu'un fort parti s'est elevé et a combattú tout ce que les Ministres ont fait, et qu' a la pluralité des quelques voix, les Pairs ont declaré qu'aucunc paix ne peut etre seure et bonorable ponr la Grande Bretagne et pour l'Europe, tandis que l'Espagne et les Indes seront entre les mains d'une branche de la maison de Bourbon. Et c'est ce qu'ils ont declaré à S. M. dans une adresse, qu'ils lni ont presenté aujonrd'bui. La Chambre basse a omis à la verité cette clanse de l'Espagne et des Indes, mais elle l'a sousentendué, on y a declaré que quoiqu'on ne l'inserat pas dans l'adresse par respect pour la reine qui n'en parloit pas dans son discours, que cela ne mettroit pas à couvert les Ministres qui feroient nne mauvaise Paix. Et la meme chambre basse, qui represante le Corps de la Nation, a pris d'ailleurs toutes les Resolutions requises ponr fortifier l'alliance pour pourvoir dans la suite anx subsides et ponr continuer la guerre en cas que la France n'accorde par les Conditions qu'il faut pour parvenir à nne Paix solide. De sorte que je regarde qu'il y a un meme esprit dans les deux chambres, quoique l'une se soit plus nettement expliquée que l'autre sur l'article de l'Espagne et des Indes. La consequence que je tire de tout ceci, c'est que les choses etant si avancées que le Congres se tiendra mais que les Conferences en seront infructueuses.

Je vous prie, Monsieur, de vous sonvenir de votre promesse et de ne communiquer à Personne ce que j'ai l'honneur de vous ecrire. Je suis avec verité etc. etc.

(Original.)

129. Bericht Klement's an Rákóczy. De la Haye ce le 29 Dec. 1711.

Aiant receu à mon arrivée les ordres reiteres de V. A. S. scauoir celles du 13 du 17 et 18 novembre de demeurer ici je me conformeres d'autant plus aux volontes de V. A. S. que la situation delicate des conjunctures presentes, ma santé sfiaiblie et le manquement des conjunctures presentes, ma santé sfiaiblie et le manquement des pragent d'avroir et peut de present d'avoir le bonheur d'informer V. A. S. de bouche de tout ce qui s'est passé depais ma derniere V. A. S. de bouche de tout ce qui s'est passé depais ma derniere relation du 4 de ce mois Elle mi accordera la forcae de recevoir celleci relation da 4 de ce mois Elle mi accordera la forcae de recevoir celleci

avec sa Bonté ordinaire. Les dispositions de la cour de la Grand-Bretagne aiant changé depuis le conseil que Milord Eveque de Bristol m'avoit donné de presenter à la Reine un nouveau memoire dont j'ay eu soin de dire le contenu à V. A. S. dans mes precedentes, j'ay vu selon les discours que j'ay eu avec le ministère que j'aures peine d'obtenir une autre resolution. l'ordre de partir m'etant survenue et les contreordres de demeurer n'etant pas arrivé asses à temps, j'ay pressé le ministère de me donner une resolution positive sur mon derniere memoire, de me dire la dessous ces veritables sentiments ce qui m'attira la reponse ci iointe que le secretaire d'Etat me fit donner prennant congé de moy fort civilement. Sur ces entrefaits j'alloit voir Milord Robinson pour luy compter tout ce qui s'etoit passé et pour luy demender avis si V. A. S. pourra profiter dans le traitté de la Paix Generale et s'il voudra s'engager d'avoir soin et au coeur les affaires de V. A. S. Il repondit par des compliments qu'il estoit faché que la situation presente ne luy a pas permis d'etre utile à V. A. S. qu'il se rendroit toutsjours à l'honneur de la servir sur tout au traitté de la Paix croiant que c'est un endroit ou chacun peut envoier quelquun pour avoir soin des ses interets quoyqu'il soit persuadé qu'on ne pourra jamais venir a bout avec les Imperiaux pour souffrir ouvertement un ministre de votre part. Ce fut la fin de ma negotiation en Angleterre cependant les Wighs et ceux du ministère passé m'ayant asses clairement temoigné qu'en cas qu'ils puissent avoir le dessous qu'ils auront bien plus soin d'executer les assurences qui vous ont esté donné que le ministère present. Tout ctant à present en fermentation et le parti de Wighs asses puissant de pouvoir un jour supplanter les Torris vu l'humeur changeant de la nation i'av eru devoir laisser entre les mains bien affides et hien intentionnés les copies des mes memoires presentes et des Resolutions donnés enfin qu'on s'en puisse servir à l'avantage de V. A. S. en cas de changement. Aiant bien souffert sur la mer j'arrives ici 8 jours apres mon depart de Londres dans la vue de continuer mon voyage, mais vos ordres contraires m'aiant comme j'av deia dit averti, i'av rendu votre lettre a Milord Strafford avec un extrait de celle touchant l'assurence de l'argent qui luy a eté promis, Il m'a repondu que ce sont des choses de la derniere consequence qui ne se devroient pas ecrire. Je luy ay repliqué que tout etoit en chifres et comme il paroissoit ambarassé je luy ay produit l'original ou justement dans le meme Paragrafe qui en faisoit mention V. A. S. m'ordonnoit d'aller trouver le Prince Kurakin ce que Milord Strafford aiant vu il me temoigna qu'allant chez le dit Prince je seres obligé de luy montrer l'ordre de V. A. S. ce qui m'a fait luy rendre l'original et en meme temps le prier de me vouloir dire franchement ses pensées sur les affaires de V. A. S. J'espere disoit il que S. A. S. aura reconnue qu'il n'y a rien à faire pour Elle par la mediation de la reine vu l'ingratitude de l'Empereur qui a fait courir des lettres ici contre l'Angleterre quovque le Prince Eugene les avt desavoné qu'ainsi V. A. S. fait tres bien d'invigiler à ses interets au traitté qui se faira que pour luv il continuera de donner les mesmes marques de humanité que par le nassé. C'etoit le 28, du mois passé que j'av en cet entretien avec luv il m'a esté impossible de le voir depuis à cause des conferences continuelles qu'il doit avoir avec l'etat, le Prince Eugene et le reste des ministres Etrangeres. Cependant je ne suis pas en Etat de negocier aucune chose aupres les Etats Generaux puisque il me manque une lettre de creance pour Eux et pour le Pensionaire aussi bien qu' une instruction pour cette derniere. Je crois que dans les conjunctures presentes on ne pent pas demander que l'accomplissement de leur parole ou assurences qu'ils ont donné de comprendre V. A. S. dans la Paix Generale 2. des ordres à leurs Plenipotentiaires de travailler de concert avec les ministres des Puissances qui s'interesscront pour S. A. S. au dit traitté la 3, instance pourroit etre la mediation que les Etats offrissent derechef leurs mediation à l'Empereur on l'oblige qu'il leur a de l'appuier comme ils font si fortement et les raisons qu'il a de les menager et meme vu l'occasion qu'il a de l'accepter à l'occasion de son couronnement en Hongrie. Vous jugeres bien Monseignenr que la regularité et punctualité des ces Mess" exige les lettres de creance et les instructions signé de votre main, d'ailleurs je ne scait pas de quelle maniere je me doit prendre au traitté de la Paix; il me fant avoir des lettres de creance ou plutot un pouvoir de vous pour entrer en matiere, je seres à la verité connue des ministres d'Angleterre, d'Hollande et de Prusse mais point par ceux de la France on il m'est quasi impossible d'etablir une correspondance avec Mons. Brenner quoyque j'ayt deschifres avec luy, il faut ajouter à cela que n' etant pas instruit des dernieres volontes et demandes de V. A. S. ie ne scaures pas repondre aux Ouestions qu'on me faira tout au commencement. Vous m'aves bien fait esperer que Mr. Brenucr instruit de V. A. sera aupres les Plenipotentiaires de France mais je ne scaures pas comprendre comment il puisse venir à Utrecht puisque on a refusé les Passeports au Roy Philippe et aux deux Electeurs. Encore ma fidelité m'oblige-t-elle de dire ingenieusement à V. A. S. que Mr. Brenner s'etant rendu suspect depuis longtemps par les Imperiaux aux Allies comme Partisan de France leur sera moins agreable etant Prelat et traittant une affaire dans laquelle les Puissances Protestantes entrent principalement par l'egard à l'Religion. V. A. S. jugera de tout cela que le bien des affaires veut que j'ayt non seulement des lettres de creance et une instruction pour les Etats Generaux mais aussi un pouvoir pour le traitte avec une instruction signé de votre main, car avant de la recevoir je ne scaures faire autre chose que disposer en mon parti la les Esprits et d'informer V. A. S. regulierement de ce qui se passera. J'av vu sur ce suiet Mr. le marechal de Biberstein allant en Angleterre et qui est nommé pour un des Plenipotentiaires du Roy de Prusse. Il m'a promis toute l'assistance possible pourvu qu'il soit muni des ordres de son maitre sur quoy i'ay ecrit à Mr. Jablonski de l'obtenir pour les ministres qui seront nommés pour la paix, mais je suis persuadé qu' une lettre de V. A. S. ecrite sur ce sujet faira plus d'effet. Je ne scauroit luv donner une meilleure idée de ce qui se passe en Angleterre qu'en luy envoiant cette lettre qui m'a eté ecrite de Londres et dont le recoivres bien des semblables avec les Gazettes cijointes. On ne pourra pas raisonner juste sur la matiere de la paix vu le secret qui regne ici, quoyque je soit persuadé par plusieurs raisons du peu d'inclination pour le traitté qui dit on pour introduire a ses sentiments le peuple font inprimer sous pretexte de la relation du Comte de Rechteren des choses que l'Empereur n'aura jamais dit à ce ministre. Le temps devellopera tout, dieu veuille qu'en cas que la paix se fasse V. A. S. v puisse trouver toutes ses avantages. Je la supplie de m'accorder la Grace et de me vouloir croire que je svivres exactement ses ordres et que je travaillerai avec tout la fidelité et diligence possible cependant yous aures la Bonté de me permettre de vous dire avec ma fidelité et respect ordinaire que de la maniere que je connoit le ministère d'Angleterre il tachera de svivre dans cette paix le grand point de se maintenir sans s'ambarasser beaucoup des affaires etrangeres à quoy l'humeur de cette nation la porte. La France est asses capable de donner des assurences positives à V. A. S. mais son interet l'v engage car l'Empereur etant accommodé avec vous parlera plus haut qu'il ne fait et l'Angleterre n'auroit rien à luy

reprocher sur la Guerre d'Hongrie. La suite faira connoitre si la France venant à bout des ses desseins appuiers aussi fortement V. A. S. Qu'Elle luy promette de le faire. Je ne seauroit finir celleci sans vous souhaitter Monseigneur d'un coeur respectueux et sincere toutes les prosperités et hendictions les plus precieuses du ciel adressant mes voeux au hon dieu qu'il luy plaise de couronner votre constance heroique par une pair glorieuse et honorable.

## 130.

#### Memoire Klement's an die Generalstaaten.

Jänner 1711.

Copie du Memoire presenté aux Etats Generaux dans le mois Janvier 1712.

## Hauts et Puissants Seigneurs!

Une des marques des plus eclatantes de la generosité que V. H. P. ont donné pendant la gyerre d'Hongrie à S. A. S. Monseigneur le Prince Rakoezi mon maitre et aux Etats confoederes du dit Royaume ont estes les offres communes conjoinctement avec S. M. la Reine de la Grande Bretagne de leur mediation pour moienner la Paix d'Hongrie. V. H. P. ont este suffissament informées par la relation des ses ministres avec quel Respect on a receu les offres venant de votre part et avec quelle promptitude on a eté pret d'apporter touts les moiens pour faciliter les negotiations de la Paix, mais aussi S. A. S. ne doute nullement que les diverses manicres des quelles on s'est servi pour rendre touts ces traittés infructueuses ne soient pas connues à V. H. P. On a deduit amplement et en plusieures negotiations devant V. H. P. depuis l'an 1708 l'inclination que le Prince mon maitre avoit de s'accommoder avec la cour Imperiale jusqu' à offrir de se remettre à l'arbitrage des Puissances mediatrices et on a cu soin de donner exactement part à V. H. P. qu'il n'v a rien à esperer par un traitté du ministere de Wienne et que par consequence S. A. S. sera oblige d'accepter les offres du secours des Tures pour sauver la nation destitué ce qui joint à la connoissance de la justice de la cause donna l'occasion à V. H. P. d'assurer S. A. S. et la nation et sur tout en dernier lieu de Deputé des Etats Protestants que V. H. P. les fairont comprendre dans le traitté de la Paix Generale. La pretendue Paix de Szathmar signé sans la participation du Prince par le Comte Caroli qui abandonna la Confoederation dans le mois d'avril de l'année passé pourroit sembler

d'avoir fini les troubles de ce Royaume opprimé, mais sans m'arreter à deduire les injustices et irregularites amplement remarqués au coté de chaque point du dit Traitté ci joint S. A. S. se promette que V. H. P. et les H. A. jugeant sans prejuge reconnoitront les justes raisons qui l'out empeché de mettre la derniere main sur un traitté frauduleuse conclu par le Comte Palffy dont les pleinpouvoirs ont eté expires 13 jours auparavant par la mort de S. M. J. laquelle on a eu soin de cacher pour faire signer les confoederes et pour faire preter le serment a un Prince mort. D'ailleurs comment le Prince dont les armes reconnu justes nouvroit reconnoître par le meme traitté le crime d'une Rebellion en consentant à la confiscation des Biens des voeufs et des orfelines des ceux qui sont mort les armes à la main en deffendant la cause commune du Royaume et en approuvant l'oppression et l'injustice fait aux Protestants malgre toutes les belles apparences du contraire et l'article qui assuroit la religion, et enfin le Prince qui s'est obligé par serment aux Etats de conserver et proteger leurs libertés devoit il approuver et authoriser par la soumission toutes les injustices qu'on y fait contre les loi expres du Royaume. Touts ces raisons, dis ie, mais principalement sa confiance dans les assurences genereuses des H. A. et la protection puissante accordé à S. A. S. par S. M. Czarienne, le Roy et la Republique de Pologne l'ont fait resoudre d'attendre des meilleures conjunctures pour s'accommoder avec plus d'honneur et consolation au Royaume d'Hongrie. S. A. S. ne pretendoit pas troubler le repos du Royaume mais Elle cherchoit de s'expliquer sur le dit traitté de Szathmar par le moien du General Palffi avec la Regence d'Hongrie temoigne deux lettres ecrites et rendues dans les mains propres du dit General sans qu'il y avt repondu. Le lieu et le terme pour traitter de la Paix Generale etant fixé S. A. S. espere prealablement que meme si le traitté ne se concluoit pas V. H. P. concurrent avec S. M. B. et les Puissances qui prennent au coeur le retablissement de S. A. S. dans les occasions convenables et principalement dans la pacification des Princes du nord pour l'accommodement de S. A. S. cependant Elle a ordonné au soussigné de supplier V. H. P. de vouloir en vertu de leurs assurences reiteres ordonner à leurs ministres plenipotentiaires d'agir de concert pour les interets de S. A. S. de la nation et de la Religion avec les ministres des Puissances qui s'interesseront pour Elle au traitté de la Paix Generale le fondement de l'esperance et confiance respectueuse que S. A. S. a etabli sur les assurences et la charité chretienne de V. H. P. est d'autant plus fort que vous pouvez le mieux vous souvenir de la douceur de l'abris qu'on trouve lorsque on est persecuté d'une force superieure aider ceux qu'on veut opprimer c'est un oeuvre de justice et il n'y a rien de plus glorieux a des souverains que de proteger des Peuples opprimées, et le secours ou l'assistance données en pareille occasion est assurement la marque la plus eclatante de la grandeur de la puissance qui l'accorde. On admire II. et P. S. avec bien de veneration les effets singuliers de la benediction divine dans l'heureux exemple de Votre Republique florissante, laquelle depuis son miraculeux fondement a constamment et si glorieusement avivi la maxime de prendre particulierement au coeur la cause des Prince et de la Religion opprimées. V. H. P. aiant estés si souvent informés combien les interets de la Religion Protestante et du Prince mon maître sont inseparables et que la sureté d'un depend de celle d'autre dans le Royaume d'Hongrie et la Transilvanie, S. A. S. est persuadé que V. H. P. se souviendront que dieu n'a beni leurs armes et ne les a mis dans ce puissant Etat que pour exercer la meme charité envers des autres. C'est quasi tout le Royaume d'Hongrie et la Principauté de Transilvanie qui implorent l'assistance des V. H. P. Ils font profession de la meme foy si genereusement protegé. Elles n'ignorent pas qu'il n'y a pas une plus etroite liaison parmi les hommes que celle de ceux qui suivent la meme Religion, c'est pourquoy ils s'appellent freres s'aimant frateruellement. Cette raison meme s' Elle seroit seule est plus qu'efficace d'emouvoir la Pieté et le zele de V. H. P. Il y va autant de l'interet de l'Europe pour pacifier entierement les troubles d'Hongrie que ce Pais soubaitte du soulagement. Ce Royaume qui est consideré avec bien de fondement comme le rempart de la Chretiennté, ne devroit pas etre gouverné despotiquement mais plutot engagé a se deffendre contre les Turcs par un gouvernement conforme à ses loix; ajoutes à cela que ce Royaume sincerement pacifié et satisfait sur ses demandes justes fondées dans les capitulations des ses Roys rendrera toutsjours la maison d'Autriche plus fort à l'egard des forces requises à la conservation de la liberté et de la Bilance d'Europe, mais s'il n'obtiendra pas sa satisfaction cela donnera l'occasion à des troubles et des Gverres continuelles capables d'y arreter une armée entiere, capables de causer une puissent diversion. On ne manque pas H. et P. S. des exemples qu'on a compris dans les traittés des Paix Generales de Pais Fontes, Abth. II. Bd. XVII.

hereditaires de l'Empereur meme pacifies comme la Silesie dans la Pair de Westfalie. Et si dans la Pair de Riswick les Puissances Catoliques ont entrepris contre toute la forme de justice la religion meme n'etant pas le sujet de la Guerre de renverser par le 9, article du dit traitté le boucière on la sureté de la Religion Protestante dans l'Empire establie par la Paix de Westfalie, n'est il pas plus juste et coavenable à la Grandeur des Protestants souverains cette Guerre aiant eté fait pour la conservation de la liberté cemme de l'Europe d'averet et etablir par cette paix qu'ou va conclure les libertes spirituelles et tempor-elles fondés et etablies selon les loix et espitulations du Royaume d'Honerie.

Tout ce que je vienn de dire appuie de la sagesse et de la prevoinnee des V. H. P. me promette que non obstant le glorieux etat ou Elice se trouvent aujourdhui donneront une Resolution favorable sur la demande juste de S. A. S. et ne permetteront pas que la sitie confinoelle de leurs victoires douse contribuer à rendre cette non miserable et que les loriers que les armes de V. H. P. ont cueillis en combattant pour la liberte de l'Europe servissent à rendre eleur memoire deporable à la nation Hongroise.

Je suis avec le plus profond respect et soummission

Rosenau.

131.

Schreiben Rákóczy's an Klement.

A Dantzig le 2. Janvier 1712.

Praesentat. 12. Jan. 1712.

Votre lettre de la Haye me fait voir, que vons n'avez pas recel celles par les quelles je reroquais l'ordre que je vous avois donné de me venir joindre, et vous mandois de vous ouvrir les voyes d'une correspondance avec l'abbé Breaner, que j'ny chargé de mes affaires en France, hat har arapport à cette Cour que un Traité de la paix generale, et de passer ensuite au lieu des conferences. Je renouvelle icy les mesmes ordres et comme vous vous travurez tout porté en Hollande tenez vous y, et agisses dans ces pays la pour l'avancement des mes interets auprés de ceux, que vous croires n'y etre pas contraires, sans vous rebuter du peu de disposition que vous pourres trouver en ma faveur, y aiant bien d'esperer que l'arrirée et les mouvemens des plenipotentiaires de France fairout changer les seprits. Avec cela rendez moi auplutot un compte bien detaillé de ce qui s'est passé en Angleterre par rapport à mes affaires pendant le sejour que vous y avez fait.

(Original.)

Francois Prince m. p.

#### 132.

Bericht Klement's an Rákóezy. De la Haye ce le 8. Janvier 1712.

Le dernier du mois passé i'av eu l'honneur de donner un detail ample à V. A. S. de tout ce qui s'etoit passé depuis ma derniere Relation du 4. du mois Decembre. Avant hier etant alté chez Milord Strafford pour scavoir ses sentiments sur la maniere dont ie me devoit prendre pour obtenir les ordres de la part de la Reine, que V. A. S. m'ordonnoit dans sa depeche du 19. du mois passé d'obtenir pour luy, nous sommes convenues d'attendre l'arrivée de l'Eveque de Bristol pour voir s'il n'apportera pas pour Eux deux des ordres Generales sur ce sujet, et en cas qu'il ne les ayt pas, j'aures soin d'envoier un memoire en Angleterre. Plusieurs discours me donnerent occasion de le presser de me dire ses sentiments sur ce que V. A. S. devroit faire naturellement dans ces conjunctures, scavoir ou de s'accommoder particulierement avec l'Empereur ou d'attendre la dessous le congres de la Paix. Il faisoit bien de difficulté de s'expliquer disant que dans le Poyle (?) ou il estoit il devoit se menager et que V. A. S. etant bien eclairé n'avoit pas besoin de son conseil ajoutant (?), qu'il m'avoit assuré a la verité luv meme au nom de la Reine que S. M. prendrera soin au traitté de la Paix Generale, mais que la Paix etant fait en Hongrie l'Angleterre n'aura pas autant d'occasion de vous etre utile, et d'ailleurs qu'il ne scavoit pas ce que V. A. S. pretendrera. Luy ajant repondu la dessous que dans le traitté de la Paix de Westfalie les Pais hereditaires de l'Empereur y ont esté compris quoyque ils aient estes pacifies et que pour l'autre je seres instruit que la France ajant donné à V. A. S. sa parole de vous assister, j'esperoit que Mr. Brenner viendra avec les ambassadeurs de France, que par consequent tants des Puissances s'interesseront et V. A. S. etant appuié de son amitié on avoit bien de croire que V. A. trouvera son compte au traitté de la Paix; le voiant toutsjours embarassé de s'expliquer, je luy ay lut celle de V. A. S. ecrite de Dantzig le 28, du movs Novembre. Sa Reponse etoit que 17 .

puisque la France veut assister V. A. S. Mr. Brenner aura occasion de menager vos affaires comme Catolique et qu'on aura ici soin de la Religion Protestante dont les interets sont unies à V. A. S. que vous devies compter sur l'appui des plusieurs Personnes de distinction d'ici. que j'etoit asses sage pour comprendre ce que cela vouloit dire sans qu'il soit necessaire de le plus presser, qu'il me veroit a Vtrecht mais qu'il me prioit de menager tellement nos entretiens qu'on ne le misse pas hors d'Etat d'etre utile à V. A. S. Comme j'av l'ignoroit (sic) que tout cela s'ecrivoit en chifres, il m'a repondu que le meme jour etant tombé avec le Prince Eugene sur le chapitre de chifres il luv a dit que l'Empereur avoit des Gens qui pouvoient assurement dechiffrer, ajoutes a cela qu'il a dans touts les comptoirs de la poste des gens qui ouvroient et recachetent les lettres pour l'interet de l'Empereur sans que cela paroisse. Cela fut son grand argument de me faire comprendre combien il etoit necessaire de n'ecrire pas des choses de cette consequence meme en chifre et combien il m'etoit important d'etre sur mes gardes meme dans la maison ou je loge pour mes escrits etant environné des toutes cotes des bien des espions. De tout cela je tire les consequences sniuantes, que selon toutes les apparences vous seres bien appujé Monseigneur au traitté de la Paix, un'il est necessaire que V. A. S. m'envoie par un expres des nouvelles chifres ou bien qu'Elle me preuve l'occasion de luy envoier par un homme de confiance de ma part des autres que j'aures soin de former, a l'idee que i'av du congres que l'interet de V. A. S. exige l'expedition des mes instructions et nouvoirs dont i'av eu l'honneur de parler à V. A. S. dans celle du 1. de ce mois, que les ordres du Roy de Prusse et de l'Electeur d'Hannover à scs ministres de m'appuier seront bien uliles puisque les deux Puissences y auront beaucoup d'influence, une lettre de creance pour les Plenipotentiaires de France et sur tout une instruction comment je me doit conduire et ce que je doit proposer au traitté et une lettre pour le Prince Kurakin. En attendant les creances pour cet Etat je presenteres un memoire sur les conjunctures presentes, mais ie dois dire à V. A. S. par avance qu'on v est fort autrichien et tres jaloux d'Angleterre par consequent qu'on aura de la peine à les faire entrer dans les mesures de cette Puissance et de celle de la France cependant ils seront obligées de me repondre sur mon memoire et leur honneur les engage a tenir la parole donné à V. A. S. II y a quelques jours qu'on a eu avec le Prince Eugene et Strafford une

conference ou le Prince declaroit que son maitre veut bien attendre à une Paix pourru que la France ou la Reine donnassent conjoinctament avec les Etats Generaux une assurance qu'on ne la traittera pas sur le Pie des dernieres Preliminaires. Le Pensionaire s'etant levár l'assura de la part des Messicurel ses Etsts, qu'ils veulent entre das ses mesures, mais Milord Strafford disoit qu'il n'en etoit pas instruit et que la Reine ne voudra pas entrer la dedans, il y a eu quelques Paroles entre ce Milord et Prince qui rompit la conference.

#### 133

Schreiben Bonnet's an Klement.

De Londres ee 25. Dec. — 6. Jan. 171½.

Praesentat. 12. Jan. a la Haye 1712.

Depuis ma lettre precedente du 1-12. Dec. il ne s'est rien passé d'essentiel sur les affaires generales que ce que vous trouverez, Monsieur, dans cette lettre. Je commencerai par le depart de Milord Privé Sceau qui se rendit hier à Graenwich pour s'embarquer. La Reine lui donne comme aussi à Milord Strafford les apointemens de Plenipotentiaire, mais la resolution que les Etats Generaux ont prise de n'envoyer au Congres que des Commissaires pour ecouter ou recevoir les propositions des Ministres de France, et non pour traitter, a porté cette Cour de ne munir pas ses Ministres de Pleinpouvoirs pour traiter, ou du moins à ne les produire que quand d'autres produiroient les leurs, et à ne recevoir les propositions de la France que ad referendum. Mais quoiqu'on ait changé de mesures à cet egard, on est resolù de ne pas se laisser amuser par la France, et si Elle ne vient pas aux termes qu'on veut, le Congres se rompera. Tel est le langage des Ministres, mais d'autres pretendent qu'ils n'ometteront rieu pour parvenir à la Paix et que ce s'ils ne peuvent y atteindre par un chemin droit qu'ils tacheront d'y venir par un detourné. Je ne vois pourtant pas qu'ils soient maitres de cela, et ils ont deja plus d'une fois eté trompes dans leurs mesures. Vous savez Monsieur que le P. Eugene se vouloit rendre dans ce Pays, mais on lui a fait savoir que s'il venoit pour voyager, qu'il lui etoit licite de le faire. Que s'il venoit pour des propositions de la Paix, Utrecht etoit le lieu ou il devoit les exposer, et que s'il avoit des propositions de guerre que la Haye etoit l'endroit, ou elles se discuteroient le mieux. La verite est qu'on craignoit qu'il

ne se joignit aux Wighs et que la Populace ne s'attachat à lui et ne criat point de Paix. D'autre part on ne vouloit pas etre imposé par ce Prince, les propositions qu'il a fait à la Haie pour la Campagne prochaine ne satisfont du tout point cette Cour, en tant qu'elles ne remplissent pas l'attente ou on etoit des efforts du nouvel Empereur. Vous comprenes assez qu'il ne peut y avoir de bonne intelligence entre cette Cour et celle de Vienne apres le traittement fait au Comte de Gallas, et l'obstacle qu'on a mis au voiage que le susmentionné Prince vouloit faire en ee Pays. Monsieur Buys partit aussi hier pour proffiter du Convoy pour Hollande. Il emporte l'aprobation du Ministére, mais non celle des Whigs qui ont renversé le plan qu'on avoit formé de la Paix auguel plan il a facilement consenti. Ceux de ce parti prirent Samedi de 22, si bien leurs mesures dans la Chambre Haute qu'avant que de se separer pendant ces fêtes de Noël et du nouvel an, ils resolurent une adresse pour supplier Sa Majesté de vouloir donner des Instructions particuliaires à ses Plenipotentiaires, en cas qu'elle ne l'ait deia fait, de concerter avec les Ministres des Alliez en Hollande, avant l'ouverture du Congres les methodes les plus propres et les plus efficaces pour conserver l'union la plus etroite entre Enx pendant le traitté, afin de narvenir an grand but que S. M. s'est proposée de procurer a chacun d'eux une satisfaction juste et raisonnable, et afin de rendre la paix snre et durable ce qui ne peut avoir lieu que par une garantie generale des Articles et conditions de la paix à tout les Alliez et particulierement de la Succession protestante à ces Rojaumes. Vous voiez Monsieur par la le soin que le Parlement prend pour que l'alliance se conserve, comme vous avez vû qu'il a pourveu à ce qu'on ne traitte la paix qu'a bonnes Enseignes.

Je suis avec verité etc.

(Original.)

#### 134.

## Bericht Klement's an Rákóczy. Ce le 15. Janvier (1712).

Les ordres de V. A. S. de demeurer iei pour aller en sirte au Congres m'ainnt eté rendues un peu plus tard ru qu'ils m'ont manqué en Angleterre; je n'ay pas voulu informer V. A. S. de tout ce qui s'y etoit passé dans l'esperance de le faire de bouche mais les dites ordres m'etant parenues j'ay donné à V. A. S. dans les miennes du

1, et du 8, de ce mois un ample detail de ce que j'avoit fait en Angleterre avec l'entretien que je eu avec Milord Strafford deux fois ajoutant au meme detail que peut etre utile à V. A. S. au traitté de la Paix generale. J'avoit besoin de pouvoirs et des Creances pour touts ceux avec qui j'anres des affaires et des instructions signées de votre main pour scavoir ce que je dois proposer et de quelle maniere je me devoit prendre au dit traitté. La situation present me confirme dans les memes sentiments pour croire la necessité de tout ce que ie vien de dire et des presents que votre service exige qu'en (a) fasse du vin d'Hongrie c'est pourquoy il seroit superflus de repeter tout cela ici puisque V. A. S. cclairé comme Elle est jugera mieux de la consequence des mes remontrances et avis fideles. Comme les creances pour cet etat me pourront venir un peu tard, j'ay formé le memoire ci-joint pour le presenter aux Etats afin qu'ils instruissent leurs ministres de concourir en faveur de V. A. S. avec ceux des autres Puissences au dit traitté. Avant que de le rendre je le communiqueres à Milord Strafford pour concerter en meme temps avec luy ce que je dois eerire en-Angleterre pour obtenir les ordres pour le meme sujet et je crois meme qu'il sera necessaire d'aller voir avant tout l'Eveque de Bristol qui est allé tout droit à l'trecht pour scavoir s'il n'a pas apporté des ordres generales et c'est la premiere ordinaire qui vous en cclaircira. V. A. S. (aura) la bonté de voir de la copie d'une lettre ecrite à moy de Londres par le Resident de Prusse des mes amis que me prie de cacher son commerce des lettres avec moy ce qu'il croit de la situation presente des affaires d'Angleterre. Je crois que la presence du Prince Eugene dans ce Pais la pourra affermir les Wighs vu qu'il est allé avec beaucoup d'argent et qu'il a l'affection du peuple. La liberté que je prend de dire quelques fois mes fideles sentiments ne provienn que d'un zele sincere et c'est aussi par cet fondement que j'ay etablie ma correspondance angloise. V. A. S. jugera cependant le plus surement que, si les choses sont dans un tel etat comme on les dit, la France sera en etat d'executer ses assurences données à V. A. S. Je le souhaitte de tout mon coeur et il n'y a point de diligence et de travail que je ne fasse pour avancer vos interets pourvu que ma santé affaiblie le permette. J'ay trouvé enfin moien de faire venir par le Sccretaire de Svede une lettre à Mr. Brenner, ses instructions ne me pourront pas etre utiles vu la grand difficulte ou on y est de correspondre, bien consideré que si le traitté se fait il sera conclu apparement avant le

mois may ce qui prouve la necessité que je soit instruit des vas dernieres demandes. Pour plus grade precaution i ne seroit pas intulie que V. A. S. le fisse coneoivoir courtement et avec bien de la force les articles qu'on doit inserer dans le traité en votre faveur. Je seait a n'en pouvoir pas douter que plusieures Puissanes en ont envoyé à ses Plenippécatiaires etant persiadés de la promptitude de la conclusion de la Paix. Mr. Radai m'ainat cerit de Pologue dans le mois may ses sentiments sur ce qu'on dervoit faire pour la religion, j'ay cru d'en devoir envoier la Copie a V. A. S. pour recevoir ses ordres. J'y dois travailler selon de Proiet. J se suis etc.

135.

## Schreiben Rákóczy's an Klement. A Dantzig le 16. Janvier 1712.

Je suis bien aise de voir par votre lettre du 1. de ce mois, qu'a votre arrivée en Hollande vous avez recû les miennes du 13, 17, et 18. Novembre. J'av bien consideré touts les Artieles de cette lettre mais ie n'y trouve rien qui doive me faire changer les ordres dont ie vous ay chargé. Je ne vois pas, qu' une lettre de creance vous soit necessaire avant que par le commencement du Traitte il paroisse quelles seront les instructions des Plenipotentiaires de France sur mon sujet. Il sera pour lors asses a tems de vous les envoier, comme d'ailleurs vous estes connu du Pensionaire cela suffira pour yous procurer les facilites de luy parler fondant vos Representations sur les Promesses que les Etats Generaux m'ont fait et sur l'esperance que j'ay toutsjours d'en recevoir les effets et vous me rendres un compte bien exact de tout ce qu'il vous repondera a cet egard; s'il arrive que l'abbé Brenner par l'impossibilité de passer a Utrecht rest a Paris ma volonté est que vous vous communiquies à luy par lettres veu qu'il est amplement instruit des mes intentions. Pour ce qui concerne les affaires de la Religion si les Puissances interessées vouloient en entendre parler je vous envoierois des instructions pour en traitter et les senateurs protestants yous communiqueront aussi par mes ordres leurs veus a cet egard. Quant au vin d'Hongrie que vous me demandez il ne m'est pas possible de vous en envoyer d'aussi bon, qu'il devroit estre, veu qu'on n'en peut absolument pas trouver

iey, a le s pieces qui sont encore a Ber li n peuvent convenir ie vous les fairsy passes par Mr. Jab lons ki aussi tot qu'il m'aura informe de leurs qualité ce qu'il doit faire par Mannki, que l'attend tous les jours. Vous trouveres cijoint une lettre pour le Prince Kourakin par le moien de qui vous pourres etablit votre cerrespondance avec l'abb é Brenner. Ce que j'ay a vous órdonner pour le present de plus important ed plus conformes mes lateretes est de travailler a disposer les llollaudois a recevoir un ministre de ma part en cas que la France else en presse. Mivel az allistussak azt mondgyak hogy most van idöm az alkusa, szükséges nekiek is elméjekre adni hogy az ö is az uj esszár reszerül is, most van az idő bogy velem érégezzek dol galikot mert ujonnan hadakozs ra kérben az dolog ba velem is az magyarokkal nem componalbtunk az dolgok meglatíjak ha leszé elegégées az Cesszér jeferte megtartasára.

(Original.)

F. Prince m. p.

Schreiben König Philipp V. von Spanien an Rákóezy. Madrid, 16. Jänner 1712.

Copio de la lettre ecrit par le Roy d'Espagne Philippe au Prince . Rakoezi de Madrid le 16. Janvier 1712.

## Haut et Puissant Prince!

Les expressions de votre lettre du 31. Octobre dernier touchant votre zele et tatschement à mes interets en toute sorte de temps m'ont esté d'une gratitude et singuliere estime et ensuite de ce que vous me reprasentes pour que mes plenipotentiaires appoinnt vos Pretetensions au Congres de la paix j'y ay consensi et leur ay ordonné qu'ils les avancent et protegent soubaititant qu'il en resulte votre plus grand astifaction et avantage proportionné à vas merites si connues. Sur ce flaut et Puissant Prince je prie Dieu qu'il vous ayt en sa saint garde.

Philippe.

A Haut et Puissant Prince Rakoezi, mon cousin. Manuel de Vadillo v Velasco.

2) Weil die Allifren sagen, dass jetzt Zeit für mich ist zu unterhandeln, ist nothwendig, laene begreifelte zu mehen, dass sie und der neue Riese Zeit haben, mit mir ihre Angelegenkeiten zu Ende zu bringen, die die Dinge aufs Neue zum Kriege führen müsten, vonn man mich und die Ungara nicht befriedigt. Die Stechen sehniene binreichend den Kaiser zur Aufrechtballung zeitser Verzurechen zu bewergen.

#### 137.

## Schreiben Bonnet's an Klement. De Londres ce 11-22, Janvier 1712.

Je regarde que le voiage du Prince Eugene en ce pays vous doit tenir l'esprit plus attentif que d'autres affaires, qui ne sont pas encore venues au jour. Ainsi Monsieur j'aurai l'honneur de vous dire que les Ministres de S. M. B. ne sont pas entréz en matiere avec lui, parce qu'on lui a dit, ce qu'on avoit ecrit en Hollande vue que les affaires de Paix se traitent à Utrecht et celles de Guerre à la Haie sur quoi ce Prince a dit que sa Principale Commission étoit de maintenir une bonne Correspondance entre S. M. J. et B. au sujet du different survenû à l'occasion du C. de Gallas. Mais on anroit eté bien aise pour deca que S. A. se fut exempté de la peine de venir, et la Cour n'est pas contente de ce qu'il a preferè les invitations secretes des Wighs aux Sentimens de la Reine. Au reste Monsieur vous conviendrez, que la Cour Imperiale n'a ni fiel ni hauteur, puisqu' aprés le congé donné au susdit Comte elle a envoye par deça un Ministre du Poids du dit Prince, ou si vous ne m'accordez cela, vous tomberez d'accord que cette susdite Cour sait temporiser quand elle veut; Et qu'il seroit de son interet de faire des bonnes Conditions a votre Sos Prince et à votre belliqueuse nation, d'autant plus que cette Cour est resolue de se regler, non sur les declarations sur le paier des troupes que l'Empereur aura, mais sur les Hommes effectifs qu'il aura en Campagne quoique d'ailleurs cette Cour-ci n'ait pris aucun engagement effectif avec la France, et qu'elle ait les mains libres. Vous me permetterez bien de finir avec la liberté que vous m'avez donnée je n'en suis pas moins etc.

#### 138

## Bericht Klement's an Rákóczy. 26. Janvier 1712. De la Haye.

Ma derniere depeche a eté du 15 de ce mois. On a scu ensvite la disparce de Milord Marieborough dont J'ay eu la nouvelle de Londres de la maniere ci-jointe le veut etant contraire pour porter les lettres on ne scait pas ce qu'y est arrivée depuis mon etat toutsjours valetudinaire m'en a empeché arec le manquement de l'argent, mais aiant trouvé moine d'engager am sontre J'y parte aloujedhui jour concerter

les choses necessaires avec les Plenipotentiaires de la Grande Bretagne et peut etre avec ceux de la France vu que le traitté de la Paix s'avance à grandes pas d'une telle maniere que l'Eveque de Bristol dit qu'il esperoit de retourner au commencement d'avril avec la Paix faite en Angleterre. Il semble qu'on ne tiendra pas les conferences de la maniere accoutumé, mais qu'on conviendra et qu'on concluera tout par l'ecrit à l'occasion des visites reciproques. Mes entretiens à Utrecht me donneront occasion d'en pouvoir donner un plus grand eclaircissement à V. A. S. Le Comte de Metternich Plenipotentiaire du Roy de Prusse pour la Paix est de retour de Francfort depuis 2 ou 3 jours. J'ay pris l'occasion de le voir sur ce qu' aiant eté instruit du Roy son maitre en faveur de V. A. S. à Francfort j'esperoit qu'il voudra luy donner des temoignages de son amitie au traitté de la paix. Il me repondit fort civilement qu'il se tiendra à l'honneur d'etre informé des vos affaires et de servir V. A. S. qu' à la verité il a eté instruit, mais que Francfort n'a pas eté le lieu pour les affaires de V. A. S. que malgré les remontrances vives qu'on a fait sur ce sujet aux ministres de l'Empereur ils n'y ont pas fait attention et qu'il luy a paru la meme chose comme s'il auroit parlé aux murailles, que la cour de Wienne estoit fort aigrie contre V. A. S. à cause des ses engagements avec le Czar à qui Elle avoit inspiré les sentiments de luy faire la Guerre s'il seroit heureux contre les Turcs. Nous raisonnames beaucoup la dessous et il m'a semblé etre bien aise d'etre instruit. C'est un Seigneur ouvert et zelé et autant que j'en peut juger il me donnera au congres des lumieres sinceres et sans deguisement ce qu'est beaucoup dans ces conjunctures ou les Puissances les plus Allies se tachent surprendre l'une et l'autre. Je suis etc. etc.

#### 139.

## Schreiben Rákóczy's an Klement. A Dantzig le 27. Janvier 1712.

Je n'ay pas esté anssy surpris du changement de la Cour d'Ang letere à mon egard, que je l'ay esté d'apprendre par vostre lettre du 8 de ce Mois le réfroidissement de Milor d'Strafford sur mes interets, à en juger par les termes dont vous vous estés servi ci devant pour me peindre ses sentimens sur mos sujet, j'ay evil qu'il

ne se conduisoit pas moins par inclination pour moy et par la consideration de la justice de ma eause, que par conformité aux intentions de eeux qui ne jugent pas que l'agran dissement de la maison d'Autriche soit de leur interet et qui songent aux moyens de procurer à l'Europe une Paix stable et solide. Je ne scais pas si vous n'avez point gardé la Copie d'vne lettre que j'ecrivis il v a trois ans à la Cour de Berlin. Vous vous souviendrez neanmoins à ce que je erois des raisons que j'y alleguois pour montrer que toute la chretienté avoit interet à procurer le retablissement des libertes d'Hongrie et la separation de la Principauté de Transilvanie de ce royaume sans laquelle ces libertes ne pourroient pas subsister, si l'on vouloit prevenir la necessité ou les Hongrois oprimes seront toujours de avoir recours aux Turcs aprés l'expiration du Traité de Carlowitz sans parler des motifs qui doivent toucher les puissances protestantes en faveur de eeux de leur Religion qui sont dans l'oppression. Mais veu que, comme vous le remarquez fort bien, ces considerations ne font point des impressions capables de determiner ces puissances, i'a v ordonné à l'abbe Bronner de sontenir ses raisonnements des promesses d'argent et en cas que les raisons ne luy permissent pas d'aller a Utrecht avec les Plenipotentiaires de France de vous donner des avis la dessus que vous suivrez exactement si les conferences de la Paix Generale contre tout attente venoient à se rompre, je ne puis pas douter que les Allies ne prennent plus a coeur mes interets, sur tout s'ils veulent que la maison d'Autriche satisfasse aux promesses qu'elle leur fer a sans doute et veu meme que si les affaires d'Hongrie estoient ajustées mes droits sur la Principauté de Transilvanie subsisteroient toujours, a la verité la cour de Wienne commence a me faire parler mais par des voyes trop obliques, pour que je puisse me fonder la dessus, de plus l'on ne s'exprime que sur la restitution de mes titres (et) biens sans me donner cependant un refus aussi precis sur le suict de la Transilvanie que eclui qu'on a fait auparavant. Je ne suis nullement cloignée d'applanir les difficultes qu'il pourroit y avoir sur la manière de la eession et de la nossession de la Transilvanie, mais lorsque je me souviens du dedain avec lequel la Cour de Wienne receut la lettre que j'ecrivis a l'Empereur defunt sur cc sujet je ne scaurois me resoudre a faire presentement le même pas, saus estre assuré de mon fait; menagez Monsieur Strafford de la maniére qu'il le souhaite et faites entrer dans vos discours le plus souvant que vous pourres des idees conformes aux ordres que je vous ay donnes sur son sujet, veu que j'espere de trouver bientost des moiens et des marchands pour assurer mes promesses.

Je vous ay macqué dans mes precedentes, que je ne segurois ons donner des ordes précis a unjet de la paix generale, veu que les Allies refusent d'entrer directement en ce que me regarde. Et c'est pour cette raison, qu'estant obligé de me regler sur les avis de l'abbé Brenner, par le canal du quel je vous communiqueray mes ordres aussitost que les Plenipotentiaires de France avront fruie le premier chemin.

Je ne puis encore vous dire sur le chapitre du vin d'Hongrie que eque ie vous y marqué dans ma precedente, pour ce qui vous regarde personellement, je vous diray que l'Etat ou je me trouve ne me permet absolument pas d'entrer dans toutes les depenses que vous m'avez fait exposes par le Ir. Lange, veu surbout que vos lisisons (l'intions im Original) seront appuies de quelque chose de plus soilde que ne peuvent estre les complisainesce de quelques amities particulières. Comptez que c'est la dernière fois que je vous parle sur cet Article, ne pouvant rien changer à ce que le vous ay dit là dessus.

(Original.) François Prince m. p.

#### 140.

Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utrecht ce le 29. Janvier 1712.

Etatt arrivée avanthier au soir ief jay vu le lendemain Milord C. Strafford pour seavoir ses sentiments sur le memoire que je presenteres aux Etats Generaux et pour prendre les mesures necessaires touchant les instructions pour les Plenipotentiaires d'Angleterre au sujet des affaires de V. A. S. Aiant approviér non memoire il m'a dit d'en parler à l'Eveque de Bristol et de l'assurer de sa part qu'il concourira tres volonitiers dans tout ce qui pourra concerne le bien de V. A. S. Je fit la dessous demander une heure au dit Eveque qui me renvoya à aujourdhuir matin. Je luy ay rendu la lettre de V. A. S. Je recompagnant d'un compliment ou j'ajoutoti, que je croioit que

S. E. signalera son ministère par un zele digne de la pieté d'un Eveque en s'interessant pour le retablissement de V. A. S. et de la religion en Hongrie. Il n'avoit pas le temps de lire la lettre, qu'il ouvrit, mais il m'assura derechef de sa promptitude à servir V. A. S. J'entrois en matière avec luv en parlant des ordres que i avois de V. A. S. d'obtenir des instructions pour luy et pour son collegue au sujet de V. A. S. Je luy ay demandé s'il en avoit quelqvuns. Il me repondit qu'il ne les a pas touts et que n'aiant pas receu des lettres depuis 15 jours il n'en pourroit rien dire. Il ajouta que pour parler franchement on croioit en Angleterre que les affaires de V. A. S. ne se pourroient pas traitter qu' au traitté du Nord. Je repondit que la France s'interessant pour nous on trouveroit plustot les mojens de comprendre V. A. S. dans la Paix generale ou la France proposera votre cause que je vouloit seavoir ses intentions comment je devoit obtenir des instructions pour luy. Sa reponse fut que je devoit envoier une memoire en Angleterre que si les François en parleront à eux sur ce sujet ils en donneront avis à leur cour et que cependant l'affaire ne pourra pas etre traitté avant l'arrivée des Imperiaux qui sont notre parti. Comme il etoit pressé d'aller à la premiere conference il ne pouvoit pas lire la copie du memoire que je dois presenter aux Etats. En prennant congé de luv il me dit ie crois que les choses se pourront faire comme cela. mais ce n'est pas moy qui vous le dit, marques que c'est un Seigneur timide et circonspect. J'espére d'avoir ce soir ou demain occasion de voir Messieurs de France dont j'aures le honneur de rendre un compte exact à V. A. S. qui pourra mieux juger des ces commencements ce qu'il y a esperer. Je suis etc. etc.

## P. S. de meme date.

Je vienn de voir le marschall d'Uxelles. Mr. Menager y cloit. Jay leur dit que V. A. S. m' ainst fait l'honneur de m' ecrire prilis seront instruit de la part du Roy leur maître de proposer la cause de V. A. S. au traitié de la Pair generale et que Mons. Brenner pourra veir sur ce uz, je n'ay pas voulu manquer de leur faire la revenuce esperant qu'ils se acquiteront de leurs ordres. Ils me receurent asses froidement Mr. d'Uxelles disant de ne seavoir rien de Mr. Brenner. Mr. Menager ajoutoit d'avoir vu Mr. Vetes avant son depart qui disoit qu'il viendra su congres. J'ay repondu que V. A. S. m' avoit parlé dans ses depeches de Brenner et pas de l'autre. Ils me demanderent votre etat et celny d'Hongrie, des nouvelles du Crar et du Roy de Svede aux quelles ainst satisfiat solon me petits lumirers et ainst pris l'occasion de deduire les justes raisons que on a d'assister V. A. S., je leur ay repondu sur les demandes qu'ils me firent sur mes negotiations en Angieterre. Ils me prierent aussi de vouloir leur communiquer ce qui j'est passó à l'egard de la derniere Paix de Sathmar avec tout ce que se pourroit faire avec les ministres des Allies qu'in a pas eté encore le temps de parler pour V. A. S. mais il ne faut pas douter, finissoit Mr. d'Uxelles, qu'on aura soin et qu'on parlera du Prince Rakey. J'infere de tout cela que ces Messieurs n' ont point des ordres pour V. A. S. A moins qu'ils n'aient eu quelque defiance de moy, je les viaiteres toutsjours et je ne manqueres d'ecrire par leura moiens à Mr. Brenner et Vetes peutstre seront ils plus familiers quand je leurs aures rendu une lettre de la part de V. A. S. etc. etc.

#### 141.

## Schreiben Bonnet's an Klement. De Londres ce 18. - 29. Janvier 1712.

Le Prince Eugene a été journellement regalé depuis son arrivée, mais non par aucun officier de la Couronne ou Ministre d'Etat. La ville de Londres vonloit le traiter et la Cour à detourné cette invitation. Il n'a pas eu de conference avec les Ministres, mais il a exposé des propositions par ecrit sur la Campagne prochaine. Il fait un calcul de 91.920 hommes, que l'Emperenr aura en Campagne, dans ce nombre se rencontrent 7540 hommes qui sont dans le Roiaume de Naples et en garnison, dont on ne lui tient pas compte. Les propositions qu'il fait pour un Corps de 23,780 hommes, qui doivent venir de Hongrie, de Transilvanie, des Etats hercditaires, de Baviere, pour qu'on leur fournisse le pain et le fonrage, et pour qu'on donne trois mois d'avis ponr leur marche, ne sont pas goutés, quoy qu'on ne lui ait pas encore répondu. De son propre aveu il ne peut y avoir que 20.000 hommes en Campagne des 28.600 qu'il a en Lombardie, et ce qui est en garuison n'en pas mis ici en ligne de Compte. On n'est guerre plus satisfait des troupes qu'il dit avoir sur le Rhin et en Espague, et comme toutes ces propositions ne changent que peu la situation des affaires de la Cour Imperiale, et ne tendent pas à diminuer considerablement les efforts que cette Cour doit faire pour la continnation de la Guerre,

elles ne changeront pas aussi ses mesures pour la Paix. Cependant S. M. vient de déclarer à son Pariement qu'elle veut traittre conjointement avec tous ses Alliez, leur procurer une raisonnable satisfaction, sur tout par rapport à l'Espagne et aux Indes, et qu'elle communiquers à son Pariement les Conditions de la Paix avant qu'elle soit conclue. Cette condescendence de la Reine pourra d'un coté determiner la France à faire de plus grandes offres; paeifer d'un autre ceux qui errignent par deça une mechante paix, mais il faudra remir à ce dilemme ou d'accepter celle qu'on peut avoir, ou de faire une guerre qui devient insuportable et qu'on ne peut presque plus soutenir. Quand on examinera les moyens qu'on a en main pour ceia, on sera plus raisonnable sur les Conditions et ce peutetre une des vues qu'on a eu par ce message.

(Original.)

142

Schreiben Rákóczy's an Klement. A Dantzig le 30, Janvier 1712.

J'ay reeû votre derniere lettre sans date, à la quelle estoit joint la copie du memoire que vous auez presenté aux Etats Generaux. Aiant appris le depart des Plenipotentiaires de France et les ordres qu'ils ont reeûs du Roy leur maitre en ma faveur au suiet de mon retablissement en Transilvanie, j'espere qu' à mesure que les autres puissances auront besoin de la France Elles deviendront plus traittables au sujet des mes interets. Je vous ay marqué dans mes precedentes les raisons que j'avoit de ne vous point faire expedier des instructions il est pourtant necessaire que vous scachiez que mes pretensions en generale ne rouleront que sur la Principauté de Transilvanie et que les griefs de la Confoederation ayant pris fin par la mort de Caesar Joseph tout ee que je proposeroit en sa faveur pourroit etre eludé par la promesse generale que aula de Vienne ferait de la satisfaire a la prochaine diette et d'ailleurs ie vois aussi par la resolution des Anglois qu'ils ne sont pas disposes à entrer dans les Interets de la Hongrie aux quels ils supposent avoir eté pourvû à Szathmar. En sorte que pour eviter les contentions inutiles qui s'executeroient sur cette matiere, je me contenterai de faire valoir mes pretensions sur Transilvanje

au traitté de la paix generale et de presser la restitution des biens et des honneurs de ceux qui sont attaché presentement a ma fortune, esperant que si je puis reussir les libertes des etats confederes seront plus solidement etablies que par d'autres voyes qui ne produiroient que des promesses, dont l'execution seroit renvoiec a vne diete. Vous scavez au reste quelles sont mes instes pretensions sur la Transilvanie et les raisons qu'on peut opposer à celles que aula de Wienne a alleguees pour elle au prejudice de mes droits ne vous sont pas inconnues; vous n'ignorez non plus celles qui peuvent servir à faire voir aux Allies que mon retablissement dans cette Principauté convient à leurs interets et non peut les persuader iusqu'au point, qu'il ne s'agisse plus que de la maniere de la possession. Je m'expliqueray par la aula de France sur les difficultes qui pourroient se rencontrer à cet egard, de sorte que tous vos soins doivent s'etendre uniquement a disposer milord Strafford et les autres plenipotentiaires à seconder ce que ceux de France proposeront, et pour concerter cette affaire avec plus d'efficace vous promettres à l'eveque de Bristol 50 mil oeus et autant a milord Strafford compris les 30 mille que luy ont este promis en vne autre temps, les quelles sommes scront paices anssitot que le prendray possession de la Transilvanie. Si ces ministres goutent cette proposition je tacheray de trouver au plustost des negotians qui les assureront du pajement de ce que ie leurs offerre pour ce terme la. En eas que vons crussiez que de semblables promesses fussent capables d'avancer mes interets aupres de quelques autres ministres apprennez mov qu'ils sont et ce qui pouroit les contenter.

Je ne sgaurois lire sans etonement l'article de vostre lettre ou vous me marquez que les allies m'a censent encor e des lisisons avec la France, surtout depuis le bruit d'un nouveau soulevement en Hongrie. Chacun d'eux ne voit il pas que je ne puis me detacher des interets de la France à moins que ien 'nie un etablisse ment stable et convenable. Ils doivent aussi extre fort persandes que si mes affaires ue sont point a just ées par la pais generale ou que les negotiations viennent à se Fondes. Abbl. Ils A. YUI.

rompre, je ne negligerav aucune occasion de faire valoir mes pretensions aussi bien que les griefs de la confoederation au cas que la aula de Vienne n'y satisfit point d'vne maniere conforme aux loix et aux libertes de la Nation le Prince de Transilvanie mon aieul avant eté compris avec cette Principauté dans le traite de Westphalie les Allies trouveront par là facilement des motifs de nous comprendre dans ce nouveau Traitté, la domus Austriaca ne pouvant pretendre aucun droit legitime de conquette sur la Transilvanie elle ne peut par consequent point contester aux etats de cette Principauté la liberté des elections elle ne peut pas non plus alleguer qu'elle a aquis des Turcs par le Traité de Carlowitz un droit contraire à cette liberté ou que la Principauté n'a jamais eté sous la domination mais uniquement sous la protection des Turcs et comme elle estoit dans le temps même du Traité de Westphalie. Il est inutile de vous en dire d'avantage sur cette matiére dont je vous crois suffisamment informé; si vous ne l'estiez pas neanmoins malgré les instructions que je vous av données à cet egard, adressez vous à l'abbé Brenner qui est si bien instruit la dessus, qu'il ne vous laissera pas manquer des raisons pour combattre tout ce qu'on pourroit avancer au prejudice de mes droits. J'av au reste tant de confiance en votre zele et vostre fidelité, que je suis persvadé que vous ne negligerez rien de tout ce qui pourra contribuer a l'avancement de cette importante affaire et que vous me rendrez un compte bien exacte de ce qui se passera . . . . . . sans oublier d'entretenir une correspondance bien svivie avec l'abbe Brenner selon les ordres que ie vous en ay donnes plusiers fois. Manioki est arrivé et m'a apporté les echantillons que j'attendois, il n'y en a point un seul qui merite la peine d'estre gouté, ainsy vous voyez que vous ne devez faire aucun fond sur ces vins, ni sur d'autres ne m'estant possible d'en treuver de bons icv.

Atergo: A Monsieur

Monsieur Gnaden.

François Prince m. p.

(Original.)

#### 143

## Bericht Klement's an Rákóezy. D'Utrecht, 2. Febr. (1712).

La depeche de V. A. S. du . . . du mois passé m'a eté rendue ici. Elle me donna occasion de voir un peu plus hardiment l'abbé de Polignae à qui j'ay lu les passages qui concernent les plenipotentiaires de France et l'abbé Brenner le priant de me vouloir dire les instructions qu'il a au sujet de V. A. S. au fin que je puisse avec plus de fondement executer mes instances et les commissions de V. A. S. aupres les Hollandois et envoier mes memoires en Angleterre. Il me repondit avec beauconp de civilité que le roy tres chretien prennoit veritablement au coeur le retablissement de V. A. S. et la nation que luy et Mr. d'Uxelles ont eté deja instruit à cet fin dans les conferences de Gertruidenberg que leurs instructions à cet egard ont esté renouvellées que par consequence il se faira un devoir de les executer, qu'il a vu à Versailles mr. Brenner qu'il a dit il deia connu à Rome qu'il seroit venu d'abord avec eux mais que Mr. de Torci n'a pas jugé à propos qu'il part si tot de Paris pour eviter les plaintes des Imperiaux qu'il faudra premierement applanir les grandes difficultés et que je devroit eroire qu'il arrivera ici bien des jours avant qu'il sera temps de parler des affaires de V. A. S. que je feres cependant fort bien de disposer et preparer les Allies et que je l'obligeres en l'informant de ce qui s'y passera comme il etoit obligé de recevoir des visites et me pria de revenir, mais ses occupations l'ont empeché de me voir. J'ecrit cette semaine à Mr. Brenner sous son couvert et j'aures par la une communication suré et plus vite avec luy. Presentement je travaille au memoire et à la lettre que je dois envoyer en Angleterre et je repartires pour la Have apres l'avoir communique aux plenipotentiaires d'Angleterre et apres avoir vu le C. de Metternich qui doit arriver demain. On parle qu'on a envoyé de la Have à Paris les passeports aux Plenipotentiaires du roy Philippe. Dans la premiere conference apres des protestations reciproques d'une bonne foy et d'une inclination sincere pour l'avancement de la paix les Francois declarerent que les points generaux arretées en Angleterre ne doivent servir pour un fondement du traitté et quand on aura fait cette meme declaration en Angleterre an prince Engene on croit que les Imperiaux viendront ici. Les memes plenipotentiaires de France ont declaré qu'ils ne veulent pas traitter sur le pié de Gertruidenberg mais avec des ministres qui ont des pleinpouvoirs. Ceux d'Hollande n'en ont point et les leur faudra pourtant expedier etc. etc.

### 144.

Schreiben Bonnet's an Klement.

De Londres ee 25. Janvier — 5. Fevrier 1712.

Praesentatum 10. Febr. Hagae 1712.

Je me suis, monsieur, donné l'honneur de vous ecrire le 6., 12. et 29. Jan. N. S. pour vous informer des principules transactions de ee pays, i'espere que mes lettres vous scront parvenues. Vous aurez apris que la cour se concilia l'esprit du parlement par le message que la reine lui envoia le 17 ou elle le rassuroit sur l'artiele de l'Espagne et des Indes, et par la promesse qu'elle leur fit de leur communiquer les conditions du traitté avant qu' ce soit conclû. On pretend que S. M. ne s'est expliqué de sorte que parceque les Ministres de France se sont montrés difficiles à Utrecht et qu'ils se retractoient des avances et promesses qu'ils ont faites. S'ils ont voulû profiter du desir qu'on a ici pour la paix, afin d'en empirer les conditions, il est au pouvoir du ministère de s'en relever et de s'epauler du parlement, qui sera touiours pour la reine et pour une paix solide. La Chambre des communes fut hier occupée, pendant 8 où 9 heures à examiner et à debattre les griefs, qu'on a contre le due de Marleborough; à la pluralite de 110 voix on declara illegale et insoutenable les sommes qu'il a recues des pourvoyeurs de l'armée, mais le dessein etoit de justifier la conduite que la reine a tenue en le depossedant de tous ses emplois et de le mettre dans une dependance de ces ministres contre les quels il s'est autre fois declaré. Le prince Eugene est journellement regalè par quelques seigneurs mais il n'a pas encore eû de reponse sur les propositions, qu'il a faites par cerit pour les operations de la campagne prochaiue. Si l'empereur veut persuader cette Cour à la continuation de la guerre, ce ne peut etre que par des realités. La marche d'un bon corps de troupes vers le Rhin persuadera plus que tous les memoires. Mais il faut que ee eorps soit eonsiderable, et tel qu'il puisse soulager cette nation du poids de la guerre, qui est devenue insuportable. Le parlement continue espendant à fournir les subsides parcequ'il faut faire la paix l'epée à la main. Je suis avec un parfait attachement etc. etc.

(Original.)

#### 145.

Schreiben Rákóczy's an Klement.

A Dantzig le 6 Feyrier 1712.

N'ayant point reed de vos nouvelles l'ordinaire dernière, j'attend avec impatience que vous m'informiez de ce qui se sera passei à Utrecht, depuis que les pleaipotentiaires de France et d'Angleterre y sont arrivées. Je n'ajouteray rien asigurdini aux ordres et aux unuierers que je vous ai données pur ma dernière, et pour que les fond assignés pour vostre subsistance se svirent regulierement, ie vous envoye par avance une lettre de change de 300 Ecus, qui avec les 400 que vous aver rechs de Berlin vous tiennent pais pour 7 mois.

(Original.)

Francois Prince m. p.

### 146.

Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utrecht ce le 9 Fevrier.

Ma derniere fut le 2 de ce mois. J'av vu denuis Mr. Menager. Tout e'y passa en civilités reciproques, ce plenipotentiaire n'aiant autre secret que celuy de commerces. Mes entretiens avec les ministres de France me fournirent l'occasion de les communiquer à l'eveque de Bristol avec le memoire et les lettres ci-jointes que j'ay envoié en Angleterre; il approuve les dernieres et il souhaitteroit scavoir si la France proposera la cause de V. A. comme de son allié ou d'une autre maniere me priant pour des certaines raisons de ne dire à personne mos conversations avec luy et que cela le mettera en etat d'etre plus utile á V. A. S. J'aures souhaitté de m'expliquer sur cette conversation avec Polignac qui m'appointa à plus de 5 fois sans que ie l'ayt put trouver apres. Cela joint à plusieures remarques solides me fait eraindre que V. A. S. trouvera des obstacles invincibles à ce traitté, le plus senses croiant que comme l'empereur y sera sacrifié on luy abandonnera pour sa consolation l'Hongrie et Transilvanie. Dieu veuille en disposer autrement et il ne tiendra pas à ma diligence et à mes

travailles pourvu que je soit sutenu par l'argent dont le manquement m'a fait revenir d'Utrecht, J'ay eerit cepeudant tout ce qui concerne la France à Mr. Brenner dont la reponse me donnera peutetre des eclaircissements. Je me suis separé de milord Strafford de la maniere la plus obligeante et il repeta ses anciennes protestations et que je n'ay put pas faire de bouche avec Polignac. Je l'executeres par errit et je le pousseres de parler aux ministres anglois des affaires de V. A. S. pour leur faire naitre l'occasion qu'ils souhaittent d'en ecrire à leur reine. J'ay trouvé le comte de Metternich un seigneur disposé à bien executer par une inclination naturelle les ordres qu'il aura de son maitre en votre faveur, comme il est logé à Utrecht dans le voisinage d'un professeur en Theologie nommé Pontanus sur le rapport qu'on me fit qu'il se meloit des affaires des protestantes d'Hongrie il me communiqua ce qu'il a fait pour eux en general et pour les reformes dans la Haute Hongrie en particuliere surtout pour le college de Patak qui par les vives instances a eté encore maintenu contre les Jesuites in statu quo la Province d'Utrecht et quelques autres ont fait agir d'une maniere si forte dans les Etats Generaux, qu'on y prit le 2 de ce mois la Resolution d'instruire Mr. Bruininx de soutenir puissement à la cour de Wienne les protestants d'Hongrio la quelle ordre a eté aussi donné ici aux deputés de l'etat d'en presser ici les ministres Imperiaux. Mon dit sieur Pontanus m'a donné des lettres pour le C, de Rechteren et pour plusieurs autres qui ont du credit dans les provinces par consequence dans l'Etat pour me servir des leurs conseils au sujet du memoire que je presenteres cette semaine, les esprits etant ainsi en bonne disposition on a lieu d'esperer qu'on ecoutera favorablement mes representations et V. A. S. sera punctuellement informé de la maniere dont je seres receu par le Pensionaire et le Prince Kurakin. La copie des nouvelles essentielles d'Angleterre voici jointe. Elles ont determiné les ministres Imperiaux de partir hier pour Utrecht ou les plenipotentiaires des Alliez declarerent à ceux de France qu'on leur fixe un terme pour leur dernière declaration, qu'on traittera par ecrit, qu'on leur donnera des passeports pour un mois qui seront ensvite prorogé comme bon il semblera. Messieurs de France envoierent la dessous un courier au Roy leur maitre, de la maniere dont je comprend la chose tout sera fait ou rompu avant la fin du May. Comme on me commence à faire des objections que les affaires de V. A. S. et celles des Hongrois sont domestiques et que par cette et

plusieurs raisons ils ne peuvent pas etre examinées au traité je m'en va (sie) travailler au un brief deduction des affaires d'Hongrie et preuver par des Exemples que depuis le gouvernement autrichien les affaires et guerres d'Hongrie n'ont pas eté regradées comme domestiques. J'y fournires des arguments pour les plenipotentiaires qui semblent les souhaitter pour pouvoir repondre aux Imperiaux. Quand cela sera prete V. A. S. en recolvra un copie cependant comme je suis pas asses versé dans ce geme j'attendres des informations de sa part etant toutions etc. etc.

## 147.

## Bericht desselben an denselben. De la Haye ce le 11 Fevrier 1712.

Etant arrivé d'Utrecht le 9 au matin ici à la Haye, j'ay trouve Mr. de Welderen parti le jour auparavant et comme il ne retourne pas avant dimanche prochaine il me sera impossible de faire la moindre chose vu que luy etant mon commissaire je ne peut pas aller voir le Pensionaire avant de luy avoir parlé. Mr. le prince Kurakin a eu la bonté de me dire les discours que Mr. Hainsius luy a tenu aussi bien qu' à Mr. Matueoff au sujet de la protection accordé par S. M. Csariene à V. A. S. que le Csar sembloit ecouter les projets ou les conseils que vous luy donnies de s'unir avec la France qu'on scavoit que vous y faissies travailler ici et que l'état sera obligé de se precautioner la dessous. Mons. Kurakin continua de me dire qu'il a laissé repondre Mr. Matucoff qui disoit qu'il croioit que S. M. Csarienne voudra continuer son amitié aux Etats aux quels il a offert depuis si longtemps son alliance qu'eux memes auroient receus les trouppes que V. A. S. lenrs auroit ammené et que pour la protection c'etoit un effet de l'amitié que le Csar avoit pour la personne d'un si grand prince comme V. A. S. Il a ce qu'il dit deja rendu compte à V. A. S. de cette rencontre qui me donne lieu de craindre beaucoup pour ceux qui negocient ici pour V. A. S. aussibien que pour moy en particulier car assurement ce discours du Pensionaire dans lequel il s'est echauffé contre son ordinaire n'etant pas accoutumé de parler que du plus grand sangfroid ne vien pas directement de luy mais semble etre un effect des discourses de Mons, le comte de Zinzendorff qui tache d'inspirer aux Etats de la jalousie contre le Csar et de leur rendre

aussi odieuse V. A. S. par consequence ceux qu'elle emploie sous pretexte qu'ils cabalent contre les interets dés Etats. Quel moy en apres d'obtenir dans cette conjuncture pour Mr. Brenner un passeport ou un sureté pour luy qui est noirei ici comme le plus grand partisan de la France et le plus fin intrigvant en sorte que touts les soins retomberout sur moy, pour seavoir ou j'en suis pour la sureté des mes papieres et de ma personne je ne retourneres pas à Utrecht avant que de m'en avoir expliqué avec le Pensionaire. Je luy feres voir la necessité on le seres de parler aux François aux Moscovites et a bien des autres ministres pour les interets de V. A. S. et je me les feres declarer si je me doit promettre la protection de l'etat qui ne me peut pas etre refusé selon les droits des gens. Je trouve que ce sera l'unique moien pour scavoir au net les intentions de l'état à cet egard. Le prince Kurakin eroit que dans l'absence de Mr. Safiroff le grand chancellier fait ouvrir et traduire toutes les lettres etrangeres par le premiere secretaire qui est Westfalien et qui a eté cidevant au service de l'etat et qui est un si intime ami avec le resident d'Ilollande qu'ils logent ensemble en sorte que ce peutetre par luy que les etats ent connoissance de ce que V. A. S. fait à la cour de Csar et que cet avertissement peut servir à V. A. S. pour prendre des autres mesures en envoyant ses lettres au Csar. Il semble qu'on cherche toutes les moiens imaginables de nuire par tout à V. A. S. ear on inspire à la France que vous aves des liaisons avec le Csar et les allies à son prejudice à Constantinople. Ou a seut faire aceroire à Mr. Safiroff que c'est aussi à l'incitation de la France que les Tures veulent faire une nouvelle guerre au Csar. Le prince m'a montré la copie d'une lettre ecrite à l'agent du Csar de Paris à Constantinopel par Mr. Safiroff du 16 Janvier de cet an dans laquelle il luy marque qu'il est en grand danger, que les Tures ne se veulent pas contenter d'Asoff, mais qu'ils pretendent toute l'Ukraine avec des autres pretensious inpertinentes tout a l'ineitation des Syedois, Polonois et de la France, Mr. Kurakin est persuadé du contraire que ce n'est qu'un artifice de vos ennemis pour vons rendre odieux à la France et au Csar lequel V. A. S. pourra le mieux prevenir la dessous. Mr. Brenner ne me repond pas quoyque je luy ait envoyé par des voies tres sures plusieures lettres. Le resident du Csar demande au prince Kourakin s'il se doit fier à Mr. Brenner, qui etant venu voir luy a fait des honnettettes et paroissoit bien instruit et intentioné pour les affaires du Csar, il dit aussi que Mr. Vetes

etoit parti pour Namur. Il y a des liaisons etroites entre les Etats generaux et l'Empereur et il y a une nouvelle alliance sur le tapis qui est fortement soutenu et appuié par l'Electeur de Hannover meme par l'argent, cette amitie sincere me fait regarder comme une artifice autrichienne inventé pour perdre V. A. S. et par elle la Hongrie et la Transilvanie. L'intention ou les Etats paroissent etre de n'agir que pour la Religion simplement en Hongrie et en Transilvanie Il se peut fort bien que la Cour imperiale a sa maniere ordinaire les avt assuré qu'elle accordera à leurs instances tout aux protestants pourvy qu'on ne leur parle plus des pretensions de V. A. S. et du reste des griefs de la confoederation. Mr. Kortvelyessi qui commence a continuer ici à travailler en vertu de son ancienne commission pour les etats protestants, quoyqu'il en soit abandonné, convienn que j'ay raison d'avoir ses sentiments et soubsons, mais il ne voit pas du jour de les en empecher malgré qu'il leur tienn le meme raisonnement que moy qu'est que le retablissement de la religion et des libertés depend de la restitution de la Transilvanie puisqu'ils semblent praesupposer que leur quarantic seule assurcra suffisemment le repos des protestants. Mr. Kortvelyessi me vienn dire qu'il a dit aujourd'hui à Mr. Pensionaire la necessité ou on sera de retablir V. A. S. en Transilvanie et en Hongrie pour assurer la sureté de la religion qu'il ne la faudra pas separer et qu'il etoit sur ce sujet des mes sentiments, comme Mr. le Pensionaire disputoit qu'on ne nourroit nas se fier à V. A. S. pour la sureté de la religion il dit de luv avoir temoigné que e'est à V. A. S. que les protestants doivent l'accommodement de Szetseny et qu' ainsi cela etant leur fondement et le principe du bonheur des protestants e'est à dire à V. A. S. qu' autrement on ne faira rien du stable. Le pensionaire a renondu que les affaires de V. A. S. et celles de la religion estant distingves devoient etre aussi traittes separement que d'ailleurs il estoit impossible et inutile de songer à la Transilvanie. J'espere que V. A. S. me fait la grace de croire que je ne manquerai pas de travailler de toute ma force de detruire et d'oter toutes sortes d'impressions qu'on peut donner au desavantage des vos affaires aux ministres des allies et qu' ainsi il ne tiendra pas à moy que ma negotiation ne reussisse mais je supplie aussi V. A. S. de recevoir comme une marque de mon plus fidele attachement mes sentiments dites dans mes precedentes afin que V. A. S. ingeant des toutes mes exactes et fideles relations dans quel etat veritablement soient les affaires me

puisse instruire de ce que je doit faire et m'aider par des charges d'executer ses ordres et de pouvoir prendre par tout les mesures les plus convenables à ses interets. Un homme que j'ay mis dans les interets de V. A. S. à Utrecht m'informe que les François ont fixé le 30 mars pour repondre anx H. A. que je devoit hater mon retour pour les disposer à mettre un article dans lenr reponse qui vous concerne. A la verité i'av compris des ordres de V. A. S. que ce seront les Francois qui proposeront votre cause mais m'aiant faites la declaration dont j'ay donné part à V. A. S. par ma precedente je me vois obligé de leur donner des demandes pour V. A. S. pour les inserer si les ordres leurs en arrivent dans leurs reponses, ils rouleront sur la restitution de la Transilvanie, sur la restitution de ceux qui svivent V. A. dans lenra honneurs et biens, le retablissement des griefs de la confoederation et de la religion sur le pie de Szetseny. Les ministres amia de V. A. S. me font encore dire qu'il n'y aura pas beaucoup à obtenir de l'Empereur à moins que la France n'en temoigne pas de la fermeté à cet egard qu'autrement on ne doit rien attendre des allies que des bons offices qui ne donneront pas le branle à une affaire de cette nature qu'il sera absolument necessaire que les intercts de V. A. S. soient mis à couvert par cotte paix, autrement il ne sera pas beaucoup à esperer dans des autres occasions que quoyque le Csar vous temoigne asses d'amitie il n'y avoit pas beaucoup de fondement à faire sur son assistance vu qu'il trouvera asses à faire avec les Turcs et qu'il etoit incertain quel succes ses armes auront, que aans cela son amitié etoit d'une tres grand poid. Que dans la conference du 5. Fevrier les François se aont plaints qu'on leur ouvre leurs lettres par lea quelles on voit toutes leurs gyalanteries, que milord Strafford s' est aussi plaint qu'on luy a ouverte une lettre d'une maniere grossiere que le roy de Prusse luy avoit ecrit. Les Hollandoia repondirent qu'ils inquireront la dessous que je doit prendre bien garde sur mes lettres qui n'auront pas un meilleur sorte si on les ouvre à des gens qui devoient etre à couvert du traittement de ce sorte. Je suis etc. etc.

## 148. Schreiben Rákóczy'a an Klement. Le 13 Fevrier 1712.

J'ay recu vostre lettre du 29 Janviers dernier. Je suis tres satisfait d'un coté du compte que vous me rendez de vos conversations

avec les plenipotentiaires d'Angleterre et de l'autre fort surpris de vostre demarche au pres des plenipotentiaires de France. Si vous aviez bien compris les ordres que je vous ay donnez ci devant vous auriez connu qu'ils vous restraignoient aux ministres des allies et qu'ils ne vous autorisoient nullement a vous produire aupres des ministres de France. Je ne m'etonne pas que n'ayant rien de ma part qui pust vous attirer la creance de cenx ci ils vons avent temoigné de la froideur et beaucoup de reserve. mais que pouvant vous sou p con ner ils ne vous a vent pas mar que quelque chose de plus facheux. Mon intention est donc, que yous tenant a mes premiers ordres vons n'agissiez qu'auprez des ministres d'Angleterre et d'Hollande et que vous informiez exactement l'abbe Brenner de leurs sentiments à mon egard et de ce que vous ferez avec eux vous conduisant selon ses a vis et luy laissant a luy seul le soin et la connoissance de mes interets. Par rapport à la France je croy qu'il se rendra bien tost a utrecht mais s'il tardoit à le faire, communiquez vous a luy par lettres. L'etat present de mes affaires ne me permettant pas, comme je vous l'ay souvent marqué, d'ajouter a ce que ie vous av fini pour vostre subsistence, il fant que vous vous en contentiez, et il est inutile que vons m'importuniez davantage la dessus. Si vous ecrivez a l'abbé Brenner faites le par messienrs Cossarts dont l'un demeure a amsterdam et s'appelle Isaac et l'autre a Rotterdam et se nomme Jean. Il n'y aura qu'a leur donner une adresse pour les reponses qui leur seront envoies et comme ils ne connoissent point cet abbe pour ecclesiastique vous luy donnerez le titre du baron.

A tergo:

Francois Prince m. p.

A Monsieur Monsieur Gnaden. (Original.)

149

Bericht Klement's an Rákúezy. De la Haie le 14. Fevrier 1712.

Svivant les sentiments du Graud Pensionaire j' ay vu Mr. le Baron de Welderen et je luy ay rendu le memoire dont la copie a eté envoyé à V. A. S. luy disant qu' aiant eu deja l'honneur de conferer avec luy sur les affaires d'Hongrie et l'aiant tronvé bien intentioné j'esperoit qu'il voudra bien continuer à etre favorable a ma negotiation d'autant plus que luy etant le temoin des assurences reiterés des Etats Generaux donnés à V. A. S. il en pouvoit obtenir l'effet à l'occasion de la demande que je leur faisoit que je le pouroit assurer que V. A. S. aura pour luy une reconnaissance bien reele en eas qu'il s'emploiat (?) de faire reussir mes instances. Je m'attendoit qu'il entrera la dessous en matiere avec moy comme il etoit accoutumé de le faire ci-devant mais j'ay vu à mon grand etonnement qu'il se pressoit de finir la conversation ne dissant seulement que les affaires de V. A. S. ont bien changé depuis le temps que je l'ay vu la derniere fois qu'Elle pourroit etre persuadé de la faveur des Etats mais que cependant il craignoit qu'ils n'auront pas les mains libres dans le traitté. Je luy ay repondu qu' à la varité la face de l'Etat de V. A. S. etoit changé mais que cela devoit etre un motif nouveau pour les Etats de leur etre favorable qu'il ne s'agissoit pas à present d'un Raisonnement mais seulement des instructions qui doivent etre données aux ministres Plenipotentiaires de l'Etat à Utrecht comme il le verra dans mon memoire que je le prioit de le representer aux Commissaires des affaires secretes et que j'aures l'honneur de me venir informer de la reussite. C'est un Seigneur comme j'av deja remarqué dans mes precedentes qu' a beaucoup de credit et qui par son rapport à ses maitres peut tourner l'affaire comme il luy plait. On me vien d'avertir que les ministres Imperiaux les commencent menager et de s'unir etroitement avec luy ce qui peut etre la cause de la froideur dont il a usé avec mov: Cela est le plus desagreable qu'on ne peut pas s'adresser ici ailleurs que chez celuy que l'Etat donne pour Commissaire. Quelques heures apres avoir parlé à mon dit Sieur de Welderen les lettres de V. A. S. du 27 et du 30 Janvier me firent rendues. Elles ont changé le sisteme et le Principe de ma negotiation. Je ne vois pourtant pas que mon memoire presenté aux Etats y puisse etre contraire. V. A. S. aura deia remarqué par mes lettres que je me gardoit bien d'entrer avec le Pensionaire en matiere sur les Pretensions de V. A. S. et sera toutjours un grand coup d'avoir obtenu les instructions de l'Etat pour ses Plenipotentiaires et ee sera mon devoir de disposer leurs Esprits à Utrecht pour leur prouver la necessité de la Restitutution de la Transsvivanie. Comme e'est une matiere peu connue ici je travaille à deduire les droits de cette Principauté à prouver les praetensions legitimes de V. A. S. à repondre aux objections du parti contraire et à montrer l'interet evident des allies qu'ils ont dans le retablissement de V. A. S. J'y prevois des toutes cotes des difficultes insurmontables et je ne vois aucun jour que la France jointe meme aux Puissances maritimes pourroit obliger à ceder la Transsylvanie à moins que de ne luy declarer la Querre ce qui n'est pas à presumer. Ce n'est pas Monseigneur que j'en desespere et de mon coté j'y travailleray autant qu' bomme au monde, mais s'est pour faire ressouvenir à V. A. S. la maniere dont la cour de Wienne a toutsjours agi à l'egard de cette Principauté an plus fort de son malbeur, et la persuasion invincible ou les allies sont depuis 3 ans de l'impossibilité de l'obtenir. V. A. S. n'ignore pas que par ses ordres reiteres dans les instructions et ses depeches, j'ay souvent insinue aux allies que V. A. S. n'insistera pas sur la Transsylvanie et qu'Elle se contentera d'une Equivalent raisonable qui a esté mis sur le tapis il y a 3 ans par la cour de Berlin, on ne manquera pas de me representer cela et comme il importe beaucoup à V. A. S. de conserver l'opinion favorable des allies, qu'ils ont de l'egalité et de la droiture meme du desinteressement de V. A. S. et qu'Elle ne cherche la souverainité que pour servir de Guarantie à l'Hongrie je supplie V, A. S. de m'instruire de quelle maniere je me doit conduire quand on me parlera de l'Equivalent ce qui arrivera infalliblement. J'ay bien une lettre que V. A. S. m'avoit fait la grace de m'eerire sur ce sujet de Patak le 19. Juillet 1709 ou elle a declaré ses pensées la dessous et les difficultes, qui pourront naitre dans le reglement d'un Equivalent, mais il faudra absolument scavoir les seutiments de V. A. S. de quoy Elle se voudra contenter et quel projet je leur devroit donner pour l'equivalent puisque assurement ce sera la premiere chose qu'on me proposera et sur laquelle on vondra raisonner encore en faisant les propositions et promesses de l'argent ordonné par V. A. S. ces Messieurs pretendront seavoir le fond de l'affaire pour la reuissite de la quelle ils s'engageront, dans la promesse meme de l'argent donné à Milord Strafford par Mr. Jablonski on avoit mis ou la restitution de la Transilvanie ou l'obtention d'un equivalent souverain. Je me souvienn que la cour de Wienne craignant le Comte Tököli luy a fait offrir 9 ou 10 Comitats dans un temps ou Elle n'etoit pas maitresse de la Transsylvanie ni des Pais reconquis sur les Tures, par consequence Elle devroit à present etre moins difficile en augmentant sa Puissance des tants des Royaumes. A la Paix de Pyrennées les

Espagnols ne pouvant pas persuader le eardinal Mazarin de retablir entierement le Prince de Condé qui s'etoit jetté dans leur parti declarerent que puisque le Roy tres chretien ne vouloit absolument donner satisfaction au dit Prince il ne pouvoit pas etre faché si le Roy d'Espagne luy donncroit en pleine souverainté quelques villes frontieres à la France et ce fut par ee moyen qu'on luy accorda tout. Je regarde la cession des Pais bas fait à l'Electeur de Baviere pour le meme fin et comme la France doit restituer beaucoup à la maison d'Autriche il devroit faire semblant de vouloir ceder quelque souverainité à V. A. S. si on luy refusoit son retablissement moien assurement infaillible et dont j'ecrires encore à Mr. Brenner qu'on ne peut pas trouver à Paris d'ou mes lettres pour luy sont revenues, cet expedient seroit d'autant plus efficace si selon les Esperances données par V. A. S. le ministre anglois voudroit entrer avec un peu plus de chaleur dans les interets de V. A. S. proposées par la France mais ou ne voit pas quelques liaisons etroites des anglois avec les françois et cette Explication specifique des offres de la France a fait perdre l'Esperance de la Paix prochaine. Je ne scaures assez dire à V. A. S. la rage du peuple et meme des Etats contre ce projet malgré le penchant qu'on a put avoir pour la Paix depuis ce temps la on a commencé de faire des nouveaux fonds outre le 40 millions qu'on a deia et ou continue d'armer plus puissamment en mer outre les 24 vaisseaux de guerre qu'on equippe a Amsterdam. Mon etat languissant m'ayant empeché d'ecrire la poste passé a eté aussi eause que je n'ay pas vu beaucoup du monde pour attendre leur raisonnement la dessous, peut etre penetreres je devantage à Utreeht pour ou je part ce soir ou demain pour y executer les ordres de V. A. S. aupres les Plenipotentiaires d'Angleterre et pour convenir avec Eux et en particulier avec les François des movens les plus propos pour votre service, je luy rendreres un compte exact de ce qui s'y passera et qui donnera d'abord une ldée à V. A. S. de ce qu'il y a à esperer. Milord Strafford meme me pourra eclaireir de la maniere dont ie me dois prendre avec les deputés hollandois et s'ils seront en disposition d'agir plus vigoureusement sur des promesses d'argent svivant les apparances on ne devroit pas eroire quelques liaisons secretes? des Anglois et des Francois, les Imperiaux se plaignent neantmoins que l'Angleterre pour forcer l'Empereur d'entrer dans les mesures de la Paix fait agir secretement son ministre à Constantinople d'encourager les Tures de declarer la Guerre à l'Empereur

et de s'accommoder avec e Czar. La rupture de la negotiation de cette Paix seroit infiniment plus avantageuse à V. A. S. puisque alors les allies se verroient obligés par un interet palpable de forcer pour ainsi dire l'Empereur de donner satisfaction à V. A. S. pour pouvoir tirer les Trouppes de l'Hongrie. Les Imperiaux disent etre contents de la Resolution que la Province d'Hollande a prise il v a quelques jours de continuer la Guerre jusque à ce que la France rend les Espagnes. On a remarqué à Utrecht que outre les ministres des Electeurs Ecclesiastiques et Palatin les autres ne s'interessoient pas et meme paroissent etre contraires aux interets de la maison d'Autriche. Le Prince Kourakin m'honore de plus en plus de sa confiance, il m'a fait meme l'honneur de me venir voir, comme la lettre de V. A. S. ecrite d'Elbing dans le mois Novembre me faisoit esperer queles ministres Czariennes seront instruits en votre faveur et comme on me l'a demandé ici s'ils le sont. Je le mis sur le chapitre et il a eu la bonté de me dire ce qu'il a fait en Angleterre luy mense la dessous et l'autre ambassadeur ici, mais qu'on avoit repondu qu'on informera sur ce sujet S. M. Czarienae par ses propres ministres que depuis le depart du Czar d'Elbing il n'avoit receu aucune ordre semblable, que cepandant pour sa Personne il sernira dans toutes les occasions V. A. S. avec autant de fidelité et de zele que son maître, que depuis l'absence de Mr. Saphiroff qui avoit embrassé des sentiments favorables à la France et à V. A. S. a l'occasion d'un certain Projet presenté par Elle au Czar les intercts de V. A. ne sont plus traittés avec la meme chaleur, que Mr. Golowkin n'etoit pas un grand genie et qui craignoit tout avec des autres particularités connues à V. A. S., que cependant luy Prince Kourakin dont l'Angleterre et la Hollande ne sont pas des amis souhaitteroit que son maitre s'alliasse plus etroitement avec la France ce qu'il ne scauroit qu' etre utile à V. A. S. Il m'a meme chargé de le protester à Mr. de Polignac et de le sonder si la nouvelle d'une nouvelle mediation offert par la France aux Czar, Turcs et la Svede etoit veritable quoy qu'Elle doit se passer par les mains de V. A. S. Il m'a dit encore l'humeur changeant du Roy de Pologne meme à l'egard de V, A. S. puisque malgré ses assurences il n'a pas eté trop favorable à V. A. S. aux conferences de Torgau et que son ministere etoit trop autrichienne et tousiours pret de traverser V. A. S. ce qui me devoit servir de precaution de m'en garder avant que de recevoir les instructions de V. A. S. qui par ses lettres ecrites de Javorow m' avoit ordonné de declarer aux allies que le Roy de Polognes lectiot entré dans les meutres pour la surcéé de V. A. S. C. C. n'est pas la soeur de V. A. S. L. C. n'est pas la soeur de V. A. S. L. C. n'est pas la soeur de V. A. S. L. C. n'est pas la soeur de S. M. J. à Rome qui à ce qu'on dit doit être la première dame d'honneur de l'imperatire reganate. Elle doit copuser le jeune Comte d'Aspermont contre le consealement de Madame la Contesse douarieres i l'Empereur eependant se doit avoir engager a l'y diposer et à lui faire avoir ses Biens en Hongrie. Je travaille actuellement à trouver des moiens d'établir la correspondance ordonné par V. A. S. estant toutjours éte.

#### 150.

# Berieht Klement's an Rákóezy. Le 15 Fevrier 1712 de la Haye.

Le Grand pensionaire m'aiant appointé pour l'apres-midi d'hier je n'ay pas jugé à propos d'eerire le meme matin à V. A. S. avant que d'avoir eu la conference avec le pensionaire, luv avant donné la eopie de ma derniere lettre de creanee. J'ay expose en peu de mots le sujet de ma commission le priant de continuer de donner à V. A. S. des marques de son affection il repondit avec ses propositions ordinaires et m'aiant demandé ee que j'ay fait en Angleterre nous raisonnames comment je me devoit prendre dans cette pegotiation e est à dire si ie devoit delivrer mon memoire au president de semaine ou bien pour tenir l'affaire plus secrete de conferer seulement avec le deputé des affaires secretes dont le baron de Welderen est le membre. Je luy fit connoître que votre interet sembloit vouloir qu'on tint l'affaire secrette pour ne pas donner occasion aux imperiaux de la trauerser. Nous sommes convenues que j'exposeres ma commission à Mons, de Welderen que luy en parleroit et que je luy rapporterai ee que j'aures fait avec le baron que je ne pourres pas voir que lundi prochain. Il s'informa de ee que V. A. S. et la nation souhaitteront puisque il y a un nouveau prince qui monte sur le thron d'Hongrie pour eviter plusieures diflieultes que je prevoioit. Je luy ay repondu que V. A. S. ne demande de l'Etat que des instructions pour leurs plenipotentiaires au traitté d'y concourir avec des puissances qui s'interesseront pour V. A. S. que ses pretensions y seront deduits qu'elles ne peuvent pas luy etre inconnues et qu'on demandoit principalement pour la llongrie l'accomplissement de la capitulation composé de 17 conditions sur lesquelles feu l'Empereur Leopold a preté le serment et qui est le fondement et l'extrait des nos libertés. Il continua de demander si la Prusse et les Anglois appuieront V. A. S. J'av dit que je n'en doutois pas que les ministres du Czar et de Pologne le fairont peutetre aussi en cas de besoin et il en parut asses content, mais il ne me respondit pas un seul mot parceque je luv av repeté deux fois que puisque on faisoit difficulté de commencer parler en faveur de V, A. S. la France proposera votre cause, l'Empereur faisant parler à V. A. S. touchant l'accommodement par des voies trop obliques pour s'y pouvoir fier. Il disoit seulement que d'une telle maniere nous serions la parti de l'Empereur et que l'affaire sera fort difficile. Ma reponse fut tres courte representant que je croioit qu'en concluant la paix on la vouloit faire stable et telle qu'on n'eusse pas à craindre à l'occasion d'une nouvelle guerre une si puissante diversion comme celle qu'on a eu en Hongrie pendant cette guerre ce qui sera toutsjours à craindre autant que V. A. S. sera hors de paix avec les chefs d'Hongrie sans satisfaction qu' ainsi leur interet les obligeoit d'agir en votre faveur aiant devant eux des exemples que on a compris dans des paix les pais bereditaires de l'Empereur. Il me congedia avec beaucoup de civilité et luy avant demandé la permission de le voir souvent il m'assura à sa maniere de sa promptitude à concourir d'etre utile à V. A. S. Mr. de Welderen est un homme interessé aiant beaucoup de credit. Je luy feres esperer quelque recompense sous l'approbation de V. A. S. s'il veut agir vigouresement d'autant plus que V. A. S. a le dessein de faire telles offres par Mr. Brenner qui ne me repond pas sur la 4me lettre que je luy ay ecrite. Le bien des vos affaires ne veut pas que je fasse l'instance de sa part aux Etats Generaux à recevoir son ministre au traitté de la paix etant autrichiennes comme ils sont ils n'y consentiront jamais cependant l'ordre general donné à leurs ministres de concourir en faveur de V. A. S. avec ceux des puissances qui s'interesseront au traitté pour V. A. S. aura le meme effet puisque etant obligé d'agir avec les Anglois, Russiens et les Francois de concert la reception d'un ministre publique si on la jugera absolument necessaire et utile sera la premiere et cela evitera plusieures difficultes que cette demande pourra faire naître dans un etat si bien porté pour la cour de Wienne, sur la lettre de recommandation de Mr. Pontanus j'ay vu ici Mr. de Ruosenbaum agent des etats comme luy ne doit pas autant prendre garde a soy que les ministres de l'Etat, j'ay reconnu qu'en Fontes, Abth. II. Rd. XVII.

general ils souhaitteroient le retablissement de V. A. S. que cepandant malgré nos remontrances faites depuis tants des années on est ici prevenu contre les alongrois que ce sont eux qui n'ont pas voulu faire la paix et cause de la rupture des plusieures traittées que l'état concourrira bien pour votre retablissement par des interpositions aimables, mais qu'il ne voudra pas aigrir la cour de Wienne ou prendre cette affaire comme la sienne. J'av taché et tacheres en le voiant et en parlant aux plusieurs membres d'état de les en desabuser meme par ecrit sur lequel je travaille. Tout cela cependant peut faire connoitre à V. A. S. les dispositions de cette republique jalouse de la France et de l'Angleterre, et qu'Elle ne s'interessera pour V. A. S. que par maniere d'acquit et pour sauver les apparences de la parole donné meme je suis persuadé que V. A. S. approuvera ces raisons qui m'ont empeché de demander ouvertement la concurrence de cet etat pour la reception publique de Votre ministre. Le prince Kurakin a receu les deux lettres de V. A. S. et moy en particulier avec beaucoup de civilité et vienn de m'envoier l'incluse. La premiere chose qu'il me recommanda fut le secret dans la maniere de me voir ce qu'il me fait craindre que je ne pourres pas tirer grande utilité de sa protection en cas qu'il m'arrivat quelque facheux accident. Au reste il commence a causer avec moy avec bien de franchisc temoignant d'etre des plus zeles serviteurs de V. A. S. Il m'a compté ses entretiens avec le prince Eugene sur Votre sujet et comme il m'a assuré d'en avoir ecrit à V. A. S. il seroit inutile de le repeter. Il parle aussi de la defiance des Imperiaux du Czar son maitre qu'ils ne luy veulent pas du bien et il doute aussi que Mons. Brenner pourra etre reccu comme ministre publique et il est encore dans l'incertitude si et quand il ira à Utrecht, meme il me paroit de voir des difficultés insurmontables et de ne pouvoir pas croire qu'on restitue la Transilvanie esperant pour le reste une satisfaction raisonnable. Je ne peut pas cacher à V. A. S. que voiant le train que les affaires prennent je craigne fort que vous seres sacrifié par la France et par le reste des puissances, car on scait par des exemples asses tristes que la France et meme les allies etant venu a leurs but principal de leurs interets n'ont pas hesité d'abandonner leurs allies les plus fideles. La France en fonrnit asses et on n'ignore pas de quelle maniere l'Electeur de Brandebourg et le duc de Lorraine fut abandonnés à la paix de Nimvegue. Ce qui me desole est la nouvelle qu'on m'a donné hier en secret que la cour imperiale voiant de ne pouvoir pas reussir dans les projets en Angleterre et en Hollande a resolu de s'unir etroitement avec la France de se contenter des etats de l'Italie et d'une bonne barriere en Allemagne pour faire la dupe de cette affaire les puissances maritimes. Si cela reussiroit en quel etat seroient alors vos affaires qui ne peuvent pas d'ailleurs etre asses menagées vu l'indigence ou on est pour pouvoir s'intriguer chez ceux qui ont le pouvoir en main les negotiations pourtant les plus importantes etant conduites à un bon fin par cette manege plutet que par des raisons les plus solides ce qui n'est pas extraordinaire dans un état ou les resolutions dependent souvent des gens gyidées par leurs differentes passions. On parle beaucoup de la necessité d'un mediateur sans qu'on puisse croire qui sera emploié. Mr. Zinzendorff aiant parlé avec les deputes d'état la dessous on sembloit convenir d'un prince etranger comme il craignoit qu'on ne songeat à la republique de Venise à la quelle la cour de Wienne ne se fie pas beaucoup il laissa tomber l'affaire sans parler pour ou contre. Je suis etc.

151.

Schreiben Jablonski's an Klement. Berlin, den 16. Febr. 1712.

Woblgeborner

Mein insonders hochgeEhrter Herr Gevatter!

Nach dem die Güliche Barmhertzigkeit mich zu ziemlichen Kräfflen wiederbracht hat, wird mir nichts erfreulichers zu vernehmen seyn, als dass Euer Wohlgeboren ebenmüssige Wohlthat von Gott empfangen, vnd dass durch den Beyschluss meines Jüngsten vom 2. hujus, auch Dere Gemütsruch möge herstelle seyn. Ich habe sonst was an nich von beiden teilen addressiret worden, bestens bestelletn hoffe auch, es werde alles richtig eingelauffen seyn.

Aus denen Schreiben ad Rá kóc zy, welche von Zeit zu Zeit an mich überschiekt worden, habe Dere grosse Minwaltung, welche Sie in sotaner affaire beständig übernommen, zur gnüge ersehen; wie den auch Rá kóc zy dieselbe anders nicht als erkennen, vad zu seiner Zeit auch betöhnen iam. Beklage nur, dass bei dem ailen so wenig ausschein, auf dem eingetretenen Wege zu dem verlangten Zweck zu kommen, auf dem eingetretenen Wege zu dem verlangten Zweck zu kommen, auf deschiert mir der bazard altgross zu seyn, wenn man durch die Allijtten, vad noch grösser, wenn man durch Frankreich (rebus sie stantbus) dem Vergleich machen will. Rá kóczy erkennet nunmehr,

dass der sieherste weg zu seinem Wohlstand sey ein accommodement mit Austria. Nur wie man dazu kommen möge, ist nicht leicht zu sagen. Unterdessen ist die via amieabilis dennoch sieherer als die contentiosa, und habe ich gerahten, rahte auch noch, dass man der ersteren sich gehrauehen solle; hoffe auch endlich zu reussiren, absonderlich weilen der Augensehein in allen Ihren Schreiben zeiget, wie weuig staat auf die letztere zu machen sey. Da aber Euer Woblgehoren annoch viam contentiosam halten, will ich Dero tiefeinschenden Prudentz überlassen haben, wie es am begvemesten allso geschehen könne, damit gleichwolen auf allen fall die Gemüter nicht mehrers aigriret, und folglich das verlangte Accommodement schwerer gemacht werde. Ich werde sebon in meinem sub dato 2. Febr. gemeldet haben. dass Comes Dona zu Frankfurt am Mayn von aula Caesaris keine positive antwort wegen Principis erhalten können, den dieser sowohl als Comes Metternich hatten Ordre die sach zu proponiren. Da ich nach der Zeit mit Ilgen sprach, wegen zu erneuender Ordres an die ministros in Haga und Utreeht sagte er, man könnte es a wohl thun. Er zweiffele aber, dass es de tempore sey, nachdem Comes Metternich geschrichen, dass als er mit Caes ar aus der sach gesprochen, dieser geantwortet, per viscera Christi bitte ich ench und Rex vester von dieser sach nicht zu gedenken etc. Ist demnach meine Meinung, dass Anglia et Hollandia nebst Borussia zwar das Accommodement vortragen, aber nicht, wie vorgedacht, via contentiosa, sondern amicabili; nicht dass man Caesarem forciren vnd zwingen wolle, denn das ist vergebens, vnd verderben die sache mebr vnd mehr, sondern dass man angenehme Vorschläge thue, ob sie wohl nicht avantageus sevn würden, um den Kayserlichen Hoff bei gutem willen zu erhalten, vnd post naufragium die übrige tahulas zu salviren. Ich hahe hievon an Prineipem weitläufig geschrieben, auch unter andern gerathen, dass man die Gräfin d'Apremont mit dazu gebraneben könnte, erwarte darauf antwort, wie auch auf meine etlichmahlen gethane Anfrage, ob nicht ein Fass Wein an Euer Wolgeboren übersenden solle. NB. Bitte aber zugleich mit dem ersten mich zu beriebten, wohin und an wen sotanes Fass addressiret werden solle, auf den Fall, so zu der spedirung Ordre aus Dantzig einlieffe.

Zur Zeit, da Euer Wohlgeboren noch in Anglia waren, und man hosste, dass Sie bald herauskommen sollten, sind einige Briesse hev mir eingelauffen, welche deswegen an Sie damahls zu bestellen angestanden. Darauf ist meine Krankheit eingefallen, und die sache etwas in Vergessenheit gekommen, itzo aher ühersende sie allezusammen, nehst demjenigen, welches heute von Princeps behändiget. Eins muss noch gedenken, wie dass nehmlich auf ordre Princeps an Herrn Milau zur Reise nach Dantzig gezahlet 40 Thlr., bei welcher Gelegenheit zugleich erinnerung gethan hahe wegen der 300 Thir., welche Klement zur Reise nach Hollandia dahier empfangen. And hat Princeps heides mir Gut gethan, allso dass gottloh auch dieser Schritt zur völligen Richtigkeit geschehen. Nun wird die Rechnung leicht zu machen seyn, wenn nur wüsste, wie die 400 Thir., welche an Hrn. Pirndorf übermacht habe, mit einbringen, vnd weme sie anschreihen solle? Eigentlich gehören sie dem status protestantium zu hezahlen. Nisi fallor aher, so hahen Selhige schon diese 400 Thir, in denen 1400, welche vorgedachtem Freunde destiniret worden, hezahlet. Vnd was das schlimste, so hahe ich keine formale obligation darüber, die ich in casu necessitatis vorlegen könnte, denn Er war nicht hie zu der Zeit sendern in Holland und ich habe auf treu vnd glauhen hierin gehandelt. Unterdessen lauffen die Zinsen vnd Hr. Maillet beginnet ungedultig zu werden. Wäre denn nicht ein Mittel, annoch einen Schein zu erhalten, weil doch der Freund noch in Leiden seyn soll? oder was gehen Sie mir sonst vor einen guten Raht?

Empfehle Mein Herrn Gevatter in göttliche gnädige Obhut, wünsche ihnen alles Vergnügen, und gleich wie verhoffe, dass Ihre Strapaden und Trühsalen hald werden zu ende geben, so hitt Gott, dass Er inzwischen Ihnen Kraft vnd Gnade verleihen wolle ete.

Euer Wohlgehoren Ergehenster Diener

Berlin, den 16. Fehr. 1712. Krey maitre des Postes a Wesel. Peterson.

(Original-)

152.

Schreiben Bonet's an Klement. De Londres ce 5—16. Fevrier 1712.

Comme il nous manque aujourdhui quatre postes de Hollande, je ne peux, mon cher Monsieur, me plaindre de votre silence, moins encore de vitre oubli, etant hieu persuadé de la solidité de vitre affection envers moi. Tout ce que je peux vous dire de ce Pays, c'est que tout ce qui s'y passe tend à la Paix, ou à splamir les difficultés qui pourroient l'arreter. Vous l'aurez conclu de la deposition du general; de la procedure du Parlement pour justifier cette deposition. Et vous le conclurez encore de ce qu'on a pas donné les ordres pour vicuailler la Flotte, ordres quis es donnoient d'ordinaire en Novembre. De la reponce séche et vague, qu'on a donné au Prince Eugene, qui n'est point astisfaisante pour lui: Et de XIV resolutions que les Communs passerent hier contre les alliez pour degouter cette nation de leur allance, et pour disposer le peugle a recevoir plus favorablement les propositions de Paix qui viendrout d'Urechi. Il ne me reste rien a jouter, si ce n'est que je suis trés sincerement vôtre tres h. et ob. serviteur etc. B o net. B ne ne

(Original.)

153.

Schreiben Rákóczy's an Klement.

A Dantzig le 20. Febr. 1712.

Praesent. 1. Martii 1712.

J'ay recu vostre lettre du 2 de ce mois, par laquelle vous misformez de la couversation que vous avez eus aves Monsieur l'abbe de Polignac. Je vois par les ouvertures qu'il vous a faites, que je ne m'etois pas trompé dans mon jugement sur la cause de cette reserve que les deux autres plenipotentisires de France vous auvient temoigné veu danc que la production de mes lettres et de mes ordres vous s'aites meritre quelque accés et procuré quelque creance aupres d'eux, je consens que vous leur pariiez de mes affiries et que vous les consalties aur se qu'il considerant l'avancement de mes luterets. J'ay ordome de plus à l'abbe Brenner de vous donner les suis necessaires pour vostre conduite conformement aux Instructions qu'il a de moy et de se servir à cet effet des addresses qu'il m'à données pour voustre.

A tergo: Francois Prince m. p.

Monsieur Gnaden.

(Original.)

#### 154

Schreiben Bonet's an Klement. De Londres ce 12-23. Fev. 1712. Praesent. Ultrajecti, 2. Martij 1712.

#### Mansieur !

Je recois dans ce moment la lettre obligeante que vous m'avez fait l'honneur de m'ecrire le 5. hujus qui en contient une pour Mr. St. John, dont j'aurai soin, et il ne tiendra pas à mov qu'il n'y reponde bien tost et favorablement. Comme on n'a pas encore distribué les lettres des six postes de Hollande, qui sont arrivées aujourdhui, je n'ai pas encore reced l'information que vous me promettes sur les conferences d'Utrecht et que j'impatiente de recevoir. J'av eu l'honneur de vous ecrire depuis celle du 12 n. s. Janv. dont vous m'accusez la reception, le 22., 29. Janv. le 5. et le 16. de ce mois, savoir lorsqu'el y a eu quelque matiere qui pouvoit influer sur la Paix, ou faire juger des dispositions de cette Cour à cet egard. En suivant ce but, je vous dirai Mr. que le Prince Eugene, peù content des reponses vagues ambigues, qu'il a receues, a fait une replique, qui roule sur la guerre d'Espagne, mais qu'il n'aura pas plus de contentement sur un sujet, qui demande de si vastes sommes d'argent que sur celui de la guerre en general. On est resolu de la terminer, et ce n'est pas le ministère seul, mais aussi le Parlement. On voit qu'il s'occupe de tout autre chose que de la matiere des subsides et ce contre sa maxime en tems de guerre. Je ne doute pas que ce procedé ne rende les françois plus difficiles dans les negociations, et que je ne remarque cela dans ce que vous avez voulu m'ecrire. Je ne vous parle pas du Bil pour conferer une tollerance aux Episcopaux d'Ecosse parceque cette matiere peut bien brouiller les Anglois avec les Ecossois, mais non avec la France. Je suis avec sincerité

#### Monsieur

Vôtre très humble et trés obeissant serviteur Bouet m. p.

P. S. Je vous prie de me dire si je peux vous ecrire en droiture à Utrecht; et de me donner vôtre adresse. (Original.)

#### 155.

## Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utrecht le 26. Fevrier 1712.

Ma flevre tierce m'a empeché d'envoier à V. A. S. la ci-jointe et de luy ecrire la poste passé. Je suis si abbatue que pourvu qu'Elle continue elle m'empechera de sortir malgré mes efforts que i'av fait de me lever et de servir V. A. S. fidelement dans cette conjuncture qui demande toute la diligence possible. Ce fut chez Comte de Metternich que la fievre me prit dimanche dernier il me dit que les ministres Protestantes d'Angleterre et de Hollande ajant tenu chez luy une conference sur les affaires des Protestantes de l'Europe luy ont demandé une information generale la dessous il me montra son Protocole dans le quel il divisa les Pais hereditaires de l'Empereur en deux classes scavoir entre la Silesie et la Hongrie et comme il disoit de n'en etre pas informé il a proposé en general qu'on doit demander le retablissement de la Religion Protestante en Hongrie et la restitution des ses Eglises et Biens confisques selon les veritables constitutions et capitulations du Royaume d'Hongrie qu'on en etoit demeure la et qu'il etoit temps de donner une ample information la dessous il me protesta dans des termes le plus forts qu'il avoit les meilleurs intentions à servir la nation. Je l'av remercié de sa bonté et je luy ay promis cette information que cependant il devoit avoir une autre idée des affaires des ces Pais la et que la sureté de la Religion dependoit du retablissement de V. A. S. en Transilvanie par lequel on satisfaira et guarantira en meme temps toutes les libertés d'Hongrie que comme l'Angleterre et la Hollande ont données leurs assurences de comprendre V. A. S. et la Confoederation dans la Paix generale il falloit traitter cette affaire conjointement et que puisque ils faisoient difficulté de la proposer la France s'etoit chargé de la faire, que Mr. de Polignac m'en avoit assuré et qu' Angleterre surtout n'attendoit que cela pour travailler en votre faveur. Il m'a dit qu'il craignoit que l'Angleterre et la Hollande ne desavouassent leurs promesses comme ils l'ont fait dans une certaine occasion au Roy son maitre, que cela rendrera la cause odieuse, que d'ailleurs les Francois avoient declarés qu'ils ne pretendront rien outre leurs explication specifique ce seroit agir de mauvaise fov de faire des nouvelles propositions. Je luy av repondu qu'on n'a pas voulu effaroucher d'abord l'Empereur avec tantes des demandes

à la fois mais que je supposoit que tantes des Princes se joignant à la France on pourra obtenir la Transilvanie et les libertés d'Hongrie. Il dit que pour luy il y travailleroit mais qu'il me doit dire qu'on n'obtiendra rien sans force ou par des offices que le meme ministre y regnoit que par le passée cet qui ne changera pas des Principes, que nommes laisses en Hongrie pourrout retenir en respect le Pais d'ou on pourra pourtant tirer = à la fin il me demanda si je croioit que l'affaire de la Religion se pourroit traitter senarement. Je dit que je n'en scavoit rien si non que j'etoit certain que sa sureté depend de bonheur de V. A. S. et que je luy en ecrirai pour avoir les pretensions des Protestants. C'est un Seigneur qui pour bien servir parle sincerement. J'av jugé necessaire pour l'eclaircissement des allies et pour le service de V. A. S. d'en parler à Mr. de Polignac mais malbeuresement ma fievre m'en a empeché outre que les Plenipotentiaires de France sont accablés de la mort du Dauphin et de la maladie du Roy. Milord Strafford est encore à la Haye, je luy ay envoyé un extrait de la lettre de V. A. S. du 30, Janvier le priant d'y penser afin que nous nous en puissions entretenir quand je serai en etat de sortir, peutetre le pourrai je faire avant l'ordinaire prochaine. Je suis assez informé des affaires de la Transsilvanie et meme j'en auroit deja fait une deduction si ma maladie l'auroit permis cependant il faut que je me prepare à renondre sur les objections suivantes. Que depuis la Renonciation bonne ou forcé d'Abaffi la Transilvanie s'est volontairement soumise et que supposé que l'Election de V. A. S. fusse bonne les memes Etats de Transsilvanie l'out annullées depuis la Paix de Sathmar. Je peut repondre solidement sur le reste des difficultes, mais j'avone que je ne trouve pas des arguments asses forts pour repondre à cette dernière qu'on les y a forcé V. A. S. aura la Grace de m'en fournir et de croire que je travaillerai avec toute la fidelité possible et j'attenderai ses ordres sur ma lettre ou j'av parlé d'un equivalent que je crois qu'on mettra sur le tapis. Mr. Metternich m'a fait remarquer la malice de la Cour de Wienne dans les Points de la Pacification du Caroly car dans les instructions expedies on a traitté V. A. S. comme Prince et dans la copie du traitté qui a esté communiqué à Wienne aux ministres etrangeres on disoit Domino Francisco filio Principis Rakoczy. J'ay rendu le meme jour mes devoirs au Comte de Daenhoff premier Plenipotentizire du Roy de Prusse; il connoit Mr. Brenner dont je n'ay pas en encore des nouvelles. La resolution que les Hollandois ont pris de continuer seuls la guerre avec l'Empereur meme si l'Angleterre fait la paix me fait prendre la liberté de represeuter à V. A. S. qu' Elle ne pourra tirer aucune utilité des liaisons ctroites de la France avec l'Angleterre d'autant plus qu' on l'apprehende cir plus que la France et qu' on prend des mesures comme si on exignoit une guerre de sa part. Tout cela devoit servir à la cour imperiale pour un motif fort de donner à V. A. S. une satisfaction raisonnable. Je suis etc.

156.

Schreiben Rákóczy's an Klement.

A Dantzik ce le 27 de Fevrier 1712.

Presentat. Ultrajecti, 7. Martij 1712.

Nem approbalbatom az 9. Febr. irot level melle includalt memorialisnak beadasát az mellyet valoba bannam, ha az francia követek meglatnak mivel az kiralynê Europa megszabaditojanak neveztetik s maskint is az Erdelvi fejedelemseg felől semmi emlekezett nincs benne. hanem csak magyar ország hogj comprehendaltassék az bekessegbe es az Religio az kéretik holot fundamentuma az Magjar orszagi dolgokuak es az Confederationknak az szabadsag meljnek heljreallitasábul szarmozik az Religiok az Szecsenigiüles vegezese szerint valo accommodatioja az melljet publice nevem alat (nem emlekezven primo in generalibus terminis az szabadsagrúl) sollicitalni nem lehct. Ne adatessek azert ok az franciak követeknek hogi ellenem valamit szolbassanak es hogi nevem alat oli adatot volna be az Angliai udvarnak az mi kiraliok becsületi ellenvalo volna. Erdeli inclusiojat az monasteriumi bekessegbul kel pretendalni az melliet szabadsagábul megfosztani contra tenorem dictae pacis nem lehetet stante libertate penig az szabad valasztast es az austriai ház pretensiojanak nullitasát kel deducalni s kiyanni hogj az angliai kiraljnetul annak leuni agnoscaltassam s erre kérni az francia plenipotentiariusokat is hogi eztet secundalljak. S errül van instructiojok s ezt nem fogjak domesticumnak mondani 1).

A tergo: F. R(ákóczy) m. p.

monsieur Gnaden.

Ich kann die Übergabe des Memoirs welches Ihrem Briefe vom 9. Pebr. heigeseblossen ist nicht billigen, beduure vielmehr erastlich, dass die

157.

## Schreihen Jahlonski's an Klement. B., den 1. Martij 1712.

Wohlgeborner

Mein insonders bochgeEhrter Herr Gevatter!

Ich bin zwar noch der Meinung, dass man mit deu im perat or ??) lieber via Maichalli als contentiona geben, und lieber zeibigen begüten als mehres reitzen solle, darum weil wir selbst die sache auszuführen nicht Kräfte genug, und von unsern Preunden nicht hälfte genug haben. Utaerdersen damit den sehein nicht habe, etwas versäumt zu haben in einer sache, für welche selbst mein Blut mir nicht sollte zu haben in einer sache, für welche selbst mein Blut mir nicht sollte zu bieb sein, so überseibeke mit heutiger fabrender Post die Historian Diplomaticam, vnd den verlaugten Tractat. Gett segne die wohlgemeinte Arbeit. Amen. Aber ich wünschte, dass man Prin ce Eugenium gewimen könnte etc. etc. und durch ibn Caesarem, wenu gleich Prince Rukoczy offeriren liess zu des Ersteren Dienst enige Mannschaft stellen zu wollen etc. Man überlege es. —

Gesandten Frankreichs sehen, dass die Königin Europa's Befreierin genannt. wird und andererseits des siehenhürgischen Fürsten darin nicht einnul Erwähnung gethan wird, sondern nur Ungerns hinsichtlich der Einbeziehung der Religion in den Frieden; gerade das ist aber nothwendig, da in die Freiheit die Grundlage der ungrischen Angelegenheiten und annerer Conföderation iat; auf ihre Wiederherstellung zählen die Religionsparteien vermöge der kraft der Szecsenv'er Beschlüsse bestehenden Übereinkunft; unter meinem Namen darauf zu dringen (ohne zuerat dieser Freiheit in allgemeinen Ausdrücken zu erwähnen), geht nicht an. Es soll durum den französischen Gesandten kniue Ursache gegeben werden, dass aie gegen mieh irgend etwas sagen könnten und dass unter meinem Namen bei dem engliseben Hofe eine Eingabe gemacht worden ware, welche der ihrem Könige achuldigen Achtung entgegen aci. Man musa beatchen auf Siebenbürgens Einschluss in dem Münaterer Frieden, es kann daher seiner Freiheit gegen den Wortlaut des genannten Friedeoa nicht beraubt werden : diese Freiheit als bestehend angenommen, muss man die freie Wabl and die Ungiltigkeit der Anaprüche des Hauses Östreich deduciren und fordern, dass dies von der Königin von England anerkannt warde, endlich die französischen Bevollmäebtigten hitten, dies zu unteratützen. So lautet ihre Instruction, and man wird en dann keine Privatangelegenheit nennen können.

<sup>1)</sup> Unrightig chiffrirt.

Herr John Chamberlain klaget, dass Er von Mein Herrn keinen Buchstaben seit dessen Abreise gesehen. Es wird dem ehrlichen Mann lieh seyn zu erfahren, dass man seiner noch eingedenk ist. Adieu.

Euer Wohlgeboren Getreuer Diener

Meines vom 23, Febr. wird zu recht eingelauffen sein. Peterson.

(Original.)

158. Schreiben Bonet's an Klement.

De Londres ce 4. Mars 1712.

#### Monsieur!

Il m'a eté impossible d'avoir l'honneur de vous ecrire par l'ordinaire precedent, et de vous remercier de vos nouvelles du 1. et 9. Fevrier. Pour la commodité de quelques amis je vous prierois de m'écrire en francois à l'avenir. Separé, comme nous sommes du reste du monde par la mer, nous ne savons ce qui s'y passe, ni ce qui a donné lieu au Parlement, aprés avoir froudé cidevant l'Etat de guerre des années precedentes, de resoudre aujourdhui l'ancien nombre de troupes pour les Pays-bas. Il a resolu de continuer pour 1712 les 40.000 hommes arretés en 1701 et d'accorder pour leur entretien 886.223: 18: 6. Sterling. De continuer de même les 10.000 hommes arretes en 1702 et un subside de 177.511: 3: 6 pour leur entretien. Et de continuer aussi les 15.178 hommes que la Couronne à ajouté depuis à son quota, à condition que les Etats entretiendroient 3/4 de troupes contre 2/4 que S. M. fourniroit. C'est Monsieur tout ce que cette poste produit et par ou je finirai avec l'assurance de la veritable estime avec la quelle je suis.

Votre tres humble et trés obcissant serviteur F. Bonet.

(Original.)

159.

Schreiben Rákóczy's an Klement. A Dantzig le 5 Mars 1712.

Praesent. à la Haye, ce le 16. Mars. 1712.

Vostre lettre du 19 Fevrier dernier m'a appris le resultat de vos conferences avec le Baron de Velderen. Si vous faites reflexions aux Instructions que le vous ay donnés ci devant et au contenu de mes lettres, vous ne les trouverez pas contraires à mes dernieres ordres, dont vous m'accusez la reception, veu que je n'ay jamais renoncé aux pretensions sur la Transsilvanie mais seulement déclaré que je serois content d'un equivalent si les etats de cette Principauté consentoient et y trouvoient leur compte. Je persisse dans la même resolution, mals pour entrer en matière il faut commencer par insister sur mes pretensions sur la Principauté. Vous devez estre assez instruit des droits legitimes que i'v av pour estre en etat de dresser les memoires necessaires a cet egard et pour ce qui est du reste, il faut l'abandonner au tems et en attendre la reussite de la continuation des conferences pour la Paix generale, vue que la cour de Wienne ne me paroit tout à fait intraitable pretendant que ic me content de sa Parole pour la seurete de ma Personne a quoy je ne puis absolument pas acqviescer voiant sclon qu'on me le marque que les asseurances qu'elle a donnes à Zathmar aux Hongrois ne s'observent pas et que le Conseil tenu à maltraitter la nation comme Elle a fait par le passé et à persecuter les protestans le Pere Heveres ei devant confesseur du Cardinal de Collonits faisant par ses ordres et à sa maniere les fonctions d'apotre en Hongrie. Il m'etonue fort qu'on vous avt renvoyé les lettres que vous aviez escrites à l'abbe Brenner comme il y a quelque tems que je n'en av recu aucunne de lny, je suppose qu'il est malade ou parti pour Utrecht. Il ne changeray cependant rien à mes ordres precedens, à moins que je n'y soit determiné par les eclaircissemens qu'il me donnera. J'av repondu directement à Monsieur le Prince Curakin sur la question, qu'il vous a faite, mais sans pouvoir luy marquer rien de positif.

Comme j'atteas l'arrivée du roi de Pologne dans ce pays-ci pour la diette generale qui doit se tenir an commencement du Mois prochain à Varsovie je tacher ay d'obtenir de ce Prince des ordres à ses ministres en ma faveur; la cour de Berli men a refusé aux siens, quoyque d'un emainer indirecte et mon exemple me fait connoître que les allies ont tort de faire une crime à la France de son practendu manquement de Parole, ven qu'ils m'en manquent generalement tous. Les ministres de la Aula de Wienne peurent avoir de justes raisons de craindre l'armement des Tures et s'il arrive en effet que le Porte vienne a rompre avec la maison d'Autriche les allies veront alors plus clairement le prejudice qu'ils se font de luy sacrifier malgré leurs promesses la nation Hongroise.

(Original.)

Francois Prince m. p.

160.

## Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utrecht ce le 5 Mars 1712.

Ma fievre tierce m'aiant empeché de sortir la semaine passée et de voir aucun ministre etranger au sujet des affaires de V. A. S. pour luy en pouvoir rendre compte par ma derniere lettre du 1 de ce mois fut la cause de sa sterilite. Mecredi dernier i av parlé à Milord Strafford sur le sujet de la lettre de V. A. S. du 30 Janvier que je luy avoit communiqué par avance je l'ay trouvé justement pret d'entrer en conference avec quelques ministres des allies et meme il v a eté occupé toute cette semaine apparement a concerter la reponse que les allies en general donnent aujourdhui aux plenipotentiaires de France. Il m'a dit d'avoir lu le contenu de la lettre dont je luy ay envoyé la copie et il me demanda si je ne connoissoit point le Comte de Rechteren un des deputes de l'Etat; comme je disoit que non, mais que je trouverai l'occasion de luy parler par Mr. Pontanus dont j'ay deja fait mention dans mes precedentes il me conseilla d'aller le voir et luy dire en des termes generaux que V. A. S. aiant epprouvé deia à l'occasion du traité de Tyrnau son inclination pour la justice de la cause de V. A. S. et de la nation Hongroise et de la Religion Protestante dans ce Royaume et qu'encore etant informé avec combien de zele il s'est porté depuis ce temps la pour les interets de V. A. S. Elle m'avoit ordonné de l'assurer de son amitié et de luy dire qu'elle esperoit, que luy etant homme de naissance puissant dans cet Etat et bien intentioné pour la liberté il appuiera par son credit et par ses bonnes conseils les interets et le retablissement de V. A. S. d'autant plus qu'il doit scavoir par l'information qu'il a des affaires de la pais la que la sureté ou la guarantie des libertés temporelles et spirituelles de ce Royaume depend du retablissement de V. A. S. que si on reussira dans une affaire de cette importance outre la Gloire qu'il s'acquerera pour jamais il doit etre aussi persuadé de votre reconnoissance reele et parfaite. Milord Strafford me pria de luy rapporter ee que i aurai fait avec le Comte et que apres nous entrerons plus en matiere mais surtout apres que j'aurai en la finale resolution des Etats. Le Comte de Rechteren etoit parti le meme jour pour la Haie avec les antres deputes de l'Etat et ils n'en sont revenues qu'avanthier ensorte que aiant etés hier tout le jour en conference il m'a eté impossible de le voir. Je tacherai pourtant de l'entretenir avant que de m'en aller a la Haie : La derniere conversation que j'ai eu ance le Comte Metternich me donna occasion d'aller le meme jour 2, de mars voir Mr. Polignae pour l'entretenir sur les demandes que les allies m'ont fait seavoir si on proposera V. A. S. comme l'allié de la France et pourquoy on ne l'a pas fait dans les demandes specifiques. Pour le convaincre de se fier a moy je luy ay fait voir l'original de la derniere lettre de V. A. S. qui m'autorise de conferer avec Eux. Il commenca par debuter qu'il etoit interessé par plusieures raisons à vous servir fidelement pour les interets de son maître, qu'il a eté l'instrument du temps de son ambassade en Pologne des correspondance avec le feu Prince Tökölvi et le General Petroezi d'une maniere que si par la mauvaise conduite de quelque ministre l'Election du Prince Conti n'auroit pas echoué ce Roy auroit servi de Gvarantie et d'une aide à la Hongrie qui ne seroit pas à present dans l'état miserable on Elle se trouve. Il allegvoit la persuasion ou il est des bonnes inclinations de la nation Hongroise pour la France joint au respect qu'il avoit pour la personne de V. A. S. dont il avoit entendu parler tant de bien et dont la cause luy a eté si vivement toutsjours recommandé par Mr. et Madame la Grande Generale ainsi que je devoit compter sur son zele et sa franchise pour Votre service, que les objections que les allies faisoient paroissent etre asses fondés mais que je devoit representer aux amis de V. A. S. qu'il n'etoit pas encore le temps de parler en votre faveur avant que de voir quelle train la grande affaire et la cause de cette gyerre prendrera. J'ay remarqué qu'il tachoit d'eviter une Explication nette sur la demande que je luy faisoit pour la direction des allies si on proposera V. A. S. comme allié de la France et par cette raison je suis tombé sur Mr. Brenner disant que son arrivé sera bien necessaire à cause qu' etant mieux instruit que moy des toutes les interets de V. A. S. il etoit important qu'il me puisse fournir sans delay des arguments et en

un mot tout dont j'aurai besoin aupres des allies. Bien loin de me le faire esperer il me dit que Mr. Brenner etant noté ebez les Imperiaux le Roy son maître ne le voudroit pas exposer à leur vengenee, enlevement ou quelque voie de fait de leur part, que cela donneroit occasion à des brouilleries et à des svites facheuses comme on l'a deja vu eidevant par l'experience qu'il faudroit obtenir pour luy un Passeport, mais ie luv av fait elairement connoître que nous n'en obtiendrons iamais des Hollandois sans lequel pourtant il ne pourra pas faire le voiage à cause de leurs liaisons avec les Imperiaux quoyque je le puisse assurer que s'il seroit une fois iei il auroit lieu d'etre sur de la protection de l'etat autant comme moy. Nous nous separames fort civilement et meme il m'a fait des protestations d'amitie au dela de ce que je m'aurai put attendre de luy. Jeudi qui etoit le 3. mars aiant eté avertie que les ministres des Puissances Protestantes tiendront des conferences au sujet de la Religion et meme sur la matiere des Hongrois je suis allé parler au Comte Metternieh qui me disoit d'etre bien aise de me pouvoir dire qu'on a proposé la cause des Protestants d'Hongrie dans leurs conferences et meme qu'on y a pris la Resolution de faire une interecssion en faveur d'Eux aupres l'Empereur et que le Comte de Reehteren etoit ehargé d'en dresser le formulaire que ainsi luy Metternich souhaitteroit d'avoir quelque proiet de la satisfaction pour les Protestants d'Hongrie. Je luy ai repondu qu'on prennoit un mauvais chemin de fair obtenir une satisfaction à V. A. S. au Royaume et à la Religion, que ees 3 affaires etant inseparablement unies ce seroit nous vouloir perdre que de les desunir, que la sureté d'Hongrie dependoit du retablissement de V. A. S. en Transilvanie, qu'on donnera justement à l'Empereur en main le moien d'eluder toutes leurs bonnes intentions puisque il pourroit faeilement ou renvoyer à la prochaine diete les griefs du Royaume ou bien accorder quelque soulagement aux Protestants pour leur oter toute l'oceasion d'agir apres en votre faveur qu'outre cela on n'obtiendra iamais rien comme il le seavoit luy meme par des intercessions, qu'il se falloit resoudre a des propositions plus fermes que je le prioit de faire connoitre tout cela aux conferences des Protestantes et que je les representerai de mon eoté à touts les ministres, que d'ailleurs i attendoit touts les jours les ordres de V. A. S. au sujet de la Religion. Mr. Metternieh me temoigna etre fort satisfait des mes difficultes que cela a eté aussi sa pensée et que e est à cause de eela qu'il n'a pas fait des pas qu'il aura fait autrement et qu'il

convenoit qu'il falloit attendre les propositions des Francois en votre faveur pour voir s'ils en fairont une condition sine qua non; cependant comme il me pressoit de luv communiquer quelque proict sur les affaires des Protestants d'Hongrie pour sa direction, je luy ay donné sans que cela doit tirer à consequence la copie de la lettre du Mr. Radai sur ce suict que i avois envoyé à V. A. S. dans le mois Janvier passé. Les affaires etant ainsi en crise je suis allé diner chez Mons. Polignac hier pour luy pouvoir parler plus aisement. Je luy ay donc dit qu'il etoit temps qu' an moins ils parlassent en votre faveur aux Anglois que autrement on perdroit par les instances que les Puissances Protestantes fairont à l'Empereur en faveur des Hongrois l'occasion pour vous faire retablir ce qui seroit une perte meme pour leurs interets outre leurs engagements pour votre retablissement et que je croioit que s'ils vouloient declarer que leur maître prenn cela au coeur comme un point de la paix sine qua non on l'obtiendroit par cette fermeté des Imperiaux. Il m'assura que la premiere demande sera executé mais il m'avoua naturellement qu'il craignoit qu'une telle declaration attireroit au Roy de France une demande d'un equivalent de la part des allies en faveur des Refugies de France; n'etant pas instruit sur une telle objection je n'y ay pas put repondre et il en falloit finir la et dire que nous continuerons de nous en parler de sorte que voila asses de matiere pour ecrire à Mr. Brenner. Il ne sera rien à faire chez les plenipotentiaires de l'Etat avant que d'avoir sa Resolution. Au reste V. A. S. jugera Elle meme combien on doit esperer des allies par leurs demarches qu'ils font et des Francois par leurs discours qu'ils commencent à tenir malgré leurs promesses. Je suis etc.

## P. S. au meme du meme date.

Les ministres des Puissenees allies aiant tenues cette semaine des conferences ensemble ne se sont communiques qu'hier au soir ce que chuern demandera a la France. La cause de ce retardement fut que le Comte Zineadorf n'a recu que hier a midi son courier de Wienne, les demandes de chaque paissance sont fort amples et je crois qu'elles seront inprimées en 3 jours, autrement V. A. S. en recoirra nu Ratt, on a remarqué qui aucuer Puissence des allies ne demande pas la restitution de l'Espagne si non l'Emperenr et la Portugal en vertu de son traitfa vere les allies. Les Protestants agiront supres du Roy de France sur l'abolition du 4. article de Riswick. Festex AMA. B. 68. XTM. 20

S'ils l'obtiennent la Religion aura satisfaction dans toute l'Empire et meme en Silesie suivant la Paix de Westfalie.

161.

# Bericht desselben an denselben. D'Utrecht le 8 Mars 1712.

Comme je ne erois pas que les demandes specifiques des allies seront imprimés i'en envoie un extrait à V. A. S. selon que je le puisse avoir d'un des mes amis. Demain les François fixeront le temps aux allics de leurs reponses et j'espere de pouvoir envoier l'ordinaire prochaine à V. A. S. les raisonnements, qu'on fait la dessous et les particularites qui se seront passés à cette occasion. Avant parlé à Mr. le Comte de Recliteren il me receu parfaitement bien et il temoigna d'etre pret à vous servir pourvu que je l'instruisse au longy des preteusions de V. A. S. J'alloit le faire quand nous fumes interrompues par Mr. de Zinzendorff ce qui me donna occasion d'ecrire une longue lettre à Mr. de Rechteren et de luy envoier des Pieces contenantes la svite des affaires de la confoederation et des arguments pour etablir V. A. S. en Transilvanic et les Etats dans leurs libertés respectives. Il est parti pour l'Overyssel aujourdhui et il ne revien qu'en 8 jours de maniere que je ne seait pas quelle sort ma lettre aura. Avant rendu compte à Milord Strafford de cela nous sommes convenues qu'il faut que j'aille à la Haie pour avoir la Resolution de l'Etat au sujet des instructions pour ses plenipotentiaires qu' alors nous prendrerons ensemble les mesures les plus propres. J'y part à ce fin ce soir esperant si l'argent m'arrive de retourner en 8 jours. Je ne mc puis pas pourtant resoudre de partir avant que d'avoir parlé à l'abbé de Polignac qui a le secret de la France. Je luy dit que l'arrivé de Mr. Brenner etoit necessaire à V. A. S. pour plusieures raisons qu'il le falloit faire venir que je luy obtiendres une sureté d'Etat mais à peine une sureté, mais il me fit connoître qu'ils avoient de la peine cux memes d'en avoir pour Eux comme bon leur semble. Je luy dit encore qu'il falloit parler de l'affaire aux Anglois de les preparer ainsi et de declarer que la France prenoit vos affaires au coeur conme une condition de la Paix, qu'en concertant tout de cette maniere on se mettra en Etat d'obtenir les demandes de V. A. S. Il me dit qu'on prendrera à mon retour des mesures pour cela qu'en attendant ils recoivront des

ordres particulieres de leur cour d'appuier V. A. S. comme Prince de Transsilvanie, comme allié du Roy et comme une condition de la Paix qu'ils n'avoient pas encore, qu'il faudra leur donner un memoire la dessous qu'ils donneront avec une declaration telle que je la souhaitte apres l'arrivée de la reponse du Roy aux Anglois quoyqu'ils aient fait connoitre aujourd'hui à Milord Strafford en des termes generaux qu'ils prennent au coeur les interets de V. A. S. Je n'y comprend rien à la verité car selon vos lettres ils auroient du proposer sa cause au lien qu'ils disent à present de n'en etre pas instruit particulierement et qu'ils attendent un memoire de ma part pour le donner aux allies. Apres avoir done fini ma Commission à la Have je demanderes la Transilvanie et le reste svivant vos dernieres ordres pour voir quel train cette affaire prendrera. J'eu ecrit apres demain amplement à Mr. Brenner. Au reste Mr. Poliguae me temoigne beaucoup d'amitie et il m'a chargé des discours pour Mr. le Prince Kurakin qui tendent au projet que V. A. S. a je crois donné au Csar a Thoren ou ailleurs quand il estoit en Pologue. Je suis etc.

#### 162.

## Schreiben Bonet's an Klement. De Londres ee 8. Mars n. s. 1712.

Les diverses resolutions que le Parlement a prises contre l'Edit de guerre des années précedentes, et contre le traitié de Barrière, ont el pour bat d'eugager les alliez à des plus grands efforts daus cette crise d'affaires; et à rompre les linisons que l'Empercur, les Bats Generaux et autres Paissances formoient contre la Paix, en les menaçant de leur laisser porter le fardeau de la guerre, s'ils so liguolent ensemble pour la prolonger. Le Prince Eugene a travaillé à cette ligeu, mais il n'a pas avancé les affaires de son Maitre par là. Apres avoir tasté cette cour pour diverses propositions qui n'ont pas encore cé à ceceptées, il en a fait une qui pourne l'etre. Il a esposé que l'Empereur juge que la guerre peut se souleuir avec 40.000 hommes, dont toute la depease en monteroit qu' à quatre Millions d'Ecus par an : et que S. M. J. offre de fourair 30.000 hommes et un Millions d'Écus par an et que S. M. J. offre de fourair 30.000 hommes et un Millions d'Écus. Le Contte de Soissons et Chevalier de Saroye, son nevel, mourt thère de la vettie verole.

(Original.)

#### 163.

## Schreiben Rákóczy's an Klement. A Dantzig le 12. Mars 1712.

J'ay recu vostre lettre du 26, Fevr. dernier, par laquelle j'ay appris avee bien de plaisir les esperances que le Comte de Metternich yous a données de ses bons offices pour l'avancements de mes interets, mais j'ay des raisons de douter que le Roy son maitre veuille le mettre en estat de suivre ces bons mouvements par des ordres conformes aux promesses qu'il m'a faites par le passé. Vous pourrez cependant continuer a insister tant aupres de lav que des autres ministres protestants sur la contrarieté qui se trouve a vouloir separer l'interet de leur Religion de celui de la Principauté de Transilvanie c'est un abus que d'esperer que la liberté de Conscience puisse subsister sans un etablissement solide des droits et privileges de la Nation et que cet etablissement puisse se maintenir sans une Guarantie aussi reelle que (l'est) la cession de la Principauté de Transsylvanic estant tres certain que Caesar d'aujourd'huy dependera toujours des voloutés de sa more et ectte Princesse des conscilles des Jesuites. L'experience apprendra de plus aux allies qu'il sera impossible Imperatori de laisser 20 mille hommes de ses Trouppes en Hongrie s'il veut satisfaire aux promesses qu'il leurs a faites pour les engager a la continuation de la Gyerre. Au reste les Instructions que les Etats Protestants ont données au Sr. Birendorf vous apprendront mieux que je ne scaurois faire quelles sont leurs pretensions, mais vous ne les deduires absolument pas si les Puissances qui doivent les appuier ne veulent pas s'engager en meme tems a la Gyarantie ci dessus mentionée. L'atteus avec impatience de vos nouvelles sur vos conferences avec Milord Strafford.

Les objections que l'on pourra vous faire pour combattre mes pretensions sur la Transylvanie et contre lequelles vous me demandez des raisons ne pourront pas subsister quand on fera reflexion sur la nature des gouvernements des Etats libres et sur les loix fondamentalles de cette Principanté qui sont que les conditions de la capitulation entre les Etats el le Prince imposent vne obligation mutuelle, en vertu de laquelle d'un costé le Prince legitimement elu et inauguré ae peut jamais

abandonner le throne sans le consentement des Etats qui l'ont eluni ceux ci renoncer a son obeissance sans lui prouver des infractions manifestes a la capitulation ou sans un consentement reciproque que les procedures la dessus ne peuvent etre valables que par eclles d'une diete libre qui ne scauroit s'assambler ni se tenir tandis que les usurpateurs ne feront pas sortir leurs troupes des places du pais et pe remettront pas les Etats en pleine liberté en leur accordant celle des souffrages. Il faudroit ensuite que cette Diette me fit voir en quoi i'ay mangué a ma eapitulation et procedant a cela selon les loix etablies et praescrites a cette fin au reste Cacsar meme ne pourroit pas sans commettre ses droits sur Hispaniam pretendre, que la force et les armes puissent invalider les pretensions justes d'un Prince sur quelque etat c'est pour cela que dans la diete de Maros-Vasarheli dans laquelle j'ay cté inaugures les etats commencerent leurs seances par la condamnation du jeune Apafi a cause qu'aiant renonce a la Principauté en faveur de la mai son d'Autriche il avoit par la contrevenu a la capitulation qu'il avoit promis de jurer lorsqu'il seroit parvenn a l'age de majorité aussi ne luy avoient ils point fait hommage ce qui affoiblit d'autant plus la pretendue cession de son droit qu'ils ne l'avoient jamais reconnu par aucun acte authentique, souffrant toujours Gubernium violent de la maison d'autriche sans s'oser s'y opposer jusque au commencement de la Gverre d'llongrie. Ou ne peut pas dire avec raison que mon Election a eté violentée puisque je n'av jamais en assez des forces etrangeres pour contraindre les Etats de Transsylvanie ce furent eux memes qui se souleverent pour secouer le joug qui leur avoit eté impose et aussitost qu'ils vireut les troupes de Caesar resseres dans les villes de Hermanstadt et de Kronstadt et dans le chatau de Fogarass ils se rassemblerent a Albe Rojale lieu ordinaire de la residence des Princes et de la tenue des Dictes et dans la vue d'affermir leurs loix et leurs libertés ils procederent a l'election d'un nouveau Prince, L'an 1704 sans que personne se trouvat de ma part a leur assemblé et m'elurent tous un animement, a la reserve de peu de particuliers que le general Rabutin tenoit

comme prisonniers dans les dites places. Ensuite l'an 1707 ie fut inauguré dans une diette egallement libre veu qu'aueunes troupes etrangeres ni mes propres forees n'y intervincent pas ce qui auroit pù donner quelque air de violence et de contrainte a cet procedure de sorte qu'elle a esté aussi libre que legitime et qu'on ne peut donner atteinte a mes droits sur la Principauté qu'en me convainquant par des preuves claires et manifestes que j'ay manqué a ma capitulation. Il est evident de lá que le droit de la maison d'Autriche n'a jamais eté reconnu par aucun acte de la part des Etats ajant au contraire toutsiours demandé a la cour de Vienne l'execution du diplome de l'Imperator Leopold par lequel la conservation de leurs libertes et du droit des Elections leurs avoit eté promise et assuré. L'on peut raisonnablement conclure de tout eecy que la maison d'Autriche ne doit estre regardé que comme usurpatrice de cette Principauté. On verra aussi comme ie vous l'ay mandé ces années dernieres, au sujet d'equivalent que quand meme je serais porté à l'accepter je ne le pourrois faire sans le consentement des Etats ou sans enfraindre les serments que je leurs av pretez sur le 7. Article de ma eapitulation dont voiev de mot a mot la traduction.

Articulus septimus conditionum Quod sua serenitas liberam electionem tota sua vita nullo modo impediet sed illam pro Regno conservabit et realiter relinquet et quod Principatum in neminem transferet nec de translatione cum ullo quopiam absque seitu regni tractabit.

Le consentement que des Seigneurs de Transsilvanie ont apporté a l'accommodement de Caroli ne peut pas non plus etre alleguée contre mon droit veu qu'ils ne pouvoient rien faire sous le non des Etats e tants hors du Pais et n'entant pas assembles en dietz. Ils n'ontagis que comme des particuliers a qui l'on tenoit le couteau sur la gorge assembles par l'esperance que je me trouversis aupres d'eux et en suite trahis par la perfidie de Caroly et livres pour ainsi dire a l'armeceanemie qui n'etoit eloignéque d'un lieu d'eux. Les liaisons que le suis resolu d'entretenir avec la France tamdis que je n'obtiendray pas une juste satisfaction sur mes pretensions me devicadront plus ulles que ja mais ur mes pretensions me devicadront plus ulles que ja mais

s'il est vray comme vous me le marques, que les Etats Generaux ont resolu de continuer la gyerre conjointement avec Caesar malgré la paix particuliere que l'Angleterre pourroit faire parce que si la maison d'Autriche continuera a me mepriser comme elle a fait jusqu'a present j'espere de trouver par cette conjuncture les moiens de faire valoir efficacement la justice de ma cause. La confoederation qu'a esté faite entre les estats de Transsylvanie et les estats confoederes d'Hongrie acquerera par la une nouvelle vigueur les infractions manifestes qu'ont deja eté faites a l'accomodement de Szathmar par lequel une partie de la confoederation s'etoit soumise a la maison d'Autriche dans l'esperence de la conservation de leurs (biens), loix et privileges justifieront la cause de la nation et en un mot il pourra arriver des evenements aux quels les allies ne songerent pas lorsqu'ils oublierent les promesses qu'ils m'ont donné si positivement de me faire comprendre dans le traitte de la Paix generalle. La consideration de ces evenements devroit raisonablement porter la cour de Vienne a convenir avec moi de la maniere dont la Principauté de Transsylvanie pourroit estre possedée sans s'obstiner a me refuser une chose sijuste. Ce n'est que par cette voye que les puissences qu'ont resolu la continuation de la gverre pourront etre assurées de l'execution de ses promesses c'est a dire de l'augmentation de ses forces par les fonds qu'elle espere de tirer de la Hongrie et des troupes de la nation qu'elle se flatte pouvoir lever dans ce Royaume. Et enfin ce ne sera neut estre qu'en me procurant un juste satisfaction que ces puissances pourront se promettre la continuation de la paix entre l'empereur et la Porte.

Exposet tout en que je vous marque dans cette lettre d'une maniere qui puisse convaincre les alliez que je ne suis pas depourvu des moyens de recommencer la guerre d'Hongrie avec succes ni asses animé pour vouloir l'entreprendre si fon me fait trouver compt par un accomodement soil de et raisonable avec la maison d'autriche connoissant et honnorant parfaitement la personne et toutes les grandes qualites de l'Empereur aujour d'aby y reguant. Mais ce que Mr. de Metternich

a observé luy mesme du procede de la cour de Vicane pourra faire voir à ces puissences combien il est necessaire que je prenne mes precautions et que je cherche mes seuretes a vec les ministres de cette cour qui ne changeront jamois des maximes envers moy ni ma maison. Je me remets à ce que Mr. Jablonski vous mandera sur le contenu de la lettre que vous luy avex escrites. Francois Prince m. De

(Original.)

164.

Schreiben Jablonski's an Klement. Berlin, 15. März 1712.

Wohlgeborner

Mein insonders HochgeEbrter Herr Gevatter!

So chen erhalte Inschlüsse aus Dantzig, vad dahey cin Schreiben on Prin ee ps dieses Indults: Ex Chementi littima posts and me et ad te seriptis Literis miror nec dum sat maturuisse juvenile ejus ingenium, equis instinetu denegationem petilorum suorum Accusationibus inimiororum et sinistro mee orga se animo attriburee solet, son necessitati quae me titulo Principis exutum, Comitis Qualitatem affectare sussit, et complura patienti animo sustinere facit, nec tamen animum frangit, cujus divitias unice possideo. Oblivisci porro eum oporteret superfluorum quae Catalogos Expensarum ejus implere solent, ne tamen in infimultate sua necessitatem patistur quaere quaeso 300 Imperiales ei transmittendos, quos me tibi transmissurum ad finem Measis bujus vel initium sequentis spondeo.

Diese 300 fl. folgen mit der nächsten Post, weil es heute zu spät, lat wollte das Schreiben in original selicken, es folgen aber in selbigen einige passus, welche ich bey Hoffe in originali verweisen muss. Dero Schreiben nach und nach habe alle erhalten. Ich hoffe, dass die meinen, und mit selbigen llistoria Diplonatien, auch werden eingelauffen seyn.

Vale, et Fave Berlin, den 15. Martii 1712.

(Original.)

Petersonio.

165.

Schreiben Bonnet's an Klement.

De Londres ee 4. - 15. Mars 1712.

De toutes les propositions que le Prince Eugene a faites à cette Cour, il n'y a eu que celle qui regarde la guerre en Espagne, son ultimatum, à la quelle on ait fait attention. Je vous marquai le 8° n. s. quelles etoient ces propositions, je vous marquerai à present les deux que le Parlement a prises pour y servir de réponce. La 1 ... est qu'on accorderoit 225.385 L. Sterling pour le Ouartier du 25. Dec. 1711 au 25. Mars 1712 auquel on n'avoit pas pourveû et qui sera deu alors aux troupes qui sont en Espagne à la solde de la Reine. C'est suivant l'ancien pied de 901,540 L. par an que S. M. B. a fourni jusqu' à present pour ce service-là. Et la 26 qu'on accorderoit 250.000 L. pour les trois quartiers du 25. Mars 1712 au 25. Dec. suivant, ce qui est à raison de 333,3331/2 L. Sterling, ou d'un tiers de quatre millions d'Ecus. Sur cette somme de 250.000 L. on dois premierement payer les Garnisons Angloises qui sont à Gibraltar et au Port Mahon et du restant on payera les trouppes qui sont en Catalogne. On ne change proprement rien dans l'offre de l'Empereur, puis qu'il ne sera tenu qu'a fournir un million pour son quota de neuf mois, mais on impose aux Etats la necessité d'en fournir autant, ou de voir succomber la guerre d'Espagne. Ces resolutions sont tout ce que le Prince Eugeue remportera de consolant de son voyage en ce Pays. Il a voulù y venir malgré cette Cour, y etant il a formé des liaisons au dehors et au dedans pour seconder ses negociations, mais cela ne lui a pas reussi. Il est fort apparent que s'il avoit plus consulté l'esprit et les vues des ministres qu'il auroit plus avancé dans ses affaires. Il a voulu les forcer à changer de mesures, et eux l'ont forcé à s'y conformer.

(Original.)

166.

Bericht Klement's an Rákóczy. De la Haye cc le 19. Mars 1712.

Je n' ay pas manqué de rendre compte à V. A. S. de la couvresation que j'ay e aver le Baron de Welderen. Je luy ay douné comme il me l'a demandé la copie de la lettre de V. A. S. le lendemain mais il me fut impossible de luy parler beaucoup à cause du monde qui surrenoit continuellement, il me pria seulement de revenir aujourd'hui croiant me pouvoir donner alors la Resolution des Elats. M'etant done rendu chez luy ce main il me dit d'avoir proposé mon memoire au conseil secret de l'Etat qu'on l'a considéré et qu'on a trouvé que les changements arrivées depais peu la Pait de Stature, la soummission du Royaume entier et les liasons etroites que cet Etat avoit avec l'Empereur ne luy permettoient pas de prendre une Resolution publique et par ecrit, mais que l'Etat donnera des ordres de bouche à ses Plenipotentiaires ainsi que je me pouvoit addresser hardiment à Eux à Utrecht. Je lny ay repondu que je le remercioit de sa bonté qu'il estoit vray qu'il y a des changements arrivées en Hongrie, mais que j'esperoit que la parole de L. H. P. n'a pas changé d'autant plus que votre exil n'a rien changé à la justice de votre cause et non plus le but de leur interet qui est de pacifier l'Hongrie et faire satisfaire à la cause qu'on a reconnu juste que j'avoit ordre de l'assurer de la part de V. A. S. que si l'affaire reussit il la trouvera reconnaissante selon l'importance de l'affection qu'il luy temoignera que puisque cela senbloit une resolution qui ne peut pas etre changé je travaillerai à Utrecht selon ce qu'il me dit que je luy ferai scavoir ce qui se passera pour avoir ses conseils sur les mesures qu'on doit prendre. Il me repondit que cela se doit faire à l'trecht et qu'il en parlera aux plenipotentiaires de l'Etat non seulement par son ordre mais aussi en son particulier. V. A. S. jugera Elle meme que ces Messieurs ne venlent pas entrer en negotiation peutetre s'ils n'avoient pas honte et si je n'étoit pas moy meme le temoine des leurs assurences refuseroient ils entierement ce qu'on leur a demandé. Il ne me reste donc rien à faire jei si non de m'entretenir encore avec le Grand Pensionaire sur ce sujet et sur ce que j'ay ecrit à V. A. S. dans une des mes precedentes. La mort du Daufin est confirmé mais pas celle du Duc d'Anjou son frerc. Les François et les Anglois sont bien consternes de cet ravage que la morte cause à la cour de France. Il faudra qu'ils attendent des nouvelles instructions puisque on parle devoir former un nouvelle Plan et que le passé est rien, ainsi la negotiation pourra encore durer longtemps etc.

167

Schreiben des Abbé Brenner an Klement. Lutetiae Parisiorum die 19. Martij 1712.

Perillustria ac Generase Domine et Amice Observaudissime; Non sine admiratione à Sus Secenitale intelletti litteras qua B. D. V. ad me dare plaenit cidem ex ilinere remissas faisse; quin tamen scire quaeam, an Domini Cassart easdem acceptare recusariat, an vero ex ipse fallia vel plante hite Cutettà redierint quod fieri vix an vero ex ipse fallia vel plante hite Cutettà redierint quod fieri vix posse existimo, siquidem mereator Hellissant, cui à R. D. Y. inscriptas fuisse reor, tota hae urbe est notissimus. Itaque luheat exhibitori praesentium tradere quidquid P. D. V. ad meam notitiam spectare censuerit, elavi, quam non dubito asservatam esse, ea omnia involvendo, quea eliter ealamo eonfidere inconsultum esse arbitrata fuerit. Rem mihi R. D. V. gratissimam fecerit, praesertim quod Serenitatis Suae id exigent emolumenta. Qui de reliquo eà, quá semper fui eum affectus processione permaneo

Perillustris ac Generosae Dominationis Vestrae

(Original.) Addictissimus servus
Praepositus Scepnsiensis.

168.

Schreihen Rákóczy's an Klement. A Dantzig le 19. Mars 1712,

J'ay recû vos lettres du 5, et 8, de ee Mois avec tout ce qui y estoit joint le tems ne me permet pas d'y faire reponse aujourd'huy. Voiey yne lettre que vous enverrez a son adresse.

(Original.) Francois Prince m. p.

169.

Schreiben Bonet's an Klement. De Londres ee 11.-22, Mars 1712.

Vous remarquerez, mon cher Monsieur, par mes lettres, ce que je remarque par les votres, qui est qu'à Londres comme à Utrecht les affaires n'y sont pas si curieuses qu'auparavant; El comme j'ai taché de ne suprimer pas celles-ei je me tairai quand elles cesseront, ou qu'elles ne viendront pas à me connoissance. Mais je romprai le silence des qu'il plaira à Monsieur de St. John de repondre à votre memoire. Je n'en perd pas le souvenir et vous erporuvez ee que divers sillez eprouvent eux-memes, c'est toute la consolation que je peux vous donner à present. Nos affaires du Parlement se sont terminées par une très proitse representation des Communes à la Reine, qui tend à soulager en Roisume d'une partie du fardeau de la guerre, et à en charger l'Empereur et les Etats pour les punir d'avoir vould rompre la negociation de la paix, et si vous voulez encore pour vou-loir l'arreter par des demandes excessives. Si la France s'approche des allièz par ses reponses, ensorte qu'elle donne lieu à continuer la

negociation, il faudra que ces deux puissances reduisent leur demandes, ou fassent seuls la guerre, tel me paroit etre l'esprit de cette Cour mais je vous prie de ne communiquer à Personne en Hollande ni à Berlin ce que je vous eeris, pour diverses raisons.

(Original.)

## 170.

## Schreiben Rákóczy's an Klement. A Dantzig le 26. Mars 1712.

Je repons à vos lettres du 5° du 8°, et du 12° de ce Movs. ie regarde le conseil que le comte de Strafford vous a donné comme yn effet de ses bons sentimens pour mes interets. Si le Comte de Rechteren estencore dans les dispositions ou je l'ay veu en Hongrie, je ne scaurois douter de son amitie veu que dans ce temps la il et oit entierement prevenu pour la justice de notre cause. Vous pouvez assurer Monsieur le Comte de Metternich de ce qu'il me paroit soubaiter si je puis obtenir la Transilvanie, les conseilles que les Ministres des allies vous ont donnez de praesentir l'abbe de Polignac sur la declaration que vous lui aves demandé provenoient à ce que je vois, plustost de leur inquietude sur mes affaires dont ils vouloient etre instruits a fond que de l'envie de s'eu procurer par cette connoissance les facilites de me rendre service; j'avois bien prevû tout ce qui est arrivé, et c'est pour cette raison que je ne vous ay chargé d'aucune ordre pour les Plenipotentiaires de France. Je suis bien aise que l'abbé de Polignac ne se soit pas explique plus clairement qu'il n'a fait et certainement il n'est pas de mon interest que les Alliez scachent encor de quelle maniere la France fera des propositions en ma faveur et ie tombe d'accord avec ce ministre que le temps de parler de moy n'est pas encore venu. Attachez vous seulement aux moions d'obtenir des ordres pour les ministres des Allies en ma faveur et mettez vous l'esprit en repos a l'egard de la France. La raison que vous avez alleguée à Monsieur l'abbé de Polignac pour le determiner a se declarer et qui estoit, qu'il falloit profiter de la conjoncture ou les Allies etoient d'emploier leurs offices pour les protestants d'Ilon grie a estoit point du tout convenable au bien de mes affaires. Je vous ay deja marqué par mes precedeates que pour ce qui concerne celles de la Religion in ne falloit pas compter sur la France et je trouve par consequent que la reponse de Monsieur l'abbé Polignae ne pouvoit etre plus juste et ui plus raisonable. Vous m'apprennez par vostre lettre du 8°, qu'il vous presse de lui douner un memoire sur mes pretensions. Mais vous vous garderez bien de faire ette demarche et vous ne manquerez pas de remettre cela à l'abbé Brenner sent.

Vostre lettre du 12°, me fait voir avec bien du deplaisir les pieges que les ministres de la maison d'Autriche vous tendent. Il me paroit que vous aurez bien de la peine a les eviter et je trouve que vous avez fort bien fait de passer à la Haye pour vous eclaireir la dessous avec le Pensionaire. S'il vous faisoit les mesmes reproches qu'il a faites aux ministres de Moscovie vous lui representerez que l'on ne doit pas prendre en mauvaise part que me voiant abandonné de tous ceux dont les assurences positives m'avoient donné lieu de compter aves certitude sur leur appui je prenne pour me sauver ailleurs les mesures que je croit les plus convenables. Vous pouvez de plus l'assurer que vous n'avez jamais eu aucune ordre de ma part d'agir dans cette veu et que mes demarches sont toutes differentes des idees que mes ennemis en ont donnes aux etats. Je m'etonne fort que vous n'ayez point recû de reponse de l'abbé Brenner sur les lettres que vous luy avez escrites, et il faut necessairement qu'elles ne luy soient point parvenues, m'ayant mandé en dernier lieu, qu'il n'avoit point encore eu de vos nouvelles. Ecrivez lui done par duplicata, meme par triplicata et faitez passer vos lettres par les ministres de France et de Moscovie, il est de la derniere necessité qu'il soit exactement instruit de tout ce que vous m'ecrivez à fin qu'il en informe la cour ou il est qu'il puisse agir conformement a les actions.

(Original.)

Francois Prince m. p.

#### 171

# Schreiben Jablonski's an Klement. B., den 26. Martij 1712.

Woblgeborner

Mein insonders HochgeEhrter Herr Gevatter!

Dieses ist das siebende Schreiben, welches in diesem Monste cub datis 1, 1, (mit der Hist, Dipl.) 8, 12, 15, 9) shoghen zu lausen, die Ehre habe. Ich hoffe, sie werden nun sämtlich eingelauffen seyn. Der Weebsel von 300 Thir, kommet hiebey, vad ist nicht allein schwer zu erhalten gewesen, soudern hat auch ein grössers gie geben müssen, als noch nie geschehen, wegen der Ursach, welche in meinem vorigen gemeldet. Übrigens hoffe des Herre D. v. Langental Schreiben, wie nuch das Excerptum, welches Ihnen aus Prince p 8 Schreiben communiciret, werde Euer Wohlgeboren den bewussten Scrupel ziemlich benommen, und Selbte berubiget haben.

In unsern sachen ist Herrn v. Burtholdi keine ordre zugeschickt, weil dieser Holf in die sache von Sichenbürgen sich zu mellren bedenken trägt, als bey welcher er sich nichts auszurichten getraut, und allein mit dem Wienerischen sich ohne Nützen brouilliren würde. Und da Pr in er pa nuch dabey bestehet, kan nicht zugleich eine unders lautende Proposition geschehen. Ich habe unlängst nahmens Lin tel on Pr in erop siene underbätiken erpersesentation getbun, dahin zielende dass man ohne auf Gallia aut allian ein sich zu verlassen; accommodement mit Caesar so gut mache, als man kan, weil wann præsens momentum vorbey, nam es künftig nicht nehr werde machen können etc. etc. Ich bahe darauf noch keine Antwort. Gläube doch, dass wann alle von Mein Herrn meht und nach Einkommende Relationes zu jener sehr weiltäufligen und Grändlichen Vorstellung kommen, ein guter Effect werde zu hoffen sevn.

Wegen des Weins habe etliche mahl erinnert, aber keine resolution erhalten. Will es noch cinanalt, weutgstens an Herrn v. Langenthal versuchen. Dahier habe anf verschiedene wege austalt machen lassen, ob etwas könnte erkauffet werden, aber noch zur Zeit vergebens, so mir leid thut, weil das Capital darian, nicht uur müssig lieget, sondern noch täglich sich verzehret.



Auf das ehmals mentionirete Schreibeu habe von Ayerst noch keine Antwort. Empfehle Sie in Göttliche treue Obhut, als Dero Getreuer und aufrichtiger Diener

Peterson.

Was höret man von Mr. Pirndorf? Wo ist er? was macht er? (Original.)

172.

Bericht Klement's an Rákóczy. De la Haye 27. Mars (1712).

V. A. S. aura apris par ma derniere du 19. Mars la Resolution que les Etats ont donné par Mr. de Welderen sur mon derniere memoire et le discours que j'ay eu avec le dit Welderen avec celuy que je devoit avoir avec Mr. le Pensionaire, je l'ay vu en effet la meme jour apres diné et je luy ay exposé la Resolution des Etats que Mr. de Welderen m'a appris et que V. A. S. aura eu lieu de s'attendre a une meilleure. Je luy ay dit encore que j'esperoit de jouir de la protection d'Etat iei et à Utrecht contre touts les attentats qu'on pouvoit faire contre moy et enfin qu'etant obligé de voir jei et à Utrecht des ministres de France de Moscouie et touts ceux qui s'interesseront pour le retablissement de V. A. S., j'ay trouvé apropos de l'en avertir pour scavoir ses sentiments afin que cela ne me puisse prejudicier en aucune maniere aupres de l'Etat. Sur la resolution donné il ne repondit rien mais pour la Protection de l'Etat il repliqua qu'Utrecht estoit un lieu sacré pour tout le monde. Sur la 3" demande il me disoit que je dois prendre garde à moy et qu'il m'en parlera autrefois d'avantage etant obligé de parler au monde qui survenoit. Il m'a eté impossible de sortir vu la fievre qui me tourmente, cependant j'ay dressé un memoire sur les droits de V. A. S. sur la Transilvanie que j'ay donné aujourdhuis sous la presse et dont je pourroit peutetre envoyer la poste prochaine une Exemplaire à V. A. S. Elle n'en demeurera moius secrete vu que je ne la fait imprimer que pour moy m'etant impossible d'eu faire autant des copies que j'en aurai besoin. J'espere de sortir aujourdhui et de parler au Pensionaire et à Milord Strafford qui vienn d'arriver. Les conferences se continuent à la verité à Utreeht mais ce n'est que pro forma on n'y fait rien la plupart des ministres des allies etant revenues ici. On aura eru que la

mort du Daufin et de son frere apportera du changement aux affaires. mais on commence de dire à l'orcille que meme si le duc d'Anjou le jeune ou nouveau Daufin venoit à mourir on ne changera pas de plan dans la negotiation, le duc de Berri etant appellé en tel cas par le testament du Charles II. à la couronne d'Espague et le Roy Philippe à celle de France. Le traitté entre l'Etat et l'Empereur est beaucoup avancé quelquuns croient qu'il doit regler la Barriere des Etats dans les Paisbas; le Prince Eugene doit etre partide Londres, quelquun m'a voulu dire que les François out envoies des vaisseaux de guerre pour croiser contre son convoy. Les changements que le Roy de Dannemark va faire à sa cour, sa maladie et la crainte qu'il a d'etre abandonné d'un des ses allies font beaucoup de bruit ici mais encore plus celuy qui dit le Roy de Pologne dangereusement malade c'est une matiere ample pour les raisonneurs ce qui pouvoit arriver aux interets du Czar et de la Republique par le mort du dit Prince. On n'a rien d'Angleterre si non ce que la copie ci-jointe m'a marque. Je suis etc.

#### 173.

## Bericht desselben an denselben. D'Utrecht, ce le 29, Mars 1712.

La derniere lettre a cté du 22. de ce moys et îl m'a eté possible d'ecrire à V. A. S. la derniere ordinaire aiant eté obligé de partir iour de poste pour revenir iei et aiant eu le dessein de luy envoier une relation bien svivie et particularité de ce qui s'est passé mes entretiens que i'ay eu à la Have auront esté imperfaites sans ceux que i'ay eu ici. J'ay vu donc à la Haie le grand Pensionaire pour l'ecouter sur ce que je luy ay dit quelques jours auparavant mais il me semble qu'il a voulu eviter cette matiere puisque luy aiant dit que je n'attendoit que sa reponse sur notre entretien dernier pour me rendre ensuite à Utrecht il me commenca d'abord questionner ce que j'avois ordre de proposer. Je luy dit que V. A. S. insistera sur la Restitution de la Transilvanie sur le retablissement de ceux qu'ils l'ont svivies et qu'ainsi assurant par avance les libertes d'Hongrie Elle demandera comme Duc et chef des Etats confederez d'Hongrie generalement les retablissements des libertés spirituelles et temporelles. Il parut etonné comment V. A. S. puisse soutenir la Religion et comment on se puisse fier à cet egard à Elle etant catholique comme Elle est, mais je luy fit à mon avis si bien comprendre l'inseparabilité de la Religion des vos interets et vos bonnes intentions la dessous qu'au moins il ne veut pas se servir de ce pretexte ponr abandonner V. A. S. Il doit etre persuadé de ce que j'av avancé car je luy av fait voir l'impossibilité que la Religion Protestante puisse subsister sans votre restablissement vu que vous estant le principe et le fondement de la transaction de Szetseny on peut raisonnablement conclure que la Religion oté de son fondement n'aura point des suretes. Pour le convainere des bonnes intentions de V. A. S. je luv dit que la Cour de Berlin ne se seroit pas interessé pour V. A. S. et n'aura pas envoyé son premier chapellain pour agir en votre faveur si Elle n'aura pas eté persuadé du zele de V. A. S. qu'outre cela l'interet et le serment de V. A. S. l'oblige s'interesser ponr la Religion qu'il aura put remarquer par touts mes discours ou memoires que j'ay fait toutjours entrer les affaires de la Religion; comme il m'alleguoit le changement arrivé en Hongrio par la soumission de Karoly je luy ay dit que cela n'a pas changé la justice de la cause et non plus les assurances de l'Etat qui sont en quelque maniere canse de notre malheure et que par consequent ce devoit etre plutot un argument fort pour les resoudre à tenir à V. A. S. lenrs promesses. Ce fut ici que je luv av exposé tout ce que V. A. S. m'a ordonné dans sa lettre du 12, de ce mois pour luy faire voir que l'interet de l'etat veut votre retablissement et que j'ay fait imprimer sur ce sujet une courte deduction. La fin de la conversation fut que j'exposerai cela aux plenipotentiaires de l'Etat à Utrecht et que luy pour sa personne contribuera tout ce qui dependera de lny. Etant allé voir Milord Strafford pour consulter avec lny il me dit de dresser un memoire court qui pourroit etre vn du Comte de Zinzendorff contenant les demandes de V. A. S. et de le donner à Utreeht aux amis des Etats Protestants pour leur faire voir les inconveniens si on voudroit detacher la Religion de V. A. S. qu'il l'appuiera cela et qu'on verra ce qui pourra etre encore fait avant le couronnement de l'Empercur en Hongrie. Meme je lny ay representé que si on ne veut pas en faire une condition de la Paix sine qua non toutes les voies des intercessions ou des semblables seront inutiles et qu'ainsi il faudra revenir à ce que la France proposat la cause de V. A. S. Il remarqua que cela causervit de la jalousie parmi quelques allies et du pretexte pour devenir tiedes pour V. A. S. mais il croit que si par exemple la France en demandant votre restablissement metterot Fontes. Abth. 11, Bd. XVII. 21

dans le Preambule à peu pres les mots svivantes: Que quoyque le Roy de France auroit bien de s'attendre que le Prince Rakoczi aiant eu tant de defference pour les allies ils s'interesseront pour luy, neantmoins il demande aussi son retablissement, il croit dis ie que cela seroit un expedient et que j'en pourroit parler comme de moy meme à Mr. de Polignac. J'ay formé donc le memoire en question dont la copie va ci-jointe. V. A. S. ne m'aiant pas instruite particulierement sur ce que je dois demander j'espere qu'Elle ne me l'imputera pas en cas que j'ay omis ou pas rencontré ses sentiments. Milord Strafford aiant lu mes dittes demandes il me dit qu'ils etoient d'une nature comme si V. A. S. avoit une armée à les faire valoir. Je luy fit connoitre que je les faisoit suivant ves ordres et je luy fit voir l'interet de l'Angleterre et des toutes les Puissances à faire rendre la Transilvanic, comme il n'est pas pour la continuation de la guerre j'av insisté principalement sur la Puissance excessive de la maison d'Autriche. Il convenoit de la force des mes raisonnements disant que l'Hollande aura tout le lieu de se repentir un jour de son attachement à l'Autriche. Je luy alleguoit encore que ce sont les assurances de l'Angleterre et de la Hollande qui sont cause de l'etat present de V. A. S. et qu'ainsi c'est à eux de vous prouver ce qu'ils ont reconnues juste que pour moy j'attendrois son conseil sur ce qu'il y avoit à faire. Il commenca par ses anciennes protestations m'avouant fort ingenuement que l'etat ou il se trouvoit ne luy permettoit pas de me donner un conseil crainte de me faire faire un mauvais pas que je scavoit qu'on crioit par tout que l'Angleterre est contraire à l'Empereur que je n'ignoroit pas qu'il y avoit une puissante partie contraire à la cour que la Hollande etant opposé aux sentiments de celleci il estoit impossible à l'Angleterre seul de vous soutenir avec les Prussiens qu'il faudra absolument gagner quelquun des Plenipotentiaires des Etats ce que je tacherai aussi de faire que je devoit tout communiquer à Mr. de Metternich et le prier de vouloir venir conferer chez luy à son retour sur ce sujet pour prendre avec moy des mesures que meme sans le nommant ic pourroit tout cela representer à Polignac pour scavoir ce qu'il dira. Je fut d'abord apres mon arrivée voir le Comte de Metternich à qui je fit un detail exact du precedent. Il m'a dit qu'il sera pret par tout meme à minuit ou l'interet de V. A. S. l'appellera, mais que ne pouvant pas en bonne conscience leurrer d'Esperance un honnette homme il me parlera franchement à condition

que je ne l'alleguerai pas quovqu'il pourroit aussi demeurer in generalihus qu'on pent expliquer comme on veut. Il me dit donc qu'il n'y avoit point de zele parmi les Protestants qu'on traittoit l'affaire en hadinant qu'on n'y vouloit pas entendre parler de V. A. S, et par la vous separer qu'on croioit faire grande chose que de dresser une recommendation en faveur des Protestants d'Hongrie avant le couronnement de l'Empereur qu'on l'auroit deja fait sans mes remontrances qu'ainsi je me devoit attacher de continuer l'empecher mais qu'il n'y avoit rien à esperer à moins qu'on ne changeat pas par l'inspiration et qu'on ne cherchoit quasi rien par cette recommendation que de se fermer la porte à faire des demarches ulterieures a Wienne que le Roy son maitre seul ne se pouvoit pas commettre qu'il vaudra mieux que la France vous proposat qu'il s'etonnoit qu' Elle ne l'a pas fait quand Elle a fait les demandes pour la Baviere et Cologne qui sont dans le meme cas et qu'Elle ne s'est perservé (sic) la liberté comme les alliés ont fait par une clause de parler pour ses foederes. Qu'il voioit avec douleur son zele presque tourné en ridieule eependant qu'on alloit perdre un royaume puisque il dit avoir des nouvelles qu'on veut faire declarer l'Hongrie successive aux femmes. Comme je luy donnoit les demandes il m'a promis de parler de tout ceei à l'Eveque de Bristol cependant comme les deputes ne reviennent aussi bien que Milord Strafford qu'aujourdhui, je ne put pas leur parler et non plus aux François occupés avec leurs postes et apparement à dresser leurs reponses qu'ils doivent donner demain. La lettre de V. A. S. du 12. de ce mois m'a fourni des argnments pour les mettre encore dans ma deduction de Transilvanie que i'envove à V. A. S. et dont on trouve le raisonnement convenient aux conjunctures presentes. Il faut croire que la poste svivant donnera des eclaireissements à V. A. S. sur ses affaires. On me vien rendre une lettre d'Angleterre dont voici l'extrait. Dans le publie ici il ne se passe rien de considerable mais il est remarquable qu'on croit que chaque allié peut faire sa Paix particuliere avec la France s'il arrive donc que l'Angleterre et quelques autres venoient s'accommoder separement. Je ne crois pas que l'Empereur puisse aller refuser à Eux à la France votre retablissement. L'Etat traitte encore avec les Imperiaux sur la Barrierre des Pais has mais on doute que cette affaire avançasse les deputes des Etats Generaux n'etant pas touts des memes sentiments, les uns voulants etendre la Barriere et les autres soutenants que cela nuiroit ou causeroit la perte de l'Etat. V. A. S. connoîtra les intentions de cet Etat et comment ils veulent agir en votre faueur à Wienne de cet memoire que Mr. Bruiniax y a presenté ct en meme temps V. A. S. connoîtra l'esprit de la cour par la Reponse qu'elle y a donné été.

## 174.

## Schreiben Bonnet's an Klement. De Londres ce 18-29. Mars 1712.

Le Prince Eugene mit hier à la voile de Grenwich, il part peu satisfait de cette Cour, comme on l'est de lui. Mais il auroit eté en son pouvoir de retablir la bonne intelligence entre S. M. J. et B(ritanique) s'il eut voulû s'ouvrir sur l'ultimatum des demandes de l'Empereur à la Paix. Mais le susdit Prince avant donné à entendre que la Cour Imperiale ne se departiroit d'aucun des points qu'elle demanda le 5. au Congrez, on ne lui a rien repliqué et on n'a eù aucune ouverture pour lui sur le grand point de la Paix. Il est venû apres cela avec une recapitulation de toutes les choses quil avoit proposées, mais on l'a laissé partir sans y rependre, desorte que si la France sait profiter de l'occasion, elle aura la Paix. On sait qu'elle veut contenter les Anglois, si elle joint a cela une satisfaction pour leurs meilleurs alliez, on ne continuera pas la guerre pour les demandes excessives de quelqu'uns. Au raport d'un Anglois qui arriva le 9, à Falmouth Mr. du Casse ne seroit retourné qu'avec deux ou trois vaisseau de 17 qu'il avoit en partant de Porto bello. Je n'entre pas dans les autres nouvelles qui sont du ressort des Gazettes.

(Original.)

### 175.

# Schreiben Rákóczy's an Klement. A Dantzig le 2. Avril 1712.

Comme vostre lettre du 15. me remettoit à celle qui devoit la suivre, j'ay sussi remis à y faire reponso jusqu' à l'arrivée de celle ci qui s'est trouvée du 19. Le desir que le commissaire des estats a temoigne d'avoir copie de la lettre que je leur avoit escrit m'a d'abord fait esperer ce, dont vous m'assurez par vostre dernière d'avoir obtenue. Je ne m'etonne pas qu'ils ne vous syent rien donné par cerit et je veux croire que les ordres

dont on vous a flatté qu'ille chargeront leurs plenipotentiares de vive voix ne biasseront pas s'ils sont sinceres d'etro utiles a l'avancement de mes affaires en temps et lieu. Il me suffit praesentement de voir que les états ne se sont pas l'aisses prevenir entièrement contre moy par les artifices du Comte Sinzendorff et j'augure de la que les discours du Pensionaire au Prince Kurskin n'auront pas des svites aussi facheuses que celles que j'avois lieu de craindre. Je vous ay mandé amplément par vue de mes precedentes au sigiet des plenipotentiaires de France que vous ayes a les laisser faire sans les presser davantage tenez vous mes ordres la dessus pour repetes icv.

Menager le plus que vous pourrex l'argent que Mr. Jablons ki m' a assuré qu'il vous avoit remis, et taches d'etablir une correspondance avec l'abbe Brenner qui m'escrit tousjours qu'il n'a encore recd aucunne de vos lettres; servez vous des addresses des Cossarts d'Ansterdam et de Boterdam que je vous ay données et pour Paris de celle de Mr. Jean Baptis te ll ellissant ancien echevin de cette capitale. Comme l'abbe Brenner a eu audience du Roy et que son caractere d'envoié extraordinaire a este reconnu il ne pourra pas aller au moins si tost a Utrecht mais il pourra toujours vous mettre en ctat d'agris esdon les Instructions qu'il à de ma part.

Continues a entretenir le Comte Strafford et les autres ministres dans leurs sentimens qu'ils temoignent en ma faveur et à parler conformement à ce que vous avez avancé avec Kôrtvelyessie n'aisant voir que la conservation de la Religion Protestante depend du retablissement des libertes et que ce retablissement ne pourra subsister que par le mien en Transilvanie.

Toutes les Gazettes parlent de la convocation d'une Diète en Hongrie mais les lettres particulieres ne m'en disent rien de sorte qu'il y a lieu de croire que la cour de Wienne ne repand ce bruit que pour faire aeroire aux allies qu'elle veut satisfaire la nation sur ses Griefas fin de les mieux persuader qu'elle sera en etat de les satisfaire sur les promesses qu'elle leurs faites or ce qu'est tres certain, est que la Nation gemit sur le poids excessiv des impots nouvaux dont on l'accable et l'on peut rorire la dessus

que le Cacsar d'aujourdhuis resolu peut estre de prendre la couronne sans s'engager aux obligations des rois ses predecesseurs s'exemtera de la peine d'assembler les ctats pour ne pas jurer la capitnlation.

(Original.)

176.

Francois Prince m. p.

## Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utrecht ce le 2. Avril 1712.

Le 30, mars i'ay yn au sortir de la conference generale Mons. l'abbé de Polignac luy disant qu'apparement dans la reponse que la France vienne donner aux allies on aura fait mention de V. A. S. Il me repondit, qv'ils n'ont donné aucune reponse par ecrit, qv'ils ne la donneront non plus, mais qu'ils souhaitent traitter de bouche a la maniere des anciens traittes que les allies s'etant interessées dans leurs demandes non seulement pour leurs confoederes mais aussi aiant demandés des conditions pour leurs amis qui ne sont pas interesses dans cette gyerre, comme pour les dues de Lorraine et de Modene que par cette raison le Roy de France a authorise eux ses ministres de parler en votre faveur a la premiere occasion, ne doutant pas que les allies par leurs paroles données mais surtout a cause de leurs interets et principalement ceux de l'empire les appuieront; qu'en attendant luy de Polignac s'en entretiendra avec Milord Strafford. Il m'a chargé en meme temps de dire a V. A. S., que la raison qu'on n'a pas parlé d'Elle dans l'explication des offres specifiques etoit qu'on n'avoit aucun autre dessein en la donnant que d'expliquer ce qu'on vouloit donner aux allies que de la maniere dont il voit que les choses vont ie seres en etat de faire egalement aupres d'eux qu'aupres les allies les affaires de V. A. S. a cause de l'impossibilité ou on scra de faire venir Mr. Brenner. Nous tombames a examiner ma deduction qu'il trouva le raisonnement a son gre et insensiblement nous vinmes parler sur la maladie du roy Auguste et qy'Elle conduite V. A. S. et la France devoit tenir en cas que, ce Prince venant a mourir, on devroit venir a une election et il me semble de luv avoir fait asses connoitre. qve dans un pareil cas on devoit appuicr l'election qvi pourroit tomber sur V. A. S. Il est vrav que ce discours est hors de saison, surtout dans ma negotiation; ma fidelité cepandant veut que je donne a V. A. S. exactement part des moindres particularites. J'av communiqué le meme soir ce discours a Mr. de Metternich par rapport a ce qvi regarde les interets de l'empire par consequent du roy son maitre. Il convenoit que c'est leur interet, mais que premierement il n'v avoit rien a attendre des electeurs catoliques touts attaches par des differentes voies à l'Autriche, que les . . . Protestants sont divisés en eux memes et qu'on ne vouloit pas prevoir l'avenir dans la crojance ou on est, qy'on trouvera des remedes asses a temps qy'ainsi il faudra que votre affaire fut decide entre la France, l'Augleterre et la Hollande, que la Prusse v donneroit bien des poids pourvu que l'Hannover s'y voulut joindre et que la maison de Hesse y voulut dire un oui, les autres etant touts etroitement devoues à la Cour de Wienne. Le C. de Rechteren m'aiant appointé pour hier matin je luv av exposé la resolution des ses maitres, luy disant qu'etant informé le micux des nos affaires V. A. S. esperoit qu'il voudra bien appuier ma negotiation et etre persvadé de sa reconnaissance que pour faire les droits de la Transsilvanie et les interets de l'Europe de la faire rendre je luy donnois une courte deduction et je prennois la liberte de luy dire, qv'il devoit scauoir qv'on n'obtenoit rien de la cour de Wienne par la voie de mediation ou recommandation, qu'ainsi ce seroit justement le moien de nous perdre et de se vouloir fermer la porte a presser d'avantage la cour de Wienne, que de vouloir separer la religion des vos interets qu'etant leur fondement ce seroit justement la voie de les miner que de les leur oter, que ce sont leurs assurances qui servent de principe a ma negotiation et qu'il faudra trouver un expedient plus ferme et plus efficace que je luy demandoit la liberté de venir conferer avec luy sur ce sujet, ce qu'il m'accorda avec beaucoup de civilite, n'aiant pas actuellement le temps d'entrer en matiere avec nous. J'allois de chez luy voir Milord Strafford a qvi j'ay rendu compte de tout ce qve je vien de dire le priant de me vouloir donner son conscil. Il dit que ce seroit dangereux en cette occasion; mais je luy fit comprendre, que l'affaire n'etoit pas de cette nature, s'agissant egalement de l'interet de la France que de celuy des allies, qui est d'affermir le repos de l'Europe par une balance egale, et s'agissant ainsi de l'exceution de leurs paroles il convenoit de cela et desapprouvoit la maniere d'agir des etats generaux par le memoire qu'ils ont fait presenter à Wienne sans le concerter avec l'Angleterre ou les autres allies, qvi n'etoit que pour faire du bruit sans rien faire; mais il me disoit qu'il

sera bien difficile d'obtcuir la Transsilvanie etant entre les mains de l'empereur d'autant plus que V. A. S. s'est souvent expliqué pour l'equivalent. J'ay repondu a la premiere objection que la force ou possession violente ne pouvoit authoriser aucunc usurpation ou enfreindre les droits que les allies demandant par droit et par leurs propres interets la restitution des tants des etats du roy de France ils peuvent de meme faire la demande à l'Autriche qui ne doit etre plus consideré en ce qui regarde le repos commun de l'Europe, que la France a l'egard de la seconde objection. Je luy ay communiqué l'extrait des deux lettres de V. A. S. cerites a ce suiet, luy faisant entendre vos sentiments au sujet de l'egvivalent. Nous raisonnames pour et contre, et apres il m'a promis, qv'il faira toutes ses efforts pour inspirer ses sentiments a l'eveque, et nous sommes convenues que je verrai touts les ministres des etats et que je leur dirai tout ce qve je luy ay dit et au C. de Rechteren et Metternich avec la remontrance que s'ils ne trouvent pas a propos ou qu'ils ne veuillent pas rompre la glace, les François les fairont que leurs discours me fairont connoitre leurs intentions pour prendre mes mesures, qu'en attendant ie devoit prier les pleninotentiaires de France de ne rien dire sur votre chapitre avant que de scavoir ce que les allies veulent faire qu'en cela on ne perdra rien nuisque ils seront toutsiours les maitres de faire leurs demandes pour V. A. S. svivant ov'ils jugeront ove la negotiation sera avance. Milord Strafford ajouta qu'il faira encore son dernier effort sur le Comte de Zinzendorff et qv'il lny dira qve souhaittant comme bon serviteur de l'empereur qu'il possedasse ces pais en repos il devoit luy remontrer qu'il ne vous devoit pas si mepriser, mais luy donner une satisfaction raisonnable sans la vou loir regarder comme sujet qu'il esperoit de pouvoir porter V. A. S. de condescendre sur des conditions equitables, qu'il seroit plus honorable à l'empereur de faire une accommodement a la recommendation des ses allies, que de vouloir attendre que la France en fisse une condition de la paix qui seroit peutetre appuié par quelques allies, qu'il faira en meme temps connoitre au C. de Zinzendorff, qu'il y avoit une deduction incontestable des droits de Transsilvanie qui pourroit ouvrir les veux a bien dn monde et qu'il me dira ce qui se passera dans cette conversation. Mr. de Metternich trouve, ove, si on agit dans cette affaire fermement, on ne manquera pas de trouver des moiens a obtenir votre retablissement qu'anjourdhui il se tiendra une conference des protestans chez luy et qu'il sera asses embarassé d'empecher, qu'on n'y parlat de la separation de la religion des interets de V. A. S. a cause des faux freres qui redisoient tout aux Autrichiennes et a cause de l'objection qu'on luv a deia fait que c'etoit le langague du Prince Rakoczi, et il me demanda ce qu'il devoit repondre. Je luv av allegué ce que i'av dit au Comte Rechteren ajoutant que V. A. S. etant le chef de la confoederation s'est obligé par serment de conserver et maintenir leurs libertes dont la religion etoit la principale que les confoederes etant reduits par la force a ne pouvoir pas parler V. A. S. comme leur chef avoit le pouvoir d'insister sur le maintien de leur liberté et sur la gvarantie interieure qu' est la Transsilvanie, qv'ils ont toutsjours demandé. Il me promit de me communiquer ce qui se passera aujourdhui chez luv comme il craignoit que ce sera l'eveque qui proposera cela a l'assemblé des protestants. Je svis allé chez luy le trouver et je luy ay dit ce malin sur ce sujet tout ce qve j'ay put imaginer de plus fort en luv donnant la courte deduction des droits de Transsilvanie. Il etoit sur le point de sortir pour la conference generale et nous fumes interrompues par l'envoye de françonie. Il me dit qu'il scroit bien aise que les Hollandois en parlassent de la maniere, que je le souhaittoit a cause qu'ils ont deja commencé de donner le mouvement a cette affaire par le memoire presenté a Wienne: mais je luy fit comprendre qv'il falloit se resoudre a des movens plus forts, et ce fut dans ces endroits, que j'ay fut obligé de sortir. Dans la conference du 30, mars les Francois declarerent, qu'eux avant donnés aux allies et les allies a eux reciproquement des offres et des demandes specifiques, ils se croient en etat de pouvoir entrer en negotiation: les allies etant allées dans leur chambre en sortirent apres bien des debats pour repondre. Nous vous avons données des demandes specifiques par ecrit, et nous en attendons une reponse par ecrit. Hier les allies ont tenue des conferences ensemble et ils doivent dire aujourdhui aux Francois qu'ils demeurent dans leurs sentiments de vouloir avoir leurs reponses par ecrit et traitter par ecrit. Ils ne sont pourtant pas d'accord de leurs opinions et il y a eu une vive contestation entre Milord Strafford et Mr. Buis. Celuici insistoit de traitter par ecrit iusques a dire que eela sembloit qu'on vouloit faire des paix particulieres. L'eveque disoit qu'assurement eux ne seront pas les derniers, mais qu'il supposoit qu'on traittoit de bonne foy ou non; si non, qu'on pourroit tout autant desavouer les ecrits que les paroles;

ai oui, que la maniere de traitter devoit etre fort indifferente et que cela n'empechera ni aidera aueme puissance de faire son traitte separement. Les lettres d'Angleterre n'ont apporté rien de noureau, je ne seait pas, qu'elle influence l'arrivé du Prince Eugene aura dans ce pais ici; mais on mande de Prins; que l'argent y est en abondance et les fonds pour la campagne soffissement trouvées et que le Roy na paroissoit pas enue ou en peime des Propositions des ailles depuis l'arrivé des couriers qu'il a receu d'Angleterre et d'Utrecht. Je syin etre

## 177

## Bericht desselben an denselben. D'Utrecht ce le 5. Avril 1712.

Ma relation du 2. de ce mois est restée ici la poste etant partie une demi heure plutot, je ne scait par qvelle raison, qv'à l'ordinaire. Il ne s'est rien passé depuis de considerable dans le publique, les françois ajant declaré sur la nouvelle instance des allies de repondre par ecrit, qu'ils n'en feront rien et qu'ils le manderont à la Cour. Mr. Metternich prend comme un bon augure et comme l'effet des mes remonstrances vives qu'on n'a proposé samedi dernier, quoyqu'on en avt eu le dessein dans les conferences protestantes les affaires de la Religion en Hongrie, il m'a dit d'avoir sondé expres le congres sans que personne aut voulu entrer en matiere; marque qu'il v a un changement favorable. Je commence à voir les plenipotentiaires d'Hollande dont il y en a 8 et j'ay vu le premier en ordre Mons, de Randvick de la province de Gyeldre, luy disant la resolution qui m'a eté donné à la Haye par Mr. de Welderen, et les memes representations que j'ay fait au Comte de Rechteren, y ajoutant ma deduction des droits de Transsylvanie. Il me receut fort civilement, me disant, qv'on en entrera avec les Anglois en conference. J'en fit de meme chez Mr. Buis, un des deputes de la province d'Hollande, et qvi y a beaucoup de credit; mais il me dit de ne scavoir encore rien de l'ordre dont je luy parloit, qy'il lisa cepandant mon imprimée, et comme il me demanda, si V. A. S. n'avoit pas accepté l'amnistie je luy dit qv'elle ne l'a pas put faire n'aiant commis aucun crime. Il me dit ne vouloir pas entrer en detail ladessous, et nous nous separames. L'ordre d'etat pas encore donné m'arreta tout court de n'aller pas voir les autres, et me fit resoudre d'en ecrire aujourdhui à la Haye a Mons. Welderen. On m'a rendu eepandant eclle de V. A. S. du 19, et 26. de ee mois, dont j'ay envoié l'incluse à son adresse. Elle jugera elle meme de mes relations, quel sont au fond les sentiments du C. de Rechteren, qv'à ce qv'on m'a assuré a changé des sentiments en faveur d'Autriche. V. A. S. peut compter sur le zele vraiement digne du merite du C. de Metternich. Toutes mes relations tachent de donner à V. A. S. une idee des intentions des françois et des allies, et je vous avoue, Monseigneur, qv'il sera de mauvaise consequence pour vos affaires, si on eache aux Anglois surtout et meme au rest des allies la maniere dont les françois veulent proposer vos affaires, vu que cette puissance n'est pas en etat de faire passe seule ee qy'elle souhaittera en votre faveur. Ainsi je svis persvadé que ee n'est pas pour vous nuire, mais pour prendre des mesures justes, que les allies ont fait pressentir, les françois etant tres certain que, si deux on trois puissances ne sont pas d'accord et s'ils ne se communiquent pas en cela leurs desseins, ni la France, ni les allies seuls ne pourront pas obtenir votre satisfaction. Mr. de Polignae n'a pas assurement degvise ses sentiments, en ne s'expliquant plus clairement la maniere dont il en use avec mov, et la declaration qu'il me fit à mon retour de la Have faira connoitre à V. A. S., que leurs ordres ne sont arrivées, que depuis peu, et qu'ils ne veulent insister pour V. A. S. que comme pour leur ami. D'ailleurs Mr. de Polignac et le ministère de France est trop eclairé, pour ne pas voir les dangers, ou V. A. S. affaires seroient, s'il s'opposoient à la restitution de la religion. Tout au contraire il m'a tenu des discours qvi me font connoitre, qv'il est bien aise, qu'on ait un argument si fort (stringens), comme celuy de la religion pour les allies, qui prendreroient occasion de leurs oppositions, de la separer de V. A. S. faire quelque chose pour elle et laisser les francois seuls pour V. A. S. Je ne donneres aucun memoire a Mr. de Polignac, puisque V. A. S. le veut touehant ses praetentions, mais j'en donne un aux allies a leur priere, sur lequel j'attend vos ordres. J'ay ecrit a Mr. Brenner par le paquet de Mr. Polignae, cependant je vay luy ecrire par toutes les voies ordonnés par V. A. S. (Le reste de la lettre regarde les fraix et les depenses, sur lesquelles j'ay fait des repraesentations) etc.

#### 178.

# Schreiben Jablonski's an Klement Berlin, 9. April 1712.

Wohlgeborner

Mein insonders hochgeEhrter Herr Gevatter.

Dero geehrtes vom 29. Martij, aebst denen vielen wichtigen Beysehlüssen habe wöhl erhalten, diese auch an ihren gehörigen Ort richtig befördert. Ich ergetze mich ihre Entretiens mit dortigen Ministris zu lesen, und ist das Memorial betreffend die Praetension wegen Tr(ansätunai) sehr wohl gesetzt, so dass ihme nichts fehlet als eine Armée, selbiges zu unterstützen, und gelten zu machen. Es thut nir leid, wan aus gedachtem Dero geehrtem erseben muss, ass Sie von mir den argwohn gefasset, ob rernaehlüssigete ich dero privata, welches doch höfentlich nicht wird geschehen seyn. Denn 1. haben Euer Wohlgeboren mir reenmandiret dero Credit bey Princeps zu unterstützen. Ich babe es gethan, und wird Ilerr D. Lange vermuthlich berichtet baben, dass meine Bemühung nicht ohne frucht gewesen.

2. haben Sie mir die Gelduffaire anhefoblen. Ich habe gethan alles was gekonnt, und der neuliche Weckels ist davon eine gedoppelte Probe, weil nicht nur von I. D. die Ordre erhalten, das Geld, (welches S. D. in Cassa nicht hatten) zu übermachten; sondern auch von dem Meinigen es beirmendet habe, weil zu solchem Gebrauch keinen eredit mehr machen kan oder will, vnd war es ein rechtes Glück, dass mir eben 300 fl. von einem unvermutheten Ort einigagen.

3. Sie haben mir auch die Wein affaire recommandiret, ich babe derselben etilienbal an S. D. gedacht, aber keine Antwort erhalten, darum dorffle ich nicht weiter importuniren, sondern musste einer Gelegenheit abwarten, welche sieh dann neulich ergeben, da Herr v. Langenthal bei dem Einsehluss an Euer Wohlgeboren auch an mich geschrieben vnd gemeldet. Er gebe Ihnen ein Consilium Medicum wegen Ihrer Urngläsfichkeit. Dieses arripirete ich, vnd gedachte, vielleicht wird ein Schiertz mehr ausrichten, als eine serieuse repraesentation. Schrieb derewegen wieder an Herra v. Langenthal, dass Mein Herr demselhen vor seiner Soegfalt bieblich würde obligiret seyn, doch wässte ich ein anderes Recept, welches bey Euer seyn, doch wässte ich ein anderes Recept, welches bey Euer

Wohlgeboren hoffentlich besser, als alle holländischen Apotheken anschlagen dörffte:

Ree: Vini Hung. 1 Fass Mittat. in Belg. D. ad Vitr. Q. S.

Probatum est.

Darauf bekomme ich diesen Augenbliek die Antwort von Hrn. v. Langenthal mit folgendem:

Das kräfftige Recept, welches E. W. güligtst Sorgfalt vor Mons, de Roseau mir hochgeneigt zu ecumuieiren beliebet nat, habe ich mit der heigefügten gründlichen remonstration 1. D. vorgebracht, und auch erhalten, und zweiffle nicht es werden I. D. deswegen an E. W. selbst geschrieben haben. Nur vermeinen I. D. dass die bemelten Weine nicht so gut möchten sein, den erwünsehten effect zu leisten.

S. D. aber gedenken dieser saehen nicht, wie Sie dann auch diesmahlen nur 3 Zeilen geschrieben. Ieh verharre von Hertzen Dero treuergebenster

Peterson.

B(erlin), den 9. April 1712. (Original.)

179.

Berieht Klement's an Rákóezy. D'Utrecht le 9. Avril.

Mes relations du 2. et 5. d'avril auront appris à V. A. S. par un detail exact e que je fait ici depuis ce temps la. J'ay eerit sub duplienta à Mr. Brenner à Paris et a Mr. Welderen à la Haye une lettre pour le prier de faire ensvite que les plenipotentiaires de l'etat soient au plutoi instruit sivinai sa promesse. J'y svis entré dans un longe detail et j'aures l'honneur d'en envoier à V. A. S. la copie d'abord que j'aures receu la reponse du dit baron avant l'arrivé de laqvelle je ne seauroit rien faire avee les Hollandois, par concerté hier ma ditte lettre avee le C. Strafford, qvi est tontsjours dans les memes sentiments. Plusieurs ministres m'ont fait connoître sous main qv'à la verité on m'a ecouté et parlé jusques à present d'afficie avec moy ans s'informer des mes creances, mais que je dois me preparer

d'avoir un pleinpouvoir de traitter avec Eux qu'on me le demandera. qyand il faudra agir serieusement et venir au fait. Ce pleinpouvoir sera bientot a ce que je erois necessaire et comme Mr. Brenner ne pourra pas venir a moins que l'affaire ne soit plus qu'a demi fait je laisse à la bonte de V. A. S., si elle m'en veut envoier un ou bien si elle trouve plus a propos d'envoyer quelqu'un ici qvi en sera muni. On m'a promis de m'en donner un projet que je ne manqueres pas d'envoier la premiere ordinaire. En raisonnant hier avec une personne de consideration des amis de V. A. S. nous supposames pour fondement que la France, l'Angleterre, la Hollande et quelques autres puissances sont d'accord de faire rendre a V, A, S, la Transsylvanie ou luy faire obtenir un eqvivalent raisonnable. Après cette supposition nous cherehames les moiens qu'ils ont en mains a cet effet. J'av dit que la France devoit rendre tant à l'Autriche, donner satisfaction à la Lorraine et aux amis de l'Empereur, et que cela pourroit servir d'un eqvivalent et que d'ailleurs les puissances nommées en pourroient faire passer un article dans la paix; on me repondit que la France ne scauroit donner asses des equivalents pour la restitution de la Baviere et Cologne, qu'elle ne rendrera apparement rien plus à l'Autriche et qv'un article passé en Votre faveur ne servira a rien, qvand l'Empereur s'y opinjatrera, puisque il est certaine qu'aucune puissance ou eux ensemble ne voudront pas en faire une telle condition de la paix, pour le refus de laquelle ils voudroient continuer la gyerre, que les puissances, que j'allegvoit qui ont rendus des etats conquis ou usurpes y ont etés contraintes non simplement par des articles de paix, mais aussi nar les armes comme l'electeur de Brandenbourg a rendu aux Svedois la Pomeranie, la France la Lorraine. C'est un discours particulier, Monseigneur, mais qvi vien d'une personne qvi a l'oreille des grands de sorte que ne provenant pas peutetre de luy ie mangveres a mon devoir a n'en rendant pas compte a V. A. S. L'electeur Palatin elu roy de Boheme ayant eté obligé de se retirer des les ctats a eu les paroles les plus solemnelles de son beaupere le roy d'Angleterre, de France et d'Hollande et on aura eru a tout moment son retablissement; cepandant ses plus proches luy manqverent et il mourut en exil et ce ne fut que par les armes victorieuses de Svede que les enfants entrerent encore avec bien de la peine dans une partie des etats de leur pere. Dans la conference du 5, de ce mois les allies resolurent d'insister a demander aux François leur reponse par ecrit. Ils le leur dirent le lendemain dans la conference generale. Les francois s'excuserent de n'en pouvoir rien faire si non d'ecrire a la cour, de sorte qu'il ne s'y est rien passé de plus considerable si non un expedient proposé par le Comte Maffei pour faire accepter par l'ambassadeur de Portugal les passeports du roy tres chretien pour les courriers qui doivent aller a Lisbonne. L'ambassadeur portugais peut accepter pour 6 semaines lesdits passeports sans entrer en connoissance de ce qu'on y pourra ajouter en Espagne, et qu'en attendant les François promettent qy'on n'y mettra rien du contraire au desir des allies, qve 6 semaines eclairciront cela et qu'en cas que la Protugall ne soit pas content de ce qu'on ajoutera que les passeports cesseront mutuellement. On tien ce midi une conference generale sans doute sur le sujet des reponses a faire par ecrit. L'evegve de Bristol, Milord Strafford, les plenipotentiaires de Prusse, d'Hollande, de Saxe, de Hesse etc. presenterent dernierement au Comte de Zinzendorff en corps la proposition touchant l'abolition du 4, article de Riswick, Milord Strafford y a parle avec un zele digne d'un chretien de son caractere. Mr. de Zinzendorff a promis de repondre après qu'il aura confere avec les ministres des princes catoliques de l'empire qui font ici. Madame d'Apremont me vien d'eerire qu'elle souhaitte passionnement de scavoir l'etat de vos affaires que si je la veut satisfaire elle m'enverra un expres de Cologne, qu'elle ira a la diete d'Hongrie et qu'elle vous voudroit servir de tout son pouvoir, et qu'elle attendra vos nouvelles. Je n'y scaures repondre sans des ordres expres de V. A. S. Je suis etc.

#### 180.

Schreiben des Abbé Brenner an Klement. Lutetiae 10. Aprilis 1712.

Perillustris ac Generose Domine mihi Observandissime!

Non capio quid in causa esse possit, quad nullas A P. D. V.
accipiam litteras. Placeat hacee quam indieavi oceasione medio nempe
Domini Cossart Amsterodamensis uti, cujus litterae sine ullo negotio
ad me recta perveniunt, me commendo affectui et permaneo

Perillustris ac Generose Dominationis Vestrae addictissimus servus Praepositus Scepusiensis. P. S. Secretarius Domini Abbatis de Polignac quasdam meas D. V. P. scriptas accipiens respondit, se nullatenus D. V. novisse nec posse reperire.

(Original.)

#### 181.

Propositionen Rákóczy's, die durch die französischen Gesandten am Utrechter Congresse vorgebracht werden sollten; am 14. April dem französischeu Hofe vom Abbé Brenner übergeben.

Le Prince mon Maitre fonde sur la bonté que le Roi a en lu promettre que ses Plenipotentiaires agiront pour ses Interets dans le Present Congres d'Urrecht, espere qu'ils en auvout deja parlé directoment ou indirectement dans leurs assemblées ou dans leurs conversations avec les Ministres Plenipotentiaires des allies afin de voir de prevenir les difficultes, que ecux-ci pourroient faire naître S. A. S. proposera des Expediens et prendera des mesures pour les surmonter des qu'Elle en sera averti par les informations que Messieurs les Plenipotentiaires en donneront à la Cour et que le Roi voudra bien luy faire commoniques.

Les justes pretensions de ce Prince qu'ou pourra expliquer et deduire plus amplement à la Paix se reduisent pour le present aux articles suivants.

I.

S. A. S. comme Duc de la Confoederatiou choisi par les Etats de longrie et declaré solemnellement l'an 1705 protestant en son nom qu'en celui des Exilés et de tous ceux de la Nation, à qui l'oppression ot la liberté de parler contre les violeuces que la Maison d'Austriche y exerce ou voudroit exercer coutre les Loix et les Privilees du Roisume au Prejudice des Sermens pretes par les Princes de cottle maison sous quelque pretette que ce puisse etre et promettand de demontrer avec la dernière evidence que la maison d'Autriche ne peut former aucune pretension legitime contre les dites Privileges, liberte set ct. tnat à cause des Crosonatances et du genre des guerres malbeureuses qu'à cause des Crosonatances vols querne force.

Vous connoissez assez le fundement de cette Protestation, sans qu'il soit necessaire, que je vons l'explique. L'endroit borné de cet Article paroit un peu obscure, mais l'explication en est que les Capitulations conformes aux Droits et aux Privileges de la Nation doivent rester dans leur vigueur dont la fledigion doit etre du Nombre vincipal, et que les autres qui y ont eté contraires doivent etre consideres, comme violentes et traoduleuses, telle est celle de la Diete de Presbourg que notre Confoederation a annulle, et celle de Karoly aiant eté frauduleuse par les raisons, que vous aves vous meme déduites dans vos memoires. On anneuera à cet article une Annistie Generale pour tous ceux qui ont suivi mon sort avec la restitution de leurs biens et Direntez.

н.

Le Prince dont les Ancetres ont eté tres injustement depouilles de la Transsylvanie en demande la Restitution en vertu de son Election fait en l'an 1704 et confirmé par les sermens pretes et receues des Etats.

#### Ad Seeundum.

Il u'y a rieu à dire à cet article, puisque mes Droits sur la Transsylvanie sont assez deduits dans l'eerit publié à ce Sujet.

## III.

- S. A. S. offre de repondre à tous les pretextes specifieux que la Cour de Vienne a coutume de fouder sur l'interet de toute la Chretiennté, pour colorer l'usurpation de la Transsylvanie contre un Traité concèl l'an 1687 entre l'Empereur Leopold.
- S. A. S. offre aussi d'accepter et proposer des moiens qui en pourroient assurer la Tranquillité interieure et en faire une forte barrière contre les Tures.

#### Ad Tertium.

Le meme Eerit contient assez des raisons solides contre les argumens de la maison d'autriche mentionnes dans cet article.

#### 11

Comme le Prince ne consentira en aueume maniere que la maison d'Autriche puisse avoir des ses trouppes dans la Transsylvanie, il demande, que les fortresses, l'artillerie, les Archives et generalement tout ce, qui appartient à la Transsylvanie lui soit remis aussi bien que Fostes. Abla h. Ba XVII. Ba XVII.

les fortresses d'Arad, et Grand Varadin et les Parties annexes à la Transsilvanie dont les Predecessenrs ont etes en possession avec un plein droit sur tout ce qui a eté aliené ou usurpé par la maison d'Autriche.

#### Ad 4

Vous etes assez informé des Loix et des Constitutions du Roiaume qui concernent Annexionem partium Regui Hungariae à la Transsilranie pour etre en ctat de faire voire clairement que les fortresses de Varaud et Arad appartiennent à cet Principauté.

## v.

S. A. S. demande la restitution des ses biens, qu'elle a possedé avec ette guerre sous la Couronne d'Hongrie et en Transsilvanie, les Villes Naúl et Pelso-Bania, que la Cour de Vienne a trouvé moien d'oter à la Princesse sa grande Mere, ceux des maison Srini et Frangipani et d'autres sur les quelles il a des Pretension legitimes avec tout ce qui appartient aux dit biens et Domaines.

#### VI.

Et comme du temps de la guerre du Prince Tòkili la Cour de Vienne par un procede inoui a'est saisi des Tresors que la maison Bakoczi avoit dans ses chateaux de Munkatz, Rekitz et Saros-Putak, quoique le Prince Bakoczi fut actuellement sous la Toutele de L'empereur Leopold, comme en differantes oceasions Elle a degarni les memes chateaux aussi bien qu'Etsed, Tokai et d'autres en Hongrie et Transsilvanie, et qu'en faisant demoiri les Places de Regets, Saros-Patak et Etsed, et en confisquant injustement les Biens et en faisant ruiner d'autres la ditte Cour de Vienne a tres considerablement endommagé les Princes Bakoczi et leurs Successeurs. S. A. S. denande une Satisfaction juste et raisonnable.

## Ad 5tem et 6tem.

Les deux Points suivantes contiennent des Praetinsions particuliers de manison fondes sur des Droits et Privileges conferes legitimement par les Rois d'Hongrie an Sujet des deux villes specifies dans le 5<sup>rd.</sup> On pourra produire les Droits et Privileges en tems et lieu et il est indubitable que si la maison d'Autriche vouloit observer Religieusement ceux de la Nation en General, cette demande appariendroit à la Diete d'Bougrie, mais comme il est difficile pour ne pas dire impossible d'obtenir Justice dans les Procedures formées contre Elle quelques legitimes qu'elles puissent etre, on les produit devant l'assemblée des Puissauces, comme devant un Tribunal neutre.

Le 6" Artiele est de la meme Nature que le 5" et ne souffre aucune Contestation auprès de ceux qui ont entendu parler des guerres precedentes d'Hongrie. La maison d'autriche ne pourra pas nier, que l'Empercur Leonold a eté mon Tuteur en vertu des Loix d'Hongrie. comme par la derniere volonté de feu mou Pere et par cousequeut que la guerre du Prince Tököli ne me pouvoit rendre en aucune manierc eoupable d'autant plus que le Mariage de feu ma Mere avec ce Prince a eté fait avec le couscutiment de la Cour de Vienne, en consequence de tout cela, la pretension sur les munitions et Artillerie, prises dans mes chateaux devien legitime aussi bien que celle qui est fondé sur les meubles et Thresors que la Chambre de l'Empereur s'est emparé sous le Pretexte de me les conserver. La demolition de mes Chateaux, Rekits, Etsed et Saros-Patak a eté faite en tenis de Paix sans qu'aucune Raison de guerre ait put autoriser ou la justifier. Les Privileges de la Nation inres par l'Empercur Leopold font voir l'injustice de la Procedure contre les Comtes Srini et Frangipani, mes aveuls maternelles, puisqu'ils ont cté cites devant un Tribunal Etrangers et condamué par des Juges des diverses Nations hors du Roiaume. La Cour de Vienne a cherché daus ce tems la à eluder ces Circonstances en disant que ces Seigneurs avoient eté des indigens d'Autriche aussi bien que d'Hongrie, et pour consequent sujets aux Loix des tous ces Provinces, outre les obligations particuliers qui les lioient en vertu des leurs caracteres auliques comme des Conseillers et des Chambellans de l'Empereur, mais en vertu des Crimes, qu'ils peuvent avoir commis coutre le devoir de leurs charges, leurs Successeurs ne pouvoient pas etre condamnes à perdre leurs Successions en Hongrie sans une procedure dans les formes, et devant le Tribunal Legitime du Roy contre lequel on pretend qu'ils ont comis le Crime d'une felonic; Ma mere et ma grand Mere ajant eté les deux derniers de ees deux Illustres Familles, la Succession ne peut m'estre disputé avec Justice et l'Exemple des Princes de l'Empire qui interesseront dans leurs demandes specifiques des Praetensions qui concernent la Dietc de l'Empire, m'autorise suffisement a produire toutes ces raisons au Congres des Puissances de l'Europe et a pretendre le dedommagement des forts que ma maison a souffert de celle d'Autriche. Ceux qui m'ont eté fait depuis la mert de l'Empereur Joseph sont clairs et eridents, parecque n'ainnt jamais fait la guerre à l'Empereur aujourd'hui, il ne pouvoit point s'emparer des mes Terres, sans me citer et m'ouir, ni exiger ma fortresse de Munkats. La garnison ainat deelaré par mes ordres qu'elle recononitreit le fla qui seroit reconnue par une Diete legitime, Elle a protesté contre ceux qui voudroient s'approprier mes Terres, au prejudice des Privileges de la nation et moi meme. J'ai declaré par lettres au Counte Palli que ie ne vouloit rien entreprendre en Hongrie, ni faire aueune Hostilité et que je recononiterai pour Roy celui qui seroit reconau par une Diette Legitime et libre promettant d'y comparaitre en Personne ou par Depute, malgré tout cela on s'est emparé des mes terres. Revenues, meubles et fortresses, dont on demande la Restitution.

# 182. Schreiben Rákóezy's an Klement. A Dantzig le 16. Avril 1712.

J'ay reeu vostre lettre du 29. Mars. Je suis tres satisfait de la deduction que vous aues fait imprimer de mes droits sur la Transilvanie et a la premiere occasion vous pouvez attendre des temoignages de ma gratitude la dessus. Je vous permets de publier cet ouvrage mais vous conformant a mes precedentes. vous n'auriez pas dù vous presser de donner mes demandes par ecrit comme vous auez fait par le memoire, dont vous m'avez envoye la copie, veu que celles que vous avez expliques ne me concernent que par rapport au Public. J'en ay encore d'autres à faire par rapport a ma maison sur les quelles i'ay donné des informations bien etendues a l'abbe Brenner, de plus il n'etoit pas encore temp de publier mes pretensions la France n'estant pas en etat de les soutenir comme elle sera apres auoir contenté la Nation Angloise. qui donne de jour en jour des marques plus eclatantes de son penchant fauorable pour cette courrone vu de son eloignement pour la guerre selon l'extrait que vous m'auez envoyez d'vne lettre de ce pays lá. Milord Strafford a beau dire que si la France se declare pour mes Intercts cela donnera de jalousie a quelques vas des Allies la tieudeur

de ceux-ci ne me laisse rien esperer d'eux et vu que l'interet de leur religion ne les touche pas celuy de leurs etats qui regarde un auenir eloigné ne faira vravsemblablement pas plus d'impression sur leurs esprits. Il est certain que si la maison d'Autriche ne s'eteint point la soumission et la defference, que les Princes de l'empire et le reste des Allies hors l'Angleterre ont pour elle, leur seront un jour fatales et conduiront insensiblement la Nation Allemande a l'esclavage, dont ils seroient menaces de la part de la France et qu'ils ont cherche a eviter par la guerre presente. Je suis persuadé que ces considerations en gageront la France a emploier pour mon retablissement et ma seureté tout ce qui dependra d'elle. Mais il faut que vous evitiez d'appuier devant ses ministres sur les raisons favorables a la religion que vous avez sans cela detailles auec trop d'energie dans vos memoires, veu que si la confoederation en vertu de l'union et de l'accord conclu a Szetseny s'est obligée a la maintenir il n'est pas bien seant pour moy de prendre ectarticle plus a coeur que les autres gricfs de cette confocdcration ce que vous a vez auence de la necessité qu'il y auoit pour la conserver de (detacher) la Transilvanie est un argument asses fort parce que le Prince ctant obligé de preter serment sur les articles de l'union inseres dans les loix de la Principauté il est engagé de quelle Religion qu'il soit a mainteuir les libertes tant spirituelles que temporelles. Au reste je suis persuadé que les suites des Conferences d'Utrecht pourront seules me faire voir clair dans mes affaires. Continuez donc vostre diligence accoutumée et comptez sur des recompenses proportionées a vostre activité et a vostre fidelité.

(Original.)

François Prince m. p.

183.

Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utrocht ce le 16. Avril 1712.

Depuis le 9. avril qui fut ma derniere, il ne s'est rien passé dans les affaires, touts les ministres des allies ayant etes alles faire un

tour à la llave. Monsieur de Welderen ne m'a pas encore repondu sur ma derniere lettre; mais il y a eu une deputation des plenipotentiaires de l'etat d'ici a la llaye, a laqvelle il aura apparement signifié ses ordres de vive voix, dont je eroit etre instruit encore aujourd'hui. quelquins d'entré eux m'aiant appointés pour me parler apres le depart de la poste. On me vien cependant rendre celle de V. A. S. du 2 de ce mois. Je ne luy scauroit rien dire de positive sur la sincerite de la promesse de l'etat; il faudra en faire l'experience, mais il me sera impossible de svivre exactement ses ordres au sujet des François aiant fait deia connoître a V. A. S., ave son retablissement depend de la bonne union des puissances maritimes avec la France sur ce sujet. Or elle ne se conservera pas et meme on ne pourra pas rien concerter, si la France et les allies ne se voudront rien communiquer et si je doit etre empeché d'entretenir les Francois sur ce que les allies me diront pour leur etre redit; cela margyeroit une deffiance mutuelle et encore les allies pourront eroire que la France n'agit pas scrieusement, ce qui seroit un grand malheur, puisque ils pretendent que c'est a elle d'etre ferme pour V. A. S. et de s'attendre qy'ils y concouriront. V. A. S. jugera elle meme combien luy soit necessaire la commune et bonne intelligence des ministres de France et des allies sur vos affaires. J'ay receu a la fin hier une lettre de Mr. Breuner a laqvelle je repond apres demain. J'ay eu deja l'honneur de dire dans mes precedentes ce que Mr. de Polignac m'a dit sur son sujet et qu'il sera presque impossible de le faire venir. Je svis pret, Monseigneur, de correspondre avec luy. Je peut cependant recevoir encore plutot et plus surement vos ordres sur ce qvi peut obvenir que de luy de Paris pour ou la correspondance me peut rendre suspect. Ajontes a cela que les ordres, venant immediatement de votre part, seront plus avthentiques et des plus des poids aupres les ministres auxquels je les doit ordinairement produire, et me fairont toutsjours agir plus hardiment que je ne pourres faire sur des lettres particulieres de Mr. Brenner que V. A. S. pourroit desavouer, de sorte qy'il me semble que je doit encore attendre vos sentiments la dessous. On ne doute plus ici, qv'on va tenir une diete en Hongrie, et on a en mains des preuues si fortes et si convaincautes, que je n'oseres sans me commettre faire ladessous des remontrances, quoyque je ne manque pas de representer que cette diete sera violente puisque on y a le dessein de faire declarer le royaume hereditaire dans les femmes.

Mr. de Polignae me promit hier qu'il m'avertira de temps en temps ce qu'il faudra faire pour l'avancement des vos interets. Il me dit encore, que le bruit d'un traitte de commerce conclu entre eux et l'Angleterre n'etoit pas vray, mais bien celuy qy'on en traittoit avec les Anglois. Il ne s'est rien passé dans la derniere conference generale et dans celle des allies en particulier, les François attendant le retour de leur convoies. Il n'etoit pas encore arrivé hier au soir. On tien eepandant aujourdhui une eonference generale. On dit que la province d'Hollande a resolu de rappeller ses plenipotentiaires et de renvoier ceux de France, s'ils ne veulent pas repondre par ecrit, Il v a 3 voix pour et 4 contre, mais comme le Comte Strafford s'est brouillé avec Rechteren, et comme celuici est tout puissant en Overyssel, il est allé y assister a la diete et il se pourroit hien que cette province prisse la resolution conforme a la llollande, de sorte un'elle pourra emporter par la pluralité qui seroit le fondement de la division. ear il est sur, que les Anglois veulent faire la paix, et les autres continuer la gyerre. Je supplie V. A. S. de m'ordonner ce que le devroit faire en un tel cas, on de rester en llollande qui scroit interessé a cause de la gyerre, de travailler a votre accommodement, ou bien m'en aller, etant certain que les François, les Anglois et ceux qui veulent la paix, iroient ailleurs, et etant aussi necessaire pour vos interets de seavoir, comment me conduire entre deux puissances si divisées dans leurs sentiments. Madame d'Apremont me dit derechef dans une des ses lettres, dont j'ay rendu compte a V. A. S. dans ma precedente, a qvoy j'ay repondu, qv'il me faut attendre vos ordres. Je svis etc.

#### 184.

## Bericht desselben an deuselben. D'Utrecht ce le 19, avril 1712.

Il no s'est rien passé dans la conference general du Samedi dernier 16. avril, les Francois attendant toutsjours le retour de leur courrier, et on ne tiendra non plus le congres demain a cause du jour des prieres generales dans les 7 Provinces. Le prince Eugene etant artivis cite 14. du matin descendit chez le C. Passionei qui est tici de la part de la Cour de Rome. Il dina chez le C. Zinzendorff et fut visité par plusieures personnes de distinction, entre autres par l'ereque de Bristol, a qu'il rendit la visité le lendenan deux fois ne l'aiant

pas trouve la premiere. Hier il dina chez le C. Passionei, ou il y a eu plusieurs ministres etrangers de meme que Mr. Polignae. Il reparti le meme jour pour la llaye, et on ne croit pas que ce voiage ayt eté fait a aucun antre dessein que pour se delasser un peu des ses occunations. On est fort attentif sur les efforts que le Czar fait d'envoier ses meilleures trouppes en Pomeranie, et on est fort impatient d'apprendre le denouement de la declaration de gyerre ou de la continuation de la paix entre la Porte et le Czar. Je me svis entretenu beaueoup hier sur ce sujet avec l'eveque de Bristol qui me disoit que les affaires du Nord prenuoient un mauvais train et que tout alloit s'embrouiller. Je me servit de l'occasion de luy repeter ce que V. A. S. m'ordonne dans la sienne du 2. de ee mois, et je luy fit connoître qy'en eas qye la gyerre avec les Tures ne se continue pas, qy'on ne deuoit pas s'etonner, si V. A. S. cherchera touts les moiens de se maintenir apres le peu d'attention que les allies sembloient avoir malgre leurs paroles pour vos interets. Il me convenoit du fait, mais il me disoit que le derniere voiage du prince Eugene, aiant encore plus raffroidi les cours de Wienne et de Londres, celle-ei n'y auroit plus d'influence. Je repondit, que ce n'etoit pas tels offices que V. A. S. demandoit de l'Angleterre et d'Hollande, puisque elles sont estes toutsjours inutiles; mais qve V. A. S. esperoit, qv'ils se joindrout a la France pour vous obtenir par un article de la paix une satisfaction. Il me semble qu'il n'y a pas voulu entrer en matiere avec moy sur ce sujet, et me disant qu'il en faudra parler quand les affaires generales seront plus ajoustes malgre toutes les mouvements qu'on se donne, on ne scauroit rien encore decouvrir du positive, ce qui concerne la paix generale, aiant beaucoup des apparanees pour et contre, a moins qu'on ne falle en secret beaucoup on ne fait rien en publique; cette incertitude est aussi cause que je ne peut pas parler avec aucun ministre sur quelque fondement reel de ma negotiation. J'ay vu Mr. van der Buis et eneore un autre plenipotentiaire de cet etat, pour leur demander, s'ils sont deja instruits selon la promesse qu'on m'a donné. Ils me repondirent, qv'ils n'en seavoient rien, et qv'apparement Mr. Randvick comme le premier le seaura. Je ne seais pas si je luv pourres parler avant le depart de la poste; mais en cas qu'ils n'est pas instruit non plus, je partires sans delai a la Haye, afin d'y exceuter l'execution de la parole de l'etat. La gazette dit deia pour la deuxieme fois que e' est a cause des avis qu'on a (de) Wienne, que le prince Rakoezi fait

solliciter par ses deputes soutenues de la France. le secours turc a Constantinople, qv'on a contremandé 5 regiments qv'on tiroit d'Hongie. Mr. Zinzendorffi ne le veut pas avouer; cependant cela ne lisisse pas qve d'attirer des reproehes a la Cour Imperiale de la part des allies. Je sits etc.

#### 185.

Schreiben Rákóezy's an Klement. A Dantzig le 23. Avril 1712.

J'av reen vos deux lettres du 2, et du 5, de ce Moys. Je svis tres satisfait de votre activité et des mouvements que vous vous donne pour l'avancement de mes affaires, lorsque je vous ay escrit an sujet des precantions que vous deviez prendre tant a l'egard des Ministres des Allies que des ple ni potentiaires de France, mon intention n'estoit pas de vous empecher d'agir aupres des premiers mais de vous faire connoître que vous ne deviez pas presser trop vivement les autres qui devoient seavoir quand il seroit temps de mettre mes interets sur le tapis et a la prudence des quels je me remettois la dessus estant assuré que le roy leur muitre ne m'abandonnera pas de sorte que vous ne vous ouvrirez aux Ministres des Allies qu'autant et que de la manière que les plenipotentiaires de France le jugeront à propos que pour les mettre en etat de vous donner à ce suiet des avis convenables. Vous les informerez complement de tout ce que vous scaurez des sentiments et de veues des allies a mon egard. Mais pour ce qui regarde les affaires de la Religion comme vous avez aussi bien que Körtvelvessi des addresses particulieres qui les regardent vous y emploierez les moiens et les raisons que yous voudrez ayant toujours pour objet de ne les pas separer d es miennes comme je n'ay pas le tems de repondre aujourd'hui aux autres artieles de vos lettres, je remets vne autre fois à le faire.

A tergo:

Francois Prince m. p.

Monsieur Gnaden.

(Original.)

# Schreiben desselben an denselben. A Dantzig le 30. Avril 1712.

J'ay reed vostre lettre du 7. par laquelle j'apprens que vous no scariez pas encere positivement si les etats Generaux ont donné a leurs deputes les ordres qu'ils vous avoient promis. J'attens avec impatience de scavoir ce qui en sera doutant fort par les discours que Monsieur Héinsius vous a tenu et par l'attachement que ses maitres font paroitre ouvertement pour mes ennemis que je doive attendre de leur part des demarches bien sineeres en ma faveur.

Je vous ay expliqué par ma deraiere los ordres que je vous avois domez sun le conduite que vous devrez torin avec le sa ministres de France et ceux des Allies. Je n'y ajouteray rien non plus qu'au contenu de mes precedentes sur la correspondance que je vous ordonnoit d'entretenir avec l'abbe Brenner qui me marque tonjours qu'il ne recoit absolument point de vos nouvelles si les allies s'interessent pour moy de la manière que vous me le faites especer les difficultés que Monsieur! abbé de Polignae vous a fait envisager comme des obstueles à son voiage d'Utrecht s'applanirent aisement de sorte que le tems seul pourra me determiner sur le parti que j'auray à prendre là dessans, estant d'autant plus resolu de ne rieu preceipiter à ect egard, que le roy tres chretten faira agir ses ministres pour moi comme pour son allié

Je ne me seuviens pas de rous avoir rien marqué, qui fit cepable de vous porter à croire que vous device soutenir que la dicte d'Hongrie ne se tiendroit pas, vous ayant simplement mandé qu'el le n'etoit pas encore convoqué dans le tems que les nouvelles publiques assuvient le contraîre. J'ay sed depuis par des lettres escrites du Paris quelle l'etoit mais ceux du parti Autrielien meme disent que le ceuronnement a eté differé de nouven. Je ne crois pas m'estre trompé dans l'opinion dont J'ay tonjours esté prevenu, que cette assemble e seroit violente et ce qui m'y confirme est que le Prince de Neubourg Churles doit epouser une des Archiduchesses filles de Caesar Leopold par ou jevois que l'Imperatrice le ur mere suivant les coussils des iesuites

toujours fort attaches aux interets de la maison, dont elle est sortie tachera d'y faire tomber la succession de celle d'Autriche en vertu des declarations par lesquelles la cour de Wienne doit avoir nomme ces Frinces ses heritieres de leur maison en eas que la ligne masculine unit à s'etiendre pour rendre l'execution de ce dessein immanquable. Il y a apparence que l'on trainera cette diette jusqu'a l'issue des conferences d'Utrecht.

Si ces conferences venoient de se rompre comme vous le ervoze, vous continuerez de demeurer a la (ll aye) en attendant les ordres que je vous donnerai conformes aux conjunctures de ce temps la. Je suis assez convaiene du besoin que vous avez d'argent par les raisons que vous allequez pour me le persuder, mais vous devricz aussi estre convaiene par celleq que j'ay si souvent apporters pour vous faire comprendre l'etat ou je me trouve, qu'il ne me per met pas de satisfaire comme je le soubnitérois à vos demandes la dernicer emise que vous a fait Jab lonsky (?) et avancée sur mon eredit et aussitost que j'en auray remboursé le fond vous pouvez en esperer une nouvelle. Continuez done à menager le mieuz que vous pourrez les sommes que je vous a que vous pét et comptez que j'auray soin de vous sans que vous me le demendiez toutes les fois que j'auray les moiens de vous le faire connoitre.

(Original.)

Francois Prince m. p.

187.

Schreiben des Abbé Brenner an Klement. Paris, le 4. de May 1712.

Desiderio desidero à P. D. V. informari quo nam loco sint nostra, quae P. D. V. tractat negotia, nec dubito eandem propediem id praestiturum esse, cum jam circa scribendi modum nulla supersit difficultas. Me dereliquo affectui commendans permaneo.

(Copie.)

188.

Schreiben desselben an denselben. Lutetiae die 11. May 1712.

Heri ab aula hae monitus sum sex articulos quos ante duas hebdomadas exhibueram Dominis Gallis et plenipotentiariis transmissos esse, ut cosdem Colligatorum Ministri proponerent. Non dubito id P. D. V. jam ab Illustrissimo et Excellentissimo Abbate Polignae rescisse et jussa quoque Serenitatis suae eatenus aecepisse, aut propediem accepturam esse.

Reliquum est ut à P. D. V. edocear, quo res nostrae sint loco et quid de hisee articulis futurum, quod dum ab ejusdem in me affectu et in ren communem zelo praestolor, me semper futurum polliceor etc. (Copic.)

### 189.

# Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utreeht le 24. May 1712.

Je vien de sortir d'une maladie dangereuse qvi a eté la cause, que je n'av pas put satisfaire a mon devoir d'eerire a V. A. S. apres ma derniere du 24, du passé depuis ce temps la. J'ay eu l'honneur de recevoir les ordres de V. A. S. du 16. 23. et 30. d'avril et du 7. de ee mois. C'est avec une joie extreme que j'ay appris que V. A. S. est satisfaite de la deduction qui fait beaucoup de bruit ici, car etant tombé par des mains tierces entre les mains des ministres italiens qui aussi bien que plusieurs princes voisins de l'empereur apprehendent sa grande puissance, ils ont eu soin de le publier par tout d'une maniere qvi a fait beaucoup d'impression sur plusieurs esprits et meme sur quelquuns des Hollandois qui jusques a present ont ignorés vos droits et les negotiations de V. A. S. dans ce pais ici, et en meme temps cela etant venu a la connoissance des ministres Imperiaux je ne seaures depeindre le dechainement qu'ils ont fait paroitre a ce sujet. Comme on me pressoit ici de dresser un memoire des praetensions de V. A. S. ee ne fut qu'un projet dont j'en ay envoié la copie a V. A. S., sans l'avoir donné a personne qu'a Mr. le Comte de Metternich pour une information et idé generale. Comme i'ay deia eu l'honneur de donner a V. A. S. une idée asses juste de l'intention que quelqu'uns pourroient avoir iei de luy nuire par la separation de la religion des interets communs de V. A. S. vous m'aves confirmé, Monseigneur, sur tout par les ordres du 23, du mois passé, de travailler a eviter ee piege, ce que j'ay aussi fait, aiant empeche au commencement de ce congres par mes remontrances cette separation qvi a eté mis sur le tapis par qvelqves Hollandois. J'ay insinué la meme chose a Kortvelvessi et je l'av prié de faire entrer en vertu des ses anciennes instructions dans touts ces discours l'inconvenient et le peu de surete que la religion auroit sans votre retablissement. ll me temoigna beaucoup d'aversion pour cela, et comme je luy remoutroit qu'il alloit nuire a V. A. S. et manquer a son devoir, qu'en outre il ne pouvoit plus negotier au nom des etats protestants, eeux-ei ne formant plus un corps et ne recevant pas leurs ordres et ainsi qu'il faudroit mieux qv'il s'aecommodat aux intentions de V. A. S. Comme il est naturellement emporté cela m'attira des menaces. Il parti de la llave il v a plus des 3 semaines, pour venir lorsqv' j'y etoit malade. Il a vu presque touts les plenipotentiaires protestants qui, a ce qu'on m'assure, tiendront une conference avec luy. Je ne put pourtant pas encore remarquer aueun changement des sentiments dans ceux que ie frequente. Milord Strafford m'a dit de luy avoir representé qu'il devoit estre uni avee moy et point separer ses affaires de eeux de la religion; mais il doit avoir repondu que les griefs de V. A. S. n'etant pas encore ajoustes, elle m'en a confie le soin, mais que la paix etant fait en Hongrie, il n'avoit a cocur que les interets de la religion. La svite pourra faire voir, si mes allarmes sont bien fondées ou non; cependant ie erois etre sur qv'il est presque impossible qv'il agit de son chef, car il a eté a la Haie dans la derniere necessité, et bientot apres il y a en qvelqvun qvi luy en a preté considerablement. Etant remis un peu de mon indisposition, je svis allé voir Mess, le Pensionaire et de Welderen pour les sommer de faire executer ce que l'etat m'a pronis. Par ce dernier ils m'ont fait touts deux a leur tour expliquer au longv les praetensions de V. A. S., ee qui me donna occasion de leur faire voir le danger, de separer des vos interets eeux de la religion, et les syites facheuses qvi pourroient naître, si V. A. S. seroit obligé, de recourir eneore aux armes pour maintien des ses droits. J'y ay ajouté avec toute la fermete possible, qu'eux deux, aiant eté la bouche des états par laqvelle on assure V. A. S. si souvent et si positivement, j'esperoit que l'aiant fait dire par moy, ils ne voudront pas manquer a leur parole, ni etre cause qu'on puisse dire que j'ay eté le malheureux instrument d'avoir empeelié V. A. S. de penser ailleurs a sa conservation par les assurances que je luy ay porté. Ils m'ont dont (sie) assuré qve je devoit protester a V. A. S. qve leurs plenipotentiaires executeront les ordres, quand il sera temps de conclure les affaires de V. A. S. qve, comme j'en seres instruit, je devoit revenir a la llave pour leur porter moy meme les ordres; mais que pour le present

l'incertitude des affaires vouloit qu'on gardat le secret qui ne pouvoit pourtant etre tel, etant entre les main de 7 ou 8 plenipotentiaires de 7 provinces, de sorte que e'est la cause de l'incertitude des etats que V. A. S. a eu la bonte de me dire dans sa derniere du 7. de ee mois. Etant de retour de la Haie j'av vu d'abord Milord Strafford et luy disant naturellement que les affaires se traittant secretement et peutetre etant aussi sur le point d'etre conclues, je le supplioit de m'en avertir afin qu'on puisse prendre ladessons des mesures. Il m'a dit de mettre sur ee sujet l'esprit en repos qv'ou n'oubliera pas a point nommé vos interets que je devoit en attendant disposer les esprits et ehereher des amis pour V. A. S., et entre autres l'ambassadeur de Venise l'interet de la republique comme voisine d'Hongrie etant de voir la maison d'Autriche moins puissante en effet. J'ay trouvé moien de parler au dit ambassadeur nommé Ruzini, qvi avoit deja lu la deduction, et ee fut sur eela qve la plupart de notre discours roula ou ie fit entrer continuellement des reflexions politiques sur la situation presente de la maison d'Autriche et des Venitiens qui sont enelavés nar elles de toutes parts, et qu'ainsi leur interet etoit aussi de concourir pour le retablissement de V. A. S. Il m'a receu fort galamment et m'a dit, qu'il servira de meilleur de son eoeur V. A. S., d'autant plus qu'il avoit eu l'honneur de la connoitre a Wienne. Il me temoigna, qu'il sera bien aise de me parler quelquesfois et surtout gyand i aures des nouvelles du Nord ou du Levant. Si V. A. S. auroit la honté de me faire eerire quelquefois eelles de Pologne, eela me mettroit en etat d'aller voir beaucoup du monde qvi vous pourroit etre utile, puisque l'auroit occasion de faire tomber insensiblement et sans affectation le discours sur vos interets. Ce fut le meme jour que j'ay vu Mr. de Polignae qvi approuva ma visite venitien, et eomme j'avoit receu les 6 points de Mr. Brenner dans celle de V. A. S. du 7. de ce mois, ic luy ay demandé, s'il les avoit receu. Il dit qy'oui, et nous les trouvames conformes. Il m'a assuré, qv'il executera les ordres du roy son maitre eu votre faveur, non seulement par devoir, mais aussi par inclination; mais qu'on en etoit encore en attente, et que je seres averti des demarches que je dois faire. Ce fut le lendemain ou le 21. le matin, que Milord Strafford (a) receu un courier pour revenir en Angleterre. On ne l'a pas seut qu'apres midi. Il a eu eepandant des conferences avec les ministres imperiaux, les Hollandois etc. Il pris eongé des autres, a eté enfermé quelques heures avec eeux de Savoie :

fut aussi longtemps avec ceux de France, dont il se separa, a ce qu'on dit, fort gayement et obligeamment. Il pretend d'etre de retour dans un mois, et il y a beaucoup d'apparence, qv'il ne se passera rien pendant son absence. On raisonne beaucoup sur son voiage, et ceux qvi sont contraire au ministere present et a la paix, se flattent beaucoup et en tirent des bons augures; mais ee qvi est le plus probable et ce que les plus sensés s'imaginent, est, qu'aiant rapporté d'Angleterro les praeliminaires, il y va pour ratifier le traitté de la . paix, et qu'a son retour on verra le denouement de la paix, et (en) effet Mr. St. Jean dans sa lettre qu'il luy a ecrit sur son voiage, luy dit, qv'il scait, qv'elle est penible, mais qv'il espere qv'il aura lieu d'etre content des recompenses et de la gloire qui luy en reviendront. Comme on croit que l'affaire de la paix va etre decidé en Angleterre, j'ay trouvé moyen de luy parler a minuit quelques heures avant son depart, ou je luv dit que voiant, qu'aparement il va rapporter la paix. je devoit luy communiquer les demandes de V. A. S., pour scavoir, s'ils se croioit etre asses instruit des les appuier quand la France les proposera, ou si je devoit l'accompagner pour les faire agreer en Angleterre. Il me repondit obligeament qv'il me vouloit epargner la peine du voiage n'etant pas encore tout a fait retabli, qv'il se charge avec plaisir de cette negotiation, qu'il tachera faire reussir de son mieux. Il me pria de luy en donner copie, et il me recommanda de luv en ecrire la poste svivante, pour l'en faire souvenir, de sorte, que la supposition qu'il va pour la paix on Augleterre, est veritable. L'affaire de V. A. S. y sera decidé en quelque maniere. Elle est entre des mains fort zelées, et je scait de bonne part, qu'il a eu ici des grosses paroles avec les imperiaux a votre sujet. La diete d'Hongrie continue toutsjours, et l'empereur a eté couronné le 22. de ce mois. On a insinue ici, qve V. A. S. et les seigneurs qvi sont hors de pais, y ont etés invités per regales, et que sur le refus d'y venir la diete travaille ad eliminationem Hungarorum exulum. Le reste a eté repraesentations pour de l'argent.

190.

Schreiben Rákóczy's an Klement. A Dantzig le 25. May 1712.

Je svis tres faché de votre maladie, tant par votre consideration, que par celle de mes affaires qui ne peuvent pas manquer d'en souffrir. J'espere neamnoins que vous vous retrouverez bientot en etat d'agir et c'est dans cette vue que ie vous apprend que selon la deraiere lettre qui m'est venue de l'abbé Brenner les articles qu'il presenta a la Cour de France le 14. d'avril et dont ie vous ay envoié la copie le 7 du cournat out esté communiques aux Pleuipotentiaires de cette Cour a Utrecht de sorte que lorsque vous pourres sortir, vous feres bien de voir ces ministres et de les entretenir sur ce que ie vous ay mandé a cet egard, n'oubliant pas la restitution de ceux qui m'ent sviries laquelle doit tere sjoulé au premier point.

(Original.)

François Prince m. p.

191

# Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utrecht ce le 27. May 1712.

On est toutsjours dans l'inaction ici, et il paroit que les Francois attendront le retour de Milord Strafford avant que de repondre aux demandes des allies. Il sera deja arrivée a Londres, et je luy ay ecrit aujourdhui comme il l'a souhaitté au sujet des 6 points que les Francois ont ordre de proposer pour V. A. S. Mr. de Maffei, un des plenipotentiaires de Savoie, est parti hier pour l'Angleterre dans le dessein de revenir bientot. J'av entretenu le meme jour l'evenue de Bristol in generalibus au suiet des 6 points mentionnés; il paroit etre fort content des mesures qu'on prend, pour appuier leur proposition. Presque tout notre entretien ne roula sur autre chose que sur la cour imperiale et sur les mesures av'on devoit prendre d'en contrebalancer la puissance en Hongrie par le retablissement de V. A. S. et empecher par la que cette couronne ne tombat dans la ligne feminine. Comme je scait que le projet, que V. A. S. m'a envoye l'anné passe dans le mois Juillet, pour faire de l'Hougrie une partie de l'empire, luy tien a coeur, i'ay insinue ave votre retablissement seroit un moien infaillible pour y parvenir et pour prevenir bien des gyerres civiles, en faisant clire en cas d'extinction de l'Autriche un prince peu puissant pour l'empereur qui pourroit sontenir le lustre de la dignite imperiale par la couronne d'Hongrie, ce qui empecheroit bien des jalousies entre des princes voisins comme entre Brandenbourg et la Saxe qvi ne pourroient voir et consentir, qu'un entre eux fut crée empereur. Je svis etc.

## 192.

# Bericht desselben an denselben. D'Utrecht le 31. May (1712).

Aiant communiqué selon les ordres de V. A. S. a Mr. de Metternich, que je croit son meilleur ami, les 6 points sans les luy pourtant donner par ecrit, il m'a dit qv'il ne voioit pas, qvelle utilité V. A. S. pouvoit retirer de la protestation qv'elle fait faire par le premier point contre l'infraction et les violences que la maison d'Autriche exerce ou pourra exercer contre les libertes d'Hougrie; qy'aucune protestation ne pourroit etre utile sans etre fait in loco competenti; que le traitté ne l'etoit pas, mais que son sentiment etoit que, puisque V. A. S. est le due de la confoederation et que puisque elle a fait insister depuis toutes les negotiations sur la restitution generale des libertes d'Hongrie, il seroit pour le bieu du royaume et pour celuy de V. A. S. mieux, de demander par le 1. point le meme retablissement pour ne pas donner occasion aux imperiaux et aux malintentionnes de crier que V. A. S., aiant soutenu jusques a present les libertes du pais, elle veuille faire sa paix sans en faire une mention reale et seulement par une protestation invalable. Il eroit 2, 3, 4, 5, et 6, points ou demandes bien formés; mais sur le 3. il dit que eela ne pouvoit etre un article · ou une demande pour la paix, vu qve ee ne doit etre qv'une reponse sur les objections que l'empereur pourra faire, qu'il ne faut pas toucher eette corde, mais etre pret en tout cas de pouvoir repondre a touts les pretextes de la Cour de Vienne. Sur le passage du 4, point, ou il est dit que V. A. S. etoit prete d'accepter ou proposer des moyens pour faire une fort barriere de la Transsylvanie contre les Tures, il me demanda, si i'en etoit instruit; comme ie dit ave non, son opinion est qu'il seroit necessaire de le seavoir par avance, afin pour pouvoir prendre des justes mesures sur ce sujet. Je ne mangyeres pas de rendre compte de cet entretien a Mr. de Polignae et a Mr. Brenner, et j'attenderes ladessous des ordres de V. A. S. Voiant Mr. de Birndorff obstiné a vouloir travailler separement des affaires de V. A. S. pour eeux de la religiou, je fit comprendre à plusieurs Plenipotentiaires que d'abord que les puissances protestantes en vertu de leurs promesse donné aux etats protestants d'Hongrie proposeront leur cause au Traitté de la paix de L'empereur ne mangvera pas de dire que cela ne regarde point le Traitté, la France n'y intervenant Fontes, Abth. II, Bd. XVII.

pas, et qu'il faudra negotier de cette affaire a Wienne, de sorte, qu'on nuira incontestablement aux affaires de la religion en la separant de V. A. S. au lieu que les affaires etant proposés par la France on trouvera facilement moien de satisfaire a la religion. Ils trouverent le raisonnement sans replique et ainsi j'espere que la contrairieté des sentiments de Birndorff ne sera pas nuisible. Je me souvien que V. A. S. m'a mandé autrefois qu'elle procurera les ordres du roy de Pologne dans la conjuncture ou on est l'entréc seule dans leurs maisons me pourroit etre utile, s'ils avoient quelques ordres de leurs maitre pour V. A. S. La paix entre la Porte et le Czar fournit matiere a diverses raisonnements et surtout sur les articles ei-joints qu'on dit etre les veritables de cette paix de Constantinople. Tout est tranqville ici hormis des conferences particulieres qve les ministres qvi sont au congres tiennent chez eux reciprogyement. Hier on a tenu une couferance generale des allies a l'hotel de ville. On y a parlé des affaires de Lisse, que quelquans auront etes bien aises de faire traitter iei; mais on les a renvoié au congres des allies a la llaie sous pretexte que celui-ci n'etoit que pour terminer la guerre entre la France et les allies. La gazette dit, que V. A. S. a fait protester a Presbourg; il y a plusieurs curieux ici qvi souhaitteroient d'etre informés et meme, si elle a eté fait. Je crois qv'il seroit bon de la publier imprimé-Je svis etc.

## 193.

# Schreiben Rákóczy's an Klement. A Dantzig le 1. Juin 1712.

J'apprend par une lettre de Mr. Jabion ski que votre santé est retablie et i fatend la dessua de recevoir de svos nouvelles l'ordre prochaine. J'en aures d'autant plus de plaisir, que ie souhaitte ave plus d'impatience de seavoir e que les Plenipotentiaires de France vous auront dit sur mon sujet. Mr. Caspary a qui vous rendrez la ei-jointe me marque qui il vous à avancé 200 Ecus. La consideration de votre maladie e me fait pas trouver marvois que vous luy avez demandé cette somme, mais le veux croire que vous la menagerez le mieux qu'il se pourra.

(Original.)

Francois Prince m. p.

## 194.

# Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utrecht ce le 4. Juin 1712.

Le 1, Juin on a tenu chez l'evenve de Bristol une conference des plenipotentiaires des puissances protestantes, ou on n'a proposé autre chose que la religion d'Hongrie. La plupart convenoient de ce que je leur avoit dit tant de fois, comment cette affaire pourroit entrer indepandamment de la France et des affaires de V. A. S. dans le traitte de la paix. Aussi renvoia-t-on par cette raison cette question a un autre fois et convint de dresser par ecrit une remonstrance sur les affaires des protestants d'Hongrie, qu'on dut presenter au Comte de Zinzendorff, pour etre envoié a l'Empereur, et qu'on demandera leur restitution sur le pié de 1647; pour ne pas aigrir, dit on, la Cour de Wienne en la faisant ressouvenir de la convention de Szetseny. Je croit qy'on dresse a present cette remontrance et cet article augvel, a ce uv'il me semble, le C, de Rechteren travaille le plus fortement, cependant j'en ay raisonné avec plusieurs qui sont convaincues, que toutes ces demarches ne peuvent nuire a V. A. S., et qu'elles seront inutiles sans qu'on y joint votre cause. Mr. de Polignac receut avanthier la nouvelle de sa nomination au Cardinalat, et ou dit, qv'il aura eté du nombre de ceux qvi ont eu la promotion, si la cour, aiant besoin de luy, ne l'aura pas fait differer, pour eviter les inconvenients du ceremoniel que cette diguité causeroit infailliblement. Il en a eté complimenté par des ministres etrangers et par beaucoup des personnes distingvées : moy, etant allé luy faire ma reverence a ce suiet, je l'entretint de ce que je vien de dire et de ce que j'ay fait a l'occasion du depart de Milord Strafford. Il approuva me disant, qv'il faudra attendre son retour, et sur la question ce qu'il pensoit des sentiments de Mr. Metternich sur le 1, et 3, points, il dit que cela dependra des vos volontes. Rien ne se fait publiquement, et la plupart des ministres des allies sont a la Haye. Ce fut le 31. du mois passé que le prince Eugene a voulu donner bataille et que le duc d'Ormond tira une ordre de la reine de rester dans une inaction. Cela a fait partir precipitament Mr. de Zinzendorff, et on voit des grands mouvements parmi tout le monde et surtout au congres de la Have. L'etat a eu meme temps recu la reponse svivante de la reinc de la Grande Brettagne sur le memoire que le ministre de L. H. P. a presente a la reine et qui fut rendue publique. On ne doute plus de la paix, et on est persyadé que le retour de Milord Strafford en decidera. Je svis etc.

. . .

## 195.

## Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utrecht ce le 7. Juin 1712.

Les nouvelles de Wienne disent, que l'Empereur a eté couronné roy d'Hongrie le 22, du mois May a Preshourg, et qv'il a juré 3 jours apres la coronation sur l'observation de la capitulation, comme on a deja remarqyé dans les gazettes que V. A. S. fait protester contre. Ovelquuns croient iei, que peut etre une protestation inprimée contre les procedures de la diete de Presbourg ne scroit pas inutile, d'autant plus, qy'on y dit, qye V. A. S. et ceux qyi sont hors du pais, y ont etes invites par E' empereur per regales. Il ne se passe absolument rien ici: mais on se donne beaucoup des mouvements a la Haie, ou a ce qv'on dit l'etat a resolu la continuation de la gverre, et l'electeur d'Hannover et le Landgrave de Hessen voulent paier l'autre moitié des subsides pour leurs trouppes que l'Angleterre devoit fournir; mais on ne voit point d'apparence comment cela se pourroit faire malgre les Anglois qui ont resolus la paix. La deduction des droits de Transsylvanie est inprimé, et sc vend publiquement ici; le libraire m'a dit d'avoir eu exemplaire premiere du Comte Passionnei ministre du Pape. Comme touts les ministres de ceux qui doivent obtenir quelque restitution par cette paix, sont allés en Angleterre, apparement pour y faire agreer leurs articles ultimos je laisse avec tout le respect due au jugement de V. A. S., si son interet n'exige pas, que je fasse ce voyage, qvoyqve Milord Strafford m'ait promis, de faire tout son possible. C'est une demarche qui decideroit de tout et en tout cas. J'attenderes les ordres et les remises necessaires de V. A. S. sur ce

sujet. Je svis etc.

# 196. Schreiben Rákóczy's an Klement. Le 8. Juin 1712.

J'ay recû vos deux lettres du 24. et du 27. may, qui m'ont fait beaucoup de plaisir, tant par le retablissement de votre santé, que par les assurences que j'y trouve des sentiments favorables des ministres d'Hollande à mon egard. Ce que vous me marquez de Körtvelyessi me fait quelque peine, et je juge comme vous, qu'il faut qu'il ait eté gagné, ne negligez aueun des moiens qui pourront dependre de vous pour luy faire entendre raison. Je suis tres satisfait de la connaissance que vous avez fait avec l'ambassadeur de Venise: cultivez la avec soin, et insistant sur les Idees que vous aves deja insinués à ce ministre et sur celles des vos instructions, travailles a luy faire gouter l'interest que ses maitres ont de prendre part à mes affaires, veu que la maison d'Autriche allant etre vraisemblablement maitresse paisible du Royaume de Neaples, la mer adriatique sera menacée de sa puissance, si elle parvient à etablir son despotisme en Hongrie, à quoy Elle réussira tot au tard si l'on n'oppose la Transilvanie à ses desseins. Vous trouverez ci-joint une lettre de ma part à Mr. l'ambassadeur et en la rendant vous l'aecompagnerez des assurences les plus fortes de mon estime et de ma confiauce pour luy. J'enverray l'ordre prochain à Mr. l'abbé de Polignae un pleinpouvoir pour vous et pour Brenner conjointement ou separement et j'en use ainsi par l'opinion ou je suis que l'abbé Brenner passera à Utrecht et par la consideration des Evenements qui pourroient exiger que vous agissiez avant son arrivée. - Vous ne pouves pas asses marquer à Milord Strafford et aux autres ministres disposés favorablement pour mov, combien je suis sensible aux marques qu'ils me donnent de leur amitié.

J'entre dans la consideration de vos besoins et ne manqueray pas d'y subvenir assis tost que des fonds, qui me doivent venir, me meteront en etat de le faire. Je ne doute pas que vous n'ayez en attendant de quoi subsister des deux ceas Ecus que Mr. Caspary vous a avancé.

(Original.)

197.

Vollmacht Rákóczy's für den Abbé Brenner und Klement als seine Abgeordneten zum Utrechter Congresse. Copie du pleispouvoir.

Dantzig, 11. Juni 1712.

Nos Franciscus Secundus D. G. S. R. J. et Transilvaniae Prineeps Rakoezy Partium Regni Hungariae dominus et Siculorum Munkatsiensis et Makovicziensis Dux, perpetuns Comes de Saaros dominus haereditarius in Saaros Patak, Tokai, Regets, Eötsed, Somlyo, Lednicze, Szerents, Onod etc. Notum testatumque facimus quod susceptis in Hungaria armis ut Patriam a servitute liberaremus Legesque ac libertates Regni contra omne jus fasque et multiplicia Regum diplomata ac sacrosaneta eorum juramenta violata in integrum restitueremus ad solium Transilvaniae per liheram statuum et priscis saepeque juratis legibus adaequatam electionem evecti majorem Christiani nominis quam utilitatis nostrae habentes rationem, Turcarum opera, quae nobis saepius oblata fuit et per quam patriam vindicare, dignitatem tueri, avitaque tam paternae quam maternae domus bona recuperare potuissemus, constanter recusauimus confisi nempe christianis principibus, quorum oppressos levare, jura deffendere, usurpationes cohibere interest, curae forc, ut quae infidelium auxiliis adipisci nobis facile potuisset suis in Tractatu pacis generalis suffragijs et autoritate nobis procurarent. Tabulis focderis Westphalici fulti, in quibus Transilvaniae Princeps, qui tum avas noster fuit, Principatusque communi paciscentium consensu inclusi fuere. Quapropter perspicientes diu desideratae hujus pacis generalis negotinm Ultrajecti ad Rhenum summo agi studio ac ejus concludendae stabiliendaeque spem non exiguam orbi universo affulgere, fideles nostros Reverendum admodum praepositum Szepusiensem Consiliarium ac ad aulam Majestatis christianissimae ablegatum nostrum Patrem Dominicum Brenner et Cubicularium nostrum Michaelem Klement ad Tractatum Ultrajectinum Plenipotentiarios nostros nominare et instituere decreuimus, Eis plenam dantes potestatem cum omni mandato ad id necessario sive utrique conjunctim sive uni corum soli altero eorum vel absente vel impedito in Illo Tractatu pro nobis nostroque nomine agendi, loquendi, tractandi, concludendi et signandi promittentes ac declarantes fide et verbo nostro nos acceptum et gratum firmumque et ratum habituros quiequid nostri plenipotentiarii supradicti vel conjunctim concludent et signabunt vel altero absente et impedito unus tantum eorum conclusurus et signaturus est. In majorem fidem praesentes hasce literas nostras signavimus sigilloque nostro muniri jussimus, dedimus Gedani die 11. mensis Junii 1712.

(L. S.)

Franciscus Princeps.

Groffei.

Schreiben Rákóezy's au den Marsehall von Uxelles. k. französ. Gesandten beim Utrechter Congresse.

> A Mr. le Marcehall d'Uxelles. De Dantzig le 11. Juin 1712.

La bonté que le Roy a eu de vous faire recommander mes praetensions expliquées par un memoire que l'abbe Brenner mon ministre en France a dressé et qui vous a eté envoyé sustit pour me persvader que V. E. voudra bien s'employer a me les faire obtenir au Traitté de la paix generale. Je souhaitteray eependant de pouvoir aecompagner eette consideration de quelque motif qui puisse vous interesser par moy meme en ma faveur Elle n'en seroit pas a la verité plus forte ne se pouvant rien ajouter a eelle de S. M. mais au moins aures je la satisfaction de me scavoir connu de V. E. par mes sentiments a son egard avant que de l'etre par les soins dont Elle est ebargé pour moy. Il m'arrivera peutetre de pouvoir satisfaire a l'avenir aux obligations que je luy auray, Je vous prie Mr. de m'en prouver les faeilites et d'ajouter foy à ec que le sieur Klement, qui est chargé de ma presente et de mes ordres en attendant l'arrivé de l'abbé Brenner a Utrecht vous exposera de ma part tant au sujet de mes affaires que de la consideration tres parfaite avee laquelle je suis

## Monsieur de V. E.

le tres obligé ami a luy rendre serviee. François Prince.

199.

Sehreiben Rákóezy's an Hrn. v. Polignac, k. französ. Gesandten beim Utreehter Congresse.

A Monsieur de Polignae. (De Dantzig le 11. Juin 1712.)

J'envisage eomme un effet tout partieuliere de la providence en ma faveur que le Roy a fait de V. E. pour les negotiations de la paix vu qu'outre la connoissance parfaite que vostre ambassade dans ee Pais ici vous a aequise des interets et des droits de ma Patrie et cette habilité à manier les esprits et les affaires dont vous avez donné des preuves si eclatantes, je ne pouroit attendre de personne plus d'inclination pour moy et pour ma nation que vous m'en avez deja marqué par le canal du Sieur Klement. Je vous en remercie de tout mon coeur Mr. et vous prie de m'accorder la continuation de vos hons sentiments au sujet de mes pretensions expliquées dans le memoire qui vous a eté envoié par ordre du Roy vous voiant dans des dispositions en ma faveur si conformes aux intentions de S. M. Je compte avec certitude sur vos offices et par consequent sur les succes des mes affaires. Si V. E. eroit avoir besoin de quelques eclaircissements sur ee qui les regarde le Sieur Klement pourra les luy donner en attandant l'arrivé de l'abbe Brenner à qui je suis persyadé qu'il sera permis de se rendre à Utrecht aussitot que les difficultes qui ont put arreter les negotiations jusqu'a present seront levées: Cependant comme le contraire pourroit arriver par des raisons que vous pourez mieux prevoir que moy, je luy associe le Sieur Klement par le pleinpouvoir ei joint vous priant Monsieur de ne pas trouver mauvais que m'abandonnant a la confiance que j'ay dans votre amitié je vous l'adresse et de vouloir bien vous charger de ne se remettre a celui-ci dans l'absence on avant l'arrivé de l'autre que quand la necessité exigera de le produire, dans ee cas avez la Bonté de l'aider des vos conseils ou plutost de vos ordres mes interets ne pouvant etre en des meilleurs mains que eelles de V. E. qui me rendrera la justice s'il luy plait de eroire que j'embrasseres auec plaisir toutes les occasions qui se presenteront de luy marquer ma reconnaissance et la consideration tres parfait avec la quelle je suis

## Monsieur de V. E.

le plus obligé à luv rendre service.

P. S. Comme le pleinpouroir ne peut pas etre scellée aujourdhui de mon grand seeuu j'y fait mettre mon eachet ordinaire et ne laisse pas de vous l'envoyer Mousieur craignant que le retour de Milord Strafford d'Angleterre ne rend eet eerit necessaire avant que je puisse en faire passer un autre Exemplaire expedié auec le seeau ce que je feres l'ordinaire prochaine.

Schreiben Rákóczy's an Menager, k. franz. Gesandten beim Utrechter Congresse.

## A Mr. Menager. De Dantzig le 11. Juin 1712.

Le Roy aiant eu la Bonté de vous recommander mes Interets en vous faisant envoier un memoire des mes praetensions dresses par l'abbe Brenner mon ministre a la cour, je ne doute pas que V. E. ne se porte par cette consideration à m'accorder pour l'arancement dies mes affiires le secours de sacs offices et des ses peines. Le Sic Kicment qui est chargé de cette lettre et des mes ordres en attendant l'arrivé de l'abbé Brennera o l'trecht vous esposera s'il vous plait Monsieur sur quelles raisons mes demandes sont fondées. Je sonthuit-teres de pouvoir m'attiere par moy meme les egards et les soins que me promette de V. E. J'espere que l'avenir m'en precurera les moiens et les occasions de vous marquer la parfaitte consideration avec la quelle je suis

Monsieur de V. E.

le tres obligé a luy rendre service François Prince.

201.

Schreiben Rákóczy's an Klement. Le 11. Juin 1712,

J'ay reed vostre lettre du 31. May. Je ne seais pas comme vous vous estes formé l'idee que vous pouviez communique simplement et nûment les articles que je vous ay envoié d'resses par l'abbe Brenner puisque dans le tems que je vous les ay fait passer je vous ay ordonné seulement d'en tirer la matière de vos discours. Je vois que ce que Mr. de Metternich vous a dit sur le premier vient de ses hons intentions pour mes interets, mais personne ne peut voir mieux que moy ce qui m'est convenable, il ne me l'est pas que vous expliquiex a personne les raisons de ces a ricles, c'est le tems seul qui doit les

developper. Je trouve que le congres de la paix est le veritable lieu pour protester contre les violences de la maison d'Austria afin qu'à l'avenir les Hongrois ne puissent pas etre taches de rebellion si cette maison ne les retablit et ne les conserve pas dans leurs droits et privileges. Je vous ay marqué par vne de mes precedentes que mes affaires avant etre proposées par la France dont ie n'ay eté Alie que comme Prince de Transilvanie, il n'est pas convenable qu'elle mette en avant et que je soutienne l'affaire de la Religion et quand bien meme j'agerois e omme duc de la confoederation ce point ne pourroit pas etre proposé autrement qu'il a eté dans le traité de Tyrnavie vue que ce n'est pas un grief generale de toute la confoederation mais d'vne partie seulement quoyque tres considerable qui gagnera ce qu'elle souhaitte par la restitution de la Transilvanie en ma faveur comme le peuvent prouver les instructions des Princes mes ancetres, outre ce que Caesar pourra toujours rejetter toutes les affaires d'Hongrie comme domestiques la où celles de la Transilvanie aiant deja eté comprises dans des traittés de paix generales seront regardées comme etrangeres et pourront etre debattues avec foudement a Utreebt.

Les demandes qu'on trouve bien fortes sont proportionses aux torts que ma maison a souffert de la cour de Wienne et l'expedient dont on fait mention dans le troisieme seront expliques en temp et lieu.

Il y aura assez de loisir apres les premiers chemins frayes pour acavoir quelles seront les difficultes que les Imperiaux fairont naitre. Le raisonnement que vous avez fait touchant mes affaires et la Religion protestante est egallement solide et convenable a mes interets si les puisseueces de cette Religion vouloient en affermir l'etablissement et les n'auroient qu'a me faire rendre la Transilvanie en n'agissant que par voy d'intercession pour ecux des llongrie qu' en font profession ils pourroient etre asseures que je les guarantiray suffisamment en vertu des serments que j'ay pretés comme Prince de Transilvanie. Ce n'est que par ee moyen indirect que la France pourra concourrir a soutenir cette affaire veu qu'autrement il seroit eloigné de la raison que je demandasse d'elle une close contraire aux establissements qu'elle fait é hez

elle. Eufin que les puissances protestantes tournent les affaires comme elles voudront elles trouveront apres les plus longues raisonnements, que sans la restitution de la Transilvanie elles ne fairont pas plus pour les protestants d'Hongrie qu'elles font en faveur de refugies Francois. Jen ày encore fait ancenne protestation a la diete de Presabourg a la quelle jen ay pas eté apellé quotyue les misistres de Caesar en ayant publié et mon dessein est de ne pas protester avant que de seavoir quelles constitutions auront passe dans cette assemblée. Par le premier des Articles que je vous ay euroyé je me suis reservé la liberté de le faire apres la dieta prevoyant bien que le tems ne me le permettroit nes plus loss tes.

Quant au Traitté de Constantinople il merite sans doute que les Allies y fassent reflexion et devroit les porter a penser serieusement a mes affaires s'ils avoient envie de pacifier toute l'Europe.

Addressez vous de ma part mais en seeret au Comte Verder plenipotentiaire pour Rex Auguste en luy demandant s'il n'a pas eut reeu de son maître des ordres sur mon sujet. Ce ministre a cté informé tres particulierement l'année passé à Jarostav de mes interets et il les atrouve si conformes a la justice que je ne seauroit douter de son penchant a les appuier.

Pour ce qui concerne les nouvelles de Polonia et de Turquie que vous me demandez pour vous insinuer aupres des Ministres il ne convient pas a mes interets que ceux qui mappartienne en ten soient les auteurs, c'est une affaire trop delicate et ce qu'on public est si contraire a la verité que de le soutenir par les avis certains que j'ay ee seroit m'attirer certainement l'isimitie des parties. Je compte au reste sur la Miellié, que vons m'avez marquée jusqu'a present, et vous pourez estre assuré de recevoir les marques de mon affection, que le tens, ou nous sommes, ne permettra de vous donner.

Vous trouverez ei jointes des lettres a Mrs. les Plenipotentiaires de France. Elles vous authorisent, le pleinpouvoir dont je vous sy parlé dans ma precedente rets sous l'enveloppe de celle que j'eserit a Mr. l'abbe de Poligune. Vous les rendrez toutes auplutost, et les escompagnerez d'un diseours approprié à la confinee que j'ay dans

ces Seigneurs et a l'estime toute particuliere que je fais de chaeun d'eux en particulier.

(Original.)

Francois Prince m. p.

202.

## Sehreiben des Abbé Brenner an Klement. Paris ce 11. Junii 1712.

Je suis trés-affligé d'etre dans la necessité de vous refuser d'accepter aucune lettre de Change et de me declarer hors d'etat de payer quor que ce soit, quand meme il y auroit une ordre expres de S. A. S. Mr. Hellissant à qui vous adressez vos lettres, pourroit m'en rendre temoignage. Soyer persuadé Mosisiern, que ce n'est auchement manque de bonne volonté, mais que cela m'est absolument impossible. Mr. Vetes a reçu plus de 100.000 L. pendant son sejour quoiqu'il ait negligé tous les affaires, et presentement qu'il y en a plus que je ne puis faire, je suis sur un fort petit pied. En attendant que je reponde à celles que vous m'avez fait l'honneur de m'ecrire je suis tres parfaitement etc.

## 203.

# Schreiben des Abbé Brenner an Klement. Paris ee 12. de Juin 1712.

J'ai reçu les deux lettres du 31, de May et du 6, de Juin que vous m'avez fait l'honneur de m'eerire. Je ferai iet lout mon possible pour que la Cour profite des honnes dispositions des alliés à notre egard, Je n'ai pas reçu la deduction des D. S. L. T. dont vous parlé, et je vous prie de me l'envoyer auplutot. On m'a plusieur fois redit iet que les Plenipatentiaires de France avoient des ordres reiterées de vous ecouter en tout ce que vous direz et de prendre des mesures ladessus. Les protestations, lorsqu'on ne peut fiaire que cela, sont pro omni loco publico, et on en a vent à la fin du Congres de Gertruydenberg et ailleurs. Pour ce qui est des modifications, changemens, ou explications, vous n'avez qu'a vous tenir à ce que S. A. S. ordonnera, à qui j'ai deja eu l'honneur d'en ecrire. Le suis tres affligé de vous voir dans l'Etat on vous étes, et je entribueroit, ai je pourrois, à vous en tirer, mais je me suis forcé de vous voirer mon indigenee. La Somme de 80,000 Esus qui a et ésparée ici pour les

Serviteurs du Prince a eté tres-inutilement dihipidée par Vetes, qui meme a eguarré les bijoux de S. A. S. de la valeur de 42.000 L. et commis d'autres actions pour lesquelles on le poursuit actuellement comme Criminel. Les assignations que je reçois sont ou très-meite, ques, ou mal payés, et je ne peut obteuir pour y remedier, une Recommendation pour avoir un benefice; le R. P. K. dont vous connoissez le genie, soutenant au Prince qu'il ne convient pays a S. A. S. de m'etablir tei, parce-que, dit il en grand politique, je ne servinis plus comme il faudroit, en quoi il juge sans doute de mes Inclinations par les siennes. Je vous prie Monsieur de m'eerire en latin, je vous demande cette grace par raport à l'homme dout je me sert pour de-hifrer vos lettres, ne pouvant pas fourair tout seul aux affaires que jui. Je suis tré-saprafatement, et avec toute l'Éstime possible etc.

## 204

# Bericht Klement's an Rákóezy. D'Utrecht ce le 17. Juin (1712).

J'ay reccu ce matin celle de V. A. S. du 8. de ce mois avec l'incluse pour l'ambassadeur de Venise, que je ne luy pourres pas rendre que demain, etant jour de poste aujourdhui. Cepandant je me svis entretenu hier avec l'evenve de Bristol sur la situation presente des vos affaires. Il m'a dit ce qu'il a eté fait pour les affaires de la religion en Hongrie, et qu'on les vouloit appuier a Wienne par des intercessions. Je me svis servi de l'occasion de luy repeter ce que i'av dit a tant des autres sur l'inconvenient qu'on aura par la separation de la religion des vos interets. Je luy fit en meme temps comprendre les 6 points que la France proposera en votre faveur ajoutant, qv'y etant jointe une demande generale pour la restitution des libertes d'Hongrie, pour le maintien desquelles V. A. S. s'etoit engagé par serment. Les allies en vertu de leurs engagements avec V. A. S. auront la meilleure occasion de se joindre a la France, de proposer ensvite la religion et par une concurrence generale faire une article de paix de la cause de V. A. S., ce qu'ou ne pourroit pas pratiquer si on s'aviseroit de traitter ces affaires separement. Je luy fit faire ensyite des reflexions sur la deduction des droits de Transsylvanie et sur la necessite, ou on sera de songer a l'abaissement de l'Empereur a cause de son trop d'application d'uue maniere, qv'a la fin l'eveque

m'avoua, que mon raisonnement etoit si solide qu'il en etoit persuadé, que cette affaire pourra reussir de cette sorte, et que cet detail luy servira a l'avenir de regle de sa conduite dans vos affaires et de la religion, ainsi malgré toutes les sentiments du contraire du Kortvelvessi, on n'a rien a craindre des ses remontrances differentes. Mr. de Metternich m'a fait voir des lettres de Wienne du 4 de ce mois. Elles portent que l'Empereur s'attache avec une activite extraordinaire aux affaires d'Hongrie que les etats ont acheves de dresser leurs gravamina le 4. Juin, que l'Empereur y faira repondre, qu'il va toutsiours habille a l'Hongroisc et qu'il tache de distingver cette nation de toute maniere, qv'il s'en est attiré la veneration, qv'il a le dessein de faire une reforme in cameralibus, oeconomicis et militaribus, de mettre le royaume dans son ancien etat florissant et eriger des armées qui ne mangveront pas a toute monde donner d'ombrage. Que S. M. J. tachera de faire accommoder les affaires de la religion, qu'il se trouvoit une grande opposition du cotte du clergé et des grands Hongrois et surtout sur l'explication de jure dominorum terrestrium. Je fit clairement voir et je le feres partout que le reste ne sera rien en Hongrie, si on ne satisfait pas a la religion, mais que suppose que l'Empercur pour devenir plus formidable, accordasse tout a cette nation. Il y va alors de l'interet de toute l'Europe et nommement de l'empire de faire rendre la Transsylvanie pour y etablir une balance contre l'Empereur qui ne manguera pas, se sentant si puissant, d'attenter aux droits des princes de l'empire, comme il a fait par la captivite du de la Vergue et par le decret qu'il a fait donner a Ratisbonne contre les Svisses protestants qvi luy ont rendu des services tres considerables dans cette gyerre. Tout cela dis-je fourni des matieres de faire reflechir et non pas sans utilite, les plenipotentiaires des plusieures puissances sur le besoin ou on est deja de songer a borner la puissance imperiale.

#### 205.

## Schreiben Rákóezy's an Klement. Le 18. Juin 1712.

J'ay recû vostre lettre du 7. de ce mois aussi bien que celle qui l'a precedée d'vn ordinaire. Mon dessein a tousjours esté comme il paroit par le premier de mes points de protester contre



les actes de la diete de Presbourg s'ils etoient aussi contraires aux loyx qu'elle sont ceux dont les nouvelles parlent, mais il faut pour faire cette demarche que je les apprenne par des voies plus autentiques que celles d'une gazette, autrement je courrois risque, en me reglant sur un fondement si foible, de ne pas toucher a mon but.

Je suis bien aise du succes qu'a la deduction de mes droits sur la Transilvanie mais vu que Milord Strafford qui en est informé vous a promis de s'emploier en ma faveur aupres de la Reine sa maitresse votre voisge en Angleterre me paroti inutile d'uubant plus que l'avancement de mes interets depend uniquement de la France de maniere que s'elle les negligeroit toute la bonne volonté des autres ne me seviit d'aucun fruit.

A tergo:

Francois Prince m. p.

Monsieur Gnaden.

(Original.)

206.

Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utrecht ce le 21. Juin (1712).

J'sy rendu a Mr. l'ambassadeur de Venise la lettre de V. A. S. al (l') a receu avec un temoignage d'une amité et d'un respect sincere, promettant d'y repondre bientet. Cepandant Mr. de l'oligiane n'a pas encore receu le pleinpouvoir dont V. A. S. a parlé dans sa derniere du 8. de ce mois. On ne fait rien dans le publicy mais il y a euc hier ici un bruit comme si l'ereque de Bristol avoit declaré que les allies ou la plupart entre eux, aiant refusé d'entrer dans les mesures de la reine, il avoit ordre de s'en aller, et que la reine pourra songer a une paix particuliere. On n'a pas trouvé cette nouvelle vertiable; mais je la Hollande et l'Empereur continueront a s'opiniatrer, de sort que la Hollande et l'Empereur continueront a s'opiniatrer, de sort que V. A. S. jugera elle-meme, que dans un cas de separation l'amité de l'Angleterre luy sera d'autant plus necessaire que ectte puissance sera en etat de faire changer la face des affaires d'un amilere, q'en clea sil et son pour vos interets, que je schechen emaniere, q'en clea sil est ben pour vos interets, que je schechen emaniere, q'en clea sil est she pour vos interets, que je schechen emaniere, q'en clea sil est she pour vos interets, que je schechen emaniere, q'en clea sil est she pour vos interets, que je schechen emaniere, q'en clea sil est she pour vos interets, que je schechen emaniere, q'en clea sil est she pour vos interets, que je schechen emaniere, q'en clea sil est she pour vos interets, que je schechen emaniere, q'en clea sil est she pour vos interets, que je schechen emaniere, g'en clea sil est de l'entre de

pareil cas qvi m'embarasseroit par plusieurs endroits. Cela fait aussi asses connoitre, combien il importe a V. A. S. de conserver la bonne volonté de Milord Strafford. Je svis etc.

#### 207.

## Schreiben Rákóezy's an Klement. Le 22 Juin 1712

Il ne m'est rien venu de vous cette ordinaire mais une lettre que l'abbe Brenner m'a cerit ette semaine m'apprend que depuis si long tems il n'a recû qu'un Dupliesta d'une seule de vos lettres. Je ne puis assez m'en etonner veu les ordres presid que je vous ay souvent donné d'entretenir une correspendance exacte et suivie avee luy. Le bien de mes affaires demande que vous l'informiez comme moy meme de ce qui vous faites veu que mes interets dependent entierement de la Cour de France il ne peut y faire aucune de marche seure et positive sans vos lumieres simi pour me confirmer dans l'opinion que jay eue jusque à present de vostre zele et de vostre fédelike pour mon service, vous a ne negligerest rien pour pouvoir lui cerire regulierement par les voies que je vous ay indiqués ou par d'autres que vous pour rest trouver.

(Original.)

Francois Prince m. p.

## 208.

# Berieht Klement's an Rákóczy. D'Utrecht le 2. Juin 1712.

J'ay receu la lettre de V. A. S. d' 11. de ce mois avec les incluses pour les ambassadeurs de France. Elles out etés touts sans couvert; car je n'ay pas observé que ma lettre ayt eté cacheté par un autre cachet. Je sirs dont (e) contraint de faire ladessous mes couvertes. Cependant je svis au desespoir d'etre peutetre eause par ma conduite, quoyque innocente et toutsjours fielde, de la deflinace que V. A. S. poroit avoir de moy, en faisant garder son pleinpouvoir par Mr. de Poligane jusques a l'arrivée de l'abbé Brenner ou jusques a ce que la necessité exigera que je le produisse. Je me seres tu,

Monseigneur, avec tout le respect imaginable, si personne n'en aura pas eu la connoissance; mais apres cela j'ay raison de craindre, que cela ne donne occasion au dit Polignae et aux autres, de n'avoir non plus toute la confiance en moy et peutetre de croire aussi que c'est la cause qu'on me laisse dans l'état pitoiable ou je svis. Sur les pressantes instances de Mr. de Birudorff les ministres des puissances protestantes l'ont ecouté avanthier a l'hotel de l'eveque de Bristol. On v a tenu des discours sur les differentes sentiments, dont nous sommes, et sur mes repraesentations a ce sujet, dont on convenoit de la solidite. Neautmoins on est tombé d'accord a la fin, de dresser par ecrit une intercession pour les protestants d'Hongrie, et de la former selon les praetensions de ceux de la religion pour etre presentés par le C. Zinzendorff a l'Empcreur. Mr. de Metternich et ensvite le C. de Dähnhoff furent les premiers de me dire ces particularites, disant qv'on n'a pas put resister a l'importunité de qvelquuns de faire cette demarche, et qu'elle ne servira a la fin qu'a leur faire connoître clairement, que mon raisonnement a cté incontestable. L'eveque de Bristol que j'ay vu hier m'a dit la meme chose, et sur le pié de son discours que j'ay eu l'honneur d'ecrire a V. A. S. le 17. de ce mois. Les lettres d'Angletterre nouvellement arrivées ont a la fin apportées la declaration de la reine touchant le plan de la paix dont on paroit etre asses content ici. Milord Strafford doit etre deja parti de Londres, et l'eveque de Bristol avec plusieurs autres ministres m'ont assuré, qu'ils ne doutent pas que les affaires iront bien et que la paix pourra etre conclue, avant la fin de 3 mois. Il faudra a present songer a l'arrivée de Mr. Brenner et scavoir quand les François proposeront le contenu de son memoire, de quoy mon entretieu avec eux m'eclaircira avant l'ordinaire prochaine.

#### 209.

## Bericht desselben an denselben.

## D'Utrecht le 24. Juin 1712.

L'ambassadeur de Venise m'a envoié ce matin l'incluse pour V. A. S. J'ay rendu la votre avanthier a Mr. de Polignae; mais comme il la lisoit du monde survenu m'empecha de m'entretenir avec luy amplement. Il a eu cependant asses de temps pour me dire, qve je Foute. Abh. I. B. XVII. pouvoit ecrire a V. A. S., qv'il recoit avec le plus grand respect sa lettre, et qu'elle peut etre assure, qu'on aura soin des ses affaires, d'une maniere que l'Empereur sera obligé de vous rendre justice, Je luy remontroit, qu'il faudra songer a faire venir par plusieures raisons l'ahbé Brenner; mais il repondit que cet voiage etant sujet a tant des inconvenients, il vaudra mieux de ne le pas presser; d'autant plus ajouta-t-il obligeament, que l'affaire pourroit etre negocié de meme par mov, et ov'il aura l'honneur d'en ecrire a V. A. S. Le maresehall de Uxelles n'entra pas beaucoup en matiere, mais faisant assurer V. A. S. de son grand respect me fit connoitre, que l'evenement faira voir, combien il a prit les interets de V. A. S. a coeur. J'ay rendu ce matin a Mr. Menager la sienne; il fit milles protestations respectueuses; mais il m'a paru de n'avoir pas lu le memoire envoyé de Versailles et dressé par Mr. Brenner, comme il me semble, qy'il ignoroit les ordres du roy, car il demanda par qvi votre cause sera proposé, ce qvi me donna l'en informer amplement, et il exaggera aussi la dureté du coeur de la cour de Wienne, sur quov j'av raisonné avec luy asses vivement, luy faisant voir la facilite qu'on aura de vous faire donner une juste satisfaction. La declaration de la reine a son parlement touchant la negotiation de la paix donne bien des mouvements aux Imperiaux et aux Hollandois; ceux-ci declarent hautement, qv'il leur est absoluncet impossible de faire la paix sur les conditions du projet de la reine, et que, si elles ne changent pas, on scra obligé de continuer la gverre. On prend meme effectivement des mesures ici pour ramasser des sommes considerables par voye d'une collect d'emprypte dans toute l'étendue des provinces unies. Si cette voye est agrée, il ne faut pas douter, que cela faira entrer des sommes immenses dans le coffre de l'etat. Quelque resolution que les etats puissent prendre avec l'Empereur, il est constant, que l'Angletterre faira sa paix le plus subitement du monde, et qu'elle trouvera des puissances qvi entreront dans ses mesures, de sorte qv'a present la seule fermeté angloise peut obtenir a V. A. S. une satisfaction dans la paix; et supposé que par la separation des Anglois l'Empereur vinsse a continuer la gyerre avec les Hollandois, V. A. S. aura egalement occasion, ou de rentrer par la voie des armes en Hongrie, ou bien obtenir nne satisfaction par la voie de la negotiation a la cour de Wienne qui par milles raisons sera obligé d'y avoir egard, comme ces evenements sont differents et qu'ils peuvent arriver hientot, je supplie V. A. S. de m'en donner positivement ce qve je doit faire, si un de ceux deux cas viendroit d'arriver. Je svis etc.

## 210.

## Schreiben Rákóezy's an Klement. Le 29. Juin 1712

J'ay recû vos deux lettres du 14. et du 17. de ce Mois. Les raisonnemeus de la premiere se detruisent par le contenu de la seconde, et je vois par celle cy que l'Eveque de Bristol estant tombé d'accord de ce que vous luy avez representé si ses sentimens sont bien sinceres a mon egard les Anglois faciliterant a la France les moiens à avancer mes affaires. Il seroit etonnant que les Alliés envisageassent l'aggrandissement de la maison d'Austria comme vous, qui ne regardez que les etats qui doiveut luy venir par la Paix sans faire attention à ce qu'elle possede actuellement et par consequent i'espere que telle paix que la France puisse obtenir si les Anglois veulent concourir à l'avancement de mes iuterets ils auront une bonne issue les Princes d'Italie meme faisant reflexion sur leur etat conformement a ce que vous avez fait envisager à l'ambassadeur de Venise devroient souhaiter l'etablissement d'une Principauté qui causeroit de jalousie a Caesar vue que queles que puissent estre les engagemens des eet Prince en faveur des Protestants d'Hongrie ils ne dureront qu'autant qu'il sera dans la necessité de les observer l'application qu'il donne aux affaires peut faire voir combien il en apportera a son aggrandissement et s'il preteud faire valoir ses praetensions anciennes et abolies par plusieurs siecles sur la Suisse a quoy doit on s'attendre de luy par rapport à celles que son pere et son frere ont regardees comme contestables sur la Hongrie.

Pour ee qu'est du Vin dont vous me parlez j'en attens au premier jour et je vous en ferai passer pour Milord Strafford mais il faudra que vous demandez le secret sur ce present ear comme il tirenti a consequence pour d'autres Ministres il me seroit bien desgreable de le refuser a citant pass ne tat de les satisfaire. Je conviens avec vous de l'utilité que j'en tireroit mais m'est absolument impossible d'avancer mes affaires par cette voie les moiens manquent entierement.

Rien n'est si faux ui si mal fondé que l'opinion dont vous dites qu' on est prevenu contre moy au sujet des Negotiations du Comto De la Verne. Vous pouvez l'assurer et même que je ne seais pas encore aujourd'huy quelles elles ont esté, ni sur quoy elles ont roulé, et si vous le seavez, ne manquez point de m'en informer par vostre première.

(Original.)

Francois Prince m. p.

211.

Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utrecht, ce le Juillet 1712.

J'ay receu hier celle de V. A. S. du 22. du mois passé avec l'incluse pour Mr. Caspari, que je luy ay fait tenir. Tout est ici en mouvement depuis la declaration du duc d'Ormond et de l'evegve de Bristol. On attend avec impatience le retour de Milord Strafford, pour voir ce que l'Empereur et les Etats Generaux resoudront generalement. On croit qu'ils pourront bien continuer la gyerre, vu que l'Empereur offre d'entretenir a homnies. On dit qu'il n'est pas coutent des llongrois assemblées en diete et qu'il viendra a Francfort sur le Main, pour etre a porté des affaires. V. A. S. ingera elle meme. que cette crise me mett hors d'etat de negotier beaucoup; ueantmoins m'etant entretenu hier avec Mr. de Polignac, je luy dit, qve je croioit qu'en cas qu'on fisse une paix separé avec l'Angleterre et qyelqves autres, on ne pourra rien obteuir pour V. A. S., et je luy av demandé la dessous des sentiments. Il dit que j'avoit raison, mais qu'au pareil eas on devoit songer a une nouvelle gyerre en liongrie et aux moiens d'obtenir des subsides non seulement de la France mais aussi d'Angletterre, qvi en fourniroit assurement des considerables, et comme on croit que le roy de Svede soutenu a present par la France et l'Angleterre va redresser entierement ses affaires et les remettre sur l'ancien pié, nous raisonnames ensemble sur les moiens qu'on denoit trouver, supposant la continuation de la gyerre, pour accommoder V. A. S. avec le dit roy dont l'amitie seroit alors absolument necessaire. Mr. de Polignae me promett d'en ecrire a la cour, disant que je devoit rendre compte a V. A. S. de ce discours, pour seavoir ses sentiments et d'en informer aussi Mr. Brenner, ce que je fait anjourdhui, luy cerivant a mon ordinaire, et je ne seaures pas asses comprendre comment il se peut plaindre de ne pas recevoir de mes lettres, n'aint pas manqué d'entrétenir correspondance avec luy, depuis qu'il m'a une fois repondu. Le C. de Wertheren est a la Haye, et je ne manqueres pas de le voir a son retour, ainst cerite le 7. Juin a Mr. d'Ilgen. Je fit tant a la fin, que les ministres du roy de Prusse receurent aujourd'hui ordre d'appuier vos interets. (Le reste des repraesentations sur mes dette.)

# 212. Bericht desselben an denselben. D'Utrecht le 5. Juillet (1712).

Une nouvelle indisposition m'a empeché de sortir depuis que j'ay eu l'honneur d'ecrire a V. A. S. la derniere ordinaire, de sorte que la joint a l'inaction causé par l'absence de Milord Strafford est a la raison, que je n'ay rien a mander de sur a V. A. S. par la poste d'aniourd'hui. Aiant parlé le soir de la dernière ordinaire a l'ambassadeur de Venise, il m'a dit sous la foy du secret exact, qv'il a sondé non seulement les ministres de France, mais aussi ceux d'Angletterre a votre sujet, nour yous pouvoir mieux servir et engager la Bepublique en votre faveur; mais qu'il luy semble par la reponse qu'il en a receu. qv'ils n'agiront pas avec beaucoup de vigueur et qve tout au plus ils s'interesseront pour votre retablissement des vos biens hereditaires et la surcté de sa demeure. Milord Strafford devoit partir hier de Londres d'ou il est attendu a la Have, vers la fin de cette semaine, et je croit qy'avant son arrivée on n'y prendrera pas aucune resolution sur la paix et sur la gyerre, les provinces etants des diverses sentiments. Je svis etc.

> 213. Antwort des Abbé Polignac an Rákóczy. Ce le 5. Juillet 1712.

Reponse de Mr. Polignac a la lettre du Prince, d'Utrecht.

## Monsieur!

J'ay receu avec beaucoup de reconnaissance la lettre que V. A. S. m'a fait l'honneur de m'ecrire et j'ose la supplier d'etre bien persuadé

qu'il n'y a personne au monde qui ayt un desir plus sincere de contribuer a son repos que j'en ay; Les ordres du Roy mon maitre sont si positives et si pressantes la dessus que je manqueray a mon devoir si je ne faisse touts mes efforts pour le service de V. A. S. dans cette conjuncture, mais je peut dire que je feray contre ma propre inclination. J'ay tousjours pris une part tres sensible a ses Interets quoyque je n'eusse l'honneur de la connoître que par son illustre nom et par ses belles actions qui meritoient aussibien que la justice de sa cause un sort plus heureux. Mr. l'abbe Brenner sait depuis longtemps quels sout mes sentiments à cet egard et ses autres ministres que i av vu a Paris et ici me serviront des temoins fideles. Je la remercie tres humblement de l'honneur qu'Elle me fait de me confier le pouvoir qu'Elle leur destine. J'executeray sur cela punctuellement ses ordres aussibien que touts ceux dont il luy plaira de m'honorer dans cette Negotiation. Elle ne peut compter sur personne qui soit avec plus de respect et d'attachement que moy A. S. A. S. etc.

## 214.

## Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utrecht le 8. Juillet 1712.

Mr. de Polignac m'envoya une heure apres le depart de la derniere ordinaire l'incluse pour V. A. S. Je ne seait pas quand les deux autres plenipotentiaires me donneront leurs reponses. Les nouvelles et les lettres particulieres de Wienne continuent d'assurer positivement l'accommodement de V. A. S. avec l'Empereur, qvi sera bientot conclu, et que vous alles pour cet effet a Presbourg. N'aiant pas eu des vos lettres depuis 3 ordinaires, je ne laisse pourtant qy'assurer du contraire les ministres qui s'informent de moy, et l'eveque de Bristol, m'ajant demandé hier ce que j'en scavoit, je luy dit qv'il n'etoit pas probable, qve V. A. S. v songera, les affaires doivant etre terminées ici. Milord Strafford est arrivée a la Haye, et l'eveque de Bristol est parti hier pour l'aller joindre, on s'attend a quelque declaration d'eclat de leur part; mais on scait aussi, que les etats aiant presque resolu la continuation de la guerre se preparent aussi bien que Mr. le C. de Zinzendorff de leur repondre fortement etc.

## Sehreiben Rákóezy's an Klement. Le 9°. Juillet 1712.

J'ay reed vostre lettre du 28', avec celle de l'Ambassade ur de Venetia qui y estoit jointe et la quelle me donne des grandes esperances des bons offices de ce Ministre par les termes infiniment obligeants dont elle est remplie. Vous l'en remercierez de ma part et continuerze à cultière ses bons sentimens pour moy.

Le discours que Mr. l'Abbé de Polignae vous a leun sur ce que je devoit attendre de son maitre au sujet de mes affaires, est si positif que je rois y pouvoir compter comme sur les assurences les plus fortes. J'envisage comme vous que la Paix particuliere de l'Angeleterre pourre faire naitre des conjunctures favorables pour ens interets et si eet evenement vient a causer un separation semblable a celle que vous craignez, vous n'aurez qu'a svivre les misires de France, mon dessin estant de vous faire passer d'aupres d'entre els ficilitez d'estre payé plus regulierement que par le passé de mes subidées et par consequent de four nir a vostre subsiste nee.

A tergo:

Francois Prince m. p.

A Monsieur

Monsieur Gnaden de Rosenau. (Original.)

216.

Berieht Klement's an Rákóczy. De la Haye le 12. Juillet 1712.

Les ministres imperiaux et les gazettes ne parlent que de l'accommodement de V. A. S. avec S. M. J. N'aisant pas cui des orderde V. A. S. depuis 4 ordinaires, je ne seait plus que repondre aux ministres des allies. Ayant voule parler s Milorde Strafford, il m'a fait faire un compliment d'excuse m'assurant qv'il sera de reteur dans 10 ou 12 jours et qv'il me pourra parler alors plus commodement. Les Edats Generaux et les etats de la province d'Ilollande, ayant etés assemblées a diverses reprises sur les propositions de l'eveque de Bristol et du C. Strafford, les derniers ont pris la resolution q'on ne eonsentira pas a aueun armistice saus un consentement general des allies et sans que la France s'explique plus elairement sur les offres qv'elle a fait aux allies. Les autres resultats sont tenues fort secrets, et on apprend qu'avant le depart de Milord Strafford pour l'armée dont on ignore le sujet, on a envoyé un Currier au prince Eugene, de ne pas agir pendant 2 jours. Il est certain que la resolution des princes d'Allemagne et surtout celle du roy de Prusse de laisser les trouppes a l'armée et de leur dessendre de svivre le due d'Ormond, a heaucoup contribué a la fermete qu'on temoigne de continuer plutot la gyerre que d'acquiescer anx conditions proposées par la France. J'ay vu un cerit qvi contien les sentiments du Comte de Zinzendorff sur les conjunctures presentes du 28. Juin 1712, ou il dit que, si on accepteroit les conditions de la paix declarés dans la harangve de la reine de la Grand Bretaigne et son parlement, on se mettroit dans un danger evident, que pour cela e etoit une resolution digne da la fermete de l'état que ses deputes a l'arméé conjointement avec le Prince Eugene ont refusé de consentir a l'armistice et a la levé du siege des Qvesnoy, et ont persvadé aux generaux d'Allemagne de ne point svivre le due d'Ormond ave pour se soutenir. On devroit temoigner la meme constance et prendre selon son avis pour le maintien de la grande alliance et pour dissiper les desseins de la Frauce les resolutions svivantes. (1.) Ov'on doit renouveller l'alliance entre S.M. J. et l'etat, dont le but doit etre l'entiere restitution de l'Espagne et les satisfactions dues aux autres allies. 2. Qve le renouvellement etant fait, on doit inviter toutes les autres puissances interessées dans la gverre a y entrer, et que pour cet fin on leur doit donner les satisfactions que leurs sont dues qve S. M. J. y contribuera tout ee qvi dependera d'elle humainement et qu'elle tachera meme des les disposer a terminer promptement leurs differents avec l'etat, qu'ensvite on doit songer aux fonds de la continuation de la gyerre et surtout a la conservation de la communication par mer entre Barcellone et l'Italie. Ove comme les puissances qvi fournissent les trouppes en Flandres sont interessées dans la gyerre du Nord, on doit se faire un plan sur lequel on y doit faire la paix, afin que ees princes faut de cela ne puissent prendre ladessous des mesures nuisibles a S. M. J. et a la eause commune, que pour ce fin on doit tacher d'engager la reine de la Grande Bretaigne dans ees mesures svivant ses anciens engagements. Qve S. M. J. fournira pour ee fin : hommes contre la France effectivement, qu'elle paiera le tierce de 4 millions pour la continuation de la grerre en Espagne, et que, si humainement se peut q'elle empleice nenore d'avantage de ses forces contre l'ennemi commun, et qv'il entrera dans touts les mensienses que les allies luy pourront proposer etre efficaces a la continuation de la grerre. Comme en a gouté ici ses sentiments et comme cela paroit etre une invitation aux etats de se meler de l'accommodement de V. A. S. en cas qv'il ne soit pas fait comme on le public, j'en entretiendres aujourdhui et demain le Pensionaire dont je pourrecrire les sentiments la premiere ordinaire. Il court un bruit our qv'on a des grands soubeons contre 3 personnes du gouvernement, d'avoir eu qu'eleve intelligence avec des puissances etrangeres.

#### 917

# Schreiben Rákóczy's an Klement. Le 16°, Juillet 1712.

La Poste precedente ne m'avant rien apporté de vostre part, i'av recu celle ci vostre lettre du 5'. de cc Mois ce que vous a dit l'Ambassadeur de Venetia me surprend d'autant plus, qu'il est enticrement opposé aux assurances que la France m'a donnés et a la manière avec laquelle les Ministres d'Angleterre m'ont promis insque a present de soutenir mes Interets cette affaire merite absolument que vous fassiez expliquer les Ministres de France sans compromettre celui de Venetia qu'enfin vous parliez à l'Abbé de Polignae prenant pour pretexte que voulant engager plusieurs puissences a sontenir mes Interets il seroit necessaire que pour bien prendre vos mesures et executer mes ordres vous pussiez seavoir de quel maniere l'on vou dra avancer mes affaires et quels sont les movens qu'on emploiera pour me faire rendre ma Principauté ajoutant que trouvant entre autres puissances la Republic de Venise interessee a v contribuer, vous avez formé le dessein par mes ordres d'v engager son Ministre mais que comme la premiere question, qu'il vous fera sera si la France agira dans cette vue il vous est necessaire de scavoir ce que vous pouvez lui repondre la dessou. Vous m'informerez incessamment de la reponse que Monsieur de Polignae vous dira, ensuite de quoy je pourais tirer quelques lumieres des contrarietes qui se rencontrent

entre ce que l'ambassadeur de Venetia vous a dit et le langage que ceux de France vous ont tenu selon ce que vous m'avez marqué par vostre precedent. Vous ferez envisager à cet Ambassadeur qu'il est naturel de supposer que la France ne continuera pas la Querre en ma faveur mais que les assurences que Rex m'a donnees de me faire rentrer dans ma Principauté sont trop fortes et ont eté trop souvent reiterées pour qu'il se tienne a mc procurer la simple restitution de mes biens hereditaires sur tout si sa Maiesté peut etre assure du concours de quelques autres a la meme fin. de sorte que si l'ambassadeur de venetia vouloit donner a connoitre a ceux de France qu'il souhaitte les seconder dans cette vue selon l'interet que la Republic va je crois que cela contribueroit beaucoup a v fortifier ceux de France et en effect si l'on considere bien les conjonctures presentes comme selon le projet du Traitte de la Paix la maison d'Austria doit retenir le roiaume de Neaple l'humeur violente de Caesar d'aujourdhni et son desire immoderé de s'aggrandir feront sentir que le demembrement de la Transilvanie des autres etats de sa maison seroit d'une plus grande utilité a la Republic de Venetia qu'a la France meme d'autant plus que Caesar ayant engage a ce qu'on dit les etats de Croatie a reconnoitre la succession dans la ligne des femmes paroit avoir des desseins de longve vue et que s'il peut retenir la Principauté de Transilvanie par son pretendu droit de conqueste elle bridera tellement le roiaume d'Hongrie que sans le forcer a consentir a une semblable reconnoissance iamais cette couronne ne sortira de sa maison et ensuite la Republic de Venetia poura-t-elle l'empecher de se fortifier sur la mer adriatique avec l'aide du roiaume de Neaple et de se metre en etat de troubler le commerce de venetiens dans le Levant de la meme maniere que les Anglois vont faire a l'egard de celui des Hollandois par la possession de Gibraltar et de Port Mahon en lieu que la Transilvanie etant detaché l'on pourroit toujours en vertu d'un traité offensif et defensive avec la Republic s'opposer aux vues de la maison d'Austria et esperer l'association de la Hongrie meme si le roiaume se sentoit maintenu et pas tout a fait entourrée. Vous prierez ensuite Monsieur l'Ambasade ur de ne pas abandonner les desseins qu'il avoit d'angager la Republie dans mes Interets mais au contraire d'y persister et de plus de vouloir hien employer son credit anpres de la France et de l'Angleterre pour les porter a me maintenir. J'espere que le retour de Milord Strafford me fera connoitre qu'il s'est souvenue de moy comme il vous l'a promis a son depart et quoy que les ministres de France persistassent a tenir le meme langage c'est a direa ne se pas declarer ouvertement sur ce qui me reguarde jo ne desespere pourtant pas de les voir agir avec empressement lorsque ils verront plusicurs allies detaches de la maison Austriene.

(Original.)

Francois Prince m. p.

## 218.

Bericht Klement's an Rákóczy. De la Haye ce le 16. Juillet 1712.

Le Grand Pensionaire avant eté occupé toute la semainc, je ne put le voir qu'hier au soir ou je luy ay dit les mesures prises a Utrecht pour l'inclusion de V. A. S. dans la paix, si le traitte s'en continueroit. Mais venant tout d'nn coup raisonner sur la conjuncture presente, je luy ay representé que, supposé la continuation de la guerre, l'Empereur sans nne satisfaction donne a V. A. S. ne pourra pas accomplir ses promesses qu'il donne, que pour cet fin l'état a la meilleure occasion de s'emploier efficacement pour votre accommodement aupres S. M. J. il m'a parn de ne vouloir pas trop entrer en matiere crainte apparement de me decouvrir les sentiments de l'état pour la continnation de la gyerre. Il m'a promit seulement d'en parler a l'état et au Comte Zinzendorff. Un homme cepandant m'a rendu visite aujourdhui; je le connoit etre emploie secretement par l'etat. Je luy ay montré sans hesiter la diversion que V. A. S. pourra causer, si on ne la satisfait pas et par la empecher l'Empereur a executer ses desseins. Il m'avoua que cela fait et faira beaucoup d'impression sur l'état pour le faire agir a la cour de Wienne, et comme il croit que j'ay peutetre des points d'accommodement en poche il m'en sonda ajoutant qv'il esperoit, que V. A. S. ne s'arretera pas aux formalites nour sauver l'honneur de l'Empereur. J'ay renliqué que nourvu que V. A. S. puisse obtenir rem. ie ne doutoit point, qv'elle apportera toutes les facilites pour les formalites. J'ay receu hicr celle de V. A. S. du 29. du mois passé. Je dit d'abord au maitre d'hotel de Milord Strafford, qv'il recoivra du vin d'Hongrie. Je luv av fait promettre le secret. Ce qui concerne les negotiations du C. de la Vergne, il a eté longtemps a Hambourg et a negocié a ce qu'on pretend a Berlin, a Gotha et a Mecklembourg; son projet etait, dit on, de faire sortir les Moscovites et les Saxons de Pomeranie, retablir en Pologne le roy Stanislas, troubler l'empire, faire rendre satisfaction par le roy Auguste a la maison de Gotha. Pour cet fin la Prusse devoit donner 12 bataillions et 12 escadrons; Gotha 8 bataillions et 6 escadrons; Mccklenbourg a proportion; et les Svedois "hommes. Les trouppes devoient etre paiées par la France, selon quelquuns commandées par le duc de Mccklenbourg et sous luy par la Vergne. Quelquins ajoutoient, que c'etoit V. A. S. qv'avoit inventé et fait agreer ce projet a Berlin. qu'elle devoit commander cette année pour se menager l'occasion de pouvoir rentrer en Hongrie. Le mistere en est, que la Cour d'Hannover, touts jours contraire a celle de Berlin, luy a voulu imputer cette chimere qu'on traitte de calomnie, pour la commettre avec les allies et pour donner lieu aux Moscovites de manger le duche de Mecklenbourg, dont la noblesse, etant en Proces avec le duc heau frere du roy de Prusse, est soutenue par la cour d'Hannover. A l'heure qv'il est, on croit les Anglois a Dunkerque, par consequence la continuation de la gyerre contre la France resolue. Peutetre sera-t-on obligé de la faire a l'Angleterre. On dit que Milord Strafford aiant proposé ici l'armistice, on luy en representa les inconvenients; mais sur ses remontrances on luy dit, qv'on a tant de defference pour la reine, qy'on y consentira pourvu qy'il explique de quelle matiere la suspension d'armes doit etre generale ou particuliere, si on pourra envoier lever des contributions, comment fourager. Enfin on luy fit tant des questions qu'il vit bien qu'on tachoit d'eviter sa demande et gagner du temps, pour faire prendre des resolutions au prince Eugene, a qvi on a donné un pouvoir d'agirt comme bon luv semblera. On attribue le depart de Milord Strafford pour l'armée a l'entrevue qu'il y doit avoir avec Mr. de Torci qvi est a celle de France pour le porter qve le roy donne Ipres aux Hollandois, pour qu'ils consentent a l'armistice, et c'est le temps seul qvi developpera touts ces misteres.

# Sehreiben des Abbé Brenner an Klement. Parisiis, 18. Julii 1712.

Sine Conctatione certiorem reddo P. D. V. me hodie vel eras 30.000 L. pro Serenissimo Principe percepturum esse, quae mercatori Hellissant assignantur, quid nilhi inde venit janı priden debeo. D. C. Bercseny, qui hisse diebus advenit, una portio cedit, sed et hace exigua reliquum per Cambium line in Hollandiam et inde Gedanum transmittiur. Igitur quandoeyus seribere non gravetur P. D. V. Sereuissimo Principi, ut aliquid pro cadem in Hollandia suae Serenitatis jusus relinquatur.

Hodie ad eundem Serenissimum in eadem P. D. V. causa seribo, ejusdem necessitatem exponens, lubens enim ostenderem quan vere sim etc. P. S. accepi informationes in litteris de 30. Junii et uberiores expecto.

#### 220

## Berieht Klement's an Rákóezy. De la Haye le 19. Juillet (1712).

J'av eu l'honueur de recevoir hier celle de V. A. S. du 9. de ce mois. Il n'est que trop yray, que les lettres pour les plenipotentiaires de France me sont venues saus couvert; sans que i'v aut touché. Elle aura la bonté de se souvenir, que je luy ay marqué cet byver, que touts les ministres etrangers se plaignent de ee qu'on ouvre leurs lettres et meme quelquefois bien grossierement comme il est arrivée a Milord Strafford avee une lettre venant du roy de Prusse, de sorte qv'il n'est pas etonnaut, qv'on ouvre celles qvi me sont adressees, Etant eurieux, comme on est, peutetre a-t-on voulu par les adresses otées m'empecher de les rendre sitet. En un mot, Monseigneur, ce n'est pas ma faute, qv'elles ont manqvé des couvertes. Je fit cepandant la dessous les adresses necessaires et je les ay rendu aux dits plenipotentiaires, pour ne pas perdro du temps, dont j'ay rendu compte a V. A. S. dans mes precedentes. Mr. de Polignac y aiant meme repondu, ainsi les plenipotentiaires les aiant entre les mains, il m'est impossible de les renvoier. J'attenderes tres respectueusement vos ordres ulterieures sur ce sujet. Je n'ay pas put encore parler a Mr. de Wertheren, et le Grand Pensionaire que j'ay vu hier n'avoit encore rien a me dire. L'eveque de Bristol etant arrivé ici le 16, a midi a vu les ministres de Moscovie, de Svede et de Dannemark, et on croit qv'il y a des negotiations sur le tapis, pour disposer ce dernier a faire sa paix avec la Svede. Il a vu ensvite Mr. le Pensionaire et Mr. Buis, auxqvels il doit avoir insinué qve, si l'etat ne se conforme point aux sentiments de la reine, elle faira publier sa paix et songera a d'autres mesures. On ne scait pas encore, quelle resolution l'etat prendrera, pour la gverre ou pour la paix. L'affaire n'etant pas encore decide dans les provinces de l'union, les etats d'Hollande qvi s'assemblent demain, avoient dernierement resolues la gyerre du consentement de villes hormis celle d'Anssterdam et de Dort qui ont opines pour l'armistice et ensvite pour la paix, a condition neantmoins, ave la France s'explique prealablement plus amplement sur la satisfaction due aux etats et aux autres allies. Qvelqvuns disent qve L. H. P. ont deja resolues de paier aux trouppes des princes d'Allemagne qui restent aupres le prince Eugene les arrerages qui leurs sont ducs par l'Angletterre. Quelques bataillons du duc d'Holstein ont declarés, qv'ils svivront le duc d'Ormond. L'Empereur ajant remis le jugement de son different avec le duc de Savoie aux ministres d'Angletterre et d'Hollande, qvi sont a Milan, ceux ci ont jugé pour le duc, dont l'Empereur n'est point du tout contant; ce qvi surprend ici tout le monde d'autant plus que S. M. J. devroit plus menager dans cette conjuncture ses allies et surtout S. A. R. de Savoye qui en est chagrine et qui ne temoigne que trop son inclination pour faire sa paix avec la France qv'il a deja sigué, s'il faut croire les nouvelles de Paris. Les Turcs fortifient leurs postes avancées en Hongrie et ammassent des grands magazins de ce coté la, et on croit meme avoir des avis certains, que c'est a dessein de declarer la gyerre a l'Empereur. Il est constant, Monseigneur, que l'Angleterre a fait sa paix separée et il est presque sur, que la Hollande avec l'Empereur continueront la gverre et que cela pourra rompre le congres d'Utrecht.

221.

Schreiben Rákóczy's an Klement. Le 20. Juillet 1712.

J'ay recu vostre lettre du 8°. de ce Mois avec celle qui y estoit jointe. Je n'ay rien a ajouter aujourdhuy aux ordres que je vous ay

donné par mes precedentes, et je crois qu'il est inutile de vous exhorter a ne rien negliger pour y satisfaire.

Ce qui se public de mon accomodement avec la coar de Wienne est absolument faux dans toutes ase circonstances, et vous pouvez assurer que les demarches, qu'elle m'attribue a cet egard, ne sont fondées que sur l'envie qu'elle a d'en persuader le public a mon dessvantage.

Francois Prince m. p.

A Monsieur Monsieur Gnaden.

(Original.)

A tergo:

222

Bericht Klement's an Rákóczy.

De la Have le 22. Juillet 1712.

Je n'ay rien receu de la part de V. A. S. cette ordinaire et je n'ay pas manqve aucune ordinaire de rendre compte a V. A. S. de ce gyi se passe. Ma presence a Utrecht seroit bien necessaire a present. mais la cause de mon absence subsistant toutsjours et tout le monde me refusant du credit, je svis obligé de souffrir et de rester ici malgre mov. Selon l'ordre de V. A. S. i'av vu le Comte de Wertheren et ie le fit le compliment dans les termes ordonnées. Il m'a receu fort civilement me priant d'assurer V. A. S., qv'il s'estimera tres heureux de contribuer a sa satisfaction. Qv'il est vray que vous et Mr. Bercsenyi luy ont fait voir clairement la justice de leur cause et que le roy son maitre souhaiteroit de voir V. A. S. retablie; mais qv'il n'en etoit pas instruit d'autant plus qu'il ne scavoit pas, de quoy il s'agit ici. Je luy ay repondu de la restitution de Transsylvanie et du retablissement de ceux qvi vous ont svivi. Nous raisonnames longtemps ensemble sur les affaires d'Hongrie, et prenant congé de luy, ay demande la permission de le pouvoir aller voir de temps en temps, ce qy'il m'accorda aussi bien qye sa concurrence, si elle sera necessaire pour vos affaires, dont il ecrira au roy son maitre. Le Pensionnaire s'est entretenu hier avec moy avec un peu plus d'ouverture que dernierement, et l'av compris que c'est a cause de la continuation de la gverre resolue. Je luy dit donc que l'etat avoit la meilleure occasion de se rendre mediateur de l'accommodement de V. A. S. avec l'Empercur dans une conjuncture ou il doit eviter toutes les nouvelles diversions qui pourroient arriver et faire ses dernières efforts pour la gerrer. Il m'assur, qu'on exverso ordre a Mr. Bruinia s'offirir l'interposition de l'etat a l'Empereur pour votre accommodement et qu'en meme temps on en parlera ici au C. de Zinzendorff et tachera de le disposer a cerire fortement sur ce sujet a sa cour; que c'etat de tot qu'on pouvoit faire a present et en attendant le retour de Mr. de Welderen qui est a l'armée et qui sesit la svite et le secret des nos affaires. On croit que Milord Strafford est allé faire un tour a Paris, mais on l'attend bientot ici. Le svis etc.

## 223.

# Schreiben Rákóezy's an Klement. Le (23.) 1) Juillet 1712.

J'ay recu vostre lettre du (12.) de ce Mois. Je m'etonne que vous ajoutiez si legerement foy a ce qui se dit de moy sur les discours des Ministres de la Cour de Vienne et sur les bruits d'une Gazette. Ne devriez vous pas estre persuadé du contraire et en assurer les autres par la raison seule que je ne vous en mande rien, veu que si en effet je m'accomodoit avec l'Empereur, je revoquerois ou vous ordonnerois au moins de suspendre les ordres que je vous ay donné ci devant. Vous sçavez que quand Caroly a fait sa paix, je ne vous l'ay laissé ignorer et lorsqu'il s'agirs a l'avenir des semblables evenemens, attendez pour croire ce qui s'en dira, que je vous en aye informé moy même.

Mons. Caspary me mande que pour vous mettre a couvert des insultes de vos creanciers il vous a preté 200 florins d'Hollace e vous me marquez que la même consideration vous a obligé dade et vous me marquez que la même consideration vous a obligé de passer a la Hoye. Je suis pourtânt bien aise qu'il vous ayt fait ce plaisir conformement a la permission que je vous ay donnée d'emprunter de l'argent sur mon credit.

Francois Prince m. p.

A Monsieur Monsieur Gnaden de Rosenau.

A tergo:

Mon:
(Original.)

<sup>1)</sup> Das Datum des Tages ist ausgerissen.

#### 224

# Bericht Klement's an Rákóczy. De la Haye le 26. Juillet 1712.

Le duc d'Ormond, aiant publié a l'armée l'armistice entre la France et l'Angleterre, a fait premierement mine de marcher vers Ypres; mais changeant de route il prit le chemin de Gand on il y a gvarnison angloise dans la citadelle. Cela joint a la prise de Dunkerque livré a l'escadre angloise par la France, cause ici beaucoup des inqvietudes d'autant plus que l'armée angloise, aiant si proche Dunkergve et Ypres, peut beancoup incommoder les Hollandois et empecher que les vaisseaux pour la Flandre et Brabant ne montent point l'escaut. Non obstant cela on croit prendre avant le 5 d'aout Landreci et pousser en France ne trouvant aucun obstacle d'aller a Paris qui en est eloigne de 26 heures. Le Prince Eugene, dont l'armée est encore plus forte de 15", hommes que celle de France a ecrit de sa propre main a Mr. Heems, envoyé de l'Empereur, qv'il repond sur son honneur, que cet hyver les trouppes de l'Empereur subsisteront aux depens de la France, ce sont les desseins et les esperances qu'on a ici; il faut voir a present, si les Anglois resteront, qvoy pendant le terme de l'armistice de deux mois, ou bien s'ils fairont quelque demarche favorable aux François, toutefois on en est ici beaucoup ingviet et on suppose que l'Angleterre se pourra bien declarer contre les allies, s'ils n'acceptent pas son projet de paix. Touts les ministres sont partis hier pour Utrecht, ou on croit que les Francois demanderont un armistice generale moieunant des offres ulterieures, et que, si les allies le refusent, l'eveque de Bristol pourra declarer la paix que la reine a fait avec la France. On dit que les estats ne prendreront aucune resolution au sujet de la continuation de la gyerre avant la fin de la campagne, pour voir comment elle finira. Les etats d'Hollande s'assemblent aujourdhui et la ville d'Amsterdam a eté encore samedi dernier du sentiment de tacher de faire une bonne paix. Les bourgvemaitres y estoient allés le meme jour et doivent comparoitre aujourdhui a l'assemblée, et on scaura quelles resolutions ils auront apporté. Les François en attendant aussi bien que les Anglois menacent de rompre le congres d'Utrecht et s'en aller conferer a Dunkerqve. Il est sur que l'etat ne les retiendra pas; mais aussi est il vray, qve ce ne sera pas luy qvi le faira partir et meme Fontes. Abth. II. Bd. XVII.

qv'il evitera de tout son pouvoir toute rupture avec l'Angleterre. On avoit refusé de faire passer par Bouchain Milord Strafford, qu'il en a fait grand bruit; mais on luy fit faire compliment ladessous, que le gouverneur a surpassé son ordre, et on le fait venir ici pour rendre compte de sa conduite. Comme il m'est impossible de retourner a Utrecht pour v etre utile a V. A. S., je songe toutsjours a chercher les moiens les plus propres pour son retablissement. Le Pensionnaire m'aiant promis svivant la mienne du 22, de ce mois de parler au C. de Zinzendorff et d'ordonner la meme chose a Bruininx a Wienne au sujet de V. A. S. j'ay trouvé moien de faire connoissance avec un homme qui connoit les ressorts secrets des toutes les cabales de cet etat. Je luy fit voir clairement l'utilité et la necessité ou on est de faire l'accommodement de V. A. S., et j'ajoutoit par maniere d'acqvit qye celuy qvi s'y voudra interesser, sera recompensé reelement. Il revint hier et me dit, qv'il a parle de mon affaire au Baron d'Iffertum, et qu'il luv a dit que, s'il effectuoit l'accommodement de V. A. S., il pourra toucher : ecus , lorsque V. A. S. sera retabli, et qu'en attendant on les luy assurera, que ladessous le dit baron me soubaittoit voir pour scavoir de moy statum rei. C'est un seigneur de grande capacité d'Overvssel qui par sa naissance et par son habilité a beaucoup de pouvoir dans l'etat, et qui peut faire agir par tout ses parents et ses creatures. Je l'ay trouvé instruit des nos affaires jusques au traitte de Caroli, et je luy dit en peu de mot ce qvi s'est passé depuis ici avec les moiens que V. A. S. aura de faire une puissante diversion dans cette conjuncture ici. Il me convint de cela et il me demanda sur quelles conditions V. A. S. se voudroit accommoder. Je luy dit a neu pres celles que la France doit proposer. Il me dit donc, que la restitution des vos biens en general l'amnistie y ne souffriront aucune difficulté; mais qu'il ne faut point de tout esperer la Transsylvanie, et ave meme l'etat ne s'en melera pas, aiant depuis quelque temps vos assurances, qu'elle consentira a un eqvivalent que, si V. A. S. est encore d'humeur de l'accepter, qv'il veut agir non seulement par luy et par ses amis pour porter non sculement l'etat a prendre ladessous une resolution vigoureuse pour v faire donner les mains a l'Empereur, mais aussi qu'il faira ses dernieres efforts sur l'esprit du Prince Eugene et du C. Zinzendorff qvi sont zelées pour la cause commune. et qui par cette raison pourront entrer dans les sentiments de l'état, et aussy v persyader l'Empereur gyi a beaucoup de consideration pour

leurs conscils. En le remerciant je luy dit, q" il ctoit tray qve V. A. S. avoit declaré d'accepter un eqvivalent, pourvu qve les Transsylvains y consentissent, et q" ils fissent aussi satisfaits sur leurs griefs, et qve V. A. S. sera toutsjours prete a teuir sa promesse sous les conditions cependant, q" il pourroit et re pervaside d'un er connoissance cell. Il m' a promit d' y aller travailler de meme moment qve je devoit agir de mon cole, sans faire semblant de rien aupres le Pensionnaire, et qve j' aures bientot des ses novelles j).

225.

Schreiben Menager's an Rákóczy. Reponse de Mr. Menager le 2. d'aout 1712.

Monsieur!

La lettre que V. A. m'a fait l'honneur de m'ecrire m'a etéerodue par le sieur Kiement. Je la supplie tres humblement d'etre persradé que j'emploieres avec plaisir touts mes soins pour luy procurer dans le traitté qui est à faire les satisfactions qui luy sont dues, le roy mon maître le desir, j'y suis encore tres particulierement determiné par les sentiments du respect avec lequel je suis etc. (Cooje.)

226.

Bericht Klement's an Rákóezy. De la Haye le 2. d'Aoust 1712.

La derniere de V. A. S. ayant eté du 9. Juillet j'ay receu bire la fois trois de sa part du 16. 20, et du 23. du mois possé. L'ar-rivée de Milord Strafford donne un nouveau mourement au congres d'Utrecht. Je ferai tout au moude pour y aller pour deux jours pour voir non seulement Milord Strafford, mais aussi pour executer les ordres dont V. A. S. m'a chargé dans la sienne du 16. du mois possé, Le doit cependant vous dire tres humblement que vos affaires iront tres mai si la France ne veut pas faire aucune demarche pour V. A. S. et de s'interesser pour V. A. S. et de s'interesser pour V. A. S. et non seulement le reste de l'alliance outre les Anglois s'est unie de plus en plus avec l'Autriche et avec l'Ilollande mais aussi les puissances hien portées pour V. A. S. es d'y

<sup>1)</sup> Siehe den Nachtrag am Ende.

sont engagées autrement que de se joindre à la France quand elle vous proposera si bien que les allies ayant cette idee ils n'en fairont rien plus et en attendant le temps se passera sans que la France aura proposé pour la meme raison des allies la cause de V. A. S. Ainsi j'ay eu raison de presser Mr. de Brenner de faire expliquer la cour sur la maniere dont elle vous faira proposer, si elle en faira condition de la paix et si elle demandera celle de V. A. S. comme pour son allié ou comme pour son ami mais il n'y a pas repondu. Je scait d'ailleurs de la propre bouche de Mr. de Polignac le peu de cas que luy et son maitre font de la Republique de Venise. Sa conduite et sa irresolution dans la guerre d'Italie sont cause de l'esclavage ou une partie de ce pais est l'autre en etant menacé de sorte que je craigne que Mons, de Polignac etant dans ses sentiments pour la Republique j'aurai de la peine à le faire expliquer suivant vos ordres, je ne crois non plus qu'aucun raison puisse engager la Republique d'agir ouvertement en votre faveur le Mantouan l'interesse le plus vivement car c'est par la que la Cour de Wienne l'enclave entierement cenendant on en a tant de peur que c'est avec la plus grande circonspection qu'on s'interesse pour la restitution de cc duché au duc de Ouastalla. La situation presente des affaires est cause que je ne peut pas parler asses souvent au Pensionaire pour scavoir de luy les sentiments du Comte de Zinzendorff et de l'Etat à votre egard. Le Comte de Metternich m'a envoyé les particularités ci-jointes de Pressbourg et je scait de fort bon part que Mr. de Birndorff aiant ecrit aux Etats protestants d'Hongrie à Pressbourg leur demander de l'assistance ils ont renvover la lettre sans l'ouvrir et Mr. Bruvninx avant ecrit au Comte Rechteren à exhorter celuy-la qu'il devoit se soumettre au plutot à l'Empereur n'ayant rien à esperer pour V. A. S. et ceux qui sont hors de pais que par le moyen d'une prompte soumission; on m'assure que Birndorff doit avoir repondu en des termes tres fortes au dit Bruininx. On n'a point des autres partieularités de l'armée dans le Pais-bas si non celles que la gazette marque. On a donné un pleinpouvoir au Prince Eugene de faire ce que bon luy semblera. La ville de Dort s'est declaré pour la guerre et la ville d'Amsterdam n'est plus si pacifique elle a offert de preter 5 millions aux province d'Union qu'on appelle deffectueuses. Les Anglois veulent envoyer 20 vaisseaux de guerre dans le Sond pour favoriser les Suedois et pour incommoder peutestre les Moscouites et les Danois. Je suis etc.

#### 227.

#### Schreiben Rákóczy's an Klement. Le 6°. Aoust 1712.

J'ay reed vostre lettre du 26, et suis tres satisfait des mouvemes que vous vous donnez pour interesser en ma faveur les Etats Generaux. Je vous ay donné par le passé mes ordres touchant la Transilvanie et si au defaut de cette Principauté l'on veut que jeme contente d'un equivalent c'est aux Hollandois qui ont interet dans la conjuncture presente de pacifier la Hongrie (a demeure) am el aproposer s'il me canvien. Il me servira de regle pour me determiner et fixer les recompenses qu'on me demande. Agissez sur ce pied là et si les conferences d'Utrecht viennent a se rompre restes en Hollande jusqu'a nouvel ordre continuant a pousser l'affaire que vous avez misse ens ibon train.

(Original.)

Francois Prince m. p.

# 228. Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utrecht le 6. Aoust 1712.

J'av trouvé moien de venir ici en empruntant d'un des mes amis quelques ecus pour executer les ordres dont V. A. S. m'a chargé, Etant donc arrivé hier j'ay vu d'abord l'ambassadeur de Venise et je luy ay representé tout ce que V. A. S. m'ordonne dans celle du 16. du mois passé. Il trouva le raisonnement si bien fondé qu'il m'a prié de le luy donner par ecrit. Il fait assurer V. A. S. qu'il faira pour son service tout ce qui dependera de luy en ecrivant non seulement à Venise mais en s'interessant aupres les Anglois. Je n'avoit pas encore parlé à ceux-ci; je n'av pas trouvé à propos de l'en presser d'avantage apres les assurences qu'il me donna. Je l'ay desabusé ensuite des bruits qui couroient de votre accommodement et nous raisonames long temps sur ce qui s'est passé à la diete dont on m'a envoyé les particularités ci-jointes. Le dit ambassadeur continue à dire que jamais on n'obligera point la maison d'Autriche par une paix à rendre à V. A. S. la Transilvanie. Il dit qu'il connoit cette cour et la conjuncture pour pouvoir en bon serviteur de V. A. S. luv dire sincerement

ses pensées et pour pouvoir assurer qu'elle aura de la peine à obtenir un equivalent. Je luy dit ladessous ce que V. A. S. m'a ordonné, mais il semble persister par des raisons dans les sentiments. Comme les 2 plenipotentiaires sont allé joindre à la Haye le 3 no. on eroit qu'ils sont allé signer le nouveau traitté d'alliance avec l'Etat dont j'ay parlé dans mes precedentes. Je scauroit bientot ce qu'en est car aiant engagé dans vos interets le baron Iffertum je luy ecrit hier que supposé qu'on vouloit signer une nouvelle alliance avec l'Empereur l'etat etoit le maître d'accommodement de V. A. S. en faisant une condition sine qua tractatus non concluditur, que l'etat en retirera double auantage en faisant cesser une forte diversion et en etablissant un prince qui luy pourroit etre une fois utile contre la grande puissance d'Autriche. Il faut voir ce qu'il repondrera toutsjours la conjuncture veut qu'on cherehe les moiens les plus promptes dont eeluy en est un pour votre accommodement. Le ministere d'Angleterre ajant etés en conference avec ceux d'Hollande et ajant etes ensuite occupes à depecher un courier je n'av pas vu Milord Strafford que pour luy faire mon compliment mais ctant allé chez Mr. de Polignae il m'empechat de luy parler d'affaire en comencent (?) de me faire compliment sur ce qu'il u'a pas eté en etat de me preter de l'argent; il me dit ensuite que l'opiniatreté des autres alliés etoit cause qu'on ne pouvoit pas entrer en matiere par consequence parler de V. A. S. que cepandant je la devoit assurer qu'il executera punctuellement les ordres du roy et qu'il sera de concert dans cette affaires avec milord Strafford. Il dit que la France ne demande plus l'armistiee que les etats la eroient intimidés par leurs resolution continuer la guerre, mais qu'elle s'en soucioit pas et que si en 15 jours les allies ne donnent pas la main au traitté on ira auec les Anglois et eeux qui voudront ailleurs signer la paix de France d'Angleterre et de l'Espagne, sur quoy je luy ay dit que j'avoit ordre de V. A. S. d'aller auce eux et je l'ay desabusé aussi par la propre lettre de V. A. S. de la fausseté du bruit touchant son accommodement. Les affaires de V. A. S. etant dans cette situation par rapport aux Hollandois et au traitté de paix j'attend des ordres precises de V. A. S. d'autant plus qu'il sera besoin de ne pas faire un faux pas lorsque le traitté separera ce qui doit etre fait avant la fin des 3 semaines.

Je suis etc. etc.

#### Bericht desselben an deuselben. D'Utrecht le 9, d'Aoust 1712.

Il est certain que depuis quelques jours les etats ont pris des sentiments plus pacifiques en donnant aux François et aux Anglois unc explication ou modification sur le plan de la paix proposé par l'Angleterre et il est constant que la paix est a presant plus avance que jamais, neantmoins il m'a eté jusqués a present impossible d'en decouvrir les particularités, mais j'espere de les pouvoir bientot ecrire à V. A. S. non obstant tout cela l'Empereur paroit persister dans la resolution de continuer luy scul la guerre avec les Etats de l'Empire et quoique cela paroisse chimerique à quelquuns le comte de Metternich qui temoigne tontsjours un grand zele pour votre service et qui connoit bien l'Empire m'a fait voir clairement de cercle en cercle que supposé que l'Empereur le veuille serieusement il viendra à bout de faire continuer la guerre. Mous, de Metternich paroit extremement irrité de ce qu'on prend si peu à coeur les interets de la religion dans l'Empire, en llongrie et en Silesie, il dit hautement qu'on n'y obtiendra rien par intercession sans obliger par quelque chose de plus fort l'Empereur et les Catoliques et il craint que de la maniere dont les affaires de l'Empire et de la religion y vont il faudra un fois en venir à une guerre ou succomber et comme par mes soins l'ambassade Prussienne est instruite de m'appuier le dit comte en vertu de sa droiture et de son zele ne hesite pas un moment de me dire qu'il ne voit point jour dans cette conjuncture comment la France et l'Angleterre veulent restituer V. A. S. en faisant meme une condition de la paix à moins qu'ils ne donneut quelque equivalent à l'Empercur etant indubitable que pour obliger l'Empereur personne ne voudra pas continuer la guerre, mais etant anssi incontestable que l'Empereur ne vous donnera pas satisfaction sans y etre obligé ou par des forces ou par un equivalent trouvé par la France et ceux qui s'interessent pour V. A. S. Milord Strafford ne fait que conferer jour et nuit avec les Francois, Hollandois et Prussienns de sorte qu'il est bien difficile de luy parler. Je l'ay pourtant trouvé hier lorsqu'il vouloit sortir et pour finir court je luv av demandé pour l'information de V. A. S. si luv et l'eveque etoient instruits d'appuier les points que la France doit proposer et que je luy ay donné lorsqu'il partit pour l'Augleterre; il

me dit que non sans que j'avt peut entrer en matiere comment on pourra obtenir les ordres d'autant plus necessaires que la paix s'approche à grand pas. Je luy en parlerai encore avant la premiere ordinaire aussi bien qu'aux François ce qu'il faut faire dans ce cas meme i ecrirai si ecux-ei le trouvent propos à Mr. Brenner pour qui dispose la France à prier celle d'Angleterre de s'interesser pour vous. Je crois que la delicatesse du ministère Anglois exige que V. A. S. y envoye quelquun pour obtenir et concerter avec eux la maniere dont on vous doit appuier. C'est contre l'intention et contre les exhortations continuelles de l'Empereur que le roy de Danemark est entré dans le duché de Bremen l'Empereur a commis le soin de cette affaire iei au roy de Prusse et à l'Electeur d'Hannover ils en ont ecrit au roy de Dannemark dans des termes bien forts et cette invasion pourroit bien avoir des svites facheuses pour les pais de Dannemark situes dans l'Empire. Le Prince d'Anspach Brandenbourg aiant eu quelque dispute avec la ville de Nuremberg quoad jus conducendi coronam imperialem Francofurtum et y aiant usé de quelques voies de fait a eté cité de comparoitre à la cour de Wienne en personne pour rendre compte avec ses ministres de sa conduite, l'Empire soutienn que cette maniere d'agir est contre les droits de l'Empire et que S. M. Imperiale ne neut rien faire si non ce que la capitulation luy permette les Imperiaux soutienent au contraire qu'il peut tout faire ee que la capitulation ne deffend pas, cela ne laisse qu'aigrir les esprits qui prevoient comment ces explications peuvent etre entendues. On me vien d'avertir que Mr. de Biberstein un plenipotentiaire du roy de Prusse part pour Londres et il a demandé à ce sujet un passeport des ministres de France. Il faut que la cour de Berlin ayt changé derechef des sentiments et qu'elle ait le dessein de se rengager avec l'Angleterre d'autant plus que les lettres arrivées il y a quelques heures de Londres marquent que les ministres des Princes qui ont leurs trouppes anxiliaires dans les Pais-bas disent que c'est la faut des generaux qu'ils n'ont pas svivies le duc d'Ormond qui aiant pris la resolution de rester avec le Prince Eugene les cours trop pressées n'avoient pas eu de temps d'y reflechir et on compte meme selon les dites lettres que les trouppes des Danois ne resteront pas chez les allies. Mons. Pettecum ministre d'Holstein est rappellé il a retardé de 12 à 15 jours les ordres de son Prince qu'il avoit pour le general des ses trouppes dont la moitie est resté avec le Prince Eugene qui vont joindre les Anglois. On dit sussi que ce ministre n'ose pas retournechez luy et qu' un a Wienne la cour imperiale luy saint accordé sa protection. On compte le due de Savoye accommodé avec la France le ministre de ce prince luy ont envoyé un comte avec des depeches. Tout cela prouva eridement l'approche de la paix et combion l'Angleterre est recherché de tout le monde si bien que je soumett au jugement de V. A. S. si le cas qui n'est arrivé avec Milord Straffon en merite point qu'elle envoye promptement quelquun à Londres pour mettre cette cour plus etrvitement dans ses laterets. Je suis etc.

#### 230.

## Bericht desselben an denselben. D'Iltrecht le 12. d'Aquet 1712.

Je n'ay put pas encore m'expliquer avec Milord Strafford, mais comme il parte ce soir pour la Haye j'espere de l'y voir d'autant plus que ceux que j'ay engagé dans les interets de V. A. S. m'ont ecrit qu'on y seroit bien aise de me parler, apparement ils croient que j'ay deja receu reponse de V. A. S. sur ce sujet quovque je n'avt rien receu d'elle depuis trois ordinaires. Pour ce qui regarde la negotiation que j'ay entamé à la Haye en engageant quelques seigneurs par des promesses dans vos interets voici ce qu'ils m'ont fait ecrire aujourdhui en des propres termes. On a parlé à plusieures reprises de votre affaire et on a appris que la cour de Wienne jusques ici ne veut point entendre parler de mediation quoyque le Comte de Z(inzendorff) et le Prince Eugen ne sojent pas contraire à ceux pour qui nous nous interessons, mais on a dit qu'en cas qu'on fit un nouveau traitté d'alliance comme cela est fort apparent on espere qu'il y aura moyen de stipuler ce que nous souhaittons comme une chose sans laquelle on ne pourroit pas se promettre un grand succes de cette nouvelle alliance toutsjours de quelque maniere que les choses tournent j'espere que nous aurons satisfaction ou le diable s'en melera, ce recit est non seulement une preuve du zele que ces Mssrs. temoignent pour vos interets, mais aussi c'est un argument que le nouveau traitté d'alliance proposé à l'état par la cour de Wienne dont j'ay parlé dans mes precedentes n'est point conclu et signé comme on l'a d'abord soubsonné. J'ay eu hier un grand entretien avec l'abbé de Polignac.

Je luv dit que Milord Strafford etoit revenu sans estre instruit sur les 6 points presentés à la cour de France par Mr. Brenner que la concurrence de cette cour pour votre retablissement etant necessaire je le prioit de m'en dire ses sentiments aussi bien que les mesures que la France prendera pour obtenir votre satisfaction, que etant sur que la cour de France ne continuera pas la guerre pour l'amour de V. A. S. en cas que celle de Wienne s'opiniatrat de la faire comprendre dans le traitté de la paix generale il etoit bien juste de seavoir comment la France I'y veut obliger pour scavoir que V. A. S. schachant les mesures puisse aussi engager plus des amis dans ses interets. Mr. de Polignac convenoit de la justesse de mon raisonnement en avouant que la France ne continuera pas la guerre pour vos pretensions et qu'elle n'en faira pas non plus une condition de la paix sine qua non, mais qu'il ne reusiroit pas qu'elle n'avoit pas des moiens pour yous retablir qu'il n'etoit pas encore temps d'en parler, mais qu'etant certain que sclon toutes les apparences l'Empereur sera le dernier à faire sa paix. Vous verres dit il en propres termes comme nous le menerous car alors il ne sera pas en etat de rien refuser à la France, qu'il etoit bon que V. A. S. se fasse des amis et qu'elle se conserve toutsjours l'affection de l'etat, mais qu'on ne devoit pas compter sur eux puisque assurement ils la tromperoient et qu'on ne les devoit eultiver que pour les empeeber de nuire à vos affaires que l'Angleterre seule luy pourroit etre utile et qu'elle devoit compter sur l'appui des les plenipotentiaires que cenendant il seroit fort bon d'envoyer quelquun à Londres pour concerter avec le ministere anglois les moiens de votre retablissement et que je devoit ecrire à Mr. Breuner d'obtenir de la France pour qu'elle fasse recommander cette affaire en Angleterre etant certain que cette cour ne peut rien refuser à celle de France. Si V. A. S. me destine pour ce voyage outre les lettres de creance et outre le besoin d'argent dont j'av parlé dans ma precedente je trouve que le meilleur moien de reussir aupres les Anglois est de leur faire des petits presents du vin d'Hongrie. Il y a 2 piece ici à vendre pour 300 eeus. Cela avancera plus anpres Milord Oxford et St. Jean que toute la justice de votre cause et touts les arguments dont je me peut servir et il me semble Monseigneur que puisque cette paix et cette conjuncture doivent decider de votre sort il soit bien juste de faire les derniers efforts et faire des depenses quoyqu' en elle meme petites proportionés à l'affaire qu'on doit obtenir. Je peut protester en

conscience à V. A. S. que touts les arguments de la justice ne sont pas tants capable de vous aider que si on le peut produire honnettement partout et se servir des occasions qui se presentent plus souvent et plus agreablement dans les assemblees que si elles sont recherchées L'armée de France s'est posté dans un endroit instataquable par consequent on compte Douai perdu ce qui arrivant faira troubler Bouchain et Quesnoy et je crois que tout cela disposera les esprits des Etats à la conclusion de la paix. Je suis etc.

## 231.

## Schreiben Rákóczy's an Klement.

#### Le 13. Aoust 1712.

J'ay recu en meme tems vos lettres du 1. et du 16. de Juillet et auce celle du 2. Aoust. L'absence de Mr. Jablonsky de Berini ayan causé le retardement de deux premieres je vous ay mandé par la meinen du 30. que je le priois de vous faire remettre six cess cas en Hollande, je n'ay point encore recu sa reponac la dessus, mais je ne deute pas qu'il ne me flasse ce plaisir, et je compte meme que vous recevres cette remise aussi lust que ma presente lettre de sorte que je crois n'avoir presentement qu' a vous cabnetre fort scrieusement de menager vorbre argente et de nepoint tant regjer vostre depense sur des idees de dignité que sur celle de mes affaires et de l'impossibilité ou je me trouue de vous envoyer de grands secours.

Mes affaires comme celles de l'Europe se trouvant dans un grande crise, je crois qu'il faut voir a quoy elles se finiront auant que de me de terminer sur les choses que vous me mandez par rapport a vostre conversation auec Mons. l'Abbé de Polignac. En attendant continues a sgir conformement a mes ordres precedens.

Envoyez moy les livres suivans deux exemplaires de chacun:

1°. Lettres et memoires sur la conduite de la presente guerre et sur les negotiations de la paix jusqu'a la fin des conferences de Gertruydenberg a la Haye chez Jonston.

2º. Le Theatre du Monde ou les Travaux de Mars et de Neptune, ou l'on traitte exactement de tout ce qui se passe dans les pays et cours de l'Europe depuis l'année 1707, a Amsterdam chez Daniel de la Feuille proche la Bourse.

A tergo: Francois Prince m. p.
A Monsieur

A Monsieur

Monsieur Gnaden.

232.

Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utrecht le 16. d'Aoust 1712.

Mr. Menager m'aiant fait l'honneur de me venir voir aujourdhui m'a remis la ci-jointe pour V. A. S. Nous raisonames ensemble sur la conjuncture du temps il me dit que le Prince Eugene a taté le retranchement de Mr. de Villars devant Douai et qu'il le trouve inattaquable effectivement l'armée de France est posté d'une maniere tres avantageuse. Comme on m'assure des toutes cotés que la Hollande veut continuer la guerre, je luy dit que je ne pouvoit pas comprendre qu'elle se resoudra à cette extremité d'autant plus que la France pourra parler plus haut apres la prise de Douai. Il me fit asses comprendre qu'il ne croioit point qu'on faira ici une paix generale et qu'il foudra aller ailleurs. Je luy dit que si cela est V. A. S. scaura bien empecher l'Empereur à tenir ses promesses faites aux Hollandois si elle sera soutenu par des bonnes subsides d'autant plus que la nation bongroise paroissoit plus mecontente et que j'esperoit qu'il temoignera son zele pour vos interets soit à la conclusion de la paix soit en cas de continuation de la guerre. Il sortit apres la protestation la plus grande de son zele pour V. A. S. Milord Strafford est à la Haye. Il y demande des passeports pour les plenipotentiaires du roy Philippe faut de quoy il menace de transferer le congres à Dunkerque, L. H. P. n'ont pas encore pris aucune resolution pour ce sujet, il y a quelquuns qui disent qu'il ne les obtiendra pas et c'est peut etre sur cela que le raisonnement de Mr. Menager est fondé car je scait d'une maniere fort sure des allies que la paix s'approche de plus en plus et qu'on recommencera les conferences avec les François au retour de Milord Strafford. Il y a eu aujourdhui conference des allies sans que rien s'y soit passé. Mr. Biberstein a differé son voyage pour Londres et il est de retour de la Have ou il a resté 2 jours. Je svis etc.

#### 233.

## Schreiben Rákóczy's an Klement. Le 17. Aoust 1712.

J'ay recu vostre lettre du 6. de ce mois. Je suis bien aise que vous ayez pu vous mettre en ctat d'executer mes ordres, je suis persnadé que j'aurois de la peine, comme on vous l'a dit à obtenir de la maison d'Autriche une satisfaction raisonnable sur mes justes demandes et quand meme je me bornerojt a la restitution seule de mes terres haereditaires je suis fondé sur bien des raisons pour eroire qu'on me la refuseroit et enfin je vois clairement que l'on veut me pousser à bout et que mon sort depend uniquement du destin comme ma resolution est de m'y remettre enticrement en que les negotiations vicnnent à se rompre. Je trouve a propos que vous syivrez les plenipotentiaires de France et d'Angleterre. Mon dessein etant de vous faire passer dans le dernier de ces deux pays aussitost que l'aurois trouvé les moven de vous fournir de l'argent. Les resolutions que Caesar donne aux etats d'Hongrie et les avis que vous avez de ceux qui ont abandonné mon partie m'eloignent de plus en plus d'un accommodement particulier. Je vous feray toucher l'argent de celuy que je dois recevoir de France, mais vous ne devez pas faire fond sur vne somme aussi considerable que celle dont je vois que vous vous flattez, veu que m'estant endetté iev, je ne puis pas trouver sur ces fonds de quov vous faire vne recompense, mais simplement subvenir à vos necessitez, d'autant plus que la cour de Vienne ayant refusé des passeports et l'amnistie à ceux de ma maison, que j'avois congediez, je suis obligé de les entretenir et d'augmenter par la mes depenses deja excessives.

Francois Prince m. p.

A tergo:

A Monsieur

Monsieur Gnaden.

(Original.)

#### 234.

## Schreiben Rákóczy's an Klement. Le 24. Aoust 1712.

J'ay reed vostre lettre du 12. de ce mois mes precedentes vous auront convaincu, qu'il n'a pas tenu jusqu'a present à moy que je n'aye fourni a vos necessité d'une maniere à vous oter tout sujet de plaintes et les 300 eeus que Mr. Jablonski vous a fait passer faut de pouvoir vous remettre toute la somme que je luy avois demandée pour vous, suffiront sans doute pour vous soutenir en attendant que la remise que j'attens de France me mette en estat de vous envoyer vn secours proportioné a vas beseins.

Je vois avec plaisir les mouvemens que vous vous donnez pour mettre les Holland ois dans mes interets. Il faut esperer que vos peines à ett egard abouteront a quelque chose de bon, et vous n'avez qu'à les continuer selon mes ordres precedens sur cette matière.

J'ordonne à l'abb e Brenner de soliciter en France des recommandations a la cour d'Angleterre en ma faveur. Je vous ferois passer à cette cour si je pourois fournir aux depenses de cette mission, la meme consideration ne me permet pas de vous envoyer de quoy acheter le vin, dont vois me parlez; eclui que j' y fait venir de Pologne est gaté et ne merite pas d'estre presenté. Je conviens avec vous de l'utilité que produiroient ees sortes de praesents et vostre passage en Angleterre mais mes faeultes ne me laissent aucum moien au moins pour le present de me conformer a cette connois-

François Prince m. p.

A tergo: A Monsieur

Monsieur Gnaden. (Original.)

235.

Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utreeht le 27. d'Aoust 1712.

J'ay eu l'honneur de recevoir à la fois 2 lettres de V. A. S. du 6. et 13. d'Aout. Je ne manquerai pas d'instruire des vos sentiments

ceux qui ont entrepris d'interesser en votre faveur les Etats Generaux comme on doit bientot voir à quoy toutes les affaires aboutiront iei. V. A. S. sera bientot instruit des mesures que ses amis prendreront pour son retablissement. Le voyage de Milord Bollingbruek en France mettra apparement la derniere main à la paix (?) c'est pour eela que j'ay eerit de eoneert auee Mr. de Polignae à Mr. Brenner de luy parler des 6 point qui doivent etre iei proposés par la France en (faveur de?) V. A. S. et d'engager cette cour à recommander vos affaires à celle d'Angleterre par Mr. St. Jean enfin qu'on pnisse obtenir les ordres dont j'ay parlé dans mes precedentes. Au reste il ne se passe rien mais comme je scait que presque ebaque puissance traitte secretement sa paix je suis resolu de m'expliquer bien nettement avec les François et les Anglois à quoy ils pensent sur l'état de ma negotiation. Je ne manquerai pas d'envoyer à V. A. S. les livres qu'elle me demande. Le theatre du monde n'a eté continué que jusques à l'an de 1709 mais comme il sort touts les jours des pieces eurieuses sur les eonjunetures je pourrai les envoyer toutsjours par les chariots ordinaires. Je suis etc.

#### 236

## Schreiben Rákóezy's an Klement. Le 27. Aoust 1712.

J'ay reeu vostre lettre du 16. de ee mois avec celle de Mr. Menager, qui y estoi jointe, et que je vous renvoya è ausse de l'irregularité du dessus, ou le titre de prince de Transylvanie maoque, titre qui m'est dû et que le Roy Tres Chretien me donne luy même; c'auroit esté à vous de faire faire eette reflexion, seachant que Sa Majesté ne reçoit mes Ministres que par cette qualité qu'elle reconnoit en moy, les siens ne l'ignorent pas, et doersanvant vous vous garderez bien de vous charger de lettres de leur part ou cette qualité ne sera pas systrimée.

Quand Mr. Jablo nski vous a escrit de la maniere qu'il a fait sur le sujet de la remise dont je l'avois prié, il n'a point entendu que ma demande fui insuffisante par elle même, mais par le peu de moyen qu'il avoit de satisfaire entierement; il a fait d'abord ee qu'il a pid et vous a envoyé la molitie de la somme, comme je vous l'ay deja anadé: il me le confirme cet ordinaire ajoutant qu'il a trouvé des

fonds pour l'autre moitie, et qu'il vous la faira passer incessamment, ainsy je crois que vous pouvez avoir l'esprit en repos à cet egard.

Pour ce qui regarde le bien de mon service, je ne ajoutersy rien aux ordres que je vous suy donnez par mes precedentes sur ce sujet, persuadé que vous rous y conformerce antierement, comme je m'y attens. J'ay oublié de rous marquer l'ordinaire dernier que le Sieur d'Espagnon n' avoit pas besoin d' vn nouveau certificat, ven que le congé qu'il a de moy en est un qui doit luy suffire, et que la lettre de recommandation qu'il me demande luy est inutile par la même raison, veu que ne pourant le recommander que par les services qu'il n' a rendus, je temoigne assez par le même congé que j' en suis content.

(Original.)

Francois Prince m. p.

#### 237.

## Schreiben Rákóczy's an Klement. Le 31. Aoust 1712.

Je n'ay point reed de vos nouvelles cet ordinaire, et si je vous escris, en n'est que pour vons dire de faire passer la lettre ci jointe à Birndorff luy venant de la part de mon Grand Mareschal, qui comme vous squvez, est un des principaux du parti, qui l'a envoyé et autorisé, il ne faut pas douter qu'il en fasse attention à ce qu'elle contieut je crois qu'elle vous sera d'un grand secours pour le faire rentrer dans les sentiments qu'il a quittez. Vous ne negligerez rien pour y reussir selon votre zele et voire activité ordinaires.

(Original.)

Francois Prince m. p.

#### 238.

## Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utrecht le 3. Sept. 1712.

J'ay recru à la fois celles de V. A. S. du 17., 20. c 24. d'aou et je n'ay point manqué de luy ecrire comme toutes les ordinaires. J'ay insinuée à Masr. d'Uxelles et Menager e que j'avoit dit à Mr. de Polignae au sujet du comte de Rechiteren dont lis etoient déja instruit aven mon dit sieur de Polignae. J'ay raisonné longtemps surtout avec

Mr. Menager sur cette affaire et sur l'utilité qui en reviendra et pour mieux fairc agir ceux du parti contraire à Mr. de Rechteren il me communiqua le memoire du fait dont je leur ay envoyé l'extrait à leur demande à peu pres tel que j'ay eu l'honneur de le marquer à V. A. S. D'abord que cela arrivat de sorte qu'Elle pent compter sur la reussite des ses affaires si on pourra reussir dans le projet d'oter les Emplois au C, de Rechteren. J'ay entretenu sur le meme sujet Milord Strafford qui l'ecouta attentivement et meme ie crojoit remarquer quelque satisfaction sur son visage cependant comme il n'y repondoit rien je l'ay mis sur l'article de V. A. S. en luy demandant s'il croioit etre necessaire que V. A. S. envova quelquun en Angleterre pour y obtenir des instructions sur les 6 Points que les François doivent proposer pour V. A. S. et dont il n'etoit point chargé, que je luy faisoit cette question d'autant plus qu'il etoit sur que la France ne pourroit rien faire sans la concurrence de l'Angleterre. Je luy ay ensuite rendu compte de ce que j'ay ecrit à Mr. Brenner de faire recommander vos interets à la cour d'Angleterre par Milord Bollingbrock à l'occasion de son voyage en France il dit la dessous qu'il falloit atteindre la reponse de Mr. Brenner et ce qu'il aura fait le pourra determiner à donner un conseil utile à V. A. S. L'avant ainsi mis en train je l'ay prié de me dire ses sentiments si V. A. S. doit compter etre retablie par la paix generale ou bien si Elle ne doit plutot faire son accommodement particulier pendant le temps que les affaires de l'Empereur sont embrouilles, et pour luy mieux faire comprendre l'affaire en question, je luy contoit mot pour mot ce que j'ay dit à Mr. de Polignac sur un pareille sujet avec sa reponse. J'y ajoutoit que S. E. schachant le mieux ou les affaires en sont il etoit autant plus necessaire à V. A. S. d'etre sur ses gardes qu'il me paroissoit que tout tendoit à des traittes particuliers que je scavoit que les Imperiaux traittoient avec les Francois et les Hollandois de meme et que je craignoit qu'on oubliera votre cause que j'avoit insinué aux Francois qu'ils se doivent souvenir de V. A. S. en cas que ils fassent une Paix avec l'Empercur en stipulant pour Elle un article mais qu'ils n'y ont pas repondu que par des sourris et enfin que luy ayant temoigné depuis si long temps une affection particuliere pour votre cause, j'esperoit qu'il en donnera des marques dans un temps de crise. Il ne rependit pas met sur mon alternative s'il n'eteit pas mieux pour V. A. S. de s'accommoder particulierement mais il Fontes, Ahlb. U. Ed. XVII.

me dit qu'il etoit vray, que les Imperiaux traittent avec les Francois et avec les Anglois et qu'on scavoit de part et d'autre des propositions de l'Empereur mais qu'Elles etoient si eloiguée du plan de la paix que je me devoit tenir l'esprit en repos de ce coté, qu'il etoit aussi vrav que les Hollandois traittent avec la France et avec l'Angleterre et que cela s'avancoit disoit il en propres termes au grand galop, qu'il etoit d'interet de la Hollande de conclure plutot avec la Frauce et l'Angleterre qu'avec les Imperiaux, que cela etant il s'en suivoit naturellement que l'Empereur restera le dernier, que Mr. de Polignac avoit raison et que luv Strafford avoit toutsjours en vu ce moien comme une chose infaillible pour votre retablissement, qu'en attendant l'acheminement des affaires sur cette matiere il ne m'a pas heaucoup parlé pendant le congres. Il me demanda ensvite les nouvelles de Mr. de Birndorff. Je luy dit qu'il etoit ici mais que je ne l'av pas yn depuis qu'il a tache de separer à l'instigation de Mr. de Rechteren la religion des vos affaires. Il me dit de l'avoir vu promener au mail avec le secretaire de l'Empereur que n'aiant plus de subsistence l'eveque l'a recommande à touts les ministres Protestantes qui en ont cerit à leurs maitres pour voir si on ne pourra rien obtenir d'Eux pour luy. J'ay repondu que n'ayant point de communication etroite avec luy, ie ne pouvoit rien dire sur son sujet mais que j'avoit gagné des amis nour V. A. S. qui s'interesseront d'autant plus pour Elle s'on vien à bout d'elogner le Comte de Rechteren ainsi Milord conclut qu'il estoit du sentiment que la Hollande signant la paix avec la France et s'accommodant avec l'Angleterre on sera incontestablement le maitre de stipuler le retablissement de V. A. S.

NB. Le reste des affaires d'argent.

#### 239.

## Schreiben Rákóczy's an Klement. Le 4. Septembre 1712.

Vos deux lettres du 20, et du 23, d'aout me sont rendues ensemble sans que je puisse deviner ou elle ont put s'arreter pour se Joindre. Ce que vous me mandiez dans la premiere de la Trere qui devoit se publier entre les armees des Etats Generaux et celle de France se detruit par les nouvelles de la dernière et je persiste a

eroire que l'impossibilité seule de trouver les fonds necessaires pour la continuation de la Guerre faira entrer les Etats Generaux dans le dessein de la paix cepandant tout ce qui se passe dans les neg otiations me fait esperer que mes affaires pourront preudre dorenavant un meilleur train. Les nouvelles qu'on debite à la Haye touehant la Hougrie sont confirmées par le Sieur Sigmond Geczi qui s'est sauvé en Pologne sur cc qu'on cherchoit à le faire emprisonner avec d'autres acensées de correspondance avec moy comme personne ne peut scavoir la fausseté de cette accusation mieux que moy qui depuis l'accommodement de Caroli n'av pas cerit une seule lettre en Hongrie. Je suis tres persuadé que jamais du peu de sureté qu'il y avroit pour moy dans un accommodement partieulier en sorte qu'arrive ce qui pourra je suis resolu d'attendre mon sort de la negotiation de la paix generale. Je n'ay jusqu'a present donné aucune ordre aux Hongrois de rien entreprendre ni tenter contre le Gubernium present, mais je ne veux pas repondre des Seigneurs et Gentilhommes qui ont le dessein de repasser dans le Royaume et à quils on a refusé la restitution de leurs terres vu que tot ou tard la misere qu'ils souffrent leur faira prendre un semblable parti. Monsieur Jablonski me fait esperer par la derniere lettre qui est du 27, qu'il vous enverra au premier jour les autres 300 Ecus. Menagez cet argent le mieux que vous pourrez veu que ce long temps je ne seray pas en etat de vous envoier d'autre.

(Original.)

Francois Prince m. p.

240.

Bericht Klement's an Rákóezy. D'Utrecht ce le 6. Sept. 1712.

Ajant insinué selon mes precedentes aux Plenipotentiaires de France ce que le parti contarire au Conte de Rechteren exige de ils me chargerent hier d'ecrire à la llaye que le Roy leur maitre demande pour une satisfaction que le Conte de Rechteren soit absolument demis des toutes les emplois et qu'en attendant il ne pravitorient point dans aucune conference ou le dit Comte se trouvera. Je n'ay pas manque d'en donner aussitost part à la Have en v ajoutant que la France esperoit que le successeur du dit Comte aura des meilleurs intentions pour la paix et que surtout je m'attendoit qu'il appuiera les interets de V. A. S. d'autant plus que c'est par mon canal qu'il scra venu à bout de son dessein, les affaires humaines etant sujettes à tant des vicissitudes et surtout les resolutions de cette Respublique à tant des changements à cause du grand nombre des factions differentes. Je n'av scauroit assurer positivement V. A. S. de l'evenement de cette affaire toute fois. Il y a apparence qu'Elle reussura au souhaitt et en ce cas Votre retablissement est immanquable soit par la paix à laquelle cette partie feroit joindre l'Etat à la France et à l'Angleterre dans votre cause soit à la continuation de la guerre à la quelle on ne se resoudroit point sans obtenir prealablement de l'Empereur une satisfaction pour V. A. S. Il ne s'est rien passé depuis ma derniere ni dans le publique ni par rapport à Elle et le Comte de Metternich etant à Amsterdam je ne put pas luv parler comme V. A. S. me l'a ordonné m'entretenir avec luy sur la conjuncture. (Le reste des particularités domestiques.)

#### 241.

#### Schreiben Rákóczy's an Klement. Le 10. Septembre 1712.

J'ay recu vos deux lettres du 27. et du 30. Aout. Je suis tres satisfait de vostre activité, et seray bien aise que vous continuez a vous conduire comme vous avez tousjours fait, mes ordres vous serviront de regle, et profitant de mon coté des avis que vous me donnez, je reitereray mes soins par l'abbe Fenare pour faire entrer la cour de France dans les vues que vous me proposez.

(Original.) Francois Prince m. p.

#### 242.

## Schreiben des Abbé Brenner au Klement. Parisiis 14. Sept. 1712.

Accepi litteras quas ad me P. D. V. dare placuerit, nec intermittam notitia, quam inde hausi, pro Serenitatis Suae officiis uti, quantum quidem tempus et rerum dispositio sinerint. Rem mihi P. D. V. gratissimam fecerit, si eadem qua hactenus ratione me certorem reddiciri, de iis quae ad ejusdem notitism pervenerint, quid vel ibidem agendum, à dieta Saa Secenitate non dubito abunde instruetur. Quod cambium attinet, informatam velim P. D. V. id nulla ratione à me dependere, sed precise à Domino Hellissant, in mea potestate nee obollum esse et quod pro me percipio adeo tenue, intuitu preasentim expensarum, quue hie funt, ut revera in eadem prorsus novi simus. Super sorte mea doleo et V. D. P. sineere compatior, sed mederi non possum, optarem autem posse ut eo melius exhiberem affectum quo permamoe etc.

## 243.

## Berieht Klement's an Rákóezy. De la Haye ce le 17, Sept. 1712.

Comme je suis venu ici uniquement pour scavoir au juste les mesures qu'on prendera dans l'affaire du Comte de Rechteren et par consequent dans celle de la Paix j'ay trouvé que si les Francois n'auront point pretendues la declaration à faire par les autres plenipotentiaires de l'Etat eeux ei se seroient joints au parti contraire au Rechteren et auront fait reussir le projet dont j'ay parlé à V. A. S. mais voiant que les Francois y insistent ils se sont joints au Comte de Rechteren, et ont fait prendre la resolution à l'Etat qu'il desavoue le Comte et que pour cela il ne sera plus emploié au traitté de la paix. C'est avec cette resolution que Milord Strafford part aujourdhui ponr la communiquer aux Francois. Il paroit que Milord ne se mele pas de cette affaire et tache plutot de l'assoupir, eependant les Francois selon leurs ordres n'accepteront point cette satisfaction et insisteront sur la demande qu'ils out donné d'autant plus que le parti contraire du Rechteren les fait eneourager de ne pas se desister de la pretension qu'il soit rappellé et qu'un autre de sa province soit nommé à sa place et on est sur que pour peu que la France tienne ferme on la luy accordera si bien que dans cette affaire V. A. S. viendra toutsjours à son but qu'est d'avoir un parti dans le Gouvernement qui faira tout ce que sera humainement possible pour votre retablissement. Le Comte Recliteren avoit eu dessein de faire inprimer son apologie qui a eté corrigé plus de trois fois par ses amis, mais on l'en a empeché craitte d'aigrir d'avantage les espris, tandis que cette d'airer sera agité on ne faira rien dans le publique par consequent je ne ferai rien non plus neantmoins il est constant que fout le monde traitte et il faut esperer que la Hollande canta la premiere à conclure l'Empereur sera le dernier et comme cela ne se fair pas à Utrecht mais ailleurs en secret il faudra se rapporter à la boune foy des Mrs. Strafford et Polignae qui m'ont assuré que je ne doit pas avoir peur qu'on fasse un traitté secret avec l'Empereur saus stipuler votre retablissement, mais qu'en ce cas ils m'en avertiford asses à temps, comme dans cette conjuncture il n'y a plus rien à faire ici, je repars pour Utrecht ayaot.

#### 244.

## Bericht desselben an denselben. D'Utrecht le 20. Sept. (1712).

N'avant rien receu de V. A. S. depuis 2 ordinaires je u'av rien non plus à luy mander de considerable si non qu'etant de retour ici de la Haye, j'ay rendu compte aux Plenipotentiaires de France de la resolution de l'Etat prise sur l'affaire du Comte de Rechteren; ils n'en ont point etes encore informes à cause que Milord Strafford qui s'estoit arreté quelque part en chemin n'arriva qu'hier au soir. Ils disent que comme ils n'ont pas put accepter l'alternative que je leur fait proposer ils ne donneront non plus les mains à cette resolution et qu'en un mot ils ne se departiront point de la demande qu'ils ont fait par ordre du Roy, ils ajoutent que comme le bruit court que le Comte de Rechteren va pour les affaires de l'Etat a Wienne ils n'y consentiront point à cause que ce seroit que recompense ce que vieu fort à propos pour V. A. S. ear autrement s'il y iroit il executeroit fort mal de meme que Mons. Bruininx les ordres de l'Etat en votre faveur et meme pour contrecarrer ce voiage i en cerit à la Have à son parti contraire pour prendre la dessous des justes mesures. Le peuple est fort animé contre les Anglois et les François et meme sa fureur est allé si loin qu'on a mis la nuit à la Have devant la port de Milord Strafford une potenec avec une Reine (?) il a depcehé sur cet accident un courrier à Londres et les magistrats ont publié une ordonance par la quelle ils promettent 100 ducats et le pardon au denonciateur.

L'Etat est en quelque facon brouillé avec les Imperiaux ecux-ci ont levés # florins pour payer une portion de ce que l'Angleterre ne fait point. mais ils refusent de les donner avant que l'Etat ne s'explique point sur le projet que le Comte de Zinzendorf a donné le 28. Juin et que j'ay envoié alors à V. A. S. L'etat dit qu'il ne peut rien faire avant que Caesar ne s'explique pas sur leur Barrierre des Pays-bas, il n'en veut rien faire pas meme consentir que les Hollandois aient gyarnison dans le chateau de Gaud et dans Dundermonde pour avoir communication avec leurs forteresses de Brabant et Flaudres et pour surcroit de chagrin Caesar est en traitté avec la France pour l'echange des Pays-bas avec le duc de Bavierre contre l'Electoriat de ce nom ce qu'inquiete beaucoup et l'Empire et les Hollandois. Caesar à son tour voit qu'on donne la Sicile au due de Savoye pour que celui-ei l'echange avec l'Empereur contre le duché de Milan ce qui donneroit au Caesar une exclusion d'Italie, Il faut esperer que ces brouilleries aboutiront à quelque chose de bon pour V. A. S. dont l'unique interet à present est de veiller qu'on ne l'oublie point en cas que Caesar vint à signer une Paix particuliere. Je suis à touts moments aux ecoutes et je recommande la meme chose à Mr. Brenner qui depuis 2 mois nc m'a pas repondu quoyque Milord Strafford l'attend pour determiner mon voyage de Londres avec impatience. Je suis etc.

## 245. Schreiben Rákóczy's an Klement. Le 21. Scot. 1712.

Votre lettre du 6 de ce mois m'apprend ce qui s'est passé au sujet du Comte de Rechteren et que les Plenipotentiaires de France ont souhaitté que vous carrivissiez a la Haye sur la satisfaction que le Roy clemande en leur faveur contre ce Comte. Ces ministres n'ont pas jugé apropos de faire eux memes cette declaration, cela me fait coive qu'ils ne se sout servi de vous que pour faire une tentation dans le dessein de s'en desister si cette affaire devien trop difficile. Jaurais regardé la demande que vous avez fait comme une chose de tres dangerense consequence pour mes interets en cas que le Comte de Rechteren evant à l'expandi la demande que mes niterets en cas que le Comte de Rechteren remant à conserver ses Emplois es et sou credit en fut

informé mais comme les declarations violentes de la cour de Wienne sur mon suiet aux Etats Generaux et aux ministres des Roys de Pologne et de Prusse ne me laissent esperer aucune avantage que par la voie de la France, je erois ne devoir rien eraindre de cette affaire quelque sorte qu'elle puisse avoir parceque Sr. le Comte de Rechteren a assez de ercdit pour se maintenir et faire resoudre les Etats Generaux a la Continuation de la Guerre. Laures certainement plus a esperer de cette Resolution que du sueces de la presente negotiation si au contraire il vien a etre exclu de nombre des plenipotentiaires les esperanees que vous me donnez ne sont pas mediocres en sorte que vous ne devez rien negliger pour seconder les intentions des ministres de France. Je vous enverray par la poste de Samedy prochain des lettres de change en faveur d'u Prince du Kurakin pour l'argent que je luy dois encore de celuy qu'il vous a avancé, et vue autre encore de trois cens ceus votre subsistance. J'eeris à Mr. Jablonski au sujet du vin dont vous me parlez et j'espere qu'il disposera les marchands a vous faire livrer l'autal que vous me demandez pour Milord Strafford. Je compte que vous continuerez avec votre activité et votre zele ordinaire a l'avancement des mes interets.

Francois Prince m. p.

A Monsieur Mousieur Gnadeu.

(Original.)

A tergo:

246.

Bericht Klement's an Rákóezy. D'Utrecht le 23. Sept. 1712.

J'ay receu à la fois celles de V. A. S. du 10. et du 14. de ce onis. Comme l'affaire de Mr. le Counte de Rechteren avec Mr. Meanger n'est pas encore ajousté toutes les negotistions souspendus excependant la resolution des Etais dont j'y parté dans ma precedent n'a et ét prise que le 21. de ce moys, les Prancuis parvissent resolures de ne rien demordre a cet egard de leurs premières demandes il faut voir ce ue Miliord Strafford fairs dans cette occasion depais son depart de la Haye qui etoit le 18. au matin. Il a eté quelque part dans les provinces et son voiage a intrigué meme les plenipotentiaires de France on croit pourtant generalement qu'il a eté a Amsterdam ou en Gueldre pour disposer les esprits à la paix; les Plenipotentiaires de France et d'Angleterre semblent etre encore inquietes sur l'irresolution des Etats ear quoyqu'ils soient surs qu'ils traittent on seait pourtant qu'ils ont toutsjours encore une revolution en Angleterre d'autant plus qu'il y a quelques soulevements en Ecosse et qu'ils voudroient si cela se pouvoit continuer la guerre. Je croit que s'ils en ont envie le refus qu'ils pourront faire de donner une satisfaction ulterieure dans l'affaire du Comte de Rechteren faira sans doute rompre le congres peutetre ne ee sont il que des grimaces pour endormir d'avantage les Imperiaux qui traittent aussi et par la se stipuler des conditions plus avantageuses ear en raisonnant dernierement l'evegue et les plenipotentiaires de Prusse ils disoient qu'ils ne voient aueun moien pour votre retablissement que l'union de la France avec les Anglois et les Hollandois qui seuls appuies des quelques Princes de l'Empire le peuvent le stipuler. Pour moy je tacherai de profiter des toutes les occasions et d'en avertir exactement V. A. S. et Mons. Brenner pourvu que ee soit soutenu etc.

#### 247.

## Bericht desselben an denselben. D'Utreeht ee le 27. Sept. 1712.

L'esta a fait proposer par Milord Strafford aux plenipotentiaires de France plusieures expedients touchants la saisfaetion du C. de Ricehteren) mais ils out refusé de les accepter declarant qu'ils ne peuvent pas se desister des demandes qu'ils out fait au nom du Roy. Cela est eause que les negofiations publiques sont sisspendues capendant il est sur que les Impériaux traittent avec la France et l'Etat chacun à part et non obstant tout cela les Frances menacent de rompre plutot le congres que des departir de la satisfaction demandé. Si cela se fait ce ne sera peutetre qu'une grimace des Hollandois pour endormir les autres. La ville d'Amsterdam est beaucoup plus porté jour la guerre et les etats d'Ilollande viennent de prendre une resolution unanime de faire pour l'année prochaine un armement puissant pour la mediterranée. Le Elats Generaux ont aussi resolu et

accordé les fouds pour les fourrages necessaires à l'amée dans les Pais-has pour l'hiver prochaine meme ceux qui sont pour la guerre comptent sur sa continuation soutenant qui ils sont en etat de trouver de l'argent soit par capitation soit autrement. L'invasion des Francois dans le Piemont dans un temps on ils ont détachées des troupes un Catalogne inquiette iel les esprits et quelquuns pretendent que c'est de concert avec le duc de Savoye que le marcelail de Berrick y est entré. J'attent foutjours les nouvelles de Mr. Breuner etant etc.

#### 248.

Bericht Klement's an Rákóezy.

Une piece pour le mois Septembre 1712, touchant le C. de Rechteren.

Tout ce qv'il y a des personnes sensées a la Haye trouvent la satisfaction, que le roy de France demande, très moderé par rapport a la personne du Comte de Rechteren, puisque l'unique chose, qui le touche personnellement, consiste dans son rappell et dans la nomination d'un autre ministre a sa place, ce qvi est tres peu de chose pour une conduite aussi insolente, laquelle on peut dire etre universellement desapprouvé des touts ceux qui sont hien informées du fait tel qu'il est. On remarque que ce, que l'on veut exiger des autres plenipotentiaires de l'Etat, est une espece d'une amande honorable a lagvelle on veut obliger ces Messieurs qvi n'ont commis aucune faute et qvi n'ont nulle part a celle de Mons. Rechteren. Cela est hien plus mortifiant pour cux que ne l'est au C. de Rechteren son rappel et la nomination d'un autre a sa place, et comme sans doute on faira parler aux plenipotentiaires de la Grand Bretagne, pour adoucir cette affaire s'il est possible et persyader les plenipotentiaires de France, d'accepter une moindre satisfaction, et que cepandant l'honneur du roy est engage a rien pas accepter de moindre, apres avoir fait declarer que c'est l'unique reparation qu'on puisse admettre, l'on croit que l'unique temperament augvel les plenipotentiaires de France ponrroient donner les mains etoit, qu'en persistant sur la reparation telle qu'ils l'ont demande, ils proposassent en meme temps une alternative au choix des Etats Generaux consistant en ce qui svit: Oue comme l'offense a eté publique, le desaven le soit aussi; que les Etats Generaux ordonneut au Comte de Rechteren de se rendre chez un des plenipotentiaires de France ou ils seront touts trois; que le dit Comte declare, que jamais il n'a receu des ses maitres aueun ordre qvi puisse autoriser la conduite qu'il a tenue; qu'il en demande pardons en des termes tres soumis dont il faudroit apparavant dresser le formulaire et l'inserer dans l'alternative; qu'en meme temps les Etats Generaux rappellent le Comte de Rechteren et nomment un autre plenipotentiaire a sa place sans delais. L'on ne doit rien detacher sur cet article une telle Reparation ne seroit pas moindre que celle qu'on a demande et seroit en quelque maniere plus juste pnisque il n'y a rien de plus raisonnable que de faire porter la peine a celuy seul qui a eommis la faute. Il est certain qu'en eas qu'on propose cette alternative, touts les autres plenipotentiaires de l'Etat et leurs amis dans l'assemblée des Etats Generaux appuieront pour la faire accepter, et eette reparation ne trouvera point d'obstacle dans la Republique, pareegve comme d'une cote elle est suffissante, de l'autre elle est moins mortifiante. L'on pourroit objetter que le Comte de Rechteren ne consentira jamais a faire une telle demarche anssi humiliante; mais les Etats Generaux ayant pris la resolution d'accepter cette alternative et donner l'ordre au C. de R. d'en executer le contenu, il ne pourroit eviter d'obeir qu'en prennant le parti de la fuite et sortant de la Republique. Alors les Etats Generaux seront obligés de prendre des fortes resolutions contre luy comme contre un rebelle, et des demarehes si publiques rendront encore la reparation plus solemnelle, et l'on eloigneroit pour jamais de leur conseil une personne qui est le plus grand partisan de la maison d'Autriche.

Le Comte de Rechteren sontienn, qv'il a eu raison et il ajoute vye, si monsieur Meuager etoit un homme de sa qvalité, il l'auroit attaqvé personnellement et ne se seroit pas amuse a faire battre des valets. Il travaille a son apologie qvi sera inprimé samedi. Il l'avoit d'autorité composé d'un façon qvi rendoit le cas encore pis, qve le factum des plenjapotentiaires de France ne le fait.

NB. Costervieh . . . . ?

Il est remarqué qu'il n'y a dans toute la Haye parmis les gens de distinction qu'à personnes recommes de toute la terre pour fous qu'i osent dire que le Comte de Rechteren a bien fait. Mais comme le peuple n'est pas informé du fait et que dans les commencent on l'a debtie d'une fiaçon qu'i côtit toute a l'avantage du Comte de Rechteren, il seroit bon de faire imprimer le tout en forme de lettre tant en Hollandois qu'en Francois. P. S. En eas que l'alternative fut proposé et accepté et que le Comte de Rechteren se retirat hors du pais sans se soumettre aux ordres des Etats Generaux, alors il faudroit exiger en termes formels, que le dit Comte de Rechteren seroit exclus pour jamais de l'assemblé des Etats Generaux et autres collegres du gouvernement.

#### 249.

Berich,t desselben an denselben. D'Utrecht à la Haye ce le 4. Oct. 1712.

Ce fut le 7. de ce mois que j'ay eu l'honneur d'ecrire à V. A. S. Les Plenipotentiaires de France ont proposé à l'Etat pour l'Expedient de la satisfaction demandé pour l'affaire du Comte de Rechteren qu'au lieu de faire la declaration et de desavouer le Comte de Rechteren par les Plenipotentiaires de l'Etat dans la maison d'un de ceux de France ils la doivent faire à la maison de ville dans un plein congres se servir de l'expression de desapprouver au lieu de desavouer et nommer apres un autre Plenipotentiaire à sa place de la meme province. On trouve cette demande encore plus rude que l'autre et l'Etat anra de la peine à y donner les mains cependant les Francois disent que si cela ne se fait pas ils seront obligées de s'en aller celuy qui entre les Etats est dans les interets de V. A. S. ayant esté iei m'a entretenu des toutes ses affaires il dit que tandis que celles de la Republique seront embrouillés comme Elles sont on ne pourra rien faire en votre faveur que l'Etat voyant d'ailleurs que les François ne luy veulent pas quasi rien accorder dans la negotiation secrette qu'il a avec eux aimera mieux prendre un Stadhandes (?) que de se laisser maltraitter d'une maniere si rude que ce seroit l'Electeur d'Hannover qu'on prendreroit qui joignant sa puissance à celle de l'Etat et s'embarquant sur une flotte pourroit aller en Angleterre et avec sa parti detruire tout ce que la France a fait avec l'Angleterre. Sur les Imperiaux il disoit que quoiqu'ils souhaitassent la continuation de la guerre ils ne vonloient ponrtant pas donner les mains au projet touchant l'armement de l'Empire pour ne luy pas faire connoître ses forces ni entrer dans aucune negotiation pour la Barrierre de l'Etat dans les Pais-bas que le Comte de Zinzendorff veut aller à Bruxelles pour y faire le maitre et pour y regler les quartiers d'hyver que l'Etat en etoit en dispute avec les Imperiaux et aussi au sujet des quartiers d'hyver qu'ils veulent prendre dans l'Electorat de Cologne au prejudice des Prussiens qui les y doivent avoir toutsjours à l'exclusion des autres en vertu d'un traitté et qu'on ne voyoit pas comment ses mesintelligances finiront. Je me suis entretenu sur ce discours avec Mr. de Polignac. Il dit qu'on connoit trop l'etat precaire (?) qu'il ne se commettra jamais dans des Extremites telles dont on semble qu'on veuille menacer la France que le Roy ne se departira plus en aucune maniere de sa demande sur l'affaire du Comte de Rechteren qu'il paroissoit qu' l'etat avoit de la peine a nommer un autre a sa place et qu'il falloit qu'il fut une grande cabale contre celuy qui pretend prendre sa place. A l'egard des Imperiaux il dit que l'Augleterre avant declaré à l'Empereur qu'on transportera s'il luy plait l'Imperatrice et les trouppes de la Catalogne et qu'autrement l'escadre angloise etant rappellé de la mediterranée et n'y restant que quelques vaisseaux pour la garde de Porte Malion Elles y resteront exposés. La cour de Wienne n'a point accepté cette offre que cela joint aux autres mesintelligences tendoit à laisser l'Empereur le dernier à faire sa paix et qu'en ce cas on sera en etat de stipuler tout pour V. A. S. Je n'ay pas eu le temps de luy communiquer ma pensée qui est qu'on fond les esperances de Votre retablissement uniquement sur le fondcment que l'Empereur restera le dernier et qu'on ne dit pas ce qu'on fairoit en cas qu'il fit sa paix conjointement avec les autres allies. Je m'en expliquerai avant peu et comme la France tien ferme sur l'execution de sa demande et sur la nomination d'un autre à la place du Comte de Rechteren il faudra ou rompre le traitté ou y consentir et ce dilemme doit etre egalement avantageux à V. A. S. puisqu'Elle trouvera autant son compte dans la continuation de la guerre qu'Elle retirera de l'utilité de celuy qui viendra à la place du dit Conte et qui promette de s'interesser vigoureusement pour V. A. S. On a appris tres surement la descente des Suedois dans l'isle de Rugen. Je n'ay pas encore parlé à personne sur ce sujet cependant on parle fort d'une voyage du Czar à la Haye et des offres avantageux qu'il fait pour etre admis dans la grande alliauce. Je suis etc.

#### 250.

### Bericht desselben an denselben. D'Utrecht le 4, d'Octobre 1712.

J'ay eu l'honneur de recevoir celle de V. A. S. de 21, du mois passé. Elle aura vu par mes relations svivantes comment l'affaire du

Comte de Rechteren est allé, quelles demandes les plenipotentiaires de France ont fait contre luy, quelle resolution les Etats out pris à ce sujet avec l'apologie que le dit Comte a publie en sa faveur de sorte que dorenavant V. A. S. n'a rien à craindre de ce Comte, puisqu'il est presque entierement demis de ses emplois, mais au contraire il y a bien d'esperer que de quelque maniere que les choses tournent elle y doit trouver son compte. On m'assure que les Etats Generaux ont pris la resolution de ne rien plus accorder à la France à ce sujet que ce qu'ils ont offert par le Comte Strafford. M'étant entretenu sur cela avec Mr. de Polignac et luv avant demandé si le Roy donnera les mains aux Expedients proposés par le Cointe Strafford il nie repondit qu'à la verité il n'avoit point de Reponse sur cette Proposition, mais que leur dernier Courier avoit apporté une declaration positive que le Roy ne desistera pas de sa demande et qu'il veut son execution au pied de la lettre. On est dans l'attente si les Etats se flechiront car autrement les Francois disent publiquement qu'ils rompent le congres et la plupart des gens s'imaginent qu'on y vicudra d'autant plus que les ministres des Puissances qui ont fait ou pourrout faire leur traitté separement ne sont ou ne seroient point guerre en sureté contre l'animosité de la populace sur ce pied on ne fait rien ici, et on parle d'une voiage du C. de Zinzendorff à Bruxelles. Le Prince Eugene se trouve malade à l'armée les François aiant pris le 28, les deux angles du chemin couvert devant Quesnoy contens d'en etre des maitres aujourdhui ou demain et de prendre encore avant le quartier d'hyver Bouchain. Le Roy de Portugal doit avoir accepte l'armistice. Mons. Menager est depuis quelque temps malade et le Comte de Maffei Plenipotentiaire de Savoye est de retour d'Angleterre. Tout le monde croit, qu'il y a eté pour la Sicile et on est quasi entierement persuadé qu'il aura par ce traitté et que c'est dans le dessein d'obliger l'Empereur à l'echanger ce Royaume pour la conscrvation de Naples contre le duché de Milan le quel joint aux Etats de S. A. R. luy donnéroit occasion de se faire Roy de Lombardie mais comme cette echange fermeroit à l'Empereur du coté de la terre une porte en Italie et comme les Italiens ne sont deja que trop jaloux de la puissance de Savoye on croit que cet echange trouveroit des difficultés insurmontables. Il y a meme quelqu'uns qui croient que ce n'est qu'une leurre d'Angleterre pour tenir le duc de Savoye dans ses interets et qu'à la conclusion de la Paix on donnera la Sicile au duc de Bayierre ou a quelque autre paroissant d'ailleurs par touts les demarches des Anglois qu'ils ne la veulent pas donner ou laisser à l'Empereur. Le Baron Forstner envoye de Lorraine n'est pas encore revenu d'Angleterre; il y negotie l'equivalent que son maître pretend pour le Moutfernat qu'on a donné au duc de Savoye c'est le meme equivalent demardé pour le duc de Lorraine par luy et par l'Autrèche que Mr. de Polignac disoit une fois qu'il devoit estre mis en conpromis avec la satisfaction due a Y. A. S. J. esuis etc.

251.

Schreihen Jahlonski's an Klement. Berlin, 4. October 1712.

Wohlgeborner

Insonders HochgeEhrter Herr Gevatter!

Ich kann den chagrin nicht aussprechen, mit welchem gegenwärtiges schreibe, da mein Anschlag mit Leipzig, darauf mich gänzlich verlassen, fehlgeschlagen, wie Ener Wohlgeboren aus Beilage zu sehen belieben werden. Dieser Brief ist mir gestern späte eingeliefert worden, und heut baben wir so nasses und kaltes Wetter gehabt, dass ich wegen Unpasligkeit, und aus foreht mich zu verwarlosen, nicht auskommen können, wiewol ohne dem auch nicht weiss, wo vnd von wem, bello modo, Geld hernehmen solle. Herr Hoffmeister wird allererst von gestern über 14 tage kommen, und ist demnach so weit hicuaus die so pressante Angelegenheit nicht zu verschieben. Mir ist beygefallen, wenn ja inzwischen nicht anders gerathen werden könnte, so will mit nächster Post 100 Thr. pro praesenti necessitate, und die übrige 200, bey des Herrn Hoffmeisters wiederkunfft übermachen. Ich bin gewislich mit diesen GeldSorgen recht unglücklich. Sie wissen, wie ich mit Mr. Maillet stehe, auch was ich neulich wegen Mr. Bachellé gemeldet. Die Dobozische Post ist auch noch nicht bezahlet, vnd habe ich dieselbe bisher de meo verinteressiret. An Herrn Radaj habe deshalb etlich mahl geschrieben, auch von Ihme antwort, aher noch keine realität empfangen. Vor die Herren Szreter hahe mich bis 600 Thr. verhürget, weil die Umbstände es nicht anders leiden wollen, wenn dieselben dahier nicht verderben sollen. und das schlimste ist, dass ein gewisser in Preussen, der ein ausehnliches teil meines wenigen Vermögens in häuden gehabt, unglücklich

worden, vud sieh unsichtbar gemacht hat etc. etc. Sollte ich in dieser Unriehtigkeit versterben, wärden die Meinigen Schaden, vnd ich selbst læsionem famae davon tragen, gleichwol aber erinnert mich meine überhand nehmende Unpäslichkeit meiner Schuldigkeit, und rufft mir in Solter. Dispone domini tuae etc. Ich werde zwar, wie oben geneldet, Euer Wohlgeboren in der jetzigen pressunten oht zu dienen suchen, aber ich dujurier Schlet dabey, dass in consideration meiner redlichen dienstwilligkeit, Sie befürderlich seyn, damit hey erst einbauffendem Wechsel aus Frankreich, usser denen tekten 600 Thr., auch die alle Riechnaung richtig gemacht werde, und ich durch dieses mittel bey Herrn Ma ill et wieder erredit hekonnen, will ich doch denselben allemall hene wieder zu dienst anwenden.

Aher auf eine angenehmere materie zu kommen, so erfreuet mich sehr, dass vernehme, wie die Opera Hieronymi bereits unter wegens. Ich hoffe, dieselbe werden wohl eingepacket seyn, dass man sie der fahrenden Post sicher anvertrauen könne, zumahl dieses wohl die begvemeste Gelegenheit ist, selhige anher zu hekommen. Es herichtet mich aher der Geheimte Post-Raht, Herr Grahe, dass von Utrecht keine fahrende Post anher nicht gehe, sondern es müsse das Paquet durch eine andere Gelegenheit bis Wesel versandt, vnd daselhst auf die fahrende Post gegeben werden. Euer Wohlgehoren hin ich vor diese geneigte sorgfalt über alle die massen verpflichtet; und weil vermuthe, dass der Herr Aht Brenner die sache in Paris hesorget hat, bitte auf solchen Fall, Ihme das allerobliganteste Compliment, das nur sevn kan, zu machen; so bald auch von Ihm die Verzeichnung der ausgelegten Kosten erlange, werde mit der schuldigen Erstattung mich gebührend und vnverweilet einfinden. Göttlieher Gnade treulich empfohlen.

B(erlin), den 4. Oktober 1712. (Original.)

## 252.

Bericht Klement's an Rákóczy. D'Utrecht le 7. Oct. 1712.

Je n'ay pas eu des lettres de V. A. S. l'ordinaire passé et je n'ay pas put non plus rien decouvrir de ce qui se passe au sujet de la mediation polonoise. Il semble que la crise et l'incertitude ou on est touehant le debarquement des trouppes Svedois en Pomeranie et sur la nouvelle gy'on debite, gye les Moscovites ont etes repoussé dans la descente projetté dans l'isle de Rugen, sont causes qu'on ne prend aueune mesure dans cette affaire, d'autant plus qu'il paroit, que la gverre du Nord s'allume de plus en plus et que la Svede se pourra remettre d'agir offensivement. Mons, de Polignac etant avanthier a l'assemblée ehez Milord Strafford, le C. Zinzendorff luy dit, qv'il alloit a la Have et que c'etoient les François qui le faisoient tant trotter Monsieur de Polignac repondit, qu'il ne voioit pas lieu qv'ils en fussent la eause. Cepandant les plenipotentiaires de France ont receu un courier sur les expedients proposées par milord Strafford dans l'affaire du C, de Rechteren avec ordre de ne se pas departir en aueune maniere de la satisfaction demandé par le Roy. Comme on seait sa resolution des etats contraire a cette demande et comme les Francois n'affectent pas de publier leur depart, on croit generalement qve, si les etats ne s'accommodent pas, la rupture du congres soit proche, et a en juger par les discours de Mr. de Polignae, il pourroit etre transfere en Angletterre. En ce eas mon voiage pour ce pais la ne seroit pas necessaire; mais s'il devoit etre persvadé (sic) a Gand ou ailleurs, je me persvade de plus en plus, qve, pour bien reuissir, il faut absolument concerter en Angleterre votre satisfaction, les ministres de cette couronne rien etant pas instruits positivement. Je svis etc.

#### 253.

## Schreiben desselben an denselben. De Rotterdam le 21. Oct. 1712.

Milord Strafford etant parti lundi passé le 17. precipitamen pour aller en Angleetre, ja y et és pien instruit de son voiage, ent poi n'ay pas en le temps de luy parler, ne pouvant pas trop sortir. Alant done appris par des connoissances certaines, que le traitte de l'Elat avec la France et l'Angleterre etoit extremement avancé, et que c'est pour le finir, que Milord va a Londres, je me mis seriessement a reflechir, que la conclusión d'une pair etant prochaine il falloit songer a vous y faire comprendre revelement et obtenir ladessons les ordress de la fleine, dont ses plemjotentiaires manequirent (?), et concerter avec elle les mesures qu'il faudra prendre a ce sujet pour cet Foutes. Abbel. Il 82 XVII.

effet. J'ay communique ma pensée a Mr. de Polignac. Il dit, qvil croit ce voiage absolument necessaire, que Milord Strafford par sa presence facilitera ma negotiation, et qv'il etoit absolument necessaire pour le service de V. A. S., d'obtenir la concurrence d'Angleterre qve la France elle meme demanderoit. Mr. de Polignac m'allegvoit encorc pour une preuve de la necessité de ce voiage ce que les imperiaux commencoient a traitter avec l'Angleterre, et qu'ainsi elle etoit maitresse de stipuler tout pour V. A. S., que je devoit insister sur la restitution de Transsylvanie et des vos biens et attendre, si on ne proposcra pas des expedients. J'ay ete mardi le 18. dans une grande irresolution qvi fut cause qve je ne pouvoit rien ecrire a V. A. S.; mais voiant mecredi au matin que les 2 autres plenipotentiaires de France etoient touts de l'avis, que je fasse ce voiage, j'ay pris le parti d'y aller, et pour cet fin j'ay communique mon dessein a l'eveque qui me pria de le vouloir laisser pour des cortaines raisons bors de consultation; mais que pour n'avoir rien sur le coeur d'avoir negligé quelque chose, je devoit partir et cela a la hate. Mr. de Biberstein qui croit que toutes les articles de la paix pour toutes les puissances sont deja arretes sans etre couchées m'a dit qv'il croioit le vojage inutile. puisque l'Angleterre ne changera rien a son plan; mais Mr. Metternich approuva fort mon voiage par les memes raisons que Mr. Polignac. Il me dit en confiance, que les affaires de son maitre etoient dans le meme etat que les votres, qu'ils ne scavoient pas ce qu'on leur donnera, et qu'il falloit se remettre entierement a la bonne foy des Anglois et aux assurances de Milord Strafford. Celui ci n'a pas eté encore embarque avanthier a cause du vent contraire. Je ne scait pas meme, s'il la put faire hier le meme vent continuant. Pour moy je part, pour m'embarquer demain, si le vent le permett, a Hellevontschluis. Milord Strafford m'aiant dit plusieures fois, qv'il n'avoit rien en vu que la separation de l'Empereur et des Etats dans la paix, et que l'Empereur revien a l'Angleterro pour stipuler votre retablissement. Je me servires de cet argument envers luy et je le prieres d'emploier tout son credit pour faire prendre une resolution a sa cour sur votre sujet, qvi vous puisse faire connoitre, qve vous deves esperer do ce traitte. Pour cet fiu j'ay ecrit a Mr. Brenner qvi ne m'ecrit point qu'il obtienn une ordre de la France pour son ministre a Londres, pour m'appuier. Je ne scait pas si elle arrivera asse tot, supposé que Milord Strafford voudra concourir, a me faire expedier

au plutot de qvoy V. A. S. sera regulierement instruite. La poste part; ainsi je n'ay pas le temps d'ecrire a V. A. S. des fraix dont j'ay besoin dans ee voiage. J'espere de luy pouvoir mander aujourdhui de Hellevontschluis, etant etc.

#### 254.

## Sehreiben Rákóezy's an Klement. Dantzig le 23. Octobre 1712.

Je n'ay pas repondu a plusieures lettres que vous m'avez ecrit depuis quelque temps eroiant aller a Berlin et y prendre des eclaircissements sur les sentiments des allies à mon egard qui puissent me regler sur les ordres que j'auroit a vous donner m'etant trouvé obligé pour des raisons a suspendre ee voiage et jugeant par les choses que vous m'aviez mandé et par d'autres circonstances que les allies se sont beaucoup relachées sur l'attention qu'ils m'avoient promis d'avoir pour mes interets au traitté de la paix generale. Je crois que vous ne feres pas mal de recevoir d'autant plus que vous me marques que l'argent qui vous reste ne pourra vous souffire que pour 3 mois et que je n'ay plus les moiens de fournir a votre subsistence comme i'ay fait par le passé. Tachez pourtant de faire ensorte qu'avant que de partir vous puissiez avoir des reponses aux memoires que vous avez presenté et que j'approuve de toute maniere mais que eette consideration ne vous porte point a prolonger votre sejour en Angleterre de facon que vous manquiez d'argent pour votre voiage si avant votre depart vous appreunez quelque chose qui regarde mes interets par rapport à la paix generale dont on dit que les negotiations vont etre renoues (?) informez en le Baron de Vetes et point l'abbé Brenner avec qui vous n'aurez aueune comunication sans une ordre expres de ma part. Je vous avertis que l'Envoye de l'Empereur en Angleterre s'est plaint au Secretaire d'Etat Mr. Saint Jean que l'on y traittoit des mes interets avec vous ce qui ne peut avoir eté decouvert que par Radai qui est retourné en llongrie comme les suites (?) de cet avis ne pourroient m'etre que tres desagreables, partez le plutot que vous pourrez pour me venir rejoindre.

#### Schreiben desselben an denselben. Le 28. d'Octobre 1712.

J'ay receu votre lettre du 17. de ce mois. Vous en trouvrexe une ci-jointe pour Mr. Capapari ou est une remise d'argent qu'il vous a vancé. Vous aurez soin de la luy faire passer surement et si vous pouvez la luy rendre luy meme rous luy ferze bien des eccuses de ma pert sur les delais de son remboursement. Je n'a yrien à vous dire de plus sujourdhui si non que vous conformant à mes ordres vous continuite à me donner des preveus de votre diligence, ordre et de votre zele pour mes interets. La lettre de change ci-jointe est pour vous.

#### 256.

#### Bericht Klement's an Rákóczy. De Londres ce le 28. Oct. 1712.

Apres avoir essuié la plus rude tempete de 3 jours, je svis arrivé heureusement hier au soir. Comme il est jour de poste, les ministres etant a Windsor, je n'ay put pas voir personne aujourdhui, et etant fatigyé du voiage, je n'ay rien a etre mandé a V. A. S.

(Le reste sont des particularites de depense.)

#### 257.

## Bericht desselben an denselben. De Londres le 1. Nov. 1712.

J'ay receu aujourdhui celle de V. A. S. du 12. de ce mois. J'ecrit aujourdhui a'M. Birndorff pour qv'il puisse repondre a ceux qvi nous ont parlé au sujet du voiage de Mr. Papai. J'ay trouvé occasion de parler a Milord Strafford qvi m'a dit d'attendre son retour de Windsor ou il est allé assister a un grand conseil, et qv'ialors il s'entreliendra auce moy sur ce qv'il faudra faire pour le hien de V. A. S., de sorte qve j'espere de mander a V. A. S. la premiere ordinaire le resultat de notre conference aussi hien ce qve l'abbé Gautier me pourra dire. Il est constant, qve cette cour est entierement dans les interets de la Strede, et qv'elle luy donne secretement de l'argent pour acheter 4 ou 5 regiments qui ont etes a sa solde dans les Pais bas, et pour cet effet il y a 2 colonels ici qui doivent avoir conclu ee marché il v a quelques jours. L'envoye du Czar, Mr. de Lith, qve j'ay vu aujourdhui, en est informé. Il dit d'avoir eté obligé de demander son rappell du Czar, puisque il ne vouloit pas croire ses avis et exigeoit de luy des demarches qui ne faisoient que commettre l'honneur du Czar et le sien, que ce ministre ne se soucioit pas des avances du Czar, ni ne vouloit jamais repondre a aucun memoire qv'il faisoit presenter sur la conjuncture, et qv'en un mot le ministere du Czar ne connoissant pas ce pais n'a pas pris ni voulu prendre des justes mesures pour les interets du Czar. Cette confiance que ce ministre m'a fait, me fait suffisamment connoître la cause de la tiedeur de l'Eveque de Bristol, qui etant entierement dans les interets de la Svede, n'aime pas eeux qvi sont attaché au Czar, qvoyqve je luy ay fait fort souvent comprendre la necessité ou V. A. S. a cté d'avoir des liaisons avec luy. Il se peut aussi que la difficulté que j'ay eu l'anné passé d'obtenir une reponse ici provenoit de ce, que i'avois eu ordre de declarer, que le Czar soutenoit votre cause, et je eraigne meme que la prevention et la haine qu'on a ici contre le Czar, ne me soit pas nuisible. Cepandant tout dependera de Milord Strafford a gvi i'ay (je) insinueros indirectement tout ce gve je pourres juger etre necessaire d'oter les opinions qu'on a au sujet de V. A. S. par rapport au Czar. Je luy feres meme connoitre ce que Mons. de Polignac a fait ecrite il y a quelque mois a V. A. S. par rapport a la Svede, et tout cela pour prouver qu'a la premiere occasion favorable V. A. S. se joindra a elle, surtout si l'Angleterre et la France le trouveront a propos etc.

#### 258.

## Bericht desselben an denselben. De Londres ce le 4. Nov. 1712.

Je suis convenu avec Milord Strafford d'un plan de ma negotiation. Je dois insister qu'on instruisse positivement un sujet de Y. A. S. aussibien que l'Eveque de Bristol que j'y dois etre appuié par le ministre de France avec qui le ministre doit concerter la maniere dont la France et l'Augleterre se doivent prendre pour votre reballissement et cufin je dois supplier la Reine qu'Elle stipule le retablissement et la satisfaction de V. A. S. ca cas que l'Empereur vien de remmettre ses interets entre les mains de Sa Majesté. Je dit que je suis conveus avec le dit Seigneur de ce plan que je luy ay donné liter. Comme il est continucliement en conference au sujet de la Paix d'Hollande et comme il part aujourdhui pour Windsor ou il aura la Jarriterre il m'a dit que son retour nous en paetreons plus amplement. J'ay vu hier l'abbé Gautier il m'a dit de n'avoir pas encore receu des instructions à mon sujet et qu'il viendar raisonner avec moy sur cette afaire, il n'est pourtant pas encore veun, cependant j'ecrit aujourdhui aux Mrs. de Polignae et Brenner et je les presse touts deux de procurer au plutot ses ordres pour me mettre en etat d'agir et pour pouvoir faire voir à la fin à V. A. S. sur quoy Elle paisse compter au traitté de la Paix. de suis etc.

#### 259.

## Bericht desselben an denselben, De Londres ce le 8, Nov. 1712.

Milord Strafford etant revenu hier au soir de Windsor de la promotion des chevaliers de la Jarrtierre, je l'av felicite ce matin sur sa nouvelle dignité et j'y ay trouvé plusieures personnes de distinction qvi y estoient venues pour le meme sujet, si bien, qve Milord avant eté obligé d'aller au conseil de cabinet a cause des depeches de la poste, je n'ay pas eu le temps de luy parler; mais il m'a promis de m'envoier chercher peutetre ce soir ou demain d'abord qv'il aura trouvé une heure a luy. L'abbé Gautier est alle a Windsor, d'ou il n'est pas encore revenu ou que Mr. Prior qui a eté de la part de la Reine en France, en est revenu subitement. On croit pour certain que les Hollandois sont entrés dans les mesures de la Reine, et on dit que la France veut bien ceder Strasbourg, et que la Grande Bretague se servira de cette restitution pour ammener l'Empire a la paix par consequence d'y forcer l'Empereur, Le duc de Marleborough a declaré avanthier, qu'il va en Allemagne par permission de la Reine Comme elle ne peut pas exiler personne selon les loix, on ne scait pas ce qy'on en doit penser. La pluspart pourtant croient, qve voiant sa parti affoiblie et les soubcons qu'on a contre luy a la cour, il aime mieux de sortir du pais, schachant qu'il sera plus consideré dehors.

La cour commence a declarce qu'elle sera obligé d'appuier le floy de Srede, clatta son garanti. L'envoye de Moscovie m'a rendu as visite. Il paroit souhaitter d'etre rappelle au plus vite, ne pouvant pas approuver la conduite du ministere de son maître. Milord Strafford restre encore 15 jours iei, et comme mon sejour sera plus long, je sessipsile V. A. S. de m'accorder la grace de pourvoir a ma subsistance. Je svis etc.

#### 260.

## Berieht desselben an denselben. De Londres ee le 11. Nov. 1712.

Je n'ay encore rien fait, Milord Strafford n'aiant pas eu le temps de me parler amplement, et le ministere etant trop occupé. Il y a meme deja 15 jours, qy'aucun ministre etranger n'a pas put parler a Milord Bollingbrock; de qvoy V. A. S. peut fort faeilement juger de la difficulte qu'on a à negocier ici. La cour etant occupé avec l'ajoustement de la grande affaire de la paix, il semble qu'elle n'a pas tout le loisir de donner attention aux affaires qui ne la regardent pas de si pres. Je fait pourtant tout au monde et je veille continuellement pour trouver des moments favorables, d'incaminer ma negotiation. Cepandant cela trainant ainsi en longveur j'aures bientot besoin des remises. Avanthier le nouveau Lordmaire de la ville de Londres fut installé. Il est de la partie regnante, et touts les grands de la cour ont assistés a sa cavalcade qv'il a fait de Westminster au Gvildhal de Londres. La populace la svivie et luy a applaudie par des grands eris. Milord Marlborough ne doit pas ailer en Hollande; on a reglé sa route par Ostende, Cologue, Francfort, la ou il luy plaira. Ou m'ecrit d'Utrecht, qy'on n'y fait rien, qy'on soubaitte la paix en Hollande; mais une paix bonne, et qvi, si dans peu on n'a pas une reponse categorique sur le projet envoié a cette cour, qy' on s'y ira mettre bientot en etat de n'etre pas pris sans verd comme la eampagne passée. Le C, Ziuzeudorff a donné un projet a la Haye par rapport a la quotte part de l'Empire qui a ce qu'on dit est plus practicable que celuy que j'ay envoyé a V. A. S. dans le mois Juillet. Le prince Eugene, Trautson, Schlick, Zinzendorff et Wratislaw ont perdu leur eredit a la cour de Wienne; on parle meme d'oter au prince Eugene la charge du president de gyerre. C'est le prince de Lichteustein, le meme qui a eté en Catalogne, les comtes Stella et Altheim qvi sont les favoris de

l'Empereur et qui gouvernent. L'envoye de Moseovie a eu un grand discours avec moy sur les affaires de son maître et traitte de chimere touts les projets qu'on a, si le Czar fasse une alliance avec l'Empereur et les Hollandois. Il ajoute qu'il voit que par les fausses mesures qu'on a pris, le Czar sera obligé de rendre la Livonie et ee qu'il a pris, que le Roy de Pologne n'etoit pas son veritable ami, que e'est luy qvi a fait travailler a Constantinople de faire sortir touts les Moseovites de Pologne, que le Czar en etoit informé, que le roy Auguste tramait encore d'avantage contre luy avec les Francois et qy'il faira tout au monde pour s'accommoder avec la Svede et se joindre a elle eontre le Czar. Il m'a tenu ee diseours hier au soir avant eté 2 heures de svite ehez moy, et m'a fait un detail de tout ee qvi s'est passé ehez eux depuis la paix d'Altranstaedt. Ne comprenant pas pour quel fin il me le disoit je ne fit autre chose que l'ecouter. L'affaire du C. de Rechteren est encore indecise, a ee qv'on me mande de la Have ou on est sur, que la France restante ferme le parti contraire du Comte sera mis a sa place. Je svis etc.

## 261. Berieht desselben an denselben. De Londres ce le 15. Nov. 1712.

Je n'av encore rien fait, mais j'espere que je mettres l'affaire en train cette semain, Milord Strafford m'aiant appointé pour le 6 heures de ee soir. Je n'ay rien appris de positive pour ce qui regarde les affaires de la paix hormis la suspension d'armes de Portugall, dont V. A. S. verra les articles dans les gazettes. On continue d'assurer que le traitté des Etats Generaux est quasi fait, et cette eour commence a appuier ouvertement la Svede. J'av vu le ministre de Pologne iei et il m'est aussi venu voir. C'est le meme qvi m'a voulu faire enlever l'anné passé lorsque il me erut a Stanislas. Il me dit que cette eour donne pour raison de son attachement a la Svede le danger ou la religion protestante est en Allemagne, si son principal protecteur, le Roy de Svede y seroit opprimée. Cette meme eour, dit il, allegve aussi pour raison de ce qv'elle ne peut pas favoriser le Roy Auguste, qu'il a envoié son fils en Italie changer de religion et par la oter un electorat aux protestants. Ce ministre m'a aussi dit, qv'il a eu ordre le dire a la Reine que ce n'est que pour amuser le Pape qui luy peut

nuire en Pologne qu'il a envoie son fils en Italie sans avoir jamais song de la faire changer; mais il se plaint, q'on ne le veut pas croire effectivement. On tienn pour certain, que le prince de Saxe a changé l'année passée a Pragre et que ce n'est que pour depaiser la felie, q'on luy renvoie en Italie son gouverneur protestant. On regarde ici le floy Auguste comme un prince a qu'i on ne doit pas trop fier et, ai on peut, on ne le laissera pas en Pologne. Le sousdit ministre m'a insinué, que c'etoient les imperiaux qu'i luy avoient insi l'ont voulu rendre odieux a cette cour s'il aura entrepris qu'elque chose contre moy. Il dit que son maitre a céde quis ce temps 1 en garde contre les Imperiaux, mais cela me semble suspect ou que je seait l'attachement du floy Auguste aux Imperiaux pour le moins dans ce qu'i regarde V. A. S. Je sivis état.

### 262.

## Bericht desselben an denselben. De Londres 18. Nov. (1712).

J'ay yu a la fin le 15, de ce mois au soir Milord Srafford et i'ay raisonné avec luy sur le plan de ma negotiation ici, dont j'ay ecrit a V. A. S. dans une des mes precedentes, comme la supposition, que l'Empereur va remettre les interets entre les mains de la Reine, ne s'est pas trouvé veritable. Elle ne sera pas en etat de stipuler immediatement de l'Empereur votre retablissement; mais je mettres dans mon memoire une demande, que la Reine promett a V. A. S. de stipuler sa satisfaction lorsque l'Empereur viendra a son point. En attendant Milord Strafford m'a conseillé, de demander a la Reine une resolution par laquelle elle s'engage, a vous retablir et en vertu de laquelle elle instruisse ses plenipotentiaires a Utrecht pour travailler a cet fin avec ceux de France, et enfin pour eviter les longveurs de mon sejour, qy'elle ordonne au meme plenipotentiaires de concerter a Utrecht avec les François la manière dont on se doit prendre dans l'affaire de V. A. S., et qve, pour scavoir sur qvoy compter, je pourroit repasser, apres avoir eu ici l'expedition par Paris, pour y informer la cour du veritable etat de ma negotiation, et pour l'engager a une resolution ferme, qu'elle n'a pas encore prise. Je me seres deia adresse a

Milord Bollingbroek pour ce fin par son frere que je connoit depuis la Ilollande; mais je me sris trouvé si incommodé depuis la nuit du 15. au 16. qv'il m'a eté impossible de sortir. Il ne sera pas un moyen plus sur pour obtenir et finir l'affaire de V. A. S. qve de promettre a Nilord Bollingbroek ¿ esus painbles lorsque vous seres retablie. J'ay eu ordro de V. A. S. l'hyver passée, de le promettre a l'eveque, et je truure qv'il vant mieux le faire a la source. Je le luy promettres donc, et comme cet argent ue doit etre payé que lorsque V. A. S. sera retablie, je croit que par l'entremise de la France on trouvera des marchands a Paris qui ne risquat d'ailleurs rien voudront s'engager de payer a Milord Bollingbroek cette somme. Lorsque le eas sera accompli, une pareille assurance finira gir ces messieurs honnement peutetre lorsque je passeres a Paris. On y pourroit disposer la cour a procurer ses promesesse conditionelles. Le sisi etc.

#### 263.

## Berieht desselben an denselben. De Londres le 22. Nov. 1712.

Tout est eneore a Windsor, et les ministres n'en reviendront que ee soir. On y tien un grand conseil sur les affaires presentes, et on assure que Milord Strafford ne part pas si tot, vu que la France ne veut pas tenir ses offres precedentes par rapport a la Hollande a cause des avautages qu'elle a rapporté contre elle la campagne passée. C'est pour cela meme qy'on a prorogé le parlement jusques a 23. Janvier dans l'esperance que vers et temps on pourra accommoder toutes choses avec la France. Ovovgve tout soit hors de la ville, j'av parlé pourtant aujourdhui au frere de Milord Bollingbroek. Je l'ay prié de l'engager dans vos interets pour la somme de 🛢 eeus aux conditions dont j'ay parlé a V. A. S. dans ma precedente, et qv'il me procure son entretien et une prompte expedition. Il m'a promis, de luy en parler et de me donner ladessous reponse; mais il m'a fait aussi comprendre, que j'aures besoin de patience avant que d'etre expedié ce qvi m'afflige, vu qve la grande eherte de ee pais et vu qve j'y manqve de l'argent. Je suis etc.

### Bericht desselben an denselben. Le 25. Nov. 1712.

Je n'ay pas eu encore reponse du frere de Milord Bollingbrock, t je n'ay pas put non plus voir depuis ma derniere Milord Strafford qu' est continuellement occupe ce qu'i fait bien voir la lenteur dont on negotie ici et le temps que j'y seres obligé de rester avant que d'etre expedié, pourre que ce la soit leureusement et que j'ay the que yi faut que j'ayt, de la patience dans un pais qu' ne convien point a ma santé. C'est depuis le 12. d'octubre que je n'ay pas receu aucule lettre pour V. A. S. J'ay eu grand soubçou qu'elles sont interceptées, vu qu'il ne se peut pas que je n'ayt sa reponse sur touts des sujets d'importance. Hier le ministre de Svede ayant receu des lettres de Paris publia que V. A. S. etoit attendu s'etant embarqvé a Dantzig, que ses domestiques sont deja arrivées a Paris, et q' on y a prisum maison pour V. A. S. Si cela est, je ne m'etonne pas de son silence. J'ires neantmoins mon grand train et dorenavant j'ecrires a Mr. Brenner tout ce qu'is passera. Je s'uis etc.

#### 265.

Memoire Klement's an die Königin von England. Copie du memoire pour la reine de la Grande Bretagne dans le mois Novembre 1712.

La mediation que V. M. a offert au prince Rakoczi de Transsylvanie et aux Elats Confocheres de Royamue el Hongrie pendant la gevere des ces pais la, les assurances que V. M. a ensvite donné au dit Prince et aux dits Etats, d'avoir soin de leur inclusion dans la paix generale et surtout dans celle q'v' on faira dans le Nord, sont des marques essencielles de la bonte particuliere de V. M. pour le Prince mon mitter. S. A. S. est bien persavade q'v' elle aura receu des preuves sensibles de la bonte de V. M., si on seroit venu a un traitté de la paix dans le nord; mais comme elle y parit encere trop eloignée, et comme on est a la veille de conclure une paix generale entre les hauts alliez et la France, les assurances que V. M. a cu la bonte de donner a S. A. S. et votre bonte naturelle luy font esperce l'honneur

et la grace de sa protection dans ce traitté et dans une conjuncture ou V. M. est la maitresse de decider du destin du dit Prince par son retablissement dans ses justes droits et de celuy d'un Royaume dont les libertes temporelles et spirituelles sont opprimées. Pour cet effet V. M. est supplié de la part de S. A. S. avec toute la veneration due, de vouloir instruire positivement ses plenipotentiaires a Utrecht, de concourir avec ceux de France et des puissances qvi ce sont engagées pour son retablissement et de concerter avec les dits ministres la maniere dont on se doit prendre pour obtenir au Prince une juste satisfaction. Et comme S. M. J. entrant dans les mesures de V. M., au sujet de la paix pourroit remettre ses interets entre vos mains, V. M. est treshumblement supplié, de vouloir dans un pareil cas stipuler le retablissement du Prince, mon maître, de S. M. J., qvi ne pourra pas s'empecher assurement alors de faire ce que V. M. exigeroit. C'est depuis 3 ans, Madame, qu'on a fait voir a V. M. et a son ministere, combien elle soit interessé a procurer le retablissement du Prince, mon maitre, de sort que ce seroit une enumeration inutile de le repeter ici, S. A. S. etant surtout si fort persvadé de la bonté, de la pieté et de la generosité naturelle de V. M., qv'elle ne doute point, que ce sera plus par ces motifs et ceux de sa gloire que de ceux de l'interet, que V. M. luy accordera ses demandes. C'est dans cette esperance que je finit avant l'honneur d'etre avec le plus profond respect etc.

#### 266.

## Bericht desselben an Rákóczy. De Londres le 4. Dec. 1712.

Voici la copie de la reponse que le frere de Milord Bollingbrock m'a donné par eerit sur ce que je luy avoit dit touchant les uffaires de V. A. S. Milord Strafford etoit sur son depart. C'est que je la luy ay communiqué et lorsque je luy ay demande son avis sur ce que je devoit faire, il me dit que Mr. de St. Jean alloit trop vite en besoin, que la Reine a parfé encore il y a fort peu de temps avec un grand respect de V. A. S., qu'elle pretendoit l'aider a rentrer dans les biens, mais qu'il falloit, que la France le proposoit et qre V. A. S. se desistat de la Transsylvanie, que c'etoient les sentiments de la Reine, que je manquoit un point essentiel de n'etre pas appuié de la France.

Comme cette reponse etait nette, ie luv av demande son avis sur ce que je devoit faire d'autant plus que, n'aiant pas receu depuis le 12, d'octobre des nouvelles de V. A. S., je ne seavoit pas quoy faire ni a qvoy me resoudre, surtout si la nouvelle etoit veritable, qve vous vous est (ctes) embarqvé pour venir par l'Angleterre en France. Il me repondit que, comme je ne seavoit rien de certain, je devoit aller en France pour y tirer de concert avec Mr. Brenner une reponse positive et pour l'engager a vous soutenir iei, qu'avec une pareille resolution je pourroit retourner en Angletterre si V. A. S. v vien, qvi d'ailleurs n'y feroit rien sans l'appui de la France, si bien que j'ay pris le parti de partir demain par Dunkerque a Paris pour y faire ce qve je vien de dire a V. A. S., et comme il se pourroit qv'elle arrivera jej avant mov, cet par eet homme de confiance que je doit faire rendre la lettre ci jointe a V. A. S., pour luy donner une idée de tout ce que j'ay fait. Le ministere bait les Moseovites et les Polonois. ll aime les Svedois, et comme on est prevenu des liaisons que V. A. S. a eu avec les premiers, le plus grand service que je pourres rendre a V. A. S., e'est d'ottenir l'appui de la France pour elle en cas qv'elle voulut negocier elle meme avec le ministere. Je svis etc.

# 267.

## Berieht desselben an denselben. De Paris ee le 16. Dec. 1712.

V. A. S. n'etant partie de Dautzig qre le 16. Nov. aurs sans doute reœu celles que j'à que il honneur de luy cerire d'Urecht et de Rotterdam du temps de mon depart peur l'Angleterre avec les raisons qvi m'y ont mené, et meme je croit qre qvelsquenes des mes relations luy seront parvenues. Comme Milord Strafford rebournant en Hollande trouva a propos qve je devoit allé a Paris, j'ay laissé une lettre pour V. A. S. en Angleterre etant dans j'incertitude au sujet de son voiges, qvi l'aum eclairei entirement des raisons qvi m'ont amené iei, dont je joint iei la copie. Etant arrivée a Paris le 11. de ce mois Mr. Brenner me mena le 14. de ce mois a Versailles, pour parler a Mr. de Torci a qve j'ay dit: qve malgre qve la paix paroisse cloigné avec l'archiduce, on devroit neatmonis preparer de longve main le retablissement de V. A. S., qve l'Angleterre luy avoit promis d'entre de toutes a force dans les mesures de la France son sujet; mais qv'il

faudra que celle ci s'explique et fasse le premier pas, que malgre les ordres du Roy ses plenipotentiaires a Utrecht n'en ont pas parles a ceux d'Augleterre, pas meme par maniere d'entretien, et que c'etoit la cause que les amis de V. A. S. n'ont pas put parler a la Reine, que ce memes amis m'ont assuré qv'il n'y avoit point de temps a perdre pour engager la Reine dans nos interets, et qu'il n'y a pas un autre moien de le faire si non que le Roy de France ecrioit une lettre a la Reine, que Milord Bollingbrock considerant beaucoup les lumieres de Mr. de Torci, surtout pour ce qui regarde les affaires d'etrangeres, qy'il falloit que Mr. de Torci lui ecrivoit une longve lettre sur ce sujet de V. A. S., et qu'enfin les entrées en Angleterre etant fermées a tout autre hormis de ministre de France, que le Roy luv ordonne de m'appuier et de me procurer. Mr. de Torci apres avoir raisonné premierement avec moy sur les affaires d'Angleterre, dit qv'il en parlera au Roy et a Mr. Prior, le ministre d'Angleterre qvi en etoit attendu. Cepandant comme Prior n'est pas des amis de Milord Strafford et comme il tard a venir, nous avons resolu Mr. Brenner et moy, qve j'ires mardi prochain le 20. dec. a l'audience de Mr. de Torci, pour luy representer qu'il n'est pas besoin de parler d'affaire a Mr. Prior. qv'il ne me faut qv'une lettre du Roy pour la Reine une de sa part a Milord Bollingbrock dans laquelle il luy doit dire que l'intention du Roy est de s'interesser absolument pour votre retablissement et que l'Angleterre y etant beaucoup interessé, qu'il ecoute les raisons que je luy en allegveres pour cet fin, j'ay dressé un ecrit qui contiennent les motifs qvi y doivent porter la Reine. Le 1. est ses promesses depuis 1709 gvi sont connues a V. A. S. Le 2, motif est son interet present ou j'ay fait voir clairement que son commerce dans la mediterrannée et dans le Levant est en danger a cause, que l'Empereur, maitre comme il est de l'Italie et aiant la Hongrie et la Transsylvanie a sa discretion, s'attirera le commerce ou v favorisera plutot les Hollandois. Le 3. sont les considerations de l'avenir; celuy qvi epousera la niece de l'archiduc mourant sans enfants males, otera a l'Hongrie sa libre election par la Transsylvanie, joindra les etats a ceux d'Autriche et pentetre encore la Pologne, si ce seroit le fils du Roy Auguste, qvi formeroit une nouvelle gverre et bridcroit le commerce anglois eu Pologne. Le 4. motif l'utilité qu'on retirera de la Transsylvanie rendue on se l'alliera a cause des affaires du Nord; on etablira par la Pologne un commerce avec elle, la Svede en tirera ses utilites, comme elle a

fait l'an 1658 su prejudice de votre maison. Les 5. motif sont les dangereuses consequences de la grerre d'Hongrier que l'Angeleterre a sentie pendant celle-ci, puisque on y dit, que c'est V. A. S. qu'est le cause, que l'Espagen reste a son Boy. Le 6, 7, et 8, sont le protestantisme, la facilite qu'on a de faire rendre justice a V. A. S., que l'Angleterre est guranate de la Transsylvanie, et enfin la justice de votre cause. Ces motifs se sont communiques a Mr. de Torci mardi prochain, et V. A. S. area instruit de la repouse, qu'il m'aura donné. C'est l'éstat des vos affaires, et il me semble qu'etant concertées de cette maniere pouru qu'on y agisse sincerement, on n'y pourra pas nanquer. Je svis etc.

#### 268.

## Bericht desselben an denselben. De Paris ce le 30, Dec. 1712.

Etant arrivé iei j'ay eu l'honneur de rendre compte a V. A. S. dans une lettre que j'ay donné a Mr. Brenner, les raisons qui m'ont amenés ici avec ce qve j'avoit deja fait. Anjourdbui je prend la liberté de marquer a V. A. S., qu'aiant vu le Marquis de Torci il approuva qve Mr. Brenner doit dresser un memoire au Roy avec les motifs pour l'Angleterre que i'avoit projettes. Peu de jours apres je suis allé voir de concert avec Mr. Brenner Mr. Prior. Je luy ay promis au nom de V. A. S. 2 eeus paiables lorsque vous seres retablis, a condition qv'il la servira fidelement dans la relation qv'il faira a la Reine lorsque le Marqvis de Torci luy aura parlé des vos affaires. Il me l'a promis, et en conformité de cela Mr. Brenner donna a Mr. de Torci le dit memoire avec les motifs d'Angleterre et le pria d'en parler a Mons. Prior. Mr. Torci ayant dit que e estoit precisement le temps et qu'il le feroit, je croit que c'est aujourdhui que l'affaire de V. A. S. est debattue dans le conseil; comme Mr. de Torci a dit a l'abbé Brenner qv'il seroit bon qye V. A. S. allat en Augleterre j'ay dit a celui-ci, qv'il falloit qve j'ayt mon expedition svivant le projet de Strafford, et qv'autrement V. A. S. n'y feroit rien qv'il falloit premierement notifier son arrivé a la Cour d'Angleterre delicate sur ces points, et enfin les parties y etant brouillés comme elles le sont, il falloit que V. A. S. eut quelquyn avec elle qui ayant conuoissance du pais l'y pourroit

servir plus utilement. Mons. Brenner n'a rien put conclure pour cet effet avec moy dans l'incertitude des vos nouvelles, et ne schachant non plus, si le seroit expedié mardi prochain qvi sera le 3. du mois Janvier si j'avoit les lettres que j'ay demandé a la cour, je pouvoit aller a Dunkerque ou a Calais recevoir les ordres de V. A. S., et meme elle pourroit m'envoier devant, si elle auroit le dessein de passer a Londres; mais si tout cela seroit, l'argent me manqve si bien qve Mr. Brenner ne me pouvant rien donner et moy n'aiant pas du credit, je courre risque de n'avoir pas du pain. La paix cepandant s'avance, et on m'ecrit positivement d'Utrecht, qu'il ne ticn qu'a la France de vous faire retablir. Le moien pour cela est que la France fasse la declaration demandé en Angleterre, qvi y etant soutenue par V. A. S. aura sans doute son effet. Les Imperiaux meme l'apprehendent plus que jamais selon les dites lettres. On ajonte enfin que V. A. S. aiant plus fait que la Baviere, meritoit que la France s'interessat pour elle, et on finit enfin que tout etant en crise on s'attendoit que les interets de V. A. S. seront aussi incessament reglées. Je svis etc.

#### 269.

## Bericht desselben an denselben. De Paris ce le 7. Janvier 1713.

J'ay eu deja l'honneur de rendre compte a V. A. S, par mes precedentes de tout ce qui s'est passé ici depuis mon depart de Londres, presentement je la doit informer, que Mr. de Torci a repondu sur les propositions que je luy ay fait a mon arrivée, que V. A. S. catat a Londres n'a q'a representer elle meme l'injustice que la cour de Wienne luy a fait et combien l'Angletterre soit interessée pour votre etauls issement, qu'en attendant cette cour ici proposera votre cause aux ministres d'Angleterre et qu'on entamera avec la Reine une negotiation formelle qui sera plus utile et plus honorable a V. A. S. au lieu des recommendations que j'ay demandé qu'i paroitroient mendies, que l'affaire ainsi concerté le Rey instruira partout ses ministres sur ce sujet et donnera aussi des nouvelles ordres a ses plenipotentiaires a Utrecht pour y travailler de concert avec moy, n'ayatt aussi plus rien a faire ici et ne pouvant pas refourner en folloulad expe au l'Angleterre, je nat aujourdhui de concert avec

Mr. Brenner pour Dunkerque, pour y attendre vos ordres, si je la dois aller joindre en Angleterre ou je luy seroit plus utile pour l'informer de bouche des plusieures partieularites et recevoir des nouvelles instructions par rapport a Hollande. Je svis ete.

#### 270.

### Bericht desselben an denselben. Dunkergre le 17. Janvier 1713.

V. A. S. aura la bonté de voir de l'ineluse la reponse que Mr. de Torci a donné sur mes propositions que je luy avoit fait au sujet d'Angleterre. J'ay beaucoup des considerations a faire ladessous que ie n'oseres pas eonfier a la plume, et pourtant dans la conjuncture presente ou la paix est plus proche que jamais il n'y a point de temps a perdre; V. A. S. etant en Angleterre, il est absolument necessaire que les interets y soient debbattues, pour ne pas donner oceasion aux deux eours apres son depart en eas qv'il v avt quelque finesse dans cette affaire, de se renvoier l'une a l'autre votre cause, de gyoy on s'y seait servir fort habilement. Je n'oseres pas entrer en detail sur ee sujet et je souhaitteres pour le bieu de V. A. S. de l'avoir put deja joindre, affin pour luy pouvoir donner des informations bien circonstanciés de tout ee qvi se passe et des idées qv'on ne peut donner que de bouebe; mais personne n'a pas peut ou peutetre n'a pas voulu me donner suffisamment de quoy faire ce voiage. Ainsi ie svis obligé d'attendre les ordres de V. A. S. Je svis etc.

#### 271.

## Berieht desselben an denselben. De Londres le 23. Janvier 1713.

N'aiant pas put avoir jusques a present depuis le 14 jour de mon arritrée i des nouvelles certaines du sejour et de l'endroit ou V. A. S. est, et meme voiant par les informations qv'on me donnoit, qve V. A. S. pourra avoir deja passé a Dunkerqve, je eroit d'etre de mon devoir de luy envoier un detail de tout e qvi s' est passé ici jusques a mon depart pour la cour de France et apress. Escorre ici jusques a mon depart pour la cour de France et apress. Escorre ici V. A. S. trouvers tout etch dans me lettre du 4. dec, qve j' avoit biassé lei, dans deux qve j' ay eu l'honneur de luy cerire de Paris et qvi sont Fostes. Abh. H. ib. S. Yil. dans le projet de Mr. Brenuer, et le reste daus celle de Paris du 7. de ce mois. Etant arrivé a Dunkeruve i'v alloit attendre les ordres de V. A. S., et c'est pour ce sujet que je luy avoit ecrit celle du 17, mais aiant trouvé hientot apres par l'assistance de Mr. Charierre sur mes nippes de quoy faire le voiage, je me svis acheminé ici et j'y svis arrivé le 19, au soir. Je svis allé le lendemain trouver l'ambassadeur de France ou j'ay rencontre l'abbé Gautier qvi fait ici les affaires du Roy, m'etant informé, s'ils ne scavoient pas ou V. A. S. est, et que Mr. Torci avoit dit qu'elle etoit ici. Ils me repondirent touts deux qy'ils n'en scavoient rien. L'abbé Gantier meme me dit que Milord Bollingbrock avoit envoyé un expres a V. A. S. pour la prier, de ne pas passer outre pour bien des raisons, et qu'il avoit declare au dit abbé, que la Reine ne se melera jamais des vos affaires, meme que le ministre de l'Empereur s'etant plaint contre moy au Grand Thresaurier et luy aiant dit que son maître esperoit qu'on ne protegera pas des rebelles, luy aiant deja fait un si mauvais partage au traitte et que ladessous Milord Oxford luy avoit donné sa parole qu'on ne s'en melera pas. Mr. Gautier m'a promis, qv'il en parlera au secretaire d'état et qu'il me faira scavoir ce qu'il aura appris. Le duc d'Aurmont parla avec beaucoup de respect pour V. A. S., qv'elle meritoit la eonsideration, que le Roy avoit pour elle, et que chaque François etoit obligé de la servir; mais me dit il dans cette conjuncture, si on me parleroit des vos affaires a la cour, je ne pourres pas vous servir et meme dire que je ne scavoit rien de vous, n'aiant pas aucune ordre de mon maître sur ce pie-la a moins que la France ne fasse negocier ici votre affaire. Je ne feres rien. La paix se conclura et j'ay peur qy'on n'y parlera pas de V. A. S. J'en ecrit au long a Mr. Brenner ne doutant pas, qu'il ne fasse des demonstrations efficaces a la cour, et cependant je ne pourres rien faire sans les ordres du Roy pour l'ambassadeur et celles de V. A. S. pour moy. J'ay plusieurs paqvets des lettres qui m'ont eté donné a Paris lorsque i en suis reparti, que je garde jusqves a nouvel ordre avant l'honneur etc.

# ANHANG I.

## Nachtrag

zu der Correspondenz Rákóczy's mit dem k. französischen Hofe (Band I).

(Aus den von der k. ungrischen Akademie mitgetheilten Abschriften.)

1.

## Schreiben Rákóczy's an K. Ludwig XIV. Feldlager von Sakmár, 22. September 1703.

Sire! Le commencement des mes deseins sons les auspices d'un si grand Roy, et la Justice de ma cause ne m'avant jamais promis que du bon-heur, je m'appercevois Sire avec unne joye inconcevable les effets des mes esperences qui servojent autre fois a soulager les miseres de mon exil, et au presant de doner à V. Majesté des marques du zele et attachement que jay pour Son service; je vois Sire que le bonheur avec quel a plus a Sa Majesté Divinne de benir mes armes m'a fait jusque au presante trouver des occasions telles que j'ay souhaité pour cet effect; pouvant asseurer Vostre Majesté avec tout le respect qu'il est deu a Sa Sacrée Personne, d'avoir mis tout le pais jusqu'au Danube dans mes interesses, batu trois fois les Rasciens, un fois les Transylvains, emporté les places de Kallo, Károly, Somlio, Nagy Bania, Hust, bloqué celles de Sakmar, Munkacs, Ungyar, Grand-Varadin et Tokai, sans trouver jusq au presant aucun resistence de procurer bien tost l'entier bonheur de ma patrie par le secour, et aide benigne de Vostres Majesté conforme au projet treshumblemant presante a Vostre Majesté par ces Ministres, et dont les promptes executions serojent autant plus necessaires, qu'il serviroient a me mestre en estat de resister au mesurcs des ennemis qui pourojent prendre par la svitte, regler la milice, fortifier les places, et r'ammener la discipline tronblé par la seul nature des soulevemans. J'ay donné sire des relations amples a Msr. le Marquis de Bonac vostre ministre de la situation presante des affaires de cet pais, et facilito de la Joinction des trouppes qu'il plairoit a Vostre Majesté d'envojer a nostre secour, pour ne pas estre importun a Vostre Majesté par la longeur de ma lettre, et Comme tout mon intention estoit à les conformer a Ses services, j'esper que Vostre Majesté connoîtera de plus en plus combien qu'il m'est a Cocur de vous themoignier Sire dans son entier la fidelite et devouement avec quel je avis Sire de Vostre Majesté Leplus bumble le plus obeissant et tres aquis servitieur le Prince Rakoezy m. p. Au camp devant Sakmár ce le 26. de moy de Soptembre 1703.

(Eigenhändiges Original.)

## 2. Schreiben desselben an denselben. Miskolcz, 16. Febr. 1704.

Sire! Les assurences des graces et protection de Vostre Majesté que Mr. le Chevaillier de Fervil me vien de doner avec sa Lestre. sont trop gracieuses Sire, pour cesser un seul moment de themoignier tres humblemant a Vostre Majesté L'augmentation infinie, qu'il ont apporte a mon desir naturel de La servir, avec tout mon pouvoir et credit que Dieu m'a donné dans ce pais ici; voulant y contribuer avec la derniere goutte de mon sang de me procurer la grace, d'entretenir Vostre Majesté dans des dispositions benignes, que mon Zele, et attachement m'ont attiré: Jusqu'au point de vons fair souvenir Sire, des tres humbles services des mes Ancestres, et l'Alience Ancienne de cet Royaume; et comme jusqu'au presant le Ciel a benit mes Armes, jusqu'a fair entrer absolumant tout le plat pais appertenant alla Couronne dans l'interet Communs; exceptées des fortresses qui ne nous peuvent pas nouir Vostre Majesté voira, combien que les graces de Vostre Majesté dont elle nous donne des assurences deviendrons necessaires, pour soutenir un affair plus qu'a demiachevée. J'ay fourni Sire des moiens convenables a vostre ministre pour favoriser la Joinction, si necessaire au bien publique, et puisque les oppressions de cet pais, et la justice de cette Guerre est connue a Vostre Majesté. je me promet un remede prompt contre les inconvenions qui pourroient arriver, et aide, pour me conserver Sire en estat de continuer a fair voir a Vostre Majesté dans son entier le devoueman avec quel je svis Sire de Vostre Majesté le treshumble tres obeissant et tres devoué Serviteur Le Prince Rakoczy m. p. a Miskolcz ce le 16. Fevrier 1704.

(Eigenhündiges Original.)

2

Sehreiben desselben an denselben. Jáss-Berény, 24. Febr. 1704.

Sire! Les indispositions de sa saintée ayant eloignie de moy M. des Alleurs si devant Envoye Extraordinaire de Vostre Maiesté auprez de moy; et presentement son Ambassadeur nomée a la Porte Ottomane, il m'a fait remettre la lettre dont Vostre Majesté ma honoré, et par la quelle j'av appris vos intentions Sirc, et les bontées avec quelles Vostre Maiesté Royale a bien voulu distinguer les merittes de ce Sgr. son depart m'auroit estes sensible, dans les conjonetures presentes ou j'avois plus besoin que jamais de ses bons Conseilles et avis, lesquelles je me svis fait plaisir de svivre en touttes les occasions lorsque ie les av trouve convenables au bien de mes interets; si les assurences qu'il a pleu a Vostre Majesté de me les reiterer par lui aussi bien que par la continue de sa lettre ne me faisoient pas esperer tout de sa benignité; et qu'elle aura la bontée de seconder les interets de ce Royaume et de mes Etats selons que je l'ay prié de representer a Vostre Majesté Quoy que vous pouvez estre assuré Sire, que de quel maniere qu'il vous plaise de disposer de moy, i'ay unne confiance, si ferme dans la personne Sacrée de Vostre Majesté qu'en remettans touttes mes interets a sa benigne disposition je ne cesserais iamais d'estre avec tout le respect et veneration Sire de Vostre Majesté Royale le tres humble tres oheissant et tres devoué Serviteur Francois Prince m. p. a Jas Berin ce le 24. de Fevrier 1704.

> 4. Schreiben desselben an denselben. Feldlager von Solth, 15. Junii 1704.

Sire! Le peu de surté qu'il y avoit d'envoyer mes lettres par la voye de Danzik a retardé mon devoir de doner a Vostre Majesté un

detail entier des affaires de ce pays ei, mais presentement que je puis me servir de l'adresse de Constantinople, je ne neglige aueun moment de doncr a Vostre Maiesté une tres humble rélation de tout ce qui s'est passé de bon et de mauvais, depuis qu'elle a este informée par mes precedentes, de l'avantages que les premiers Ardeurs d'un peuple jaloux de ses libertez produissoit, et dont la defaite du General Schlik donnoit des marques evidentes; mais auprez cette action le soldat ne trouvant plus d'Ennemis, et se croyant en surté par la conquete de toute la Hongrie, commencoit a songer a ses affaires particulieres, et il se retiroit avec les butins faits sur son Ennemis; je n'av pas neglige Sire le moyens que je pouvois employer pour ramasser les trouppes debandées, et comme la derniere rigeur me pouvoit estre prejudieiable parmy de troupes animées par une trop vaste idée de la liberté, ou par un attachement particulier de ma personne je l'ay melée avec des menaces, promesses et doueeurs pour ne rien eparguer en tout ce qui concerne le service de ma patrie et de Vostre Majesté.

Toutes ces peines et menagemens estoient surpassées de celles up i 3 vest óbigé d'observer a l'egard des trois Religions que les loix ont etablies dans ce Royaume par l'ancien consentement mesme du Clergé; et comme la maison d'Autriche s'est servie dans toutes soulevemens precedentes de leurs Jalonis pour dissiper les desseins le mieu concertées, il faloit une delicatesse toute particuliere pour ne pas choquer quelq' un de set partis, ils avoient des preteusious tres justes sur des Eglises que les lois ont etablies pour leur usage, et que la maison d'Autriche a repris sur eux. Mais l'egard et l'attachement que j'ay pour la Religion Catholique, m'ayant porte a chercher les moyens de les retenir les plus long temps que je pourois, j'ay treuvé des raisons assez plausibles de le faire sans la moindre offence; les attaques lentes des fortresses faute de munitions de guerre m'ayant donné du temps a m'appliquer aux affaires politiques et economiques de ce Royaume.

J'ay passé plus de la moitié de l'hyver sous les tentes avec des troupes ay babilées ny payées et leur ayant accorde que deux mois de quartier, j'ay commencé la canquagne par le bombardement d'Agria. S'est pendant cet siege Sire que la Cour de Vienne surpriese de l'heureux succés si impereu, a commencé de penser a la negotistion, pendant que d'un autre côté elle a veu mes Parties devant la ville de su residence; els filt choix de la personne de Mr. le Prince

archeveque de Calocza pour cet effet, et elle a surpassé dans cette rencontre la mefiance qu'elle avoit eue auparavans dans la personne de ce prelat qui fut accusée autre fois avec moy de correspondence avec Votre Majesté et de l'envie de la servir, elle crojoit que le credit qu'une si digne personne avoit acquis parmy les mieux intentionces pourroit luy servir a nous persyader de preferer les negotiations aux evenemens douteux de la guerre, l'on s'est servy de la voye du Comte Bercseni Marechal de mes troupes pour me les proposer; apres les conferences que Mr. l'Archeveque a eue avec ce Comte sous pretexte de vouloir entrer dans mon party, j'ay d'abord envisagé la quantité d'inconveniens et préjudices de cette negotiation scachant la maxime de l' Empereur de voloir gagner du temps pour se remettre, et sur cet specieux pretexte de mettre de la division parmy de partis et membres faibles de ce corps naissant; Je n'ay pas oublie Sire dans cette rencontre que le Zele que j'ay de servir ma patrie est étroitement joint a celuy de servir Vôtre Majesté mais aussi ils n'echaperent pas a ma veue les considerations de l'incertitude des resolutions de Mr. l'Electeur de Baviere a l'egard de sa jonction, faute de moyens de ni adresser a luy; joint aux troubles de la porte, qui ont empeché egalement mes correspondences avec Votre Ambassadeur, puisque mes couriers ont ésté en partie intercepte, et arretez par les rasciens, et les autres renvoyez par le Passa de Temiswar qui n'a pas voulu leur permettre le passage a Constantinople, de sorte que ces principales raisons jointes aux autres concernantes la disposition interieur, m'ont fait resoudre les menagement de la cour de Vienne, pour donner du temps a Mr. l'Electeur et ne pas forcer l'Empereur a recurrir a l'ayde des Turcs en leur offrant un partie de ce Royaume pour retenir l'autre; J'ay ordonné au Comte Bercseni d'ecouter Mr. l'Archeveque sans rien conclure, et de s'en remettre a ma resolution. La cour imperialle pleine d'esperence par ces premieres apparences, croyoit qu'elle pouroit separer le comte nommé de mes interets, elle ne tarda pas d'envoyer l'envoyé d'Holande chez luy, croyant la conclusion de la paix infallible; il est vray que le comte a admis le ministre nommé a mon issue, s'imaginant que le desseins qui luy ait esté donné de feindre de vouloir entrer en negotiation authorisait sa demarche, outre l'intention qu'il avoit d'informer les puissences maritimes de nos affaires, mais ce ministre fut bien surpris luy mesme d'apprendre tout ce qu' on luy a dit, et il a même reconûe par une lettre éscrite depuis

la faute qu'il avois commis de ne s'etre pas adresser a moy, voila Sire la source de mils faussetez inventées par les Ennemys, et qui ont servy a donner de l'ombrage de ma fermeté a vos ministres, malgré mes assurences; quoy que je puisse dire, et assurer Votre Majesté que l'on n'est jamais entrée dans le detail de ce traité. Mr. l'Archeveque pour racourcir la negotiation, demanda une entreveue que je luy accorda a Gyöngyös dans l'intention de voir jusque a quel point l'estremite avoit conduit la cour Imperialle; Je trovay Mr l'Archeveque dans les sentimens que je m'estois promis de luy, et qu'il n'estoit attaché aux interetz de la cour nommée qu'autant qu'elle se pouvoit accorder avec les nostres, sans que j'aye trouvé aucune difficulté de me servir de ce prince selou que j'ay jugé le plus convenable, c'est dans ses assurences Sire que j'ay pris la liberté de recommender a Votre Majeste cet prelat si digne de la pourpre, et autant eclatant par sa sagesse et son scavoir que par le veritable attachemeut aux interetz de sa Patrie.

Les conferences que nous avons cues pendent notre sejour n'ont consiste que sur l'assurence et guarantie que l'Empereur pour nous donner, apres les attenites si amaifestes de ses sermens et traitez et ayant apris qu'il ne pensoit qu'a nous amuser, en nous vou-lant donner celle de sou Fiis, il ue me falid pas un pretexte plus specieux de trainer ectte affaire, et de renvojer le prêtat nommé avec quantite de plaintes que nous avont faites des injustices comises et animostiez universelles augmentées par la defiance des assurences et garanties si legeres.

Le bruit de cette assemblée avec l'intrique de cet emmeny avoit reveille les protestans du loyaume, et leur deputez me demandoient une prompt execution de leur griefa avec retabilissement dans leurs Eglises et paroises, il estoit en vain de remettre affaires a la diette generalle puisqu' ils estoient persaudéc que je ne cherchois qu' a progueger l'accomplissement de leurs desirs que dans la veite d'introduire les troupes de Votre Majesté et envire au lieu de satisfaction, de les exterminer a l'excemple d'elle; les raisons differentes que je leurs avois alleguées n'estoient pas souffisentes, si je n'avois pas par des serments retiertés donné des assurances que les intentions de Votre Majesté et celle de Mr. l'Electeur de Bavier estoit entierement bornées par le demembrement de ce Boyaume de la puissance de la Maison d'Autriche, et que les troupes aurout ordes de ne se meler de rien,

que de ee qu'on jugera profitable pour l'interet commun, que Mr. l'Electeur ne se joindra pas en dessein de faire secouer le joug passé pour nous imposer les siens, avec quoy ils se separerent contents.

Ce fut dans ee même moment que je receüs la nouvelle de la retraitte precipitée du General Caroly qui tenoit le commendement de toute l'etendue du pays au de la de Danube, Je erovit au commeneement que la fuite de ce General estoit arriveé par la force de l'armée Imperialle, mais par la svite j'ay reconnû qu'on a du l'attribuer a l'imposibilité a retenir les trouppes assembléez dans un pays ou les fourages estoient devenües si rares. Le general estoit de retour d'une partie avancées jusque dans le fauxbourgs de Vienne, lorsqu'il appris le dessein du General Heister de surprendre la ville d'Eisenstadt ou il avoit laissé son infanterie, et ne ayant pas jugé apropos de fair defendre un endroit mal fortifié en hazardant toute son infanterie il depecha les ordres pour sa retraitte avee l'artillerie, mais le peu de diligence que l'on fit pour hater cette retraitte, fut eause que l'infanterie fut surprise et defaite par la force superieure de l'Ennemy, apres quoy le General nommé ne se trouva plus en estat des les arreter en sorte que la faute qu'il a fait consiste principalement dans la précipitation avec laquelle il voulü repasser le Danube et laisser les trouppes au de la sans chef, il faut aussi avouer que la terreur panique que les malheurs inspirent souvent aux armeés a eu la plus grand part dans cette affaire, les troupes disperseés sans commendement svivirent leur premiers mouvemens inspirez ou par la crainte de l'Ennemy ou par l'amour de la patrie, et les unes s'engageoient dans le party dell'ennemy et les autres cherchoient la retraitte avec leurs familles dans des marais ou dans des bois inpracticables en esperence de secours.

Les allemans se contenterent de la prise de l'Albe Royale qui leur ouvrit la porte, et se erojoient assurez par le serment de fidelité, qu'ils aroient forcée de preter les comitats et les habitans. Il fit aussi bruler les hatteaux qu'il trouva sur le bord du Danube, croyant que me sera impossible de passer ee fleuve.

Le General Heister a resolu d'employer ses forces contre le corps du Marcehal Comte Bereseni, pour mettre a couvert la Moravic, il a choisi pour son trajett l'isle de Schitt poste tres considerable par la quantité de Canaux et d'isle que la reviere forme, gardée dans cet temps la par le General Comte Pekri; son enterprise fut facilité par les fortresses de Raab et de Commor qui favorisoient leur pont de manière qu'en jettant un sous les canons de la dernière place, et faisant deseendre des batteux armer de Pressbourg, il tachoit de mettre mes trouppes entre Deux feux, et on ne doit assurement qu'a la sage conduitte du General nonmé, l'echouement du dessein en battant entièrement les trouppes debarqueés.

Le General Heister n'a pas borné la son dessein, mais ayant repassé le Danube, il fit construire plusieurs ponts par des diverses canaux, et par la superiorité de ce forces obligent mes trouppes de lui abandoner ce poste aupres un cannonement d'une journée entière; nos affaires furent mises dans une mechante situation par ce passage et il en avoit une grande quantite que par la peur des Allemans commencojent a prendre partie parmis eux, mon Armée ayant este mis hors d'estat de leur resister; j'etois en marche apres la prise d'Agria pour passer le Danube sous Bude, lorsque je receu des lettres du Comté Bereseni qui sollicitait du secours que je uiu ay envigy a proportion de mon Armée sans le mettre cependaut en estat d'arreter la noursyite des Alemans.

Il y avoit un corps de l'Ennemy qui venoit du coté de Moravie pour agir le long des montagues sous le commendement du General major Bziesan, lequel apres la prise de la ville de Trenchin cherchoit d'enveloper mes trouppes d'une maniere, que l'utilité du passage du Danube pour i aquerir ce pays, et se joindre aux trouppes dispersées. fut contrabalancée par l'inconvenient d'abandoner mes terres, et les familles des mes trouppes a la diserction de l'Ennemy. J'en ay remis la decision aux officiers convoquez aprez leur avoir proprosez les raisons pour et contre, les Deux entreprises, ils choisirent le partis de me svivre avenglement par tout et Je me svis resolu de secourir ceux qu'ils avoient la confience en moy, et par la diversion que Je feray en Autriche de forcer l'Ennemy d'abandoner son dessein, dans cette veue je me svis posté sur le bord de Danube vis a vis de Pax et apres avoir pris poste je fis passer une partie de ma Cavallerie a la nage sous le commendement du Marcehal du Camp Comte de Forgaes, J'av restay avee l'infanterie et quelque reste de Cavallerie pour retenir les Raseiens en bride, et de l'empeeher de se joindre aux General Heister. Le Marechal nommé avaneoit sans obstacle, et trouvoit tous les jours sons party renforcé, il fit faire des Courses jusqu', a deux lieu de Vienne et par eette diversion si peu prevue il rompit le dessein de

l'ennemy en l'obligeant d'abandoner le Comte Bercseni et de repasser de Danube pour secourir Albe Royale.

Les deputées de Mr. l'archeveque estant de retour ont trouvée les affaires dans cette situation, pour nous renouveller les propositions d'une trere, et de la denomination du lieu pour la negotiation de la paix; la cour de Vienne purroissoit agir selon son ordinaire, enfié des avantages des ses armes elle croyoit de me trouver plus dispose par le revers de la fortune pour rentrer en aeommodement, j'ay cependant plus consideré mon devoir envers Votre Majesté, que tout en qu'il pouvoit m'arriver, jay disposay les esprits pour convenir avec moy qu'il estoit mieux de nous exposer aux plus grandes extremitées que de masquer de la fernneté a' exemple des autres qui ont remply de fausses idées tout l'Europa de nostre nation.

C'est spres le depart Sire de Mr. l'Archeveque que la nouvelle de la favorable disposition de la porte m'a este aportée par le Secretaire de Mr. le Marquis de Ferrio vietre Ambassedeur alla porte e maniere que l'esperence qui renforeoit mes resolutions, de n'estre jamais abandonne d'un Monarque si Genereux, avoit este si promptement satisfaite que pensée par un securs si puissant.

Cette nouvelle fut svivie par celle de la defaite du General Rziesan qui restoit avee ses trouppes pour continuer le dessein que l'autre avoit este forcé d'abandoner contre le Comte Bereseny, mais son armée avant esté rassuré par la retraitte de son plus puissant enemy, et renforcée par les trouppes de diverses bloeus de places peu importantes, chercherent et attaquerent si apropos eet enemy, qui ont mis trois mils hommes sur la place, et fait mil prisonier. Le General Commendent meme en personne apres s'ester jette avec trois cens officiers dans un petit ebateaux fut contraint de se rendre prisonier de guerre avec les autres. L'artillerie et bagages sont resté entierement au vainqueur et l'importente poste de l'Isle de Schét avec tous les passages de Moravie furent le fruit de sa vietoire qui n'a coute la vie qu'a trente soldats, pour nous servir de marque d'autant plus convainquantes des graces du Seigneur. Le retour Sire de ee bon succéz et conquettez de tout ce que nous avions quitté ne m'a fait nullement rejetter les propositions de Mr. le Marquis de Ferriol, mais ayant d'abord depeche des exprez, Je l'ay prié d'accepter le secours des Tures si cela se peut, sans faire remuer toutes les forces de l'Empire Ottoman pour ne pas eauser de l'ombrage au pape et aux autres puissances Crețiennes, mais seulement de m'envoyer : hommes sous le pretexte de troupes levées a la solde J'ay prie eneor ce ministe de prendre des assurences au nom de Votre Majesté, qui ne reprendront pas les places prises sur eux, et qui n'etandront pas leur frontieres, moienant quoy le Royaume leur donnera une gratification annuele. J'espere toujour de la Grace de Votre Majesté, que si meme les Tures n'observojent pas leurs paroles, elle secourira contre eux un Royaume qui contera toujours avez moy sur l'allience et protection de Votre Maiesté, alla quelle il souhaitera demeurer redevable de son bonbeur, si ces secours nous joint. Je svis intentioné de m'emparer des portes de Croatie, ce qui se poura faire sans des grandes difficultez, et on rassurera ce Royaume par ces clefs et communications avec les Etats d'Espagne; Il ne me reste Sire que de supplier tres humblement Votre Majesté de vouloir bien faire tenir des Ordres aux Gouverneur de Naples pour me secourir avec des munitions de guerre et des trouppes pour retenir les Turcs leur devoir par unne marque si evidente de sa protection; un nombre des trois ou quatre mils homs d'infanterie pourojt estre souffisant, outre les provisions des armes pour redoubler l'animosité de ce peuple, a qui le retardement de la jonction de Mr. l'Electeur de Baviere avoit fait balancer sur le choix qui devoit faire entre l'evenement douteux de la guerre et le repos d'unne apparente paix. J'ay Sire unne si entiere confience en vos assurences et inclinations benignes, que Je ne fais aucune difficulté de l'assurer cette nation par les engagemens de mon honeur et vie meme . . . . . que Votre Majesté ne l'abandonera point et que ses veues n'estants

que pour faire le bonheur de ce Royaume aneine et tres fidel Allié de Sa Couronne. J'ay Sire des marques trop evidentes toutes les Jours des graces de Votre Majesté pour vous faire souveuir Sire d'avantage de ma maison oprimé et de celui qui reste avec toute la veneration et le respect possible Sire de Votre Majesté le tres humble, tres obeissant et tres devois Serviteur Le prince Rakoru, n. p. Du Camp de Solt au bord de Dauube ce le 15. de Juin 1704.

(Eigenhandiges Original.)

5.

Schreiben desselben an den Marquis v. Torcy. Feldlager von Solt, 15. Juni 1704.

Monsieur! Vojant par toutes les graces de Sa Msté. et les Ordres qu'il luy a pleu de doner a ses ministres l'aggreement que mes services font, J'ay pris la liberté de luy faire un detail le plus juste de tout ce qui est passé dans eet pais iei, ne doutant nullement que tantes des heureuses succés et bonheur d'unne nation oppressé establie sous ses auspiees ne fasse du plaisir a son Coeur magnamine. L'Armée Imperiale sous le commendement du General Haister se retire sous les Canons des Fortresses, dont il y'en a grand partie en extremitées des passages d'Autriehe, Moravie, Silesie, Pologne, Moldavie et Valachie sont delivray pour avancer soit pour la Joinetion de Mr. l'Electeur soit pour fair des Conquetes; mais avec tout cela il faut que Je dise que la necessitée des subsides devient plus grande a mesures que nous prenons des places, on faisons des Conquetes, de butins sans la paye rend le soldat insolant et inobeissant, de la maniere que l'on ne seauroit excenter des desseins solides; ils se debandoient, ils se ressembloient a leur fantasies et eonne les chatiments ne peuvent estre que moderées, il faut des noveaux moiens pour les fair agir. Je ne veut tirer aueun avantage de ee que Je fais pour ma natrie et service du Roy, mais Je vous assur que les jours et le nuit sont emplojées pour conduir les affaires de la sort, mon eredit et l'amour les soutiennent, mais peut on promettre de Long duré de l'un et de l'autre sans appuis? Les commerces son cessées, les mines appoyries, et le peuple ne manie que les Armes si l'en peut avoir; Je eonnois la depeuee alla quelle le Roy est engagé par la quantité des guerres qu'il soutien, aussi Je ne demand, qu'autant qu'il est absolument necessair pour soutenir, non pas hazarder un entreprise qui desarme le plus puissent des ees ennemis. La Capitale des ses etats estoit autant que bloqué, la disette commencoit, la populace s'effarouchoit d'un manière surprenant, mais tout est fini faut des trouppes diseiplinée. De veint quattre mills homs qui l'on commencé mettre les Ennemis dans eet estat; ne resterojent que quatre lorsque le General Karoli s'a retire; si l'on permet le pilliage nous arrachons nos entrailles, si l'on emneche tout se debande, puisque les promes que l'on fait et l'esperence que l'on donne depuis un an ne sont pas executées. Plut au Dieu, Mr., que vous connoiteriez au fond les conjonetures presentes de eet eosteé, peut estre vous seriez le premier a avouer que le Roy ne pouroit mieu employer ses subsides que de eet eostè. Toutes les pais hereditaires nous sont ouvertes, les peuples lasseé de Tyrannie sans que nous soms en estat de tirer aueun avantage. Si l'on entre avec un Armée tell que nous avons pour pilier, nous les mettons au desspoir, si nous empechons cet doucer du soldat, tout y deserte, et Je n'auroit que la crainte d'une retraite honteuse. Je conjure V. E. par la fidelté et attachement qu'elle a pour le service de son Roy, de pousser au bout un entreprise qui n'a jamais este conduite Jusque a cet point. Il seroit este plus a souhaiter que nous seroins eté secouru par Mr. l'E' de Bavier que par les Turques, mais craignant selons toutes les apparences que cet prince ne s'engage dans cet importante affair que pour luy servir d'un instrument de fair reussir ses vues formées. Je ne me peut pas imaginer qu'il pense en sorte mu'il seroit necessaire.

Les difficultées de persyader a cette nation que l'aide de Turques ne la nouira pas seront tres grandes sans les assurences de Sa Maté. depeché dans le formes pour pouvoir fair voir a ceux a qui l'on trouvera necessair, et principalement au Clergé qui se trouve entierement devoué alla Maison d'Autriche, sans cela il fera son possible de persyader a toutes les esprits soit turbulentes soit timides les svittes imaginaires d'un secour si dangereux, et je tourne a vous prier de supplier a Sa Majesté de ma part, de ne me pas refuser cette grace que Je ne pretend que pour la mieu servir, il seroit importante de le stylizer de la sorte, que si les Turques faisoient quelques choses contre leurs assurences, le Roy nous aydera a reparer le tort qui nous sera faitte. Je me promette cela monsieur des vos sentimans que vous m'aves marquée plains d'amitie qui m'engagoient d'estre sans reserve Monsieur de Votre Excellence tres humble et tres obeissant serviteur le prince Rakoezy m. p. du Camp de Solt ce le 15 de Juin 1704.

(Eigenhändiges Original.)

6

Schreiben desselben an K. Ludwig XIV. Feldlager vor Szegedin, 9. August 1704.

Feldlager vor Szegedin, 9. August 1704

Sire! J'eavoye le Sr. Michel secretaire de l'ambassadour de votre Majesté a Constantinople auprez de votre Sacrée personne, pour luy rendre un compte exact de la scituation des sifaires de ce pays, j'en ay donné vne instruction aud Sr. Michel qui a resté auprez de moy pendant quatre mois, il y a pris de connoissances des affaires d'Hongrie, ainsi j'espere Sire que sur ce qu'il aura l'honneur de vous dire,

votre Majesté voudra bien avoir la boute de me faire tenir ses ordres sur ce que je doit faire, je m'y regleroit de point en point et je les executroit avec tout le zele et toute l'ardeur imaginable.

Je suis persvadé Sire que Votre Majesté apprendra avec plaisir comme je suis eté elû prince de Transilvanie le 6. du mois dernier, et les marques d'un veritable attachement que les Transilvains m'out donnée en ne reconnoissant pour leur souverain d'un consentement unanime.

Je suis avec un respect infiny Sire de Votre Majesté le tres humble et tres obeissant serviteur. Le prince Rákóczy m. p. Au camp devant Seguedin le 9 Aoust 1704.

(Original.)

7.

Instruction Rákóczy's für Herrn Michel, k. franz. Botschafts-Secretär in Constantinopel, bei dessen Reise an den franz. Hof.

Feldlager vor Szegedin, 6. August 1704.

Instruction pour Mr. Michel secretaire de Mr. l'ambassadeur de France à Constantinople, s'en allant à la Cour pour mes affaires.

Le Sr. Michel donnera des assurances de mon zele et de mon attachement pour le service de Sa Majestè, il l'assurera aussi de la fermetè inviolable avec laquelle je tacheray de poursuivre cette rigeur.

Il donnera encore un detail tres exact des dispositions du pays selon la connoissance qui il en a pris, et représentera tres humblement a Sa Majesté que ce grand nombre de trouppes ou plustôt milites animées au commencement par une esperance de secours, s'est diminuée, et depuis qu'elle ne voit paroitre ny troupe ny argent, in plus grande partie a pris le party de conserver les premiers butins qu'elle a fuit et de demeurer chez elle, qu'il ne sera pas difficile de trouver encore de troupes suissantes, mais que manquant des Armes et de l'argent on est ors d'estat d'esceuter des desseins solides, qu'on ne peut donner aux troupes que les officiers qui denandent que bien souvent ne valent pas grande chose, et que si on ne les leur accordoit pas, ils se debanderoient a mesure qu'ils viendroient Fontes. Albei. Il da XIVII. 20

Qu'il n'y a eu que l'ignorance de l'Ennemy qui nous ayt conservé jusqu'a present dans laquelle la populace l'a entretenu par de fausses nouvelles,

Que depuis la bataille de Mr. Heister les habitans de l'autre côté du Danube ne veulent plus prendre les armes, de peur de cruautez que ce general a exercées contre eux avant ladite bataille.

Que toute mon armée ne consiste qu'en 5000 hommes, et que l'on ne peut attribuer qu'a la grace de Dieu, que les Allemans n'ayent pas poursuivis le fruit de leur victoire, puisqu'il n'a tenu qu'a eux de reprendre tout le pays.

Que la victoire du Connte Carroly qui a remportiée avec 1300 e, hommes contre 4000 Allemans, peut etre contée pour miracules, puis qu'il a pris sur eux onze drapeaux, 24 Caisses et toute l'artil-lerie et bagage, que la verité est, que c'est par une surprise que cette action est artiriée, mais qu'elle ne donne pourfant aucun avantage, Mr. le general Heister estant plus que sufissant pour chasser le peu de trounes qui reste.

Le dit Sr. Micbel rendra compte aussi de mon entreprise contre les Rasciens qui n'a esté que pour ne pas laissé l'ennemy de ce côté du Danube.

Du dessein du siege de Seguedin qui n'a pas pu estre poursvivi à cause du débandement génerál des troupes.

Il fera voir aussi comme il est impossible d'entreprendre la moindre chose presentement par rapport a la moisson et aux rendonges qui font dissiper continuelement les troupes pour aler donner par la de la subsistance a leurs familles, de sorte que le dit Sr. Michel fera voir tres respectueusement a Sa Majesté la necessité qu'il y a de faire une treve, dans l'esperance de voir hientôt l'effet de ses graces et de sa protection tant de fois promise.

Que ce n'est que par un fond considerable d'argent que les affaires d'Hongrie pourront se retablir, en tenant un corps de troupes de 15 à 18.000 hommes payes, que l'on choisirs et à qui on donnera des officiers qui leur introduiront la discipline, et qu' on conservera ce corps pour agrir directement contre les forces des Allemans.

Sa Majesté devant estre informée par son ambassadeur a Constantinople de la resolution de la porte sur les affaires d'Hongrie le dit Sr. Michel suplira tres humblement Sa Majesté de donner ses ordres à son ambassadeur a Constantiuople de tacher de faire une levée parmy les arnautes d'environ 6000 hommes d'infanterie et 2000 de cavallerie, que c'est par ce moyen la que nous attendrons tres hamblement l'ayde de Sa Majesté, puissqu'autrement ce pays voyant sa ruine inevitable. Il sera contraint de conclurre la paix qui ne luy servira pas de secoure son juog, mais de le diferer.

Que je feray cependant mon possible de trainer les affaires jusqu'a six mois, mais qu'on ayt la honte de faire avancer de l'argent plustôt, afin qu'avant la treve je puisse choisir quelques troupes.

Le dit Sr. Michel fera voir aussi que la plus grande partie de la noblesse ne sonhaite que la paix, mais que si elle veyoit des secours evidents de Sa Majesté, qu'assurement elle reprendroit le courage, que les angléis et les Ibollandois se sont declares a l'Empereur de rappeler plustile leur trupues arant de permettre qu'elles soient commendées de marcher contre nous jusques qu'il y ayt quelque esperance de la paix.

Ét enfin le dit Sr. Michel estant exactement informé de toute chose touchant ces affaires, j'esperc qu'il en rendra un compte juste et fidele. Fait au Camp. devant Seguedin le 9 Aoust 1704. F. Prince Rákóczy m. p.

(Original.)

#### 8.

Bericht desselben an K. Ludwig XIV. Erlau, 17. März 1705.

Siret Quoy que dejusi le commencement de cette guerre. Le reçois les marques des inclinations bienfaisantes de Vostre Majestée; les assurences Sire, que vous me donnez de vos benignes sentimens, par celles dont elle m'a honoré par Mr. des Alleurs Comte de Clinchang heralier de vos ordres et General de vos Armées aussi bien, que par sa relation, me sont d'authnt plus sensibles, que Vostre Majesté les estande sur tout ma Patrie, Je ne cesse d'admirer en elle et Magnaminté dont vostre Cocur Royal est rempli; et dont vous est loué et admiré Sire de vos ennemis mesme, ce sont ces assurences qui me font connoître la grandere de vostre Generasité pour ne manquer jamais de me rendre digne de sa continuation. J'ay donné au Ministre nomée de Vtre. Mtc. dont les merites ont d'abor attiré mon estime et ma confidence particulière, toutes les informations qui regardojent

les affaires de cet Royamme, vous assurant Sire que la reconnoissence que cet pais vous doit sera toujour envisagé par moy pandent toute la conduitte des ses interets, avec un attention tres particulier, en sort qu'il ne me rest rien que de prier Dien pour la conservation de la personne saerée de votre Majestée et qu'il venil multiplier ses victoires contre l'ennemi commun. Sire de vostre Majestée le tres humble et tres devoué serviteur le Prince Rakoczi et de Transylvanie m. p. Donné a Agria e le 17 de Marse 1705.

(Eigenhandiges Original.)

n

## Sehreiben Rákóezy's an K. Ludwig XIV. Veresegyhaz, 8. Juli 1705.

Sire! L'on ne seauroit estre plus sensible anx bonteés et graces que Je svis Sire a celle qu'il a plu a Vostre Majesté Royalle de me themoinier par Mr. des Alleurs. La déclaration qu'il vient de me donner soivant vos ordres des resolutions dignes de vostre eoeur Royal et Heroique, avee les augmentations des subsides, aux quelles vostre generosité naturelle vous a porté Sire, sont effectivement des marques si fortes de vostre benignitées, que Je trouve mes peines et travaux d'autant plus douces, qu'ils sont esté capables de m'attirer par ces sentimens de Vostre Majesté Royale des Avantages si considerables; Je taeberay Sire de m'en rendre aussi digne, que J'ay estois hereux de les aquerir, en faisant envisager autant qu'il me sera possible a tout ma patrie ses veritables interets, et d'employeer les dittes subsides pour procurer ses avantages, et servant Vostre Majesté Royale avec le mesme zele que J'ay tachoit de faire jusque a presant, et svivant que Mr. des Alleurs Comte de Clinebamp, dont la eapaeité et profonde experience m'aide en tout, poura plus amplement informer Vostre Majesté Royale. Comme eependant auprez la mort de l'Empereur le Roy de Romains semble vouloir promettre a la nation tout ee qu'elle peut desirer, les conjonctures paroissent m'obliger a tenir la diette General pour scavoir les intentions des Etats. Il est vray que Je seroit inconsolable si cette convocation produissoit des effects contraires aux intentions que J'ay de bien emplojer les subsides qu'elle m'a voulu accorder, cependent Vostre Majesté Royale peut estre assuré que Je les menageray si bien en laissant un partie entre

les mains de Mr. de Bonac a Dantzik, qu'en eas que malgré moy la paix se derroit conchure, elle se puisse emplojer allieur avec le mesme effect; n'ajant point plus grand ambition ni des intentions plus presseentes qu'a vous themoignier l'ardeur et l'attachement avec quel je avis Sire de Vostre Majesté Royal le tres humble tres obéisant et tres aquis serviteur Le Prince de Transylvania m. p. du Camp de Veresegyháx trois lieu de Pest, ce le 8 de Juillet 1705.

(Original.)

10.

Schreiben K. Ludwig's XIV. an Rákóczy. Marly, 27. August 1705.

Mon Cousint J'ay recu avec plaisir par la lettre que vous m'arez ecrite le 8 de Juillet la continuation de vos sentimens sur ce qui me regarde et Vre. zele pour le bien de votre patrie. Vous devez estre assuré que souhaitant aussi veritablement que je fait la gloire el bonbeur d'une antion Illustre et toujours distinguée par sa vieur je seray tres aise en la secourant de pouvoir ainsy contribuer a vos avantages particuliers et de vous marqueur l'estime et l'affection que j'ay pour vous etc. etc. A May 27. Aoust 1705.

(Minute.)

Vre Mté

11.

Schreiben Rákóczy's an K. Ludwig XIV. Szada-Erdő, 25. November 1705.

Sire! Jo vien d'apprendre par M. des Alleurs ce qu'il a plu a Vre. Mé. de luy ordonner au sulet du memoire qui lay a eaté presenté par l'argent que J'ay auprez Mr. l'Electeur de Baviere, effectivement Je ne peut attribuer qu' a son zele la demande qu'il a fait a l'egard des subsides, aussi bien qu'il s'est adressée a Vre. Mé. n'ajant encore eu ordre que de les proposer a Mr. l'Electeur, et de prier ce prince qu'il les appuyast lorsque il serons proposés a

Depuis que vous avez eu la bontée Sire de me reconnoitre prince de Transylvanie, avec les assurence que l'on m'a donné de vostre parte, J'ay pensé de svivre les traces de mes prédecesseurs et ancestres, en souhaitant conclur le traitté proposée a Vrc. Mté. J'ay mesme envissegée en cela vostre propre intereste dans ce pais ici, ou sans doutte il arcit estée plus svancée, si et traité avoit seste conclu d'exant l'assamblée General des États. L'on auroit trouvé moyen d'establir un tel forme de Gouvernement, qui auroit pur ratifier le dit traité, et mesme a presant si Vre. Mté. veut bien n'accorder le mesme honeur qu'au Prince Apafil et a mes Aucestres, vous pouvez estre assurée Sire que vous augmenteres beaucoup les occasions de pouvoir vous tenogiarle le zele que l'av pour vos service.

Jo ne seaurois aussy m'empecher Sire de marquer mon estouemet avec quel j' ay appris que le bruit estoit repandue que M. des Alleurs estois en mesintelligence avec nies Generaux, ee qu'il est d'autant moins vray, qu'un des principaux lay en avoit offert le commendement dans cet d'ernier occassion, en sorte que Vre. Mic. peut estre sauvrée qu'il est Generalement estimé de tout le monde.

Je seay que cet ministre informera Vre. Mté. de ce qui s'est passé dans le dernier action que nous eumes avec l'ennemi, sans qvil soit necessire que Je vous enuni Sire par un longe detail, ce dont pour abbreger la presente que Je la finis par la representation de mon respectueuse zele avec le quel Je svis Sire de Vostre Majestée Royalle le tres humble tres obeissant tres aquis et devoûe serviteur le Prince de Transytanie m. p. Du Camp d'Erdôd Sada ce le 25. Novemb. 1705.

(Eigenhändiges Original.)

12

Schreiben Rákóczy's an K. Ludwig XIV. Munkács, 30. December 1705.

Sire! Il y a longtemps que J'ay destiné de donner a Vre. Majetó unos destil particulière et sincere de l'estat de ce pais ci mais les affaires balancejeat entre les negotiations et continuation de la guerre d'une maniere si douteuse, que moy mesme quoyque le premier moteure, en derois arce pacience attendre les evenemens, sans les pouvoir prevoir. Ces conjonctures douteuses Sire n'ost pas encore changées de face, pour que Je vous puisse dire un resultat certain: Mais comme sans doute ces incertitudes doivent causer des inquietudes a Vostre Majeste, Je prende la liberté de luy en faire na detail une peu long affais qu'elle puisse Juger mieu par ma naive

Sincerité du caracter de mon coeur, qui s'est uniquement attaché a chercher le bien de sa patrie et le service de Vre. Mté.

Vous avez este souffisement informé Sire des premiers mouvement et ardeurs de cette nation, pour l'entreprise de cette guerre, et par mes informations et par les effects mesme, et j'avon que je ne peut presentement chercher que dans la providence la raison d'un si prompt changement, c' est une faiblesse et découragement que l'on auroit bien de la peine d'expliquer, que Je ne pourait faire sans autouleur extreme. Dans le temps que mes ordres ni l'exemple de la valeur de Mr. des Alleurs ni ayent pa les exciter a faire leur devoirs considerant les conjonctures favorables pendent que les hereuse progresses de vos Armes Sire ne me promettojent que du honbeur. Cette triste conjonctures da excompagné d'une ialousie secrette.

de tous mes generaux, ce qui rend inutile les projects le mieu concertées et empeche le reglement des trouppes autant par le peu de diacipline que les uns 6nus observer pour gagner l'affection du soldats, que par la peu connoissance qu'ils ont a la guerre; il y en a qui sont honteux d'aprendre et pour cacher leur ignorence soutienojent les anciens marimes de la Nation, quoyque l'experience nous ayent appris combien il nous ayent estées funestes en sorte qu'il ne me paroissent d'accord qu'a vouloir estre quasi tous independans les uns des autres.

J'ay preferé la voy de donceur pour appaiser ces esprits dans le temps que mon authorité n'estoit establi que par la seule nature des soulevemens et rang que ma naissence me donnoit parmis ma nation, mais le bienfaits mesmes et ma dissimulation n'ont pu venir a bout de mon dessein, en sorte que J'ay jugé necessair de tenir l'Assemblé general de Secsin, pour laisser les Etats arbitres de leurs sort. Je eroy que Mr. des Alleurs a informé Vre. Mté, des peines que Je me svis donné pour accorder les differents des Religions que J'ay envisagé depuis le commencement tres dangereuses pour l'interet commun et comme une vov fravé des divisions qu'ils avoient ruiuée jusque au present toutes les entreprises les mieu concertées, celui mesme qui avoit une envie secrette de partager l'authorité supreme avec moy, et avoit tonsiours flatté et excité sous main le clerge ne voulant estre que spectateur du jeu dans lequel l'amour de ma Patrie m'alloit engager, et par une indifference exterieur tachoit peutestre de profiter de l'evenement de cette grand affaire, J'ay cependent eu le bonheur de la porter a bon port sans profit de ceux qu'ils esperojent beaucoup, et je croy mesme qu'il ne me nuira plus.

J'ay cugagé tout la Nation par cete moyen a mes interets, j'ay esté authorizé par une consentement generale, et une confience si grande, que Je peut dire que l'on ma donné une pouvoir tout a fait souveraine.

Il est copendent etrange que malgré fout ce pouvoir je me trouve combarasé, ces inconveniens dont j'ay donné le detail a Vtre. Mté. et dont le remede me pouroit conduire a une extreoite qui pouvoit estre egalement beureux que malbereux. Ceux a qui j'ay a faire me sons necessaires sans qu'il m'aydoient, et l'exemple du feu Comte Tekeli me fait voir quelles menagemens l'on dois avoir pour les principaux d'une nation qui connois tres bien les finesesse de la maison d'Autriche, ne balance pas de choisir la guerre, mais elle ne veut souffir ny ses incommodités, ny bazarder as vic.

Pardonez Sire que j'ose parler de contrarietes pareilles a Yre. Mlé: ; par les travaux que j'ay entrepris pour l'honeur de ma nation, clie peut bien connoitre qu'il s'agissoit de mon propre honneur de chercher des termes plus choises; mais J'aime hien mieu de reparer as honte que de la deguiser devant un si grand Roy a qui je dois tant et lequel Je considere comme l'unique abbris de ma mauvaise fortune, estant assuré de sa generosité sans egalle, que maigré de toutes ces malhereuses situations el le n'abandonera pas les interets de ma Patric.

Sans abuser donc de Vostre pacience Sire en continuant ce long ce ennuieus detail, il faut admirer la bonté de Dieu, qui nous fait perdre d'un costée et gagner de l'autre, puisque en recompense d'une partie de la Transylvanie il me vien de donner la grande setandue du pais de l'autre costée du Danube; et augmentée mes armées de plus de douse mil homms et mesme aprez la déciate de detachement du Jeune Hejster, a fait prendre les armes aux bubitans de la Sirmie, et touts ceux qui sons entre la Save et la Drave; effectivement jay gagnée d'avantage que je n'ay perdue, sans considere les mouremens futures de l'armée Ennemie derenne autant bardie et entreprenante, par ce qu'elle vient de faire, que la mienne intimidée et méliante de ses forces, en sorte que malgré ma resolution et fermeté je ne scaurois quasi moy mesme quel party choisir, entre la crainte du malheur de ma patrie subjuguée, ou la force des armes et une puix peu solide et egalement malhereuxe.

Paitez moy la grace Sire de ne pas douter que le ne sois de l'avis de preferer la mort incertaine par la continuation de la guerre en esperence d'une hereux succés a l'esclavage de cette paix doutteuse; mais depuis que l'experience m'a fait malhereuscement connoitre qu'il y en a beaucoup qui voudroient mourir; j'en ay remis la decision au Senat que j'ay convoquée pour la 28 de janvier prochain, l'on dois a cette assemblée travaillier aux instructions de ceux qui seronas deputées pour le traitée, et ramasser on construire les articles de la paix J'ay rejetay les propositions de la treve qui devois preceder cete traiteé, pour continuer les operations pendant cet hyver d'ou dependera le tout.

Ces informations Sire, joint a celles que ceux qui sons auprea de mog de la part de Vre. Me. Iu) ont doand pourons firi tire l'horoscope d'Hongrie a vostre penetration profonde et saus egalle. Je vous ay voulu representer ce firmamant plain de cours irreguliers des Astres qui nem peuvent firie resperer ny du bien ny du mal, et je ne demande que l'excuse a Vre. Més, si parais les etoils errantes ne pouvant pas choisir le pele, le ne puss dire a quel port les vragues tes vents capricieux pousserons mon vaisseau; et si je menage selon les incertitudes ou je avis les subsides que vous m'accordes si genereament, ne pouvant vous donner des assurences ni plus sures ni plus positives que le timon que Je tiens ne sera gouverné que par l'envied emeriter vos honnes graces et d'estre houjour avec le resolve et veneration tres profonde Sire de Vostre Majesté Royal le tres humble tres obeissant et tres devoué serviteur Le Prince de Transylvauie m. p. a Monkase ce le 30 de Xhre 1703.

(Eigenhandiges Original.)

#### 13.

Stand der Angelegenheiten der aufständischen Ungern 1705.

Etat des affaires des Mecontents de Hongrie en 1705.

Le Royaume d'Hongrie etant composé comme on sçaît de plusiurus districts qui se nomment Comistaus, chaque comiste set presentement regi par un Gouverneur qui est toujours un gentil homme du distrit, a qui evite charge donne le titre de Comes pendant le tens seulement qu'il est en exercice; et il y a dans chaque ville, village, bourg et bourgade des vice-comites qui font executer les ordres du Comte, que celui-ci reçoit du Conseil d'Etat etably pour la liberté de la patrie. Les gouverneurs des places de guerre ne dependent pas des Comtes et reçoivent les Ordres directement du Conseil d'etat ou des officiers generaux.

D'est ee Conseil d'Etat qui est aujourd'huy en possession de la souveraineté. Il est composé des plus grands seigneurs du royaume, qui se sont partagéx entre-eux les principales charges de la guerre et de la magistrature.

Ces seigneurs ont eleu le prince Rakoczi pour leur chef; il est eapitaine general des armes, et toutes les deliberations du conseil se font en son nom.

Ce prinee prend les titres suivants:

Franciscus Secundus Rákóczi, dei gratia, Transiluaniae princeps electus, Partis regni Hungaria Dominus, Siculorum Comes, dux Munkaesii ac Macoviczii; dominus perennis de Sáros-Patak, Tokai, Regecz, Ecsed, Somlyó, Lednic, Szere, Onod etc.

Tous les peuples d'Hongrie sont divisés en deux partis qui se distinguent par les noms de Labanez et de Couroutz; les premiers tiennent pour l'empereur, les autres pour le prince Bakoczi.

Ils sont dans l'un et l'autre parti des trois religions qui ont libre exercice en Hongrie: catholiques; lutheriens et calvinistes.

Le prince est des plus zélés catholiques, mais presque tous les officiers de sa maison, comme aussi les conseillers d'etat professent les deux autres religions.

Les charges de la maison de ce prince sont a peupres les memes que chez les princes allemands; et le service s'y foit a la maniere hongroise, qui n'est pas fort differente de l'allemande.

Avant qu'il fut cleu prince de Transilvanie. Il mangeoit en publique a une table de vingt-quatre couterts qui est presentement tenue par son grand maitre de hostel, et la sienne n'est aujourd'huy que de luit couverts. Le grand marcehal de la cour y mange toljours, et se place vis-a-vis de S. A. Les autres couverts sont remplis par des personnes nommées, que le grand maitre d'hostel prend soin de faire avertir. Le prince est servi seul en visselle d'argent; le reste de la visselle est d'estain. Le buffet n'a pour tout crement que quantité de flacons de vin de Tokai et de Gromds\*) gobellets de Cristal de Boheme.

<sup>\*)</sup> grands?

L'equipage de prince n'est pas plus magnifique que sa table. Il consiste en un ecrosse a sit chevraux, une chaise nteléc de même, et cinq ou six chevraux du main, avec des lurnois veritablement asses riches, qui proviennent de divers butins faits sur des generaux allemads. Soh campement est dans la même simplicité, n'y syant que trois tentes pour sa personne avec une douzaine de canonicres pour sa maison.

Des le commencement des troubles, le prince Rákóczi prit la precaution de former deux Regimens pour sa garde, qui dans la suite fut renforcée d'une compagnie de grenadiers françois; et c'estoit la tout ce qu'il y avoit de troupes réglées dans l'armée des mécontens avant la campagne de 1705, le reste n'etant composé que de gens ramassés volontairement dans les comitats, mal armés, sans pave, et sans officiers; et qui avoient la liberté de se retirer quand bon leur sembloit; ce qui fut cause du desordre qui arriva a la bataille de Tirnau sur la fin de 1704. Je ne fairay pas icy le detail de cette action, en avant donné une ample relation dans le tems; je dirai seulement que cette deroute avoit jetté la consternation parmy les Courroutz. Il etoit impossible de ralier les fuyards qu's'etant divisés par pelotons commetoient des brigandages par tout le royaume, et ceux qui n'avoient pas abandonné leurs etendars commançoient a murmurer, et demandoient la paix. Dans cette conjoncture l'archeveque de Colossa fit des propositions d'accommodement qui ebranlerent quelques uns des principaux chefs, et le prince Rakoezi fut sur le point de voir son parti ruiné. Muis son grand courage n'en fut pas abattu. Ce vaillant et judicieux prince a qui il ne manque que des armées nour etre un des plus grands capitaines du monde, connut allors que ce n'est pas toûs jours le nombre de soldats qui fait gagner les batailles; qu'il faut des officiers, et de la discipline, et sur tout de l'argent qui est le neuf des grandes entreprise.

C'est ce que ee prince representa su conseil d'etat qui fut assemblé a Leuentz le premier de Janvier 1705; ou suivant ses remonstrances il fut deliberé qu'on auroit des troupes reglées; et on commença par pourroir su moyen de les soldoyer; et pour cet effet on fit battre incessament une monuo ye de cuivre qui par un edit eu cours aussy tost par fout le royaume.

Cette monnoye est de deux especes, la poltura et la Libertacb. La poltura est du poids d'une drachme, sa valeur est de quarante poltura pour un demi ecu blanc; la libertach est du poids de cing drachmes; sa valeur est de dix polturas. Ces deux especes furent frapées au coin des armes d'Hongrie avec ces deux mots sur le revers "Pro libertate."

Ou fit ensuite un autre edit par lequel il fut ordonné a tous les Hongrois qui tenoient la campagne, de retourner dans six jours a leurs maisons sur peine de la vie. La pluspar s'y retirerent; quelques uns des contrevenans furent pris et pendus; et eufin tous se rendirent a l'obeissance.

Le quinze de ferrier 1705 les comtes firent afficher et publier a son de trompe, que tous les hongrois qui voudroient de pleia gré contribner de leurs persones a la liberté de la patrie, cussent a se presenter dans la quinzaine. Ils vienrent en grand tombre; chacan porta les armes qui il trouva dans sa maison, cet ceux qui avoient des cheraus les amenerent. Les comtes leurs proposerent un pape fitz toute l'année, de buit libertach par mois aux finatassins, et de douze aux cavalliers avec le pain en campagne, ce qui fut accepté par des cris de joye et des protestations de fidelité. On leur en fit preate le serment sur le champ, et tous se sonmirent aux peines ordonnées par les loix en cas de desertion. On fit ansay la distribution d'un mois de paye. Checun retourna pour lora a sa maison, et cassité on lieur donne des officiers de leur nation avec des apointements proportionnez aux charges.

Dans ce une tems le prince Rabcezi ramassa quelques deserteurs et quelques prisonniers de l'armée de l'empereur, anxquels il joignit les Hougrois qui avoient serry autrefois parmi les emperiaux. Il mit a leur teste des officiers allemands ou qui seavoient la lange allemande, et de norma des regiements qui fuera t vestus avec uniformité, armés et discipliné. On leur donna le nom de Regimens allemands, et on leur assigna une paye plus baute qu'aux troupes des comitats.

Il recruta aussy les deux regimens de sa garde, dont l'un est de cavallerie armé de carabines. Celni-ci fit mis au nombre de six cens chevaux; et l'autre, qui est d'une espece d'infanterie, quel les bongrois nommeut Pastachees, comme qui diroit fasilliers, fut angmenté de quelques compagnies pour former deux batallions, chaeun de cinq cens hommes. Ces carabiniers firent assez bien leur devoir dans l'affaire de l'irma, au contraire des palataches qui prirent honteu-

sement la fuite. Neanmoins ce prince n'a pas laissé de continuer a leur confier la garde de sa personne. Mais on peut croire que c'est par ce qu'il n' a pas de meilleure infanterie dans son armée, outre qu'il n'est pas assez absolu pour pouvoir casser un corps; et que d'ailleur il doit quelques egards a ces palataches en consideration de ce qu'ils out cté les premiers des Hongrois qui lui ont offert leurs services lorsqu'il parut dans sa patrie apres sou évasion des prisons de Vienne. Ces palataches étoient allors une troupe de bandits divisés par brigades, qui voloient dans les grands chemins, et faisoient contribuer les bourgades soubs les ordres d'un fameux brigand nommé le Capitaine Adam, lequel homme est encore aujourhuy leur Chef avec titre de colonel du regiment aux gardes. On peut dire aussy que ces palataches ont une fois reudu un service considerable au prince Rakoczi dans une occasion ou (?) il s'agissoit de lui sauver la vie. Comme le recit de cette action peut donner quelque idée de la fermetè de ce prince, et que j'en suis bien instruit, puisqu'il m'a fait l'honneur de me la raconter lui même: je crois qu'il ne sera pas hors de propos de la raporter icy. Ce fut dans le temps de la naissance des troubles de Hongrie, qu'un officier des troupes de l'empereur intreprit d'enlever le prince Rakoczi, qui pour etablir sa faction alloit de distrit en distrit, a petit bruit, accompagué seulement d'un detachement de ces Palataches, ne marchant que de nuit, et restant tout le jour caché dans des marais ou des broussailles. Or eet officier qui observait avec une petite troupe tous les mouvemens de ce prince et le suivoit de pres, le surprit un jour qu'il étoit dans une Cense ou le besoint pressent de prendre des alimens l'avoit conduit, et que les gens de son escorte s'estoient ecartés pour la même necessité. Il investit la cense, et entrant eusuite dans la cour, il vit le prince a une fenestre et luy cria; "je vous tiens a ce coup mon prince, rendez vous, il y a bon quartier"! Alors ce prince, qui avoit une carabine pendue a son costé, luy repondit par un coup qu'il luy tira si juste qu'il l'étendit mort sur la place, et sans perdre temps se barricada dans cette maison avec cinq hommes seulement resolu de vendre cherement sa vie. Mais heureusement les palataches, qui etoient accurus au bruit du coup de carabaine, arriverent comme les Allemands alloient mettre le feu a la cense, et les chargerent avec tant de vigueur, que tous ceux qui se trouverent dans la cour furent tués, et le reste se dissipa dans le moment.

Pour rependre le fil de ma naration, je diray que la compagnie de grenadiers françois estoit composé de cent quatrevingt soldat ; de ces deserteurs vagahonds qui passent continuelement d'un service a un autre, mais qui pour l'ordinaire sont de hraves gens. Ceuxci se sont signalés en Hongrie dans toutes les occasions, et particulieremeut a la bataille de Tirnau, ou ils se rendirent maitres du canon des imperiaux apres avoir penetré jusques dans le centre de leur seconde ligne; et on peut dire qu'ils avoient mis la vietoire entre les mains de Hongrois, qui au lieu de les soutenir les abandonnerent suhitement, par une fuit generale de toute leur armée, dans le temps qui les imperiaux memes etoient en deroute, sans qu'on puisse attribuer la cause de cette honteuse action, qu'a la lacheté des Courroutz, et a un defaut d'experience de la part de quelques uns de leurs generaux, et a l'infidelité de quelques autres. C'est sinsy que cette petite troupe de François fut livrée aux ennemis, qui passerent au fil de l'épée tout ce qui ne put pas leur echaper. Plus de cent grenadiers resterent sur la place avec tous leurs officiers; et quelques autres qui avoient été blessés furent longtemps ecartés, n'avant put se sauver la vie qu'en se melant parmi les morts sur le champ de bataille, de sorte que cette compagnie été entierment detruite; et il n'en serait plus question, si le prince Rakoczi, qui a des raisons pour conserver le nom d'un corps françois dans son armée, n'avoit pas ramassé environ soixante soldats de nation françoise auxquels il ajoint un pareil nombre d'Hongrois qui luy ont promis d'avoir du courage, et en a formé une nouvelle troupe, qu'on apelle aujord'huy la compagnie des grenadiers françois. Elle est bien vetue et bieu armée; sa paye est de douse lihertach pour mois avec le pain.

Au mois d'Avril 1705 on ajouta a la garde da prince vae compagnie de deux cens bommes tous bons tireurs, qu'on nomma la compagnie de chasseurs, parce qu'elle est effectivement composée de deux cens chasseurs qui viareut tous ensemble avec leurs armes s'offrir su prince Rakozzi.

Au moi de May suivant ont fit le denombrement des troupes de la liherté, qui astoint composées de six escadrons de carabiniers, buit escadrons allemands, et cent quartre escadrons de Comitats; deux batillons de polataches, huit batallions allemands, et cinquante six des Comitats; ce qui faisoit en tout quarante quatre mil huit cens hommes effectifs ans y comprender la compragei des greenafiers et celle des chasseurs. Mais il n' y avoit de toutes ces troupes que les carabiniers, les palataches, les allemands, et les deux compagnies sudities, qui fassent un peu disciplinées et pourvuées des armes necessaire, de sorte qu'on ne pouvoit guere compter que sur quatuorze cens chevaux et cinq mil treis cent quatre-vingt fantassins; le resten rietats proven qu'a affanter une armée et causer du desorde.

Cependant toutes choses etoient bien ordonnées pour l'entretient de ces troupes. On faisoit venir des draps de Pologne pour habiller celles des comitats, toutes les autres etant deja vetués uniformement. On avoit fait battre pour six millions des especes dont j'ay parlé pour faire les paves; - et quant aut vivres, pendant la compagne chaque comitat etoit obligé de fournir le pain pour les troupes de son distrit et tenoit pour cet effet un commissaire a la suite de l'armée. Il y avoit aussy un commissaire qui etoit chargé des vivres pour la maison du prince, celles des envoyés de France et Baviere; les equipages des officiers generaux et les regimens etrangers. Un autre commissaire prenoit soin de la fourniture et de la distribution des boeufs dans l'armée; et un autre faisoit continuelement charier des touneaux de vin et de biere. Tontes ces munitions de bouche etoient imposées par le conseil d'état sur les provinces, qui les fournissoient exactement, en faisoient les transports dans les armées, ou elles etoient remises entre les mains des commissaires, qui apres avoir rempli les fournitures vendoient le restant aux vivendiers pour le compte du tresorier general, et taxoient ensuite toutes les choses a un prix raisonnable que les vivendiers ne pouvoient pas exceder sur peine de la vie; ce qui faisoit circuler l'argent des payes, qui par ee moyen revenoit toujours au trésor. Il est certain que ces dispositions etoient tres belles, et qu'elles apportoient toutes sortes de commodités, excepté des tentes dont on etoit si depourvu qu'a la reserve de celles du prince et des principanx officiers on n'en voyoit point dans toute l'armée.

Pour ce qui regarde les armes et les nunitious de guerre, on auoit truvié sufisement de Canons et de boulets dans les villes de Zatmar, Agria, Cassovie, Eperies, Leventz, Letzau et Néheyzél; on efoit sans mortiers depuis qu' on en a perda quatre a la levée du siège de Leopoldstat, e on avoit fait porter les eloches de Zatmar a Letzau pour en fondre de nouveaux. On ne manquit pas de bombes; on faisoit de la poudre en divers lieux et particulierement a Agria ou le salipetre est fort bondant. L'extrepreneur de cette fabrique m'a dit

qu'il en pouroit fournir six milliers par semaine, si en ne le laissoit pas maquer d'argent; mais que par ce defaut il n' en fournissoit pas six quintaux. Il y avoit aussi des fabriques de sabres en plusieurs endroits et quelques unes de fusils; ces dernieres alloient fort lentement faute d'ouvriers.

Quant anx officiers de guerre, il faut scavoir que les etrangers ne sont pas admis an commendement d'armées; que tons les seigneurs hongrois veulent être generaux et qu'il n'y en a pas un seul qui en soit capable. Le comte de Bercséni est présentement a la teste des tronpes et des affaires. Ce n'est pas celuy d'entre eux qui aye le plus de biens et de naissance, mais comme il a plus d'esprit et d'intrigue, il s'est acquis plus d'autorité; malheurensement il est tout neuf dans le metier de la guerre. Le Comte Forgatz est le plus riche et le plus qualifié gentilhomme de Hongrie, il a de la valeur et quelque experience acquise au service de l'empereur, ou ponrtant il n'a pas eu de charge an dessus de colonel. Le comte Caroli a aussy servy l'empereur en qualité de lieutenant colonel; celuy-cy ne s'attache qu'a faire des eourses dans l'Autriche et la Moravie avec deux ou trois mille chevaux; il connoit parfaitement le pays, mais il a paru jusques a cette heur qu'il ne songoit qu'a faire du butin. Les deux Esterazi sont gens de qualité et de bonne mine, et neuveux du comte Tekeli. Il y a une infinité d'autres officiers generaux qui tous ont toujours fait de si mauvoises manoeuvres qu'on les a accusé également d'ignorance et d'infidelité; et c'est ce qui a donné lieu a un proverbe fort usité dans le party du Rakoezi, qu'est, qu'entre les Courroutz on voit bien des Labantz.

L'artillerie est sous la conduite d'nn officier françois nommé Lamotte qui est aussy chef des ingenieurs, et qui a sous luy deux capitaines de canonniers, un de bombardiers, et un d'ouvriers. Ces quatre officiers sont françois et se meslent aussy du genie. Les subalternes et les soldats sont presque tons Allenançue tons Allenande.

Pour le Prince Rakoezi, comme ses grandes qualites encore plus que sa haute naissance la mettent infiniment audessus de tous les seigneurs de sa nation, je eroi devoir placer iey son portrait en peu de nots.

Le prince Rakoczi n'a que trente deux aus, il est grand et bien fait; il a le port majestueux et la physionomie belle; la douceur et la docilité tiennent le premier rang entre les qualités de son esprit, ce

qu'il accompagne de beuncup de bonne volonté et d'une continuelle application. Je puis même dire que peur avoir été eleré dans l'obecurité, il sçait beaucoup de chose et les sçait bien; il parle et cerit six langue: hongrois, latin, françois, italien, allemand et polonion. C'est un prince vertueux, laboricus, d'affable, genereux, bienfisiant; il est tres exact dans la pratique de la religion; on ne peut rien ajouter a sa valeur; et il parrité etre exempte des passions de son age.

Ce prince est ne a Tokai de parens estholiques, Son ayeu paternal cloit prince de Transilvanie avant Miebel Apaß. Le Comte Seriai dont la tragique mort est si connue, citoli son ayeui maternel. Son illustre mere, qui avoit participé a toutes les disgraces du fameux prince Tekelis son epous en secondes noces, mourat a Constantinople au mois de Fevrir 1702, et cet infortuné mary ne luy a survecu que de trois ans et denny, etant décedé a Nicomédie an mois de Septembre 1708. Le S' Commarmis (?) gentil homme Transilvain qui étoti sécretaire de ce prince luy a fait une epitaphe qui merite bien d'étre raportée ie;

Celsissims Dominus Emericus Teletii de Kesnark, Hungariae et Transiivanhe Princeps. Vir a rebus pro assercada patrie libertate fortiter gestis Tota Europa eelebris. Post varios fortume Casus tandem extoris Inter ipam renasceutis hungariae libertuis spem, Etilii simul et vitae finem fecit, In Asia ad nicomedicasem Bithinine sinum In suo forum Campo.

Hie quiescit ab heroicis laboribus

ul avois oublié de faire mention d'une petite troupe de Tartares que ta la solde des Courrouts. Ils sont environt cent cavalilers Tartares de Krim, parmi les quels il peut y avoir une douzsine de Turcs des frontières de Hongrie. Le prince Rakoezi marque une grande envie d'augmenter le nombre des Turcs; et ce ne servit pas difficile si on s'y prenoit comme il faut. Il y a dans settle compagnie une chose remarquable, qui est que le commandant est un religieux de l'ordre des recoilets nomme pere Andrea; homme de qualité et de bonne mine, açarant theologien et fameux predicateur. Il est sorty Pestes. Abbt. Il, 26 XVII.

Obiit anno salutis 1705, ætatis 47, die 13, Septembris.

de son courent par l'effect d'un grand zele pour la liberte de sa patrie, a 'est armé, et a 'roulu commander une troupe; mais voyant que les Hongrois qui sont la pluspart protestans, n'avoient pas asses de déférence pour luy, il a 'est mis a la teste de ces makometans, qui luy obeissent violoutiers, l'aiment, l'appellent le general Derviche, et n'en connoissent point d'autre. Il n'a pas quitté l'abit de son ordre, mais il y a ajouté un homente a la tartare, des bottes, un sabre et une carabine. Il est tonjours bien monté, a un hel equipage, et tient une bonne table. On dit que cet homme a donné en quelques occasions des marques d'une valeur distinguée. Le coasseil d'etat l'a gratifie de la confiscation des biens de deux de ses fréres qui deneurent a Vienne on ils ont des charges a la cour imperiale; il en a deux autres qui ont pris le party de la liherte, dont l'ainé est brigadier dans l'armée de Transilvanie.

Il faut présentement dire quelque chose du pays et de ses hahitans, Tout ce qu'il y a de gens qui connoissent la Hongrie conviennent que c'est une des plus belles contrées de l'univers, et des plus abondantes generalement en tout ce qui est à l'usage de l'homme. La campague y est plaine presque partout et arrosée de quatre grandes rivieres qui regorgent de poissons, et dout les hords garnis de prairies fournisseut d'excellents paturages a une prodigicuse quantité de bestiaux. On trouve entre ces rivieres de grandes plaines labourées qui produissent en abondance le plus pur froment, et qui sont terminées au nordest par uue chaine de côtaux chargés de vignes, qui par la proprieté du terroir régaleut les Hongrois des plus delicieux vins du monde. Enfiu la nature liberale envers cette hereuse region l'enrichic de mines d'or, d'argent, de mercure, d'estain, de cuivre et de fer. Les plus abondantes en or sont dans les montagnes de Semnitz au Comitat de Baka; et celles d'argent sont anpres de Nagibania vers la frontierre de Transilvanie. L'empereur affermoit toutes ces mines quatre millions de florins par année, ce qui revient à pres de huit millions de francs; les Courroutz en sont presentement les maitres et font battre monnoye comme auparavant, scavoir les especes d'or a Kremnitz, et celles d'argent et de cuivre a Nagibania. Mais on ne travaille pas aujourdhuy a ces mines avec la même diligence qu'ou faisoit eu ce temps-la, parceque les principaux ouvriers, qui etoient Allemands, se sont retirés dans les commencements de la revolte. J'ay seu d'un des entrepreneurs que les onze dernieres années de la jouissance de l'empereur avoient rendu quaraute huit millions de florins.

Quante a la nation hongroise les hommes sont communement d'une taille houte, droits et dine faits ; les femmes sont grasses, blanches et assés joiles. Les Hongrois ont generalement de l'esprit, mais ils le cultivent aussy peu que les nations les plus barbares; et quoi qu'i il soit ordinaire enc e pays-la d'entendre les femmes et les enfans parler latin, il est etounant de voir a quel point on y neglige les seiences et les arts memes les plus necessaires. Il y a pourfunt une université a Debretzen, ou on enseigne les loix et la theologie; mais pour la medecine, elle y est entierement inconnue et n'est pratiqué que par les barbiers, de sorte qu'il n'y a qu'un est medecine dans toute l'armée du prince Bakoezi; encore est il Allenand.

La langue hongroise a une chose singuliere, qui est, qu'elle ne derive d'aucune autre langue et ne forme aucun idiome. Elle a neantmoins toutes les qualités d'une belle langue, puisqu'elle est abondante et facile, ses expressions sont coneises et sa prononciation est douce et naturelle. Les Hongrois se vantent de descendre directement des Seythes. Je ne veux aprouver ny refuter cette opinion; je diray seulement qu'ils tiennent beaucoup de moeurs et de manieres de ces anciens peuples. Ils ont comme eux un habillement tout guerrier et qui n'a rien de superflu, puisqu'ils ne portent pendant l'biver qu'un petit manteau fourré fort etroit, et si court qu'il ne couvre pas les euisses; et n'ont l'esté pour tout habit que le calcon et la chemise. Ils meslent comme les Scythes un air de guerre a leurs actions les plus ordinaires, ne quittants jamais pour aucune fonction les armes qui font une partie de leur habillement, comme le sabre et la carabine : et prenants pour aller au bal la même parure que s'ils alloient a un assaut. Toutes leurs dances sont graves comme nos courantes, et leurs instruments de musique sont des barpes, des flutes et des clairons. Les histoires raportent que les Scythes etoient adonnés au larein et aux brigandages: on peut bien dire qu'en ce-la leurs descendents n'ont pas degeneré, car certainement les Hongrois sont les plus grands voleurs du monde. De plus ils sont ivrognes, vains, menteurs, inconstants, poltrons au dessus de toute expression, et s'ils vont a la guerre ce n'est que par l'ésperence du butin.

#### 14.

### Schreiben Rákóczy's an K. Ludwig XIV. Erlan, 10. März 1706.

Sire! Je scay que vostre Majesté sera amplement informée par son Ambassadeur a la Porte des principaux points et circonstances de la negociation que J'ay entamée la par mes deputeés. Aussy Sire Je ne vous redis pas la contenue de deux de me lettres dout Mr. des Alleurs a envoyé les Copies à Vrc. Mié., des quelles elle voira que J'eu peut avoir des esperences que J'obtiendrays la permission de faire des levées dans l'Empire Otthoman.

Comme la paix que mes commissairs commencerons a negocier me parois tres incertaine; si elle ne se fait pas, Jemplojeray un partie des subsides que Vre. Mté. m'a accordée à cet effect, mais n'estant pas souffisentes Sire pour avoir un nombre des trouppes considerables. Je vien avec unne confience entire que J'ay en Vre. Mté. de vous representer la necessitée qui me presse a vous importuner pour leurs augmentations; malgré la considerations des depenses immenses qu'elle fait pour la continuation de ses glorieuses explois et justes Guerre; et je me reste entierement a ses benignes dispositions, ne cherchant par la qu'a me mettre en estat de continuer a ses ennemis unne diversion que Je peut croire tres util pour ses interets, et quoi que mon intention ne sois pas de former un Armée capable de resister seul à l'ennemi sans cette que J'ay je crois cependens qu'un nombre mediocre mesme me servira a rencourager mes tronpps et la nation. J'attendray donc Sire scavoir vos intentions la dessus avec impacience et zele tres parfaitté que J'av pour vos interets; et veneration respectueuse avec quelle Je svis Sire de Vostre Majesté le tres humble tres obeissant et tres devoué serviteur Le Prince Rakoczy et de Transylvanie m. p. à Agria ce le 10 de Mars 17061). (Eigenhändiges Original.)

15

### Bericht desselben an denselben. Feldlager vor Gran, 5. August 1706.

Sire! La negociation de la paix de ce pais ici etant quasi aussi encienne que la guerre mesme il seroit sans doutte trop innuieux a

<sup>1)</sup> Die Antwort des Königs vom 15. April 1706 ist im I. Bande, Nr. 11, p. 291.

Yre. Mté. Royale si J'en voulois faire le detail seachant d'ailleurs qu'elle a este exactement informée de son cours par Mr. Desalleurs, en sorte que Je ne veut que satisfaire a mon devoir en lui donnant aussi part de sa rupture.

Aprez avoir dit a Vre. Mté. Royale dans unne de mes lettres escrit de Munkatz, la quelle Je crois interceptée, que Je ne serois tirer le veritable horoscope de toutes ces apparence qui ne nous faisoient moins aprocher de la paix que de la guerre. Je crojois continuelement, que si les promesses amples de la maison d'Autriche et les malhereux successes de la campagne passée avancoient la negociation, la fierté de la conr de Vienne et l'ancienne messence de la nation luy donnojent un aussi egalle balence que Je n'osois rien decider parmis des contrarietés si evidentes, les quelles ne m'ont rien fait trouver de plus convenable pour l'interest commun, que de sonder les veritables intentions de l'Empereur et de faire connoître a la nation combien que Je svis eloignié de mes interest particuliers. J'ay facilité en cet vue la conclusion de la treve, pour venir au congres de la paix, et J'av surpassée les considerations des ravittalement des places bloquées et le retablissement de l'armée de l'Emperenr en Transylvanie, pour eviter celles que les vastes promesses de la Maison d'Autriche et par consequent la division des esprits variants sur la continuation de la Guerre, dont les malheurs menacojent les foibles, avant trouvés l'avantage exterieur de l'Enemis moins dangereux, que la consequence d'une scission interieure, sans parler des autres circonstances particulieres dont le mepris auroit sans doute produit des effets tres desagreables.

L'assurence que J'avois que la justice de la cause et la druiture de mes intentions ne seroient point abandonnés du Ciel, produissojent en moy une entiere indifference du choir du parti que Je devois prendre, pour doaner en meme temps a connoitre an publique qu'il n'y a que son sult qui me fait agir. J'applanisois sans embarras les difficultées concernantes ou ma qualité de Prince de Transylvanic, des autres souvernens a l'egard de ma personne, les quelles ins ministres de l'empereur inventojent a plaisir pour fonder sur elles la cause de la rupture. Tel estoit du commencement d'abord le plain pouvoir que J'avois doané a mes commissairs de Transylvanic; que Je ne fis aucunne difficultée de revoquer d'abord a condition que clan ne fasse aucun not a ma dignific ayant de surplus consenti

qu'il soit expedié sous le nom des Etats confederés de Transylvanie, selons le souhait de mediateurs, qui crojojent ce pas si difficil pour moy, qu'il ne doutoient nullement que la rupture la svivrait des pres, mais avant este etonnées du contraire avec les ministres de l'Empereur n'eurent aucunne honte de revoquer ce qui avoit este concertée, en disputant simplement l'activitée aux commissairs de Transylvanie. apres qu'il leurs avoit este accordée par les expressions possitives du plain pouvoir des Commissairs Imperiaux: voulant simplement que les dits Transilvains n'agissoient qu'en simples particuliers, qui cherchent a's accommoder, ce qui fut dehatu si solidement par les Commissairs de la Confederation Hongroise leurs alliés, que la cour de Vienne ne pouvant rien effectuer par la force de ses raisons a esté obligée de mettre au jours ses intentions le plus secrettes, en declarant qu'elle ne vouloit nullement traitter si l'on persistoit a demander la separation de la Transylvanie de son domain absolu et despotique.

Ces points si durs et si contraires a la ligue de denx nations joint aux inconveninants de la replique de l'Empereur donné aux griefs, des Etats confederées de Hongrie, remetiant tous les points essentiels a une diette generalle sans rien décider de positif, faisant clairement voir que l'on ne souhaitoit le domain de la Transylvanie que pour mieux hrider la Hongrie et que l'on ne remettoient les affaires principales a la Diette generalle, que pour nous faire poser les armes avant de traiter; sont esté les veritables cause de la rupture de cette negociation, qui fut finie avec la treve par une protestation solemelle de ma part et de la part des Etats confédérés, inserée dans le manifeste que Je feray pour justifier aostre conduitte.

Je ne prolongerois que trop ma lettre si Je voulois inserer ici les propositions particulieres que la cour n'a fait faire par le Comte Vratislar, par les mediateurs et par la princesse mon epouse et ma soeur, dont le but n'estoit que pour me faire songer a mes interets et renoncer aux droits de l'Eschoin que J'ay si legitimement sur la principauté de Transylvanie, sur quoy Je m'estois resolu sans hesiter a prendre partis si les Etats de deux Rojaumes la souhaitojent, mais que Je ne pouvriei jamais étre assex foible que par unne renonciation contraire a leur grê et a leur interets, a mon honeur et a mon serment me rendit indigine d'une principauté qui a eu toute

confience en moy et qui m'a revetue de ce caractere par son election libre et legitime.

Vous vojez Sire par ce detail abregé les raisons qui nous ont determiné a reprendre les armes, mais Vre. Mté. Royale nous feroit beaucoup d'injustice, si elle ne crojoit pas, que l'esperence de la continuation de sa protection ne seroit uniquement à affermir nos resolutions de chercher par cette voix nostre libertée et nostre repos. puisque nous ne doutons nullement que la generosité naturelle de Vre. Mté. Royale, et les avantages que ses armes glorieuses pouront en partie tirer des nostres, ne determinent vostre elémence a nous aider plus puissement par la suitte, que jusque a present, par sou traité formel qu'elle aura la bonté de faire avec moy et les Etats confederez et par l'assecurance qu'elle nous fera comprendre dans le traitté de paix universelle, anssy bien qu'en poussant la porte a ambrasser nos interests, a quoy elle fait paroitre d'allieurs assez d'inclination, pourveu qu'elle soit efficacement poussée par les ministres de V.M. Royale. Les victoires de ses armées d'Italie font aussy une partie de nos esperances, ne doutant nullement qu'elles ne puissent penetrer jusques dans ee pais par la mer adriatique, pour nous aider d'eterniser leur gloire, et par la continuation de leurs progrez mettre a la raison nos Eunemis communs. J'espere aussi Sire que l'exemple de mes Ancestres fidelles allies de vostre couronue aideront a porter vos benignes intentions a maintenir les interets de leurs petits fils, en vertue meme du traité conclu par Mr. de Croissy plenipotentiere du Roy Louis treize de glorieuse memoire dans lequel leur posterité ayant este comprise, Je me flatte que mon zele ne meritera pas l'exclusion Vre. Majesté des bontées que vos ancestres m'ont accordes de maniere qu'en guidant ma barque svivant le pole de vos bonnes graces et l'esperence que vous ne nous abandoueres pas Sire, Je vais recommencer a vogeur et J'entre en campagne avec des souhaits ardents, que les armes que Je conduis sous des auspices si glorieux, puissent seconder vos justes intentious et convainere V. M. Royale de mes veritables et submises sentimens avec lesquelles Je svis Sire de vostre Maiesté Royale le tres humble tres oběissant et tres devoué serviteur Le Prince Rákóczy Prince de Transylvanie m. p. Au Camp devant Gran ce le 5 d'Aoust 1706.

(Eigenhändiges Original.)

#### 16.

# Schreiben desselben an denselben.

## Feldlager von Gyöngyös, 8. November 1706.

Sire! Apres les relations que Vostre Majesté a eu de diverses succées de cette campagne, il seroit superflue par leurs recapitulations prolonger ma lettre. Je ne veut Sire que satisfaire a mon devoir en vous faisant une juste detail de l'estat present de ce Royaume, le quel malgré les efforts de l'ennemi n'a perdue ni courage, ni la bonne volonté de continuer l'ouverage de sa liberte, avec le mesme zele qu'il a commencé; et quoyque une de ses plus nobles parties bruleé ou par l'ennemi ou par mes propres trouppes pour oter la subsistence au premier, couverte des cendres encore fumentes nous cause une triste spectacle, tout nous paroit dous en esperence de ee grand bien pour lequel nous sacrifions tout avec plaisir; chacun me paroit deja avoir oublié la perte de son bien, tant l'union des esprit est estroite, et malgre tous ces ravages il ne s'est trouve nne seul ame qui n'auroit pas abandoné sa maison plustost que de soubaiter leur protection, en sorte que toute la nation me paroitroit encore plus resolue, si les bruits mal fondées de diverses avantages des alliés ne la menacoient pas d'une campagne plus rude que celle ci que nous sommes a la veille de finir. Je ne veut pas Sire deguiser a V. Majesté qu'il n'v av plusieurs qui croyent l'approche de la paix universelle, malgré les benignes assurences qu'il vous a plu de me donner, qu'elle n'oubliera pas alors mesme nos interets; et il y en a beaucoup qui se croyant perdus sans une secours estrengers en consideration des renforts que l'empereur pourra tirer de ses armées, et que par la svitte ne pouvant plus tenir teste a l'enemis l'on seroit obligé de retourner tousjours a ce mojen violent de bruler par tout; ce qui ne pouroit produire avec le temps qu'une vaste solitude qui nous fairoit perir nous mesmes.

Telles sont Sire les raisonemens appujé de plusieurs autres de cette nature qui me fout resouvenir de la lettre que è me sois donné l'honeur d'escrir a V. M. Royale de 10 de mars passé, et a la quelle Jraccus a benigne reponse par la lestre qui rous a piet de m'escrir aussi bien, que par les odres que vous avez donné sur ce aujet a M. Desalleurs qu'il m'a communiqués. Ce a 'est pas Sire que Jay cessé (?) de considerer les depensea suxquelles V. M. Royale se troure

Mon obstante que Je me svis remise a la relation de Mr. Desaleurs pour ce qui concerno les affaires de cette campagne, Je ne acuruis Sire sans lui faire tort et aux officiers francois qui me servojent omettre la prise de Gran, on il se sont signalés avec tante de havource, et parmis les quelles Je prendois la liherté de recommender a V. M. Royale les Srs le Maire et la Motthe en priant V. M. Royale de leur vuoluir hien accorder la croix de St. Lostis. Sur quoy je prie Dien qu'il veuile combler de ses benedictions precieuses les armes de V. M. Royale, et je resta avec toute le respect et veneration due a voatre personne searcée, Sire de Voatre Majesté Royale le tres humble tres obsissant et tres devoué serviteur. Le Prince Rakcery prince de Transylvanie. — Du camp de Gyöngjys ce le 8. de Novembro 1706.

(Eigenhändiges Original.)

17.

### Schreiben desselben an denselben. Rosenau, 18. December 1706.

Sire! Ajant faitte une detaille ample a Vostre Majeste Royale de l'estat presente de ce Royaume par celle que J'ay eu l'honeur de luy escrire le 8 de Novembre, Je ne scanroit rien adjouter a cette mesme lettre si l'article de la pair Generale dont J'ay parlé a Vostre Majesté que la crainte intimidoit beacoup la Nation, ne m'en donnoit pas sujet de vous en escrire de norsa, pour marquer plustout ma sincer confinence que J'ay dans vostre bonté et clemence naturelle par mes relations exactes; qu'en doutte que Vostre Majesté Royale ne se souvenissoit pas de ses henignes assurences, qu'elle m'a donné par M. des Allours de faire admettre et recevoire mes ministres aux congreses de la Paix Generalle, comme da Prince de Transylvanie, qui pourojent assis estre chargés di affines d'Hongrie, ne mettant nullement en paine non plus, que par les mesmes hontées de Vostre Majesté Je ne sois avertie a temps de cette negociation.

Jay cependent cru Sire d'estre de mon devoire envers ma patrie de representer a Vostre Maiesté Royal que les bruits de la negociation de la dite paix devenantes journelement plus frequentes, pour ne laisser echaper du temps qui me pouroit devenir court par la grande distence du lieu et la difficulté de la correspondence, J'ay trouvé necessair Sire, de supplier Vostre Majesté Royale en cet caas de faire reflexion sur les avantages que J'en pouroit esperer de cette negociation, si les plenipotentiaires de Vostre Majesté serojent exactement de touts les interets de Royaum de Hongrie et Transylvanie, et puisque J'en svis persvadé que Vostre Majesté le veuille mettre l'un et l'autre dans le plus parfaitte estat qu'il se poura, Je prende la liberté de vous representer Sire que Mr. des Alleurs qui depuis son sejour dans ce pais s'est acquis une connoissence entier de nos interets. seroit aussi propre de seconder les benignes intentions de Vre. Mté. qu'a satisfaire la confience que la Nations a en luy, et l'estime que J'av pour sa personne; sans faire cependent tort a l'entiere confience que J'ay dans vos genereuses assurences, qui me persvadent, que de quelle maniere qu'il plaira a Vostre Mté. Royale de disposer le cours de cette negociation, elle continuera la mesme bonte pour celuy qui se dit avec tout le respect et veneration due, Sire, de Vre. Mté. Royale le tres humble tres obeissant et tres devoué serviteur Le prince Rakoczy Prince de Transylvanie m. p. A Rosenau ee le 18. Decembre 1706.

(Eigenhändiges Original.)

18.

Sehreiben Rákóezy's an Marquis v. Torcy. Debreczin, 7. Mai 1707.

Monsieur! Le Sr. Ratki mon eolonel de Cavallerie porteur de ma presente, ne m'avant pas servi avec moins d'attachement et de brayour, que de l'envie de se rendre toujours plus util au service de sa Patrie, comme pour cet effect il n'a pas pu choisir un service plus eonvenable a son dessein et a mes interets, que eel de Sa Mté, tres Cretienne, Je ne luy ay pas seulement avec plaisir accordé son congé avee les deux gentilshoms a sa svitte, mais ses merittes me l'ont fait mesme juger dignes d'une recommendation partieuliere a Vre. Excellenee, en la priant de lui vouloir accorder sa protection, et de leur procurer une employ eonvenable aux rangs qu'il ont eu dans mes trouppes, dans les husars de Sa Mté. tres Cretienne, Je serais avec plaisir redevable a Vostre Excellence de ce que vous fairez pour eux, ct Je ne manquerais aueunne oceassion de vous faire voir l'estime avec quelle Je svis, Monsieur, de Vostre Excellence le tres affectioné a luv rendre service Francois Prince m. p. a Debrezin ce le 7. de May 1707 - P. S. J'ay prie Mr. Desalleurs d'eserire en France pour faire toucher par vos Ordres cent et veint escus espece par mois au S' Ratki. (A segédpénzbe betudandó.\*)

19.

Sehreiben Bákóezy's an König Ludwig XIV. Terebes, 3. Sept. 1707.

Sire! Je n' en doutte nullement que vostre Majesté Royale a esté informé par Son Ambassadeur a Venize du zele que le Comte Tournon a eu pour Son service, le quel luy ajant fait quiter celuy de l'Empereur, Comme depuis son etablissement dans er pais ei, il a eu une

<sup>\*)</sup> In die Subsidien einzurechnen.

attachement particulier pour ses interets, il a choisi cette guerre preferablement aux autres pour donner Sire des Marques de son attachement a Vostre Majesté Royale, en sorte, que des sentiments si dignes de sa qualité outre cels que j'ay connue en luy depuis quelques années que Je connois cet Sgr. me l'on fait juger digne de le recommender dans les graces de Vostre Maiesté Royale, en la prians tresbumblement, si c'est vostre gracienx plaisir Sire, de bonorer du caractere du Marechal lieutenant de ses armées, affin que dans cette qualité il se puisse mieu distinguer dans mes armées, me flattant que cette guerre ei ne tende pas moins a l'avancement de vos avantages Sire, que celles qui remplisent toute l'Europe de la gloire de vos armes victorieuses. Je metterais Sire la grace que Vostre Mayesté lui fera au nombre de celles dont Je luv svis redevable. Sire, et je reste avec tout l'attachement et veneration possible Sire de Vostre Majesté Royale le treshumble tres obeissant et tres devoué serviteur François Prince Rakoczy Prince de Transylvanie m. p. A Terebes ee le 3. de Septembre 1707.

(Eigenhandiges Original.)

20.

Sebreiben desselben an denselben. Kaschau, 10. December 1707.

Sire! Quoy que je asche que Vostre Najesté Royale est d'ailieur asez informé de l'attachement, que M. et M. la Palstine de Belze Grande Generale de Pologne ont toujour en pour son service, la reconnoissence cependant que j'ay pour les bienfaites que J'ay recue d'eux pendent mon exil de Pologne outre les graces de Vostre Majesté qu'elle a eu toujour pour moy, me donnojent la bardiesse Sire de prier tres beumbliement Vostre Majesté de vouloir bien laisser agir ses meilinations bienfaissantes pour le delivrement de cette dame arreté par l'ordre du Roy de Srede, et par cette grace renouvelre envre moy aussi bien qu'entrers elle la continuation de ses bienfaittes, et bontées, dans lesquelles pretendans finir mes jours, le reste avec toute la veneration et du respect possible Sire de Votre Majesté Royale le tres humble tres obeissant et tres devoué serviteur Franceis Prince R. P. de Transylvanie m. p. A. Cassovie ce le 10. de Decembre 1707. (Eigenhafsidge original.)

Toronto

### Schreiben desselben an denselben. Kaschau, 15. Jänner 1708.

Sire! La protection genereuse que Vostre Majesté Royale me continue toujours, me faisant esperer la continuation de ses benigniter, J'ay domé ordre au Sieur de Vettes de representer a Vostre Majesté Royale certaines propositions que J'ay creu estre favorables a ses interests, praint tres humblement Vostre Majesté Royale de vouloir bien les exaucer, et d'ajouter foy a ce qu'il aura l'honneur de vous dire em part me fattant que les dites propositions pouront luy faire voir combien je tache de profiter de toutes les conjonctures et occasions de donner a Vostre Majesté Royalles des marques de mon zele, attachement et de la veneration avec la quelle je suis, Sire, de Vostre Majesté Royalle le tres humble, fres obeissant et tres dévoue serviteur Francois Prince m. p. a Cassovice le 18 Jauvier 1708 \*).

(Original.)

Schreiben Rákóczy's an den Grafen von Tournon, Károly, 15. Febr. 1708.

Monsieur! Quoique les lettres que vous m'avez escrites le 4 et 23 de ce mois me fassent connoître que vous m'en avez adressé plusieurs autres, je ne sçaurois accuser que la reception de celles dont je parle, qui me sont venues par Dantzich. Je suis ravi que vous soyez arrivé en sureté, car par les lettres de Vettés j'avois apris que vous vouliez prendre la route d'Italie par l'Allemagne, qui me paroissant fort dangereuse, je craignoit pour votre personne; mais puisque vous estes en lieu de seureté, toutte ma peine est, touchaut l'instruction et les lettres de creance que je vous avois envoyées le mois d'Octobre passé lorsque j'avois depeché Vettes a qui j'en avois donné la copie afin qu'il put negocier en cas qu'il vous arrivasse quelque malheur. Je luv mandois qu'il vous les envoyast comme je ferav aussy avec la lettre de creance sitôt que je seray de retour a Cassovie ou je pourray tirer la copie de celles que j'avois escrites. Comme vos lettres de Bruxelles touchant la negociation de Mr. l'Electeur de Baviere sont perdues, j'attendray de vous une recapitulation de ce qui est arrivé dans cette affaire.

<sup>\*)</sup> Siehe Bd. I, p. 95.

Je crois qu'il seroit superflu de vous faire des reflexions sur ce qui a este entammé a Paris. J'en suis tres content tant a l'egard de la maniere prompte dout le roy en a usé dans sa resolution, que por raport a la matiere qui servoit de fondement a la negociation. Vous pource estre seur que je pousseavaj jer l'ambassode de lequelle vous ne serce pas exclud, pourreû que je sçache par quelle route l'on pourra la faire passer. J'ay apris avec bien du deplaisir les mauvaises idées que l'on a taché d'inspirer a la cour des affaires de ce pays; et afin que vous puissiez les detruire, je vous envoye le detail de tout ce qui s'y est nassé dequis votre desart, comme si l'on excrivid de Pologne Y).

Pour ce qui regarde l'estat de notre Pologne affligée, je ne puis vous en rien escrire de certain; nous nous voyons envelopés tous les iours dans de plus grandes confusions avec peu d'esperance d'en sortir. Je vous manderay donc ce que j'ay apris des affaires de Hongrie par un Hongrois du party de l'empereur, qui a esté obligé de se retirer iey et qui est bien informé. On luy escrit qu'il n'y a rien de plus faux que les nouvelles qu'on a publiées de la division de grands, qu'ils n'ont jamais esté plus unis, qu'ils paroissent l'estre presentement dans fa continuation de la guerre, et quante aux operations de la campagne derniere, qu'elles n'ont manquées que par l'absence du pr. Rakoczy et de Comte Bercseni, puisque le premier en l'absence de l'autre ayant donné le commendement au Comte Esterhazi, ce general n'avoit pas assez de lumicres contre celles de Mr. de Staremberg, et s'amusoit a des entreprises de peu de valeur en partageant les troupes et affoiblissent son armée. Qu'ainsi quoyque la cavallerie imperiale fut tres fatiguée par de continuelles diversions, les Allemands ne laisserent pas de venir camper jusques sur le Vag. L'ont dit aussy que le general Rabutin n'est entré en Transilvanie, que par la faute du general Pekri qui pour cela a esté depouillér du commandement de l'armée. On croit mesme que le prince Rakoczy luy fera faire son proces. La fidelité des Transilvains a esté cependant si grande en cette occasion, que la noblesse abandonnant ses maisons s'est toute retirée en Hongrie, en Moldavie et en Turquie. L'on a compté dans le Hongrie seule dix mille personnes que le pr. Rakoczy entretient. Le peuple dans cette confusion causée par l'horreur des Allemands avoit gagné les montagnes, et par cette fuite universelle l'armée de rebelles venant a manquer de vivres fut obligée de se retirer vers les frontieres de

<sup>\*)</sup> Von hier an spricht Rakóczy von sieh in der dritten Person.

Hongrie, C'est ainsi que le general Rabutin s'est emparé de la Transilvanie avec tant de facilité. L'on dit pourtant que le chateau de Gorgeny se deffend vaillement. Il estoit pas difficile aux Allemands entréz de cette maniere dans la Transilvanie, de penetrer jusqu'aux frontieres de Hongrie. Dans le temps qu'ils paroissoient vouloir entrer du costé de Nagibania, un party d'Allemans traversant la pologne a faite une irruption dans le Comté de Scepus sous le nom des troupes de Lubomirski, et le malheur voulant qu'en mesme temps un corps detaché de la cavallerie allemande ait passé le Vag du costé de Trencsin, tous ces bruits joints ensemble causoient des allarmes tres fortes et d'autant plus facheuses, que l'on disoit aussy que le pr. Lubomirski avec les 1000 Danois qu'il avoit a son service s'estoit déclaré pour l'empereur. Ces bruits avoient donné une si mauyaise impression de nos affaires a Mr. Desalleurs que je crois bien, qu'il en aura precipité les relations a la cour, et qu'il y aura donné de mauvaises idées des suites de mes affaires. Mais par la bonne conduite et l'aproche du general Bercseni les imperiaux ayant esté obligées de repasser, le Vag, le party venu de Silcsie se trouvant trop foible fut aussy obligée de se retirer, et l'armeé de Transilvanie se mit en quartier d'hiver a Bistriz, Claudiopolis, et dans les lieux Saxons, et les actions de guerre cesserent. C'est pourquoi le Pr. Rakoezy convoca les comtés a Cassovie ou selon la tenure des articles de la diette d' Onod la repartition de l'armée dans les quartiers d'hiver fut faite, et un fond de bonne monoye etabli pour la continuation de la guerre, avec tant de joye de la part des comtes qu'il y a peu de chose a esperer des confusions que nous nous flattions devoir estre causées par le cours de la monnoye de cuivre. Pendant que cela se faisoit, une partie de l'armée imperiale avoit repassé le Vag pour etendre ses quartiers, et avoit ramassé quarante mille florins de contributions, mais les rebelles accourrant de touttes parts, les allemands furent contraints de se retirer avec precipitation dans leurs quartiers laissant quelques 100 hommes de leurs bagages et l'argent qu'ils avoient ramassé. Depuis ce temps la l'on dit qu'ils se sont tenus en repos et que l'empereur a rapellé une partie de son armée en Moravie.

Les operations des rebelles continuent auec assez de succes au dela du Danube, ou Bereseni a fait l'esté passé quelques irruptions considerables en Stirie, et battu encore tout nouvellement deux cents. Allemands. Yous aurez ven Monsieur les manifestes que la cour de

Vienne a publié contre l'abrenonciation des Hongrois et dans lesquels le Palatin a inseré une protestation publique faite au nom du royaume de Hongrie, pretendant que le royaume est fidele a l'empereur parceque tous les officiers de la couronne persistent dans la fidelité. La liste de leurs noms y est jointe et le votre Monsieur y est inseré. Les rebelles se moquent de ces manifestes ou l'empereur n'a pa pu mettre le nom d'un seul comté qui lui soit demeuré fidele. Cependant l'empereur a fait publier une diette a Pressbourg pour le 29 du fevrier, et dans les lettres convocatoires qu'on a fait passer a tous les comtés rebelles l'empereur promet le sauf conduit a tous ceux qui voudront s'y rendre pour traitter la paix, mais il ne paroit pas dans les Hongrois beaucoup de disposition a v venir. J'apprends que le bruit du traitté de paix qu'on disoit a negotier a Tirpau et a Presbourg est faux, on dit meme que les Hongrois ayant desja declaré le trone vacant ne veulent entrer en aucun traitté et que Rakoczi s'est transporté sur les frontieres de Transilvanie pour y faire une revue generale des Transilvains, et y faire passer ensuite le general Karoly avec de grandes forces, et qu'il se prepare avec diligence pour prevenir les Allemands, pretendant leur faire cette anné la guerre en personne et avec une armée plus forte que celle qu'il a eut jusqu' a present. Telle est la situation des affaires presentes, la plus juste et par laquelle j'espere que vous pourez detruire les prejugés qui ont esté fomentez a la cour. a ce que je crois, par divers officier françois qui ont quitté mon service la pluspart a cause de la discipline que je veux tenir parmi mes troupes pour empecher la ruine entiere des peuples, et mesme le S' Dormoiseau inspiré par Mr. des Alleurs pourroit les confirmer si vous ne prenez garde aux relations qu'il fera a la cour. Vous pouvez cependant assurer le roy que l'on ne songera point a la paix si Sa Mté, veut aider a penetrer dans son pays la campagne prochaine et venir ensuite accepter les offres que je luy ay faites par le Sr. Vettes. Je ne vous marqueray pas icy les raisons qui doivent en cette occasion engager(?) le roya redoubler ses efforts sur le Rhin. Je sais que la cour connoit mieux ses interets que je ne puis le dire, et que par consequent elle jugera qu'en introduissant l' Electeur de Baviere sur le throne de Hongrie elle donnera le dernier coup a la maison d'Autriche sa rivale.

Je crois vous avoir informé des negociations que j'ay entamées a la cour de Rome par l'abbé Brenner lequel a este admis a l'audience

avec assurence que son caractere sera reconnu avec le temps, mais que presentement le pape ne le pouvoit faire a cause du voisinage des imperiaux. Il a eu cependant tout le temps d'informer le pape de l'estat de mes affaires et de detruire les faux bruits que la cour de Vienne faisoit courrir; mais il me mande que par la raison susdite, le pape ne veut pas qu'on s'en tienne à l'abrenonciation que nous avons faite, mais qu'il vouloit bien s'engager de moyenner une paix en arbitre, a quoi je ne consentirav jamais, veu que ce seroit detruire nos libertez en reconnoissant sans une nouvelle election le roy que nous avons detroné. Comme cependant je vois que le pape n'est retenu que par la crainte que luy cause le voisinage des imperiaux. j'espere que son sejour ne me sera pas inutile avec le temps, mais il est bien sensible pour moy que je ne puisse pas trouver les moyens de le faire subsister a Rome, parcequ'il m'est arrivé avec luy la mesme chose qu'avec vous, scavoir que la lettre de change que je luy ay donnée de cent ecus par mois outre les deux mille qu'il a receus icy sur le revenu de son benefice a esté protestée a la cour par un ordre exprés du roy mesme, qu'il a donné a Monsieur le cardinal de la Tremoille discant qu'il ne vouloit pas partager de cette maniere les subsides qu'il me donne pour la continuation de la guerre; et comme saus ce moyen de luy faire passer de l'argent je n'en trouve aucun autre de le faire subsister, je seray obligé de le rapeller si l'on continue a lui refuser cette somme assez mediocre de la depense de laquelle le fond de la guerre ne soustre pas, puisqu'elle est retenue sur ses propres revenus. Vous avez esté sans doute informé a Dantzich de la confusion que l'irregularité des remises de mes subsides pourront mettre dans mes affaires, si l'on n'y remedie pas, et j'espere que vous ferez tous vos efforts pour pouvoir remedier a cette inconvenient.

Pour vous informer exactement de tout ce qu'il se passe, je n'aurois pas oublié ce qu'on repand parmy nous que le roy Auguste rassemble une nouvelle armée et veut recouvrer, a ce que quedques-uns pretendant, le royanme qu'il a perdu; d'autres assurent qu'il veut sider l'empereur contre nous ayant fait un traitis secret avec ce prince pour estre maintenu en Pologne en cas de la paix en Hongrie, et comme ce bruit ne me paroit pas tout a fait déraisonable, l'apere hende que dans la Diette que l'empereur va tenir on ne nous veuille forcer d'entrer en negociation. J'avous que cela peut n'avoir pas de Postes. Abb. I. Da. XVII.

fondement, vous le communiquerez cependant a la cour par prevoyance pour avoir ses avis ta dessus, et sçavoir comment elle pourroit nous aider si cela arrivoit.

Si le gentilhomme Kisel se trouve avec rous, qui avoit esté auparavant page aupres de moy, vouz pouvez l'employer a copier les lettres que vous m'escrirez pour vous soulager, et par ce moyen le dresser et l'accoulumer aux affaires si vous l'en jugez capable. Continues vos correspondances par la voye de Dantzich et de Madame la Palatine de Postanaite.

#### 23.

### Schreiben Rákóczy's an Marquis Desalleurs. Szerencs, 29. April 1708.

Monsieur! Mon ayde de Camp m'a rendu a son arrivée la lettre que vous m'avez escrite le 26 Auril, et je me contenterois de ce que le vous ay dis dans mes precedentes sur les propos que Nous avons debatu desja par plusieurs lettres, s'il ne m'estoit pas trop sensible d'avoir esté abusé si cruellement par le sens equivoque de vostre lettre, et comme il m'importe trop de vous faire voir que je ne veux rien entreprendre qui soit contraire aux intentions du Roy, je n'ay pas pu passer sous silence non plus vostre derniere lettre, Mais permettes moy, Monsieur, que je vous dise que par les interpretations des paragraphes de vos lettres i'av lieu d'avoir peur que nostre controverse ne se finisse pas plustôt que celle que les Jesuites ont avec les Jansenistes, mais pour rentrer en matiere, ne vous estonnés pas si, a vostre avis, je me suis trompé a l'egard de la Toisou d'Or, parceque comme vous m'aves mandé dans vostre lettre que le comte Tournon ayant fait representé au roy que je souhaitois estre honoré par le Roy d'Espagne du Collier de l'Ordre de la Toison, Sa Maiesté luy en a fait fairc la demande secrettement par son Ambassadeur a Madrid et que le roy son petifils luy avoit promis d'accorder cette grace aussylôt qu'elle souhaiteroit que la chose devint publique, et que vous aves ordre de seavoir de moy le temps que je le desireray et d'en rendre compte au roy; je n'ay jamais cru qu'il estoit usité de parler de la maniere que le roy d'Espagne fasse des graces au roy de France. En sorte que je ne puis approprier qu'a moy les termes, luy a promis d'accorder cette grace, aussy-bien que le mot,

qu'elle souhaiteroit, ne me paroissoit pas qu'il pvisse avoir du raport au mot du Roy, mais au mot d'Altesse qui preceda sans faire la reflexion que vous faites sur ce que vous mandés que le roy ayant secrettement demandé cet honneur pour moy je pouvois bien juger qu'il ne vouloit pas que cette affaire fut ésclatée, parce qu'il me paroissoit trop evident que n'ayant pas fait des instances publiques au roy d'Espagne comme ou est accoutumé de faire pour obtenir cet honneur, il ne paroissoit pas a S. M. selon ses convenients de faire des sollicitations publiques de ma part, Mais elle m'a marqué bien plus sensiblement sa bienveillance ayant fait ce pas secrettement et sans me renvoyer a la route ordinaire des sollicitations et je eroirois encore qu'estant un mauvais grammairien, si je m'estois trompé sur le veritable sens des mots dessus marqués, je ne fait pas de mesme sur ce que je vins de dire, au reste je joins icy une lettre pour Su Mté. T. C. escrite, a ee que je crois, dans le sens que vous avés trouvé apropos.

Pourceque vous dites que je (?) sortirois des bornes que je vous ay fait esperer, si je communiquois la resolution du roy au Senat, je (?) veux bien agir en cela conformement a vos desirs, mais vous seres aussi responsable si les interets de Sa Mté sont retardés avec les nostres a cause du delay de cette affaire d'une aussy grande importance, parceque je crois encore que si la cour avoit voulu estre si reservée la dessus, le roy ne m'auroit pas fait sçavoir il v a tres long temps par le Comte de Tournon, ce que je vous av dis il y a quelques semaines a Cassovie, et de quoy alors mesme j'avois donné part a Mr. de Bereséni et a quelques Senateurs, et que S. M. T. C. scait parfaitement bien la difference qu'il y a entre le gouvernement despotique et republiquain, et qu'au lieu que dans le premier les princes peuveut tout entrependre de leur chef, dans celuy ci ils sont attaches aux avis des senateurs qui ont part dans le gouvernement, et particulicrement a ce qui concerne les negociations estrangeres, et que ses intentions estoient pentestre que l'on ne rende pas sa resolution publique aux estats confederés, mais non pas aux senateurs qui prestent toujours un serment tres rigoreux de ne point divulguer les conclusions du senat et les affaires qui v sont traitées, outre que n'avant pressé cette affaire que pour mettre leurs esprits en repos, vous pourres bien voir vous mesme Monsieur que je ne dissiperay pas leurs soupcons mal fondes en continuant de leur parler comme j'ay fait jasques a present, et que je me devray contenter des reponses qu'il me pourront faire la dessus, qu'il sera asses temps de choisir les personnes et de debattre leurs intentions pour traitter cette negociation lorsque le roy donnera ses resolutions d'y vouloir entrer, et j'auray le mesme deplaisir que j'y or jusques a present de voir la continuation de leur ombrage et doute.

Je vous assure aussy que ma surprise n'est pas moindres ur es que vous me mandes dans votre deruiere, que S. M. ne desire vu autre moyen que les S' de l'ournon et de Vetes pour traitter une alliance que parce-qu'elle ne les en juge pas capables et que leur midiscretion a esté connue, puisque dans vostre premiere vous m'aries expressement mandé que les soupçons que l'on a de ces deux Messieurs sout hieu fondés et qu'il estoit de mon iuterest de couper court a un plus graud unal et de ne pas continuer ma confience et mes interests a des persounes qui pourroient les trahir, et qui par ces moifs deplaisent a le cour, ce qui me paroit bien different des raisons dessus marquées dans Vostre derniere lettre, puisque assurement je m'estois desja prépare a leur faire des punitions que l'un et l'autre meritoieut d'un crime si enome que la trahison au lieu que celuy-ey n'est qu'un defaut de la nature qui sera suffisament corrigé par leur rapell que je leur a venvoré.

Enfin comme vous ne me rendés pas que trop circonspect en m'escrivant d'une maniere qui souffre plusieurs explications, je juge aussy necessaire de demander de vous mesme si par ce que vous dites qu'une autre voye que celle d'un envoyé feroit plaisir au roy par la desiance dont on est prevenu a l'egard de deux premiers qui ont fait des manoeuvres desagreables au roy, vous voulés dire qu'en ce point l'entention de Sa Majesté est decisive de ne point vouloir que j'envoye un ministre, ou bien s'il laisse a ma discretion de choisir des personnes plus capables que eeux dont on a parlé, et lesquelles je vous diray, encore que je n'avois pas envoyé avec des instructions et pleinpouvoir de traitter, mais seulement pour obtenir la resolution du roy dont vous m'aves donné part, et je me flatte toujours que jusques a present je ne me suis pas trompé en crovant que Sa Majesté ne fera aucune difficulté de recevoir, mesme de recevoir en publique, en eas que nous trouvons a propos d'envoyer mes ministres apres que le traitté sera conclu, comme je ne doute pas uon plus que vous mauderes exactement les copies de mes lettres en cour; j'espere aussy que rous me feres sçavoir par la suite les ordres que rous recevres de Sa Mté. sur tout ce que Je vous ay dit , je vous prie en mesme temps d'estre persuadé que je suis avec estime, Monsieur, vostre tres affectione Francois Prince m. p.  $\acute{A}$  Szerenes le 29 Avril 1708.

(Original.)

24.

Schreiben Rákóczy's an K. Ludwig XIV. Szercncs, 29. April 1708.

Sire I Comme les generosites Boyalies de Vostre Majesté me donnent chaque jour de nouvelles matieres de remerciments pour les graces dont elle me comble, permettes Sire que je reud la mesme justice a celle que Vostre Mić, vient de me faire m' syant obtenu du ROy Catbolique la promesse du colicir de son Ordre de la Toison, que j'ay fais celles que vous m'aves temoigné, Sire, jusqves a present, et comme je remets ma reception et la publication de cet honneur au temps qui plaira a Vostre Majesté Royalle de faire l'une et l'autre, je continueray de vous asseurer, Sire, que non obstant que les licus qui m'attachent a Vostre Majesté Royalle de faire l'une et l'autre, je continueray de vous asseurer, Sire, que non obstant que les licus qui m'attachent a Vostre Majesté Royalle de faire l'une et l'autre, je continueray de vous asseurer, Sire, que uon obstant que les licus qui m'attachent a Vostre Auguste Maison ayent tousjours esté indissolubles, ceux-cy ayant estendu ma reconnoissance jusqu'a toute ma posterité mesme, je ne cesseray jumais d'estre avec tul le respect et une la veneration deba a Vostre Sacrée personne, Sire, de Vostre Mté Trea Cincetieune le tres humble tres obeissant et tres devous serviteur François Prince m. p. A Særences le 29 Avril 1708.

(Original.)

25.

Schreiben Rákóczy's an Marquis Torcy.

Dantzig, 31. October 1711.

Monsieur! Le Baron de Vettes m'ayant rendu compte de ce que Vostre Excellence luy a bien voulu dire de la part du roy touchant l'inclination favorable ou Sa Mté. avoit la bonté de persister pour mes interets par raport au traitté de la paix generale, je charge de mes affaires l'Abbé Brenner dans cette rue, et luy ordonne de dependre entierement de vos avis, de vous priet res instamment Monsieur de ne les hy pas refuser, et de m'accorder aupres du roy la continuation de vos bons offices, ausquels je crois estre en partie redevable des bontez dont Sa Majesté me donne de si frequens temoignages. Je n'oublieral rien pour vous marquer dans les occasions merconnoissance et la parfaite consideration avec la quelle je suis, Monsieur, de Vostre Excellence le tres obligé et affectioné a luy servir Francois Prince m. p. Dantigi es 31 Octobre 1711.

(Original.)

#### 26

### Schreiben Rákóczy's an Baron Besenwal. 24. November 1711.

Monsieur I Les Ordres favorables que le roi tres chretien vous donne à mon égard, et le desir qu'il a d'estre instruit de mes dispositions dans l'estat présent de mes aflaires, me donne les marque les plus convaineantes de la resolution que Sa Mié. a prise de ne me pas abandonner dans la conjoneture présente, soit qu'il s'agisse de la continuation de la negociation de la paix avec nos ennemis communs, soit que la guerre recommence; mon attachement aux interets du roy et a ceux de ma patrie, me fera repondre avec une sincerité naive afin que mes resolutions marquent a S. Mté, combien ma fermeté est and que de la fortune, et que l'envie que j'ay de luy pouvoir estre utile luy fiasse voir que mes sentiments sont dignes de sa générosité à mon égard.

Je ne suis point devenu sensible aux malbeurs de ma patrie, ai je n' aypoint formé la résolution de m' y interesser a quelque prix que ce fut, que je n'aye en même temps preveu tout ce qu'il m' est arrivé en général comme causes auxquelles je savois que le caprice de la fortune pouvoir m' exposer; ayant pris ce temps la des resolutions de ne demeurer jamais dans ma patrie, que je n'y visse les libertez retablies, et des seuretez suffisantes pour ma personne, et pour ma maison. J'ay refusé les offers que le roi Auguste m' a fait faire de la part de la cour de Vienne par le Castelan de Cracovie dans le temps de ma précedente retraité en pologue, et depuis celle qu'on am faisio estant a la teste de la Nation hongroise. C'est pour quoy j' ay si fort desiré les assurances que le floy vastre mâtre m' a si souvent retires par cert, de me faire comprendre dans la paix generale. Ces

Di ....

assurances m'ont tenu lieu de traité, puisque ma confience est intierre dans la parole de S. Mté, et je sçay bien, que l'execution de sa bonne volonté dépendra du succéz de ses armes.

Ce n'est qu'en veue de les seconder et de les faciliter de mon costé, que j'ay ménagé les puissances liguées contre le Roy tres Chrestien, et i'ay souvent rejetté des negociations, estant assuré, que la maison d'Autriche n'avoit rien moins en veue que de satisfaire la nation, et qu'ayant par consequent toujours lieu de faire retomber le tort sur elle, ces puissances n'ayderoient pas l'empereur ouvertement contre moy. Ces ménagemens m'estoient de plus en plus necessaires, depuis que les malheurs survenus à la France me faisoit prevoir que sans leurs consentement l'execution des promesses du Roy souffriroient des difficultez insurmontables. Enfin si l'on considere toutes mes actions, on verra que je n'esperois obtenir que par la paix generale le but auquel ma premierre resolution me faisoit aspirer. Nous voyons aujourdhuy les ouvertures de cette negociation, mais la machine est trop grande, pour juger de la solidité des ressorts inconnus que la font mouvoir, de sorte que l'ont peut presqu'aussy aisement en prevoir l'interruption, que l'on est porté a juger de sons cours hereux. par les demarches que l'Angleterre paroit avoir faites, et par la connoissance qu'elle marque avoir de ses veritables interets. J'avone que cette conjoncture m'est favorable, cette puissance devenant en quelque facon le principal instrument de la paix, pourra seconder les iutentions de Roy vostre maitre a mon egard: l'interest des Anglois n'estant nullement commun avec celuy de la maison d'Autriche, ils publicient (suivant que l'homme qui negocie de ma part a Londres me le mande) que les refus obstinez du ministre de Vienne d'accorder les affaires de Hongrie, avoient seuls forcé l'Angleterre à aller au dela de ses engagemens, puisque l'empereur s'excusant continuellement la dessus, n'avoit presqu'en rien accomply les articles de la grande alliance. De sorte que cela même me servira beaucoup a leur representer combien ils se doivent interesser a l'aiustement des affaires de Hongrie, a la solidite de leur accomodement, et a renfermer dans des justes bornes la puissance ile la maison d'Autriche. Mais malgré tout ce qu'ils pouront faire, même conjointement avec le Roy, ils auront de la peine a vaincre par des raisonnemens l'obstination de la cour de Vienne, a moins que l'on n'ait disposé auparavant le ministre sur les points qu'il faudroit conclure pour la seureté du royaume et celle de

ma personne, avec les establissement que le devoir et mon honneur obligent absolument de rechereher, et sans lesquels je suis resolu de m'abandonner plutost entierement et uniquement à la providence et de vivre exposé aux malheurs que je souffre actuelement, que de consentir à ce que je ne eroyray pas convenir aux veritables interets de ma patrie, à mon honneur et à ma seureté.

Pendant la guerre et le cours des negociations de Hongrie, la Nation a toujours si fort souhaité le retablissement de la principauté de Transilvanie dans la liberté d'election de ses princes, que je suis et droit de la demander en vertu de mon election unanime et légitime, et ce que le royaume et la nation ont trouvéz leur seureté attachée au demembrement de cette principauté des etats de la maison d'Autriche. La cour de Vienne a toujours voulu persuader à ses alliéz que ce demembrement serait prejudiciable à la chretienté parce que cet etat trop foible pour se soutenir de soy même, seroit toujors obligé de se sousmettre aux Tures, et que les differentes factions des pretendans pendant l'interregne ne manqueroient jamais d'attircr la guerre à la nation: mais on peut parfaitement remedier à cela par l'etablissement de l'hérédité dans ma maison du consentement des estats, et pour faciliter cette cession, on le peut rendre feudataire des Roys et royaume de Hongrie, comme les électeurs le sont de l'empereur et de l'empire; enfin, pour calmer la jalousie de la maison d'autriche, on pourroit faire declarer les princes de Transilvanie capables (sic) de parvenir à la couronne de llongrie. Quant aux pretentions particulieres de ma maison sur les biens hereditaires, elles seront detailles par mon plenipotentiaire, et mes droits emplement debattus en temps et lieu.

Le reste des pretensions des Estats de Hongrie concerne le retablissement de leurs droits, que le maison d'Autriche à i jamais si fort contestez que presentement; et puisque la mort de l'empereur a laissée et trone vacant, il ne resteroit rien à stipuler, si non que le pretendant observera les formalitée legales daus son couronnement, et retablira les lois enfreintes par ses predecesseurs, par les sermens qui oùvent grantire, et qu'il suivera le formulaire du serment que l'empereur Leopold et les roys ses predecesseurs avoient prétez à cet egard.

Ayant jugé ei dessus necessaire de disposer favorablement le ministre de Vienne, il me paroit par la connoissance particuliere que j'ay du P" de Lichtenstein premier ministre de l'Archiduc, qu'on pourroit le gagner par des personnes dont l'adresse servit appuyée d'une somme de \*\*\*un escus, asseurez dans son temps chez un banquier de credit. Co prince encore endetté depuis son ambassade à Rome, ne possedant qu'un revenu mediocre, et peu capable de satisfaire l'envie qu'il a de paroitre avec éclat au commencement de son ministère et de surpasser les ministres qui l'on si fort meprisé sous l'empereur defunt, pourroit par de semblables moifs estre engagé a écouter cette proposition, et l'amitié qu'il m' a autrefois temoignée acheveroit de le determiner en ma faveur; mais le temps est precieux, et il faudroit profiter des besoins ou il se trouvera encore dans le commencement de son ministère.

Si le Roy vouloit se charger de la depense qui accompagne cette negociation, j'en asseurersi le remplacement suivant les moyens dont on pourroit convenir, veu que la possession paisible de ma principauté me donneroit de la facilité de remettre ces fonds à Constantinople soit en anture, soit en denrées convenables et de même valeur. Il fusdr oit tenter la même vaye aupres des plenipotentiaires de l'Archiduce au congrez, pour la paix, et je crois qu'asseuré de ceux ey et du prince (?) de Lichtenstein, je pourrois me flatter de faire valoir avec succes la justice de mes pretensions.

Enfin si l'obstination des ennemis du Roy faisoit rompre les negotistions entamnées pour la paix, ou laisse à la decision de Sa Mtsi elle veut profiler des moyens que je pourrois avoir de recommencer la guerre en llongrie, avec plus de suceze, que je ne l'ay fait il y a 9 ans. Ma propre experience, la connoissance de la nation, son atchement pour moy, sa confiance en ma personne m'estant mieux connus, ne contribueroient pas per un suceze de cette entreprise.

Le Roi votre maître s'estant determiné la dessus aura la bonté de vons donner un pleinpouvoir pour traiter avec moy sur les artieles d'une alliance formelle et reciproque, pour m'assurer d'autant mieux a l'avenir la protection de sa couronne.

Il faudroit aussy que le Roy nomma une personne telle que je la croirois eonvenir a la nation, pour commender immedialement sous moy, avec caracterre d'envoyé et de général, que la premiere qualité ostat aux seigneurs du royaume la jalousie et la pensée d'entrer en competence avec luv.

L'experience du passé m'ayant assez fait connoître le fort et le foible des officiers de la nation, le serois d'avis de commencer cette nouvelle guerre tout differemment de la precedente, et c'est pour cela que je jugerois absolument necessaire que les trouppes étrangères, qui seront lerrées, portassent le nom de trouppes auxiliaires, que le Roy m'auroil accordées pour le recouvrement de mes Estats de Transilvanie. Le general auroit eependant ordre de dependre entièrement en my, il auroit soin de la levée, de la paye, et de la subsistance des trouppes, et auroit sous luy les inspecteurs et autres officiers que le Roy nommeroit pour recevoir l'argent, payer, et habiller les trouppes suivant les odres establis nes Zs Maiesté.

Des qu'on entreroit en Hongrie le pais fourniroit la subsistance de ces trouppes, et les contributions que je pourrois aussitot établir avec plus d'autorité qu'auparavant, serviroient à augmenter ce corps, qui seroit dans la suite le modele de toute mon armée.

Les trouppes hongroises composées des peuples soulevez obeiroient au général hongrois, pour les quels je ne seroit pas obligé au ménagement que j' ay été forcé d'avoir auparavant pour eux, déstitué de l'appay d'un corps de Trouppes etrangères.

Il seroit a sonhaiter que le roi Auguste put étre disposé a favoirer cette entreprise et a la levée de s/m hommes d'infanterie et de 1/m eavulerie; mais quand même ce prince ne voudroit pas le faire directement, sa dissimulation soufira d'obtenir du Castelan de Cracovice et des autres seigneurs polonois les facilites necessaires.

Il seroit trop long d'entrer dans le detail des depenses necessaires pour la levée, l'habillement et l'entretien des trouppes en Pologne, veu que cela dépendra des ordres que le Roy voudra donner, et des reglemens fatts selon son bon plaisir.

On se pourra du resté étendre plus amplements sur la possibilité de ce projet, lorsqu'il agréera a S. Mté. et qu'elle vondra bien se resoudre a y donner les nains. Ce ne sera aussy que sa volonté, qui reglera les sommes necessaires a cette entreprise, lorsqu'elle la jugera convenable à ses interests.

Je crois m'estre suffissament expliqués Monsieur, sur ce que vous m'avez démandé par ordre du Roy votre maitre, et il ue me reste que de faire une recapitulation abregée de contenu de cette lettre; ma resolution ey dessus marquée estant fort succeinte et tres sincere, n'en a besoin d'aucune etc. etc.

(Das Nachfolgende enthâlt nur eine Recapitulation des schon Gesagten etc. A. d. A.)

27.

Schreiben Rákóczy's an K. Ludwig. XIV. Dantzig, 20. April 1712,

Sire! Les assurances que Vostre Majesté m'a bien voulu faire donner de Sa protection à mon arrivée icy, et qu'il Luy a plû renouveller en dernier lieu à l'Abbé Brenner mon ministre a Sa cour, me touchent d'une reconnoissance d'autant plus vive, qu'elles peuvent faire voir aux ennemis de Sa gloire, que mon attachement pour Ses interets et la confiance que j'av toujours eu en Ses bontéz, n'ont pas eu pour moy des suites conformes a leurs malignes interpretations. La même consideration me rend aussy sensible aux bienfaits que Vostre Majesté m'a bien voulu assigner, que j'y suis par le sentiment du besoin continuel que j'en av. et par consequent si je cherche à les recevoir avec autant d'empressement que je fais, ma conduite ne convient pas moins à mon zele pour Sa gloire qu'à mon propre interet, veu que Ses ennemis et les miens ne souhaiteroient rien plus passionnément que de me voir dans l'indigenee. J'y suis, Sire, sans qu'ils le scachent, et j'employe tous mes soins pour leur en ôter la connoissance: mais toute mon industrie deviendra inutile à eet effet, si Vostre Maiesté n'a pas la bonté de me secourir au plustôt. Je manque non seulement de fonds, mais encore de credit, et ceux qui m'ont accompagné dans mon exile, sont reduits à un etat, dont la peinture toucheroit eertainement Vostre Majesté de compassion en leur faveur. Ayant quitté a mon exemple leurs biens et leurs maisons pour se reserver avec moy à des conjunctures plus favorables au bien des affaires de Vostre Majesté, ils n'ont pour vivre que la part que je leur donne à Ses bienfaits, et l'honneur qui m'a engagé en Hongrie à ne rien epargner pour le succés d'une entreprise egallement convenable aux interets de la France et au salut de ma patrie, ne m'a laissé pour le temps present aueune resource ni pour eux ni pour moy même. Ne permettez pas Sire, que je sois plus longtemps dans une situation, qui ne me laisse aucun moyen de les aider, et me met dans l'impossibilité de subsister moy même. Je ne demande à eet effet que le payement exact des sommes, que vous avez eu la bonté de me destiner, l'usage que j'en feray de même que toutes mes pensées et mes desseins n'auront point d'autre objet que la vue de vous marquer par mes service ma parfaite reconnoissance, et le zele, inviolable et tres respectueux avec lequel j'ay l'honneur d'estre, Sire, de Yostre Majesté le tres humble, tres obeissant et fres devoué serviteur Francois Prince m. p. — A Dantigie 20 Avril 1712.

(Original.)

28

Sebreiben Rákóczy's an Baron Besenwal.

Am Bord des St. Georg, 10. November 1712.

Monsieur! Je svis heureussement arrivé encore hier au bord, mais le Schipper ne paroit pas encore, et l'importun vuleain Ehren qui me fourni l'occasion de vous escrir qui (qu'il) me tourment ici pour ses pretension et peutestre empeche le Schipper de venin. Parlez lui je vous en pris si cela en est, puisque vous seavez que je ne le peu pas pajer asteur (à cette heur). Nous avons le meilleur vent du monde, mais nous sommes a l'encre comme a l'escapenciel. Le ne sejais pas encore ce que ce (c' est) d'etre malade, mais je sejais hien que je ne fichapereria pas. Assuré (assurez) nos amis je vous en prie de mon souvenir, respect et tendresse. Je svis, Monsieur, Vostre tres humble, tres obeissant serviieur le Comte de Staros m. p. Au hord de St. George 10. Novembre 1712.

(Eigenhündiges Original.)

29.

Sebreiben desselben an denselben. Im Sund, 21. November 1712.

Monsieur! Selons le dernier biliet que je vous ay eserit, aprex la lerée de nostre anere nous somes encore demuert deux jours et un nuit a l'ancre au melieu de la rade, et nous sortim enfein avec un vent favorable, le quel lendemain vers dix heurs sehanga nen bouras-que si violent qu'il nous a bien doné de la besoin et a paine nos pompes soufiroient pour vider les eaux que les vagues nous envojeroient par la proûle. Nous passames la nuit dans eet miserable etat et apres un calme de 2 jours et un nuit nous a tenu à la hauteur de

Bornholme. Mais Dieu nous a conservé tous en fort bon sainté hors la Boule qui contiuue de rendre ses tributs a la mere, à laquelle j'ai resisté makré tous uos balotements et je me porte le mieux du monde. Houjourdui à la hauteur de Faltiban nous avons trouvé toutte la flotte danois sur l'anera et uous passame en suitte devans Coppenhague qui m'a paru unne ville fort aggreablement situé. Nostre chipper espere de finir eucore houjourdui ses affaires a Helsineur, et si le vent qui nous condvi houjourdui est aussi favorable, de lever l'dumain. Le recit que je vous vien fair vous poura fair voir la lenteur et l'ennui de nostre navigation, laquelle certainement je ne conseille à personne de l'entreprendre l'hiver, sour tout avec un temps aussi pluvieu et mauvais que nous eume jusqu' au present. Je vous prie Mr. d'assurer tous mes amis de la fermeté de mes sentiments, les quelles je ne ehangerai jamais. Le plus grand passetemps que j'ay ee (e'est) le someil, puisqu' on ne peut pas jouer trop à l'aise aux echee. Le balotement continuel occupe trop la teste. Les aggremens du temps passé m'occupojent beaucoup, et c'est la matiere de mes reveries Conservez tous le Souvenir de eclui qui ne cessera jamais d'estre Monsieur vostre m. p. - Dans le Sond ee le 21 de Novembre 1712.

(Eigenhandiges Original.)

30.

Schreiben desselben an denselben. Am Bord bei Hull in England, 9. Dec. 1712.

Monsieur! Ce n'est que pour tirer mes amis de l'inquietude que je vous escri la presente, sans vous donner une detail de tempetes de 36 heurs, de gros temps contraires de calme, de tourmens et touttes les traverses qui m'ont quasi sans relache accompagné jusqu'ici, ou j'ai etce obligé de relacher a cause de vents contraires. Mais cott d'un coup nous somes aussi condamné a faire ici ma quarantaine. Mais comme en partant Mr. Scott n'i assuré que l'on faira des dispositions pour mon passage, j'ai escrit houjourdri au vieomte Boullin-broock et en 6 jours j'espere quelque reponse favorable pour mon passage. Parmis toutte les traveres susdites je me svis mieu trouvé que les matlots mesme qui pajoit de tributs a la mere continuelement, et je trouve que ni la viande sale, ni les biscuits noirs n'ont auti a ma saitôt. Donez avis de tout detel, je vous en prie, a ceux que jai

quitt à Dantzik et qui m' appertiennent, puisque je ne veut pas fair de groso paquets, affinia qu'i salcenta un moirs que les chiens marcins ne m'ont devore. Un capre françois qui croise sur la flotte bollandoise nous avoit regalé de trois volé de canons bien vives, mais mal attrape, puisque le chipper ne vouloit aller a son bord ne l'ajant arboré autre il me regale mieu d'un bon pain blane. Enfein tout est oublé, puisque nous vojons la terre sans y auser mettre le pied. Faittez mes compliment a tous ceux qui se souviennent de moy, et a Mr. et Mine la Strarostine de Merr mes excuses que je ne svis pas ale à Merr. Je eseriv pas a la petite Faniche jusqu' a une occasion plus sure, mais vous pouvez la assurer que je ne me souvien pas moins d'elle pour cela. Je svis Monsieur Vostre m. p. — Au bor prez de Hull en Engleterre 9, de Decembre 1712.

(Eigenhandiges Original.)

#### 31.

### Schreiben desselben an denselben. Passy. 9. März 1713.

Monsieur! Le n'ai recu aucume de vos lettres depuis celle que j'ai accuné par ma derniere, ou moins que l'on m'envoy encore quelque par quelque vois inconnu. Trois jours apres m'avoir logdédans la maison de Carnelin a Salio") le feu ajant pris dans ma cusiane par un pout-tre qui truversoit la cheminé j'ai manqué de extre brulé puisqu'il n'avoit plus de 15 pas de corps de logi jusqu'a la piece qui brula, mais par houcheur n'ajant pas eu du vens j'en avis quitte proque quelques peu d'argent pour repurer le batiment. C'est accident m'a fait delogre de la buojuordiv et je vis venns ici loger dans un maison de Mr. Dorso tres aggreable, et la mieu situé et meublé l'aimable bois de Boulogne tien quais a mon jardein et estant le maitre de tout-tes les chasses dans les plaisir du Roy je peut fort bien m'en passer de Paris, ou je n'irais plus que deux fois la semain etc. — A Passy ce le 9 de Mars 1713.

(Eigenhändiges Original.)

<sup>\*)</sup> Chaillot.

#### 32. .

# Schreiben Rákóczy's an K. Ludwig XIV.

#### Passy, 27. April 1713.

Sire! Vostre Majesté verroit cette lettre couvert des larmes que la triste situation de mes affaires me feroit verser si les principes de a Religiou et les diverses evenemens de ma vie ne m'avojent apris a adorer la Divine Providence dont les voyes sont impenetrables. Ce motire modere ma douleur, tant que la foiblesse humaine me le pernest, mais les liens de mes sermens me forcent a vous ouvrir mon coeur, Sire, et a vous exposer, plusicurs choses capables d'emouvoir la pieté solide de Vostre Majesté.

Il est notoir, Sire, que les guerres que mes ancetres ont faites pour la cause comune de Vostre Mté. et de Roy de Svede leurs alliéz sont la source de l'animosité que vos ennemis ont fait paroistre en tout temps contre ma maison Mon Pere en resentit les effets des qu'il fut depuillie de sa Principauté de Transilvanie pour avoir embrassé la religion catholique; son beaupere perdit la tête sur un echoufaud. les fortresses hereditaires de ma maison firent envahies ou demolies, nos tresors, archives, arcenaux et tous les meilleurs effets enlevez, le conseil de Vienne ajant concu le dessein de la perdre, affein de subjuger la Hongrie. Etant par le svitte devenu ainsy moy mesme l'objet de leur haine, ma vie, depuis la capitulation de Munkatz violée, fut un enchainement de diverses persecutions. Cependant ces injustices etojent pour moy un motif moins puissant de m'y exposer, que l'oppression de la Patrie, la confience en ma maison, et l'attachement hereditaire à la France. Les lettres que j'ay eu l'honneur d'escrir a Vostre Mté. dans cette veue (quoyque nullement contraire aux loix de Hongrie) furent la cause de ma prison, et les procedures des juges autrichiens opposées aux même loix le motif de mon evasion. Les bienfaits de Vostre Mté, soulagerent le malheur de mon exile en Pologne, et la reconnoissence jointe aux gemissemens de la nation hongroise me porta a commencer la guerre sans armes, sans trouppes, sans argent. Toute la nation et principalement ceux qui a present souffrent avec moy, m'ont toujour marqué de l'amour et de confience. J'ay veu mes trouppes augmentées jusqu' a 75,000 hommes pour resister au diverses armées composées de meillieurs regimens de l'empereur, a toute la

Croatie, aux Rasciens et a un grand nombre de milice armée, et pour bloquer et reduir tant de fortresses que les ennemis avoient partout. Le manque des fonds necessaires par la svitte le refûs d'entrer dans le projet du secours par la Croatie et dans plusieurs que j'avois formé pour recevoir des armes dont je manquois depuis le commencement de la guerre et enfein la superiorité de mes ennemis ont privé la nation des fruits de ses travaux, pendant que vos ennemis me flattent aggreahlement en me reprochant que les trouppes que j'ay occupé. celles que j'ay empeché de les servir, le secours de vivres que j'ay occupé d'argent et de fonds qu'ils avoient dessein d'engager et que ie leurs ay ôtéz, et les courses continuelles dans les pais hereditaires de l'archidue, ont beaucoup contribué a traverser leurs desseins contre la France et l'Espagne. C'est ce qui endurcit la cour de Vienne contre ceux qui ont concurru avec moy a faire et a souttenir eette guerre, qui leurs a fait un diversion aussi puissent, d'autant plus qu'ils refuserent les derniers offres de cette cour faittes par Palfy, il y a deux ans dans un temps ou il etoit encore de quelque consequence pour les affaires de Vostre Mté, qu'on les refusâst.

Quelle triste situation, Sire, seroit la mienne si j'etois protegé per un Monarque moins equitable et magnanime que Vostre Maté. J'aurois fait un sacrifice entier et complet de tout ce que j'ay eu au monde, je verrois la princesse mon epouse dans l'indigence, mes enfins capifis, et j'entendrois les enancis me reprocher par tout le mal que je leurs ay fait sans trouver chez mes amis les consolations qui sont les sorttes aussi naturelles d'un entreprise juste comme a etze la mienne, qu'il m'a etez naturelle de chercher de l'asyle en France ne pouvant estre couvert ailleurs des persecutions odieuses et les plus scandeleusse de mes enomis.

Jo svis plainement persvadé, Sire, que les alliéz na serojent pas surpris de voir que Vostre Mté. fit agir fortement et efficacement pour le maintien du dernier article de la paix de Vestphalie et de retablissement de seigneurs et gentilishommes hongrois qui se trouent en pologue dans la derniere misere, et que ect objet ne retarderoit pas la paix de l'empire quand même Vostre Mté. en feroit une condition de ce que nous regarde. Je svis conveneu aussi que cet et at memoratif de l'utilité dont luy ont été les efforts de la nation hongroise, ne se croira pas aggravé des subsidées qu'il plaira a Vostre Mté. d'accorder a un prince qui n'a autre resource pour luy même, pour ceux qui ne pourroient etre retablis, et pour tous en attendant qu'il le puissent etre.

Car enfein, Sire, quovque mes menagemens ayent contribué a porter eette nation a s'unif dans un consideration, a declarer l'interregne, et a me donner le plaisir (qu'il n'est permis de gouter qu'aux princes) d'un constant amour et d'une pleinne confience, toute fois des declarations favorables de Vostre Mté. faites par les lettres dont elle m'a honnoré, et par son envoyé extraordinaire auprez de moy, ont été les principales mofifs. Elles m'ont authories a leur promettre la continuation de vos bontés, et leur fair esperer leurs retablissement par la paix generale.

Si j' ay eu, Sire, la consolution de soutenir les interets de V. Mité, sans avoir eu de traittez solemneles avec elle, j' espere que l'effet que mon zele et la confience de la nation ont produit, m'en tiendra lieu affein d'estre traitté avec la même bonté que le sont d'autres princes attachez a V. Mité, dont les subsides et arrerages sont assignes sur des fonds assuré.

Plust a Dieu. Sire, que je fusse en etat de svivre mon attachement inviolable aux interets de V". Mté. sans luy etre aueunement a eharge, me je svis persvadé qu'elle ne trouvera pas mauvais que je la supplie tres humblement et tres instammement de faire agir efficaeement a la paix generale en faveur des pauvres exilés pour les quelles ma conscience m'oblige de m'interesser, et de me continuer en même temps sur des fonds assurez les subsides que Mr. Bòsenval son envoyé extraordinaire m'a promit de sa part. Car leur indigence et la mienne etant un puissant motife a la pieté de V. Mté, j'ay lieu de eroire qu'elle voudra bien honnorer d'un subsistence stable et assuré qui puisse me garantir d'un honteus indigence et de la risée de mes ennemis, et me mettre en etat de secourir eeux qui ont eté constamment attachez a la cause comune, jusqu' a ce qv'on les puisse retablir par vove de negociation, ou que l'occasion se presente de donner a V. Mté, des marques du desir qui m'est hereditaire de servir la maison royale de France.

Mon intention, Sire, n'est pas de me plaindre dans cette lettre que je prend la liberte d'eserir a V. Mté. Si je n' ay pas reussi dans plusieurs de mes tres humbles instence, j'en accuse le temps et la situation des affaires. Je svis penetré de reconnoissance des graces que V. Mté m' a faites; mais les difficultées insurmontables que je Poutes Abth. Il de XVII.

22

trouve dans le dernier projet qu'on a fait touchant ma subsistence sans faire mention de mes arrerages, les mesures que j' ay prises sur la promesse qui me fut faite a Dantzik a l'egard des subsistes reduits a 20,000 par mois depuis la cessation de la guerre de Hongrie, et la liberté de luy demander la grace qui me puisse garantir d'un changement encore plus funeste et d'un situation tout a fait deplorable. Je mo fatte, Sire, que l'instence tres humble que je fais, et que le Prevot de Scepus mon envoye extraordinaire expliquera plus amplement, si V. Mic. l'ordone, ne lui sera pas importune, qu'elle me honorera d'un reponse favorable, et me confirmera dans les sentimens de la veneration et reconnoissence aves les quelles je svis et je serais toute ma vie, Sire, de Vostre Majesté le tres humble tres obeissant et tros devoué serviteur Francois Prince m. p. — A Passi ce le 27, d'Avril 1213.

(Eigenhändiges Original.)

#### 33.

### Sehreiben Rákóczy's an Marquis Torey. (1714.)

Vous m'avez demandes Monsieur l'autre jour une eclaireissement sur les demendes que j'ay fait un Roy. J'ay eru que l'abbé Brenner vous a fait connoître assez amplement mes intentions la dessus. Mais affein que cet affair trop important pour moy ne se traine en longeur fault d'explications, ie vous la fáriais avec toutte la brieveté possible.

Le Roy n'ajant rien pu fair ni pour moy ni pour mes enfans a la paix de Rastadt je souhnité qu'il ay la bonté de m'aider que je puisse negocier moi même pour mes interets, selons que je jugerais convenable, ce que ne se peut fair sans envojer en divers cours d'Allemague et sans y teuir en plusieurs des genen a mes gaçon.

Pour mieu reussir mesme il faudra que la prineesse mon epouse fasse un voyage en empire pour mestre dans mes interets eeux de sa maison.

Outre tout celei vous vous souviendrez Monsieur, que lorsque les seigneurs hongrois abandonné en pologne voulient venir iel pour emouvoir la pitié du Roy et implorer sa elemence, a la representation que j'ai fait fair a l'alube Brenner, vous lui avez repondu, que si mesme

- zec Carry

ils venojent ici on n'estojent pas en etat de les secourir avant la conclusion de la paix; que le Roy estoit intentioné de fair touttes les efforts possibles pour leurs retablissement: mais s'il ne pourroit pas y reussir c'est allors qu'il pourvoira a leur subsistence.

Je laisse et je laisserais toujour a la generosité din Roy a regler l'augmentation de mes subsides, en consideration de ces Articles, mais je vous dirois bien en confidence que si cette augmentation ne va pas jusque a \*\*/m livre par an payé par quartie, mon estat ne sera que tres mediocrement soulagé.

Dieu scait combien il m'est sensible d'este a churge au Roy, mais puisque la providence a disposé ainsi (?) de mon nort, la necessité m'oblige a fair ces dernieres renonstrences detaillifes comme il sont. Je vous pris M. de les produir aux ieux de Sa Mté, et de m'obtenir a resolution, laquello j'ay lieu d'esperer qu'elle prendra conformes a celles qu'elle m'a donne que elle feira pour moy toutte ce qu'elle poura. Je avis avec tout l'estime et consideration Vostre, Le Comte de Saaros m. p. (Ohne Datum.)

(Eigenhändiges Original.)

#### 34.

### Schreiben Rákóczy's an Baron Beschwal. Kamieniec, 20. März 1721.

Je ne seaurois qu'etre fort sensible Monsieur aux attantions que vous degnea avoir pour moy, et ju en puis pas me persvader de les avoir merité ce d'autant plus que je me sens obligé a une reconnoissance influio, vous etes Monsieur sans flatterie l'home du monde qui pouvez donner la plus veritable idée d'une amitié parfuite car vous etes le seul de ceux que je connois dont la constante amitié ext vous etes le seul de ceux que je connois dont la constante amitié ext plus a l'opreuve du changement. La part que vous voules bien prendre a la naissance de mon fils en est une marque tres vive dout je vous reads mille graces tres bumble et soubaite que ce fils puisse vivre pour s'acquitter cuver vous des obligations dont vous est redevable toute ma maison. Mon retour a Varsorie n'est pas encore determine, parceque j'ay trouvé icy plus d'occupation que je n'esperois, etant obligé de juger les differens entre les Turcs et nos gens, outre mo encienne jurisdiction, j'esper neanmoins d'etre assez heureux

pour vous trouver encor avant vostre depart, en tous cas, si j'étois frustré de mon esperence, vous pouvez etre assuré etc. A Kamieniec en 20. Mars 1721.

(Eigenhändiges Original.)

35.

Schreiben Rákóczy's an den Herzog von Orleans. Rodosto, 31. August 1721.

Monsieur! Comme la providence me tient dans une etrange sutuation, si elle m'envoye de facheuse affaires d'un côté, elle me console par les sentiments pleins de bonté que Vostre Altesse Royale me temoigne. Car en effect comment pourois je assez vous remereier M. de tout ee que vous venez de faire pour moy? mais mon etat est si dur, que je scaurois me dispenser de vous importuner encore par ma presente. Je svis dans un tel eloignement et incertitude de mes propres affaires; que pour comble de mes malheurs, dans le temps meme que je cours risque de perdre tout ce que j'ay, par l'infidelité et malversution de l'abbé Brenner, je ne seav rien de positif demender a V. A. R. outre ce qui elle a eu la bonté d'accorder à M. le C'e de Toulouze en ma faveur. Car les differens arrangemens que vous etes obligé de faire. Monsieur, pour le bien de l'état, ne pouvant parvenir a ma connoissence qu'en trois mois, on ne recoit ma reponse qu'apres autant de temps ecoulé. En sorte que mes dispositions deviennent presque toujours inutiles, ou rencontrent des arrangemens faites entre le susdit temps. Ainsy la grande confience que j'ay dans l'amitié de M. le Comte de Toulouze, m'a obligé de passer les bornes de la delicatesse, en le priant de trouver bon que je puisse remettre la disposition de mes affaires entre ses mains; aussi entierement que par les liens d'amitié je me suis donné a luy moy même. Il y a longtemps que l'affection que j'ay pour ce prince m'y a fait donner tout pouvoir de disposer de ma personue. Je prie V. A. R. d'agréer que j'etende cet même pouvoir sur tout ce qui me peut regarder, car je suis persvadé, que le coeur genereuse de V. A. R. seroit encore plus sensiblement touché qu'il n'a eté a mon depart, si elle sçavoit toute l'etendue du triste avenir qui se presente a mes yeux; si on agit icy à tort et a travers, comme on est accoutumé de faire: a moins que vous ne trouviez M. quelque moyen de m'en tirer et delivrer en cas

que les affaires se tourreut de la manière que j' ay cerit a M. de Conte-Puisque faut d'avoir un chiffre, je n'ay pu les communiquer a M. l'archeveque de Cambray, Mais si Dieu ne dispose pas autrement de moy, il faudra que je devienne encore plus philosophe que vous ne m'aveveu en partant; puisque alors je n'ay affronté par ma resolution que la distiemme partie des maux que j'ay apris a envisager depuis mon arrivée. Ma resource sera en altendant vatre volonté, de prier Dieu de vous inspirer M. ee que vous dever faire de moy, parceque je ne seaurois prendre un meilleur parti que de me jetter entre vos bras M. estat avec tutl'attachement possible et respectueux sentimens, Monsieur, de Votre Altesse Royale le tres humble et tres devoué serviteur Le conte de Charoche m. p. A Rodostot 31 Août 1721.

(Eigenhändiges Original.)

### 36

# Schreiben Rákúczy's an den Cardinal Dubois. Rodosto, 24. Febr. 1722.

Etant hors de portée de scavoir a temps ce qui se passe en Europe, Monsieur, j'espere que Votre Eminence ne trouvera pas mauvais; que je sois peut etre le dernier de ceux qui vous temoignent l'interet qu'ils prennent à votre elevation à la pourpre. Peu de temps aprez cette nouvelle, la gazette m'en a annoncé d'autres, sur lesquelles de Comte de Charos ne voulant se donner la liberté (dans la conioneture presente) de faire ses tres humbles complimens au Roy et a S. A. R. M. le Duc Regent, prie votre Eminence, de vouloir bien s'en charger de sa part. Les hereux et glorieux mariages du Roy et de Mo. de Valois, sont les fruits de vos sages conseils et ministère ; a qui convient il mieux de temoigner ma joy qu' à vous Monsieur? puisque celle de toute la France vous doit etre attribuée, aprez Dieu. Quoyque je n'aye pas encore receu votre reponse à la mienne du premier Septembre, je continu de m'adresser a vous; esperant que les bontés que Mad'. Roiale et M. le Due d'Orleans ont en pour moy, et l'amitié qu'ils m'ont temoignée, m'accordera part dans celle de Votre Eminence. Vous m'avez donné suiet d'avoir cette confiance, a l'occasion des depeches du S'. Bon en Espagne, et vous me flattez que vous n'oublierez pas mes interets au congres de Cambray. Ainsy j'espere que vous excuserez ma naive et sincère confiance, avec la quelle je vous joint ee memoire. Il peut etre que l'on raisonne dans icelluy comme un aveugle des colcurs; car l'on ne scauroit faire autrement dans une telle ignorance et eloignement ou je viv. Il faut pour moy coutre le bon sens, anticiper sur le temps, et raisonner impertinemment sur ce qui peut arriver, pour tacher de deviner l'avenir; ne pouvant pas etre a portée des affaires. Puisque pour le comble de mon malheur il n'y a de puissance que celle des Turcs, qui m'accorde l'abri contre la vengeance de ceux qui ne poursuivent pas moins ma personne, que l'attachement hereditaire en moy; que ma maison honnorée par les alliances du feu Roy de glorieusc memoire, encore du temps de mon aveul, a toujours eu pour la France. Mais comme rien ne scauroit le diminuer, je prendray mon mal en patience, et je suirray ma destinée aussi long temps qu'il plaira à la volonté suprime, qui a trace la carriere de ma vie traversée par tant d'evenemens; parmi lesquels ie tache de remplir mon devoir dans une confiance aveugle en sa misericorde. Si j'en avois moins que j'en ay dans la genérosité de Votre Eminence, le tacherois de vous emouvoir par le recit de ma situation n'ayant pas eu des occasions jusqu'icy de m'attirer votre amitié, ni de vous convainere des sentimes de ma parfaite consideration, avec laquelle je suis, Monsicur, de Votre Eminence le tres obligé serviteur Le Comte de Charoche m. p. A Rodosto le 24 Fevrier 1722.

(Original.)

## Die Beilage dazu bildet nachfolgendes Memoire.

I. La paix de l'Europe et la tranquilité publique ayant eté le but de la quatruple alliance, elle auoti ramené l' un et l'autre, si le genie de l'homme, son esprit et sa prudence etoient eapable du repos et de la tranquilité. Chacun souhaite l'un et l'autre a sa fisçon; mais le trouble de l'autre. La droite raison envisage l'equité et la justice; et en l'est que l'amour propre d'un chacun qui regarde differemment ces objets, que la portée de l'esprit, l'ambition et la prudence deguisent differemment. Chaque science a sa pierre philosophale, dans la recherche de la quelle on passe as vie, et on peut dire que le repos et la tranquilité est celle de la politique mondaine; car ce ne sont que ses propres principes qui empechent de la trouver. La vie de l'homme sercioi une beatitude s'il parernoti j'amais à ce but, dont le dont

createur n'a pas vouln qu'il jouisse dans se moude. Il ne faut done pas s'etonner si les Roys alliés ne sont pas encore parveuus a cette fin qu'ils se sont proposée; et ce qui est le plus extraordinaire, il faut toujours travailler sans esperance d'y parveuir jamais, parce qu'on est obligé de faire ce gui est juste et raisonable. Cependant, comme on a doja dit, les differents interets empeche de regarder du neme coté ces objets; in mort d'un Prince, le changenent d'un ministre chaugent le systeme, et forment des differens points de veue, sans compter les evennemens qui arrivennent, et differentes pensées qui se succedent, dont les dernières sont souvent meilleures que les premières, ou pour le moins on les croît telles.

II En lisant l'instrument de la quatruple alliance repandu dans le publique; qui est ce qui n'auroit pas eru, qu'aussi tot que l'Espagne l'accepteroit, le calme et la tranquillité tant desirée, succederoit au trouble? Enfin le Roy Catholique y est entré et executé meme avec toute la bonne foy requise. Ce Prince a envoyé son ministre qui languit depuis un an a Cambray; cependant le congres qui devoit pacifier toute l'Europe, est devenu infruetueux jusqu' à present. On est hors de portée de pouvoir examiner la cause de ce delay, quoyqu'on soit bien persuadé qu'on trouvera la source dans le precedent point de ce raisonnement, outre qu'il semble qu'il seroit contre le bon sens de eroir, que les mariages du Roy de France et du Prince des Asturies n'aient chargé le pivot sur lequel la machine devoit rouler. Le temps, les evenemens, l'experience enfin la raison et la prudence ont produit ce changement, puisque la division entre la France et l'Espagne auroit tot ou tard affaibli ees deux monarchies, et repandu des mauvaises influences sur toute l'Europe.

III. Dans le temps du ministere des Cardinaux de Richelieu et Mazarin, l'Empire et l'Espague unis dans la maison d'Autriche, entouroient le Royaume de France, par ou elle etoit obligée de faire front à chaque coté. Pour y reussir on menageoit des alliances dans de pays les plus cloignez, en dessein de faire diversion aux ennemis. On fournissoit des subsides au Roy de Suede pour attaquer l'Empire; on en donnoit au Prince de Transylvanie pour soutenir les libertes de la nation hongroise, la quelle ravageoit l'Autriche, la Morarie, et la Silesie, portant la guerre jusqu' aux portes de la residence de l'Empire. Par ce moyen on se degagé des forces de l'Empireu, et on se trouvit en etat de faire de coquetes sur l'Espagne Une armée de 20 a

30 mille hommes, suffisoit sur le Rhin contre les princes alliés de l'Empire, et une autre de 40 mille hommes plus ou moins occupoit les pays has. Le Royaume de France fournissoit aisement les recrues sour un tel nombre de trouppes, sans se depeupler, et le nombre de ses habitans produisoit l'abondance par l'agriculture. On faisoit fleurir les arts et les manufactures, par l'aisance de la vie, et on s'attire nar la le commerce, par le moven duquel on retiré avec usure l'argent qu'on faisoit sortir par le payment des alliéz. Et qui est ce qui ne voit que si la France eut continué ces maximes, elle seroit parvenue au comble de toute felicité mondaine? mais pendant la jeunesse et la prosperité, accompagnées de la flatterie, le feu Roy avant commencer à sentir ses forces on a chargé de maxime; et peu à peu erovant n'avoir besoin des autres, on ne menageoit plus les alliez. auquels les depenses domestiques infiniment augmentées, ne permettoient plus de fournir des subsides. Un zele peut etre trop violent a commencé par la suite à depender le Royaume, à ruiner, et a transporter les manufactures dans les pays etrangers, et partager le commerce avec eux. Enfin les armées et le nombre de trouppes, peut etre de six eens mille hommes tirés de la France, ont obligé d'abandonner l'agriculture même; c'est ce qui a achevé de ruiner le peuple. Voila la source à laquelle on doit remonter, pour trouver les cause de l'état present; et é'est certainement de la que les malheurs ont coulé comme des ruisseaux qui ont produit un debordement, auguel les differens projets, etablissemens et systemes ne sçauroient resister, qu'autant que les faibles digues peuvent arreter l'impetuosité d'un torrent. Cependant malgré eette grande quantité de trouppes que la France a entretenue la derniere guerre, ou en seroit elle si l'Empereur Leopold avoit pu faire passeri les 30 mille allemands, et autant d'Hongrois, s'il eut voulu, en Espagne, dans le temps qu'il abandonné son cher fils l'Empereur d'à present, a la mercy des Anglois, ne pouvant l'aider ni de trouppes ni d'argent, a cause de la guerre de Hongrie. Car les reproches que la Reine d'Angleterre et l'Empereur se faisoient mutuellement avant la paix d'Utreeht, ont evidemment mauifesté les conjonctures auxquelles de Roy d'Espagne doit sa couronne. et la France le bonheur d'avoir un de ses fils sur ce meme thrône.

IV. Les Princes qui sont appellez aux gouvernemens des Royaumes, et les pilotes qui tiennent les gouvernailes sous leurs ordres, sont obligés de regarder le present et d'etendre leurs veues jusques

sur l'avenir. La prudence qui a eté donnée a l'homme ponr des lunettes qui representent des objets eloignéz, se brouilleroit souvent, si elle n'étoit soutenue par la force de l'esprit, pour faire ces hommes que l'on appelle les genies superieurs. Et c'est à ceux cy à regarder les maux presens avec intrepidité, et de ne perdre jamais de veue ceux même qui peuvent arriver. On entendt souvent l'historie du Card". Mazarin, qui malgré les assurances qu'on luy donnoit, ne vouloit jamais approcher d'un cheval, parce qu'il pourroit ruer: mais on ne fait pas toujours reflexion sur la belle maxime que ce mot prescrit aux ministres, qui doivent prevoir dans les amis meme ce qu'ils pourroient faire s'ils devenoient ennemis! Si l'interet et la seul raison d'etat faisoient agir les princes, on pourroit plus aisement prendre des mesures pour s'assurer d'eux: mais ayant la nature commune avec tous les hommes, ils ne sont pas exempts de passions, caprices, et boutades, et souvent les plus simples sont les plus dangereux, parcequ'ils se laissent gouverneur, et ils suivent ainsy les passions des autres; en sorte qu'il est bon de se souvenir toujours des maximes du susdit Cardinal Mazarin, pour ne se pas tromper, et en les suivant etendons la veue sur l'avenir.

V. On ne sçauroit avoir une autre pensée sur les veritables interets de la France, si non etablissement d'une tranquilité et repos, pour reparer le penple, le commerce et les finances, Ainsi il est aisé à concluré qu'on ne doit suivre d'autres principes que ecux qui peuvent eloigner tous troubles et guerres; et puisque la guerre offensive dependt de la volonté de l'agresseur, il faut prendre des mesures contre les guerres defensives, dans les quelles les alliances, outre l'interet propre, peuvent engager. Rien n'est plus commun dans l'histoire que les exemples de manquement des alliances, et sans les rechercher dans les temps reculés, la propre memoir d'un chacun les peut fournir; quoyque parmi les hommes rien ne paroisse plus abominable que le manquement de foy. - Helas I si l'on songeoit à ce qu'on doit à Dieu, au prochain et à soy meme, on etabliroit certainement pour une maxime souveraine des Etats, de s'exposer plutot aux derniers perils, que de manquer aux engagemens. Ainsy bien loin de suivre les detestables principes, de promettre toujours et de ne rich tenir, il faudroit choisir celuy, de promettre prudemment et de n'y manquer jamais. Car d'ordinaire ce ne sont que les engagemens imprudens, inconsiderez, temeraires et précipitez, qui mettent les

hommes dans l'impuissance de les remplir. Un etat ne peut etre sans allié, et la France paroit à present si reunie par les neuds des mariages avec l'Espagne, qu'elle ne devroit desormais faire que la meme famille, le meme peuple, et suivre les memes interets. Cette mutuelle alliance et naturelle, et convenable de part et de autre : mais il semble, que l'interet des Etats demande aucore de faire entrer dans cette alliance deffensive le Roy de Sardaigne, parcequ'il seroit trop dangereux de laisser ce prince exposé sans appuy. Tel temps et conjoncture que l'on puisse prevoir, les dangers qui menaçoient autrefois la France du coté des Anglois, sont evanouis, les Holandais sont dans l'impuissance de faire du mal, et on veut meme croire que, si la France laisse l'Empereur en repos, ce prince ne l'attaquera pas par la petite porte, pour ainsy dire, du pays bas. Mais c'est icy le cas de prevoir ce qui peut arriver, car de tout ces raisonnement sur lez voisins on concluroit mal si on vouloit s'arreter simplement, sur ce qu'on peu faire par envie de conquerir; sans y considerer ce qu'on peut entreprendre en dessein de faire des diversions, pour pouvroir frapper plus librement ailleurs. Comme il pourroit arriver dans le cas, si le France etoit obligée de deffendre ses allicz; et voila justement une conjoncture sur laquelle on no peut assez penser.

VI. On doit pardonner à ceux qui pensent que dans le temps du partage des Etats d'Italie, par les puissances de la quatruple alliance, on n'avoit pas songé aux mariages, qui unissent aujourdhui aussi etroitement les interets de deux couronnes. Car apres avoir donné la Sicile à l'Empereur on s'etoit etabli une veritable pierre d'achopement, en dounant les Etats de Florence et de Parme à l'Infaut Don Carlos. Il faut entierement assujetir l'esprit à une foy tout-a-fait aveugle, pour croire que l'Empereur ou son successeur, laisse ce prince paisible; à moins qu'il veuille preter l'autre joue lorsqu'on en aura frappé une. Soit qu'il soit feudataire, soit qu'il ne le soit pas, son sort ne sera gueres differens: car quand meme on le declareroit tout-a-fait libre, le beau pretexte restera toujours, de dire, qu'on n'a pas pu prejudicier aux constitutions de l'Empire. C'etoit toujours une des anciennes maximes de la cour de Vienne, tirée de celle de Machiavel, de pousser à bout les foibles, pour avoir des pretextes de les envahir. Lorsqu'on voudra agir aiusi avec l'Infant, on apprendra en Espagne par ce Prince fugitif meme la premier nouvelle de l'entreprise de l'Empereur contre luy. On se sert de cette expression pour marquer

combien il sera exposé, et la facilité avec laquelle l'Empereur poura attaquer, avant qu'on puisse le soutenir. L'alliance du Roy de Sardaigne meme ne le sauvera pas, puisque on ne peut s'imaginer que ce prince prenne les armes le premier avant l'arrivé des armes Espagnoles et francoises en Italie. Et ou en sera l'Infant, avant que l'Espagne equipe sa flotte, et l'armée de France en etat de descendre en Italie? Il seroit plus seur certainement pour ce prince, de faire administre ses Etats par un gouverneur, et demeurer en Espagne. Mais cela meme ue luy est pas permis, puisque il doit faire une ligne tout-a-fait separée de la maison Roiale. En cas cependant que cela luy fut permis, on doit toujours eroire que l'Empereur faira contribuer ses Etats, comme il en use à present avec le grand Duc, et celuy de Parme. Voila donc, comme on a dit, une piere d'achopement, au sujet de laquelle la France pût etre troublée, et obligée à une guerre deffensive. Le second sujet sera peutetre un jour la decadence du commerce du Levant, par la force maritime que l'Empereur est en etat d'etablir. Car il faut toujours se souvenir, qu'on ne raisonne pas sur ce qui est actuellement, mais sur ce que l'Empereur ou son successeur pourra faire. Les Hollandois et les Auglois sentent deja les incommodités de la compagnie d'Ostende il ne faudra que trois ou quatre ans de repos à l'Empereur, pour faire parler les François de la compagnie du Levant etablie à Vienne.

VII. Ceux qui voudroient s'imaginer que la maison d'Autriche etant a la veille de sa decadence, ses forces se partageront d'elles meme a son extinction, pourroient se tromper, s'ils se fondoient aveuglement sur ce principe, car il pourroit fort bien se faire, que les Electeurs ne pouvant convenir entre cux, se declareront Roys eux memes, sans songer plus à elire un Empereur. On doit avouer meme que toute les apparence conduissent à cet evenement, lequel ne partagera pourtant pas les forces de celuy qui epouscra la fille bereditaire de l'Empereur. Ce prince trouvera toujours quelque partisan parmi les petits Roys, et il forcera tour a tour ceux qui ne voudront le reconnoitre pour l'Empereur. La France pourra-t-elle s'exempter de cette querelle? Croit on qu'on ne pourra dire un jour, qu'on a cedé l'Alzace contre les constitutions de l'Empire? Surtout si le Prince appellé à la succession de la Maison d'Autriche, se faisoit reconnoitre par la voye des armes. Car si l'Empereur aujourdbuy conqueroit meme l'Alzace, il n'en tireroit aucune utilité, etant obligé par ses capitulations

Il n'en seroit eependant de meme d'un Empereur reconnu de la maniere desusdit; on pourroit dire icy que la supposition, dans laquelle on etablit que le prince appellé à la succession de l'Empereur retiendra tous ses Etats, est fausse, car les Royaume de Hongrie et de Boheme ne souhaitent que cet evenement pour sortir de l'eselavage. Ils prendront aussitot les armes et ils se demembreront. Mais encore une fois, on sortiroit du systeme de ce raisonnement si on vouloit decider sur le bien qui peut arriver; car c'est la proprieté de l'imprudence, de compter sur un bien douteux, et c'est l'effet de la prudence, d'envisager le mal pour le prevenir. Il est certain que la maison d'Autriche court risque de perdre les susdits Royaumes a cause de leurs dispositions interieures: mais par eux meme ils ne seront pas suffisens pour y reussir, si on ne prend des mesures que la prudence suggere, parceque sans cela, si on laissoit aller les choses comme elles vont, on a plus de raison de croirc que cela n'arrivera pas. L'Empereur d'aujourdhuy a bien change les maximes de ses predecesseurs quant aux gonvernemens de ces Royaumes, mais sur tout de la Hongrie; car les grands et principaux seigneurs de Boheme avoient toujours part dans le ministere et gouvernement du Royaume. Les mécontentemens n'etoient que dans le peuple, et ils regardoient plus l'oppression que souffroient les sujets esclaves de leurs propres seigneurs, que de la cour de Vienne. Mais au contraire en Hongrie les grands et le peuple etoient maitrisés par les Allemands, avec lesquels la nation antipathisoit de tous temps. L'Empereur regnant a pris le parti de donner les Evechez aux ecclesiastiques de naissance et des premieres familles. Il regarde plus favorablement les seigneurs que ne faisoient ses predecesseurs: il fait tenir une discipline exacte parmi ses trouppes; et quoyqu'il aye declaré de Royaume libre en cas d'extinction de sa ligne masculine par une lov expresse, ctablie dans la diette de Presbourg, si cependant dans le temps de sa mort le Royaume ne se trouvoit entierement degarni de trouppes, ou si on negligeoit à present les mesures dont on parlera; les Eveques et les seigneurs attachés a la maison d'Autriche, aidés par les trouppes qui se trouveront dans le pays l'emporteront aisement sur les bien intentionnez.

de remettre à l'Empire tout ee qui est, ou a été de sa dependance.

VIII. Voila une ebauche fort legere de ce qui peut arriver, pour obliger la France d'entrer dans des guerres dessenses, malgré elle; à moins qu'elle ne veuille manquer à ses alliez, et a elle meme. On n'a dit que trop peu sur ce que l'ambition, la jalousie, l'humeur et le caprice peuvent entreprendre; quoyque l'affectation avec laquelle l'Empereur continue a se donner le titre de Roy d'Espagne, de créer de grands de ce Royaume, et de chevaliers de la Toison d'or, marque toujours qu'il pretend posseder les parties de la monarchie d'Espagne par succession, et non en vertu des traités; cc qui meritc hien des attentions et des considerations. En sorte qu'en prevoiant et ruminant tout ce qu'on vient de dire, on vera aisement que la prudence dicte de prendre des mesures eloignées, contre les inconveniens, que les lunettes de longue veue de la meme prudence represent en eloignement. Et quels moyus pourroient etre plus salutaires, que ceux qui conduiroient à la conservation de la paix et de la tranquilité, de la France, en cas meme des susdits evenemens? Pour decouvrir donc ce meme remede, il est necessaire d'examiner en quoy consiste la veritable force de la maison d'Autriche.

IX. Il v a plusieurs Etats forts par leurs situations, et foible interieurement, manquant de forteresses, de trouppes, de peuple, et de bons gouvernemens etc. Il y en a qui ont pour partage cette derniere resource, mais ils sont foibles par leurs situations, étant entourés de voisins puissans, ambitieux et hors de portée d'etre secourus par des puissances interessées pour leur conservation. La communication par la mer etant suiette à tant d'inconvenions et frais immense, n'a pas empeché que l'Espagne soit toujours forte par sa situation barrée par les Pirennées du coté de la terre; mais sa disposition (?) interieure n'a pas toujours correspondu à eet heureux emplacement. L'Angleterre est de meme, à cause de la division continuelle de son gouvernement; mais les avantages naturels manquoient plus à la France dans le temps qu'elle etoit entourée par les Etats du Roy Catholique, en sorte qu'elle ne se soutenoit que par ses forces interieures. On pourroit plus au long deduire cette propositiou, en examinant ainsi tous les etats d' Europe : mais pour couper court on ne produira que la Pologne, dont les forces interieures sont absolument nulles. Ouverte de tous cotés, elle conserve pourtant sa liberté dans un libertinage perpetuel, car l'interet de ses voisins qui concourent toujours à sa defense, qui font ainsi l'effet des briques archoutées l'une contre l'autre pour former une voute. Mais si le susdit Etat est ainsi heureux à cause de ses voisins, la situation de la Hongrie est devenue tout-a-fait malheureuse

depuis que les Turcs ont succedé aux Grees, et aux autres peuples voisins. Car ee n'a eté que sur le specieux pretexte de sa deffense et glorieux titre de rempart de la chretienté, que la maison d'Autriche l'a subjuguée, et elle est à present presque hors d'etat d'etre secourue. Les etats de la maison d'Autriebe et eeux des Tures environnent ce Royaume, et le voisinage des Polonois, peuple aussi divisé entre eux. que foible par plusieurs raisons, ne luy est d'aueune utilité. Si on considere ainsi les Etats de la maison d'Autriche, a scavoir l'Italie, le Tirol, la haute et basse Autriche, avec les Duchés qui composent ce cerele, la Boheme, la Moravie, la Silesie, et la Hongrie: on verra que sa monarchie est autant forte par sa situation, que par des resources interieures. Les Princes de l'Empire divises par des interets coutraires au lieu de pouvoir luy nuire, luy servent de rempar contre la France; et celle ey ne sçauroit l'attaquer sans augmenter le nombre de ses ennemis. Ses derrieres sont assurez, ses Etats fourmillent de peuple, les princes de l'Empire toujours prets à luy fournir des trouppes pour de l'argent la fertilité de son domaine est quasi generale. On commence à eriger des manufactures, etablir et etendre le commerce, ce qui manquoit sous les regues precedents: en sorte que toutes ces reflexions bien debatues, penyent mener fort loin l'esprit qui considere attentivement ce qu'elle peut, et ce qu'elle pourra un jour. Mais en meme temps il est aisé à decouvrir son foible, si on prend les mesures necessaires pour reconnoitre une place. Il faut faire son tour avec attention, et pour ne se pas tromper sur le choix de l'attaque, voyons par ou, et avec quel succez elle avoit eté attaquée autrefois

X. Charles quist par son union avec son frère Ferdinand, Roy des Romains, peut seul donner quelque idée propre à ce dessein. A peine fait on reflexion sur son regne, on voit d'abord que tandis que la Hongrie jouissoit de ses libertés, tandis que la monarchie autrichieme pouvoit cire attaquie par derriere, Perdinand bien loin de secourir son frere, etoit obligé d'avoir recours à Charles-quint. La France se defiendoit et disputoit le terrain seve succes, et s'est si bien trouvée de cette deceuverte, qu'elle se servie toujours depuis princes Gabriel Bethléem, George 1°. Rakoezi, Appalli et François 2°. prince de Transylvanie pour se soulager. Ce n'est pas que ces princes cussent eté assez puissans contre une aussi grande monarchie: mais leurs attaques toient toujours les plus sensibles, parceque leurs

batteries battoient à revers et a rouage. Leurs premieres courses penetroient d'abord jusques aux portes de la capitale, et de la s'etendojent jusques en Moravie et Silesie. Tous les ministres et les grands de la cour etoient egalement interessés, les peuples etoient souvent prets à se revolter, et ce sont ces cris, qui faisoient pendant la derniere guerre degarnir l'Italie et le Rhin des trouppes de l'Empereur et abandonner l'Espagne. L'interet commun des conseillers unissoit les voix dans le conseil, et voila le secret que le Czar a trouvé pour finir la guerre avec la suede, par le moyen des ravages faits dans ce rojaume, et quantité de maison de plaisance brulées. Pour rendre cette idée plus vive, on n'a qu'à se souvenir du siege de Landrecy, et de l'enlevement de M. le premier; on trouvera que ces seuls evenemens ont frappé plus vivement la cour, que n'on fait les pertes de toutes les battailles et places eloignées. Ces reflexions ainsi faites, pourroit on balencer à decider, que le moyen le plus efficace pour garder la paix en France, pour garantir l'Infant d'Espagne, et le Roy de Sardaigne, seroit d'avoir des alliez eloignez, qui peuvent faire de pareilles diversions, pour tenir en cchec un prince et l'empecher de nuire? On aura beau tourner ses pensées sur le projet, qu'on dit etre sur le tapis, de donner la Sicile et Naples au Chevalier St. Georges, demembrer Mantoue et une partie du territoir de Pavie de la Monarchie autrichienne: tous ces projets sont excellens et necessaires pour assurer le commerce de France dans la mediterrannée. Mais si on s'arrete à ces seules veues, on n'exemptera pas la France et l'Espagne de la guerre pour la deffense de ces memes aliez. Au lieu qu'en ajoutant à ces beaux projets la restitution de la Transylvanie a son prince, et en faisant une alliance offensive et deffensive avec luv et avec le Czar de Moscovie; il ne seroit plus question que de fourner de l'argent, en cas d'attaque, conjointement avec l'Espagne, sans recourir à des levées de trouppes, equipemens de flottes, et transports de munitions de guerre et de bouche, en Italie, par ou on a encrvé le Royaume. Car le moindre secours des trouppes, qu'on conserveroit toujours en paix pouroit tenir tete lorsqu'on attaqueroit par deriere la puissance avec la quelle on auroit la guerre.

XI. On se souviendra sans doute de projets que le Czar faisoit luy meme etant en France, par ou on verra que celuy-ey ne rencontrera aucnne difficulté du coté de ce prince. Rien n'est plus aisé que de menager les Polonois pour les faire consentir au passage de ces memes trouppes, puisque d'alleurs ils ne s'y scauroient opposer. Enfin en avouera peutetre que tout scroit ben et aisé hers de faire consentir l'Empereur à la cession de la Transylvanie; on pourroit peutetre plus directement à une telle reponse, si on connoissoit ce qui se passe dans le Cabinet des ministres. Le premier mobile seroit le commun accord des alliez, car si le projet de donner la Sicille et Neaple au Chevalier St. Georges est réel, il ne tient qu'a eux de mettre le prince de Transylvanie en ctat d'agir. Si ce projet est faux et que les congrez de Cambray se tienne, si les declarations fortes de commun interet des alliez ne faisoient pas effet pour y reussir; il faudroit considerer que l'execution de ce systeme produiroit plus d'utilité, qu'il n'en couteroit aux alliez de faire des efforts bien serieux pour contraindre l'Empereur: d'autant plus, que la restitution de la Transylvanie tireroit aprés soy le demembrement infaillible du Royaume de Hongric, aprés la mort de l'Empereur, dont la Bobeme, la Moravie et la Silesie scroient bien ehranlées, en consideration de la tranquilité et de l'état hereux dont elles jouissoient autrefois unies sous le meme Roy.

XII. Tout paroit juste dans ce systeme, car il ne teudt qu'à la deffense de ceux qui pourroient etre injustement troublés et inquietés. Ce n'est pas former de jugemens temeraires et decisifs, de prevoir ee qui peut arriver; au lieu que ni Princes ni ministres ne satisfont aucunement à leur devoir, s'ils ne travaillent que pour le repos de leur propre vie. S'n'etoit question que de prouver la justice des pretensions du prince de Transylvanic, quand meme elles n'auroient pas eté deja reconnues par la France et par l'Espagne: rien ne seroit plus facile qu'a rementer à la source en temps et lieu, pourveu qu'on puisse etre à portée de la faire; car il est trop triste d'etre dans un lieu ou il faut six mois pour recevoir de reponse. Au reste on souhaite que Dieu, arbitre de tout, en dispose à sa gloire et au bien des interets, qu'il seconde les intentions qui ne tendent qu'au bien et à la tranquilité des peuples affligés par tant de calamités. Afin qu'apres avoir senti et reconnu la justice des chatimens dus à leurs pecbez, ils ressentent les oeuvres de la misericorde digne de leur Dieu.

(Original.)

## Schreiben Rákóczy's an den Herzog von Orleaus. Rodosto, 24. May 1722.

Monsieur! Si Monsieur le Cardinal du Bois me connoissoit personellement, comme j'ay l'honneur d'etre connu de Vostre Altesse Royale, Je m'adresserois à ce ministre en le priant de vous representer le contenu de ma presente, pour ne pas vous ennuyer M. par un long detail. Mais comme il faut que la connoissence interieure de mon caractere, excuse souvent mcs expressions sinceres et naives, j'espere plus d'indulgence de vous qui me connoissez particulierement (et vous m'avez meme souvent permis de raisonner a eneur ouvert avec vous) que d'un autre. Que V. A. R. ait done la bonté du rapeller dans son souvenir le Comte de Charoche luy parlant dans son cabinet avec sa franchise naturelle. Ceux qui ne me connoissent que superficielement, et qui pensent le plus favorablement de moy, sont portées a croire que je suis du nombre et earactere de ceux qui sont toujours disposées d'entreprendre les affaires le plus difficiles, sans envisager les mesures pour y reusir laissant au hazard ee que la raison et la prudence ne peuvent demeler, et voiey comme ils decident sur mon chapitre. Il peut devenir util pour nos desseins laissons le à portée de menager des mouvemens en Hongrie, lesquelles il me scauroit entreprendre que des Etats du G4, Sr. Quand il sera temps et necessaire, nous le lacherons, et il sera toujours bien aise de tout entrependre. Je ne sçaurois n'offenser de telles pensées, auxquelles plusieurs apparences peuvent avoir donné lieu, ear certainement ma resolution meme de venir dans ee pais cy, dans les conjonetures passées, a eté souffisante pour retablir une pareille idée dans l'esprit de eeux qui ont ignoré mon dessein, que je detaille à V. A. R. plus particulierement. Vouz avez veu que les promesses que le Ga. Sr. m'avoit faites etoient vages et generales, qu'elles pouvoient tourner en bien on en mal, et la prudence etoit de s'en mefier, mais que le devoir m'inspiroit de ne le pas rejetter par la scul crainte des dangers, aux quelles j'expose ma personne. Vous m'avez dit M. que j'etois un philosophe, lorsque je vous ay dcelaré ma resolution de venir voir personellement ce qui en etoit, me de ne rien entreprendre si les Turcs n'effectuoient pas leurs promesses. Vouz avez approuvé la Fontes, Abth. II. Rd. XVII.

conduitte que j'ay tenue en arrivant, dont je vous avois reudu compte par M. le C": de Toulouze, et le Mess. de Torcy jusque au temps que les interets de la France vous ont proprement forcé de favoriser ceux de l'Empereur. Vous avez cependant pu voir M, par mcs sudits relations, que j'ay resisté à toutes les tentatives que les Turcs me faisoient pour me porter a former des entreprises, et à susciter des mouvemens en Hongrie contraires à la raison et maximes de la guerre svivies et appuyées par la prudence, jusque au point de hazarder de les rebuter et de les degouter de ma fermeté si contraire à leurs esperence et facon d'agir. Mais ne m'etant jamais eloigné des principes sur lesquelles j'avoit fondé mes entreprises Dieu par sa misericorde infini m'a preserve de tout danger, et par la svite du temps il m'a fait gagner l'estime, la consideration, et la confiance de cette nation. Ainsi je crois qu'il est de mon devoir de vous informer de la situation de ce pais selon les idées que j'en ay, en sorte qu'en les confrontant avec les relations de l'ambassadeur de France, vous puissiez prendre vos messures dans les conjonctures presentes, sur lesquels ma sincerité vous demende la permission de raisonner en confiance ferme, que votre bonté m'excusera puisque je ne peut me fonder que sur des apparences exterieures des affaires passées et futures.

Pour abreger ma lettre je ne repeteray pas les veues que j'as communiques à M. le Cardinal Dubeis par une memoire depeché le 24 fevrier dernier, dans le quel je me avis etendu sur ce qui pourra arriver un jour, car mon dessein est de parler du present enavite de mes pensées. La hardicese que me sincertié mi inspire commencera dabord d'affranchir peutetre les bornes de la discretion en voulant apprefondir vos pensées et vos desseins passées.

Lorsque j'ay lu l'instrument de la quatruple alliance que V. A. R. a conclu depuis ma sortie de France, je me avis quasi aussitot apperçu que vous jugiez des autres par la droiture de votre coeur, etant persvade que le veritable moyen de conserver la tranquilité de la France, seroit de detruire les prejugez des Puissances de l'Europe, dont les maximes apparentes de Regue passé, les avojent remplies; que la France ne gardoit pas les traités avec fidelité, et qu'elle ne sangenêt qu'à s'aggrandir, et de renverser l'equilibre de l'Europe Vous vouliez, dis je, commencer votre regence par la religieuse observance des traités d'Utrecht et de Bastadt, croyant que l'Empereur voyant la droiture de votre intention ne demenderoit pas mieux que

d'entrer dans les sentimens et candeur dont votre coeur est naturelement rempli. Je sens que ma sincerité deviendroit peutetre trop temeraire si je disoit qu'il auroit eté mieux d'agir en arbitre en eette reneontre en faisant l'alliance triple avec l'Angleterre et le Roy de Sardaigne pour eette meme fin, à l'exclusion des parties belligerantes, je m'imagine en meme temps que les ministre d'Angleterre melé de ministres d'Hannoyre n'auroient pas osé faire ectte demarche opposée aux veux de la cour de Vienne, et puisque iamais la France n'avoit eté alliée de l'Empereur, on ne scavoit pas non plus l'étendue que la cour de Vienne donnoit a honneur de cette alliance, comptant pour devoir les effets de l'amitié que les alliez se temoignent reciproquement. Ainsy ie m'imagine aisement que les langages douxs que les ministres imperiaux tonoient au commencement, se sont changez à mesure que vous vous eloigniez des interets d'Espagne, Pour moy je voyois par tout ce que la gazette m'aprenoit, les grandes avantages que l'alliance de la France donnoit à l'Empcreur dans l'esprit de toutes les puissances de l'Europe, et la convocation du congrez de Brunswik etoit la premiere demarche du ministere de Vienne, pour marquer sa pretendue predomination. Maitresse de toute l'Italie, elle commandoit la force maritime d'Angleterre, pendant que la France luy fournissoit les plus grandes parties du payment de ses troupnes; et rien ne luv auroit eté plus doux que de continuer cette manocuvre, si Dieu ne luy eu pas imposé des bornes en resserant les alliances naturelles du sang par les noeuds des mariages du Roy de France et du prince des asturies. Il me semble d'euteudre d'iev le langage de la cour de Vienne la dessus qui donne sans scrupule des titres de manquemens de devoir, de l'amitié, et de respect; a tout ce qu'on ne fais pas en conformité de ses veucs. Je ne cesse d'admirer les influences de la providence par lesquelles le Congrez Cambray a eté differé jusqu' à l'affermissement de ces susdits nocuds. Car il est eertain, ou pour mieux dire il me paroit ainsy que si ce eongrez avoit dabord svivi l'acceptation de la quatrouple alliance faite de la part du Roy Catholique les ministres Imperiaux n'ayant pas pû trouver de chevaux assez grands en frise, pour faire leurs entrées a Cambray, ils aurojent peutetre monté des chameaux, au lieu qu'il me paroit d'avoir lû que Windisgratz est entré sans ceremonie, content apparemment de la representation de son grand collegue. Madame par sa bonté m'ayant accoutumé a luy marquer mes pensées extravagantes, est peutetre la cause que j'oublie que j'ecris à V. A. R. chargée de tant d'affaires serieuses, et de toute la dignite Royale. Mais songez, je vous en prie M. que j'ay formé le dessein de vous montrer mon caractere sans deguisement pour que l'expression de ma petulente pensée ne paroisse à vos yeux comme un faute contraire à mes devoirs respectueux pour votre personne, Je m'examine assez, mais je ne scaurois decider, si je fairois un jugement temeraire de croire que le conseil de Vienne tire des etranges epithets de son dictionaire aulique, pour qualifier les plus sinceres et equitables de vos intentions que vous avez eu d'executer vos traitez; et je commence à m'imaginer, que les sentimens dans les quelles je vous ay veu a mon depart de Paris pouroient revenir. A Dieu ne plaise que je souhaite du mal à mon prochain, qui m'en veut beaucoup, mais je crains, par avance, que l'humanité me suggereroit bien du plaisir si vous vous reflechissiez par la suite du temps sur plusieurs matieres d'entretiens que i'ay eu l'honneur d'avoir avec vous, et que vous concussiez le dessein de fournir des occasions à mon attachement hereditaire d'etre utile aux interets de la France. J'avoue cependant sans deguisement, que j'aimerois mieux finir ma vie dans l'obscurité dans laquelle la providence me tient depuis si longtemps, que d'entreprendre de susciter des troubles dans ma Patrie sans prendre des mesures convenables aux principes de la Guerre et de ma conscience. Car il ne conviendroit nullement ni à vos interets ni à mon honneur d'allumer de la paille (pour ainsi dire) dont le feu s'eteindroit lorson'il faudroit ou'il ehauffat. Je sçay a ne pouvoir pas douter, que la porte ne manque ni de volonté, ni de pouvoir de m'aider, et d'entrer meme en guerre ouverte, en cas que la France et l'Espagne fussent obligées de prendre les armes pour porter l'Empereur à satisfaire aux engagemens de la quatruple allience en ce qui concerne la succession de la Toscane : mais j'ay debattu cet conjoncture trop souvent, et j'ose dire que telle favorable qu'elle puisse me paroitre, ne seroit aucunement utile ni pour vous, ni pour moy. Car j'ay reconnu que les Tures ne sont nullement disposées de faire ce qu'il m'avoient promis, c'est à dire de permettre les levées d'un corps des trouppes chretiennes dans leurs Etats, puisque leurs soldats par point de religion meme ne sont nullement capables d'obeir à un chef et offiziers chretiens, et d'ailleurs on ne les engage tous les ans que pour servir l'été, et pour l'hiver ils se debendent pour retourner chez eux. Ils ont beau me

dire qu'on peut les engager ponr toute l'année, les officiers memes qui les levent sont dans cet esprit, capable de deserter avec eux, et peutetre on ne trouveroit pas assez des bourreaux pour executer les deserteurs, tant l'usage a prevalu, et est dominant parmi eux : dont il s'ensvit elairement, qu'il (?) faudroit abandonner l'hiver ce qu'on auroit conquis pendant la campagne, et que par consequent on ne fairoit que des courses et des ravages pour desoler ma principauté et ma pauvre patrie. A cet inconviens il s'en joint un autre plus facheux qui me paroit egalement insurmontable; car quoyque le G'. S", et ses ministres soient persyadées qu'il seroit contraire aux interets de la porte de conquerir la Hongrie et la Transylvanie pour joindre ces etats a leurs Empire; en eas d'heureux succez, leurs pensées se pourojent changer, et quand meme le G'. S". et ses ministres demeurerojent fermes dans lenrs maximes, ils ne serojent jamais les maitres de contenir ces trouppes enorguelliés par les victoires et avantages remportées: ear les simples Tures parlent de la Hongrie comme de leur patrie et patrimoine puisque le teritoire de fortresses et les pais autrefois soumis à la contribution, etoient partagees parmis les hahitans dont les garnisons des places fortes etoient composée. Voila donc ce qui arriveroit en caas que les Turcs fussent victorieux contre l'apparence et saine raison, et si le contraire arrivoit, on ne pouroit attendre que deux ou trois compagnes d'eux. Toutes ces difficultées m'etoient présentes encore en France, et si l'on ne m'eut promit de l'argent pour lever et discipliner un corps de trouppes cretiens, le seroit demeuré tranquille dans ma solitude, mais avant eru qu'il seroit mon devoir de m'obstiner dans la mefiance de cette promesse, j'ay hazardé mon passage pour n'avoir rien à me reprocher au lieu que je me reprocherois toujours, si je me fiois dorenavant sur ce qu'il pourojent me promettre, Comptez outre cela M. que les Tures sont entierement incapables d'eux meme de conseil et de l'execution dont les tetes des chefs sont responsable, en sorte que je croirois la mienne bien broulante si je m'exposois jamais à les commander. Je leurs ay souvent representé toutes ces raisons sans deguissement et il n'v a pas longtemps que i'av eu l'occasion de les repeter au G. Visir. Ainsi il seroit mieux de tirer de leur amitié les avantages dont je prendray la liberté de parler cy aprez.

Par tout ce que je represente jusqu'à present à V. A. S. je ne crois pas contrarier au memoire susdit, que j'ay envoyé a M. le Cardinal ministre, ainsi je ne repetrav pas tout ce qui regarde le Czar de Moseovie, cenendant i avoue franchement que tout le but de mon desir, seroit de rendre la France et l'Espagne paisible spectatrice d'une piece que le voudrois jouer avec ce prince sur le theatre de Hongrie sans charger les Tures d'autre commission que de me fournir de l'argent, d'exposer leurs queus de Cheval au primtemps, et apres avoir evanté leurs pavillons autour d'Adrianople, de les emboiter en automne, representant ainsi le Jupiter des tapisseries, tenant la foudre en main sans la lancer jamais. Il seroit à souhaiter, me dirat on, que l'on peut aussi aisement porter le Czar a ce dessein, qu'il me seroit facile d'engager les Tures: mais malgré tout ce qu'on me pourroit dire, je crois qu'une negotiation bien entamée de votre part y pourroit reussir, puisqu'il me revient de tous cotés que ce prince continue a armer depuis la conclusion de sa paix gloricuse. Les apparences font juger que les armement regardent l'Empire, il n'est donc plus question de l'emouvoir a la guerre, mais de le detourner, non pas tant de l'objet, que de la maniere d'executer les desseins qu'il s'est proposé. Je vous suppose encore M. en amitié avec l'Angleterre, et cette meme raison vous pourroit determiner a tacher de porter le Czar, de faire par mon moyen ce qu'il veut entreprendre en partie en faveur des princes de Holstein et Meklambourg. Je demande icy un peu de pacience a V. A. R. pour que je puisse demeler ce paradoxe qui peut vous surprendre, mais il est certain que si le Czar entreprend d'y reussir entierement, il s'engagera mal a propos a une guerre qui ne scra avantageuse qu'a l'Empereur; et voila encore iei un quid pro quo, que je ne crains nullement d'avancer, car je ne connois que trop les maximes de la cour de Vienne de vendre bien eber son secours aux princes de l'Empire, ctant persyadé qu'elle seroit a la jove de son coeur de voir commencer cette guerre dans Meklambourg, puisqu'elle luy fournira le pretexte de desunir et de laisser battre les princes protestans pour les secourir quand il seront hors d'haleine, et de maitriser entierement les catholiques par les trouppes qu'il fera mareber a leurs secours. Une guerre eloignée des frontiers de ses etats ne faira aucune diversion a ses forces et pendant que la maison de Hannovre et ses alliés combattront, les trouppes imperiales demoureront toujours paisibles en Italie. Si pour la poursvitte de cette guerre le Czar etablit la communication par terre avec ses ctats, elle ne nourra faire que par la Pologne et la Prusse,

par une depense infinie, et sans aucune assurence de places d'armes. S'il etablit par la mer, elle ne servira que pendant quatre mois de l'année a cause de la saison de la navigation sur la mer Baltique sujette a mil inconveniens. S'il agit avec toutes ses forces de terre et de mer dans un aussi petit et ingrat pays que le Meklambourg, avec tous les recoius de ses environs, il consommera ses alliées, et les faira devenir ses ennemis. S'il s' empare de Meklambourg et de Holstein, et en laissant des garnisons dans les places retire son armée par le moven de sa flotte; ce sera un ieu, qu'il faudra recommencer chaque année, dont tout le mond sera inquieté, et personne ne profitera que l'Empereur, eloigné de tout cet embarras. Il me resteroit beaucoup a dire sur le propos, si ie ne m'efforcois d'abreger ma lettre pour m'etendre d'avantage sur l'antre partie de mon systeme, de persyader au Czar de faire une alliance avec les Turcs pour mon etablissement, a condition que ceux cy n'agissent que de la maniere dessudite. Ce prince trouveroit son interet en tout ee qu'il peut envisager, s'il entreprenoit la guerre en Allemagne; car on pourroit mettre l'empereur dans le caas dans le quel s'estoit trouvé le Roy deffunt a la negociation de Gertruidensberg, c'est a dire qu'on pourroit l'obliger de luy accorder et d'executer ce que le Czar souhaiteroit en faveur de princes de Holstein et Meklambourg.

Je parle a un priuce grand capitaine qu'ay je besoin de marquer en detail les avantages que le Czar auroit en faisant la guerre en Hongrie, ou tous les habitans se declareroient pour luy, ou la fertilité et la abondance est generale, et la communication avec son pays tres aisée par l'Ukraine et la Podolie, parcequ'il n'y a aucune puissance qui puisse s'opposer, et les Polonois ne seront jamais assez unis pour la disputer. Un corps des trouppes de 10/m hommes fairoit en Hongrie plus qu'une armée de \*0/m ne fairoit ailleurs, car j'oserois quasi avancer, que sans donner bataille on forceroit l'Empereur a faire la paix en trois campagnes etant certain que la nation hongroise inquieteroit si fort les trouppes imperiales, que pour etre en repos l'hiver elles seroient obligées de se retirer dans les pays hereditaires d'Autriche. Moravic et Boheme, pour jouir des quartiers d'hiver, les places de Hongrie n' etaut pas assez grands pour contenir de grosses garninisons. Pour ce qui concerne la campagne, les imperiaux seroient obligés de partager leur armée et de tenir un corps considerable sous Belgrade, a cause de la jalousie que les Tures leur donneroient, et ce corps resserée par les Itasciens, de la muniere que les armées françoises l'edicient quelque fois par les miquelets en Espagne, la guerre passée, perirojent par la dizette et maladic chaque année. Car les Rasciens si attachez a l' Empereur pendant la guerre que je faisois, sont devenus aujourdvi leurer ennemis mortels, ils m'ont deja souvent offert leurs services depuis que ju svis ier, et lorsqu'ils apprendroient q'une armée de Moscovites dont lis svirent la religion, est dans le pais, ils les regarderojent comme un messie venu pour les delivrer.

La France, l'Espagne et l'Angleterre scroient speciatrices de cette piece ha premiere enungaçue, ne donnant que de la jalousie par les bruits des armemens en Espagne, et mouvemens des trouppes sur les frontiers d'Italie, pay bas, et Alzace faits sur des differens pretextes, pour contenir les princes de l'Empire et empecher de se degarnir des troupes en faveur de l'Empereur, et apres avoir tout concerté aves le Carz, ees puissences offiriejent leur mediation, se declarant contre le parti qui ne l'accepteroit pas. Comment pourroit on s'imaginer que la cour de Vienne n'eccutat cette proposition comme ne resource, et qu'elle ne devint traitable au Congrez, dans le quel on regieroit la succession de la maison d'Autriche? On donneroit satisfaction au princes que le Cara paroit vouloir maintenir a present.

J'avoue a V. A. R. que le plaisir que i'av de l'entretenir sur les avantages de eet projet, m'est d'autant plus sensible que je vois sa facilité: ear pour aranger cette machine, il ne faudroit que trainer les affaires a Cambray pour gagner du temps, et si vous me jugez capable M. je m'offre de negocier cette affaire a la cour du Czar, conjonctement avec les ministres du Roy. Le Czar et des ministres aiment les vins de llongrie, le prinze Menzikov favori de ce prince etoit deia autre fois sensible aux offres que je luv av faits d'une de mes terres en Hongrie, aussi bien que de son etablissement dans ce pays pour se mettre a couvert des evenemens qui menacent d'ordinair les favoris, avantage qu'il ne trouveroit pas dans l'Empire; deux ou trois cens mils ecus plus ou moins employéz par la France et l'Espagne pour cette negociation ferojent bien du remuement parmis les autres ministres, car la Czarienne meme recoit de presens de galanteries que l'on pourroit presenter à propos. En sorte que si V. A. S. et l'Espagne aggreent ma pensée je pourrois passer en France pour concerter plus particulierement cette affaire, d'ou je passerois en Espagne, ou

on croiroit que vous m'avez fait retirer, et par la svite je passerois a la cour du Cxar. La porte s'est deja declarée qu'elle ne me veut pas retenir malgré moy, quoy qu'elle avouoit que ma retraite luy fairoit beaucoup de peine, mais dez que l'Ambassadeur insiaueroit au Gr. Vezir que je ne le fait que pour des desseins solide, elle consentiroit avec plaisir a mon voyage.

Je sçais que les ministres hannoveriens sont toujours attachez a l'Empereur et que le secret seroit peutetre mal gardé parmi eux, mais comme le Roy d'Angleterre trouveroit certainement son compte, on ne luy fairoit aucun tort si on commencoit a negocier sans sa participation,

Si la longueur de ma lettre ne vous empeche pas M, de la lire avec attention, i'av lieu de croire que vous vous apperceverez que je me fais un effort pour la finir; car je ne detaille pas assez toutes les particularitez. Le memoire dont je rapelle le souvenir plus souvent peut en partie suppléer a ce defaut; mais il auroit sans doute été necessaire que je me fusse etendu d'avantage sur les raisons, qu'il faudroit representer au Czar contre la guerre en Allemagne par laquelle il attirera tout l'Empire sur ses bras; et sur celles que l'on pourroit alleguer pour l'entreprendre en Hongrie. Les entretiens que i'av eu en France avec ce prince sur l'un et sur l'autre sujet me fournirojent de lumieres particulieres la dessus, et la reponse par laquelle il finisoit les raisonnemens, me donne beaucoup d'esperence, car bien souvent il me paroissoit convenir de ce que je luy disoit, mais il conduoit et disant qu'il ne vouloit courir deux lievres a la fois, puisque la guerre de Suede duroit encore alors. Malgré mes esperences cependant je n'entreprendray rien sans scavoir autant qu'il m'est permis, votre dessein: mais je svis presque au desespoir lorsque je pense que je ne le sçauray qu'en six mois de temps. Quand meme le Czar feroit quelque mouvement cette campagne icy du coté de l'Allemagne, bien loin de me rebuter, son entreprise fortifieroit mes ésperences, car il ne le pourroit faire sans se declarer en meme temps ennemi de l'Empereur, et je m'imagine que se premiers demarches rencontreront tant de difficultés de ce coté la, qu'il sera bien aise de tourner ses veues du coté de Hongrie. En attendent donc la reponse de V. A. R. soit par le Co. de Toulouse, soit par M. le Cardinal ministre, je ne peut qu'adresser ms voeux au ciel pour que Dieu vous fasse prendre le parti le plus convenable a ses desseins, a l'utilité de la France, et a la gloire de votre régence. L'ignorance dans laquelle je svis sur ce qui se passe

dans l'Europe me doit excuser M. si je produis par ce projet un fruit precosse, en supposant un refroidissement d'amitié entre le Roy et l'Empereur, dont il me seroit encore douloureux d'etre la victime, si la volonte de Dieu ne me tranquilisoit pas. Quelle seroit ma consolation si le decret eternels sur moy m'accorderojent encore le plaisir de vous entretenir sur un dessein, dont je ne vous represente qu'une legere ebauche. Mais quand meme yous souhaiteriez mon depart, ie ne pourrois me remuer sans vos bienfaits et secours, tant la crasse et l'abaissement de mon etat m'attachent au pain quotidien, que Dieu ne fait recevoir de la main de ceux aux queles les liens de l'iuclination et d'un douce et tendre amitié ne m'attachent nullement, quovque la reconnoissance m'oblige d'admirer leur procedé pour le rapporter a la providence qui me conduit par de voyes aussi extraordinaires. Mais il est temps que je songe que j'ecris a un prince chargé de l'ecclat et du poids du gouvernement d'une grande monarchie : car je sens (mais peutetre trop tard) que la violence de l'amitié et de l'attachement a conduit ma plume, par laquelle la sincerite de mon coeur s'est expliquée. Mais comme les sentimens du respect ne luy son pas moins propres, il m'est egalement doux et agreable de les rapeller pour vous assurez Monsieur de l'attachement respectueux avec lequel i av le honneur d'etre, Monsieur, de Votre Altesse Royale le tres humble et tres obeissant serviteur Le Comte de Charoche m. p. Rodostot 24. May 1722.

(Eigenhandiges Original.)

38.

Schreiben Rákóczy's an eine k. franz. Prinzessinu. Rodosto, 22. Jänner 1723.

Madamet Le Marcehal de Teasé m'ajant mandé qu'il a recuée la lettre que i jay ue l'honneur d'ecrire a V. A. B, i'ay d'autant plus d'impatience de voir passer quelque battiment françois devant mes fenetres, que j'espere de recevoir votre gracieuse reposse qui est mou unique consolation temporelle dans la situation dans laquelle je ne sesia squasi pas si je vis encore, ou si je ne svis au monde qu' a finate qu' on soubilé de m'enterrer: cur la triste experience m'apprend qu'outre la mort spirituelle et corporelle il y a encore une mort politique, la quelle le coeur generoux de V. A. R. ne connoit pas pour

mon bon-heur. Ainsi me flattant toujours agreablement que je vis encore dans votre souvenir, il me paroit respirer, quand i'ay l'honneur de vous ecrire; me je me garde hien de prendre la liberté d'expliquer cette enigme, malgré l'envie que mon coeur aussi sincerement et respectueusement attaché qu'il est a vous Madame auroit envie de le faire. La gazette allemande m'a apprit encore plutot que celle de Hollande votre voiage de Reims, et j'ay de l'obligation a la premiere, qu'en marquant votre maladie a Vilcotray, n'a pas differé de m'informer aussi de votre heureuse querison, et de la satisfaction que V. A. R. a cu d'etre accompagnée dans son voiage de Met, la Duchese de Lorraine et sa famille. C'etoit assez pour moy de tirer eetle satisfaction de la lecture des gazettes, car Dieu mercy les affaires d'Europe commencent a devenir de magnifiques reves pour moy, puisque i'osrois dire par la grace de Dieu que je vis sans ennuis et sans desirs inquiets, car je mentirois si je disois que je ne sois occupé encore par celuy de vous faire ma cour et de me reclurre dans ma solitude. J'ay eu l'honnenr de mander a V. A. R. par me precedente, de quelle maniere i'av passé ma vie la derniere année; depuis que j'ay eté de retour en ville, i'ay yeu des spectacles differens de ceux que i'avois eu en la quittant, car selon l'usage des enciens Grecs on tenoit le mois d'Avril consacré a la reconnoissance de la nature; mais les Grecs modernes paroissent avoir changé cet usage, ayant remis lenrs rejouissances et noccs au temps que leur vin nouvau cesse de fermenter. Ainsi de que les ouvrage de la campagne, et la recolte finissent, la ville que j'habite commence a retentir par des bruits de haches pour faire des saucissons de la tendre chair de bufle sechée au soleil; et cet manoeuvre etant fini, on en vient aux mariages qui se font d'ordinaire de nuits, eclairés de lampes assez lugubres, et precedées d'une nuzette dont les semitons aigus percent encore plus les oreilles dans le paisible silence de la nuit. La solemnité paroit etre plus grande lorsque cet instrument pastoral est accompagne d'une autre espece qu'on appelle violon monocorde tres propre pour les airs que l'on joue, qui ne sont precisement qu'un simple raclement de bojaux : car vous ne devez pas etre surprise Madame, quand je vous diray que c'est toujours le memo air qu'on joue, dont ce ne sont que les grandes huades qui en marquent la cadence, pour mieux exprimer les monvemens de la tendresse greque ou armenienne. Cette procession nuptiale qui marche a pas comptez dans les rues, n'arrive jamais sous

me fenères, sans que je ne pense a la parahole de vierges folles; quoique le hruit m'annone l'arrivée de l'epoux, jamais l'enie ne me prend de garnir ma lamp pour aller audevant de luy, et en rompant mon someil, peu s'en faut que je ne leur souhaite du mal a la place du honheur. Lorsque cet apectacle est representé de jour, rien une me paroit plus ridicule que la maniere de danser des habitans de ce pais ey, ils dansent en effet a la ronde comme dans d'autres pays, mais les femmes dansent a par, a peine les homs avancent ils deux pas qu'ils reculent de meme, et les plus joyeux et contens marquent leur allegresse par des brainens effosibles: et c'est ainsi qu'on procede a la multiplication des habitans de la ville, pour remplacer ceux que la pests a emmens.

J'espere que V. A. R. me pardonnera si je l'entretiens de telles niaiseries a son retour de Rheims ou elle a eu lieu de rassasier ses sens de toutes les magnificences que le theatre mondain peut representer: et ce qui est le plus hizarre, c'est que celles que vous avez veu Madame aussi hien que le spectacle que je me sois donné la liherté de vous representer, n'ont pas de differens sorts par rapport a leur durée. Vous aviez veu descendre dans le tombeau un Roy que yous aimiez tendrement, du throne sur le quel vous avez veu monter un ieune Monarque, mais vos devez me pardonner, Madame, si je vous rapelle cette reflexion, puisque je n'ay pas lieu d'en faire l'autres qui puissent mieux soulager les ennuis de cette mortelle vie aux queles l'homme est condamné dans ce monde, du quel tous les coins sont remplis de differens spectacles, dont le contraste n'est pas plus hizarre que celuv des noces greges et du couronnement du plus grand Roy d'Europe. Les contrarietées soutiennent et detruissent la nature, les changemens des evenemens de la vie remplisent nos jours: quel peut etre le plus grand honheur de l'homme que de se laisser entrainer par le temps, sans changer l'assiete de son esprit, et sans attacher son coeur a ce qui se passe? Je reconnois hien que la vie spirituelle et la solitude ont cet avantage sur la vie mondaine, et je ne peut assez reprocher a moy meme les mouvemens de mes infirmitez mortelles, qui traversent si souvent le honheur et le doux repos que j'envisage. Je sens que ie svis dans ce monde comme un homme dans un vaisseau emporté par la violence du vent, et qui fait bien du chemin sans changer de place: car c'est ainsi que la rapidité du temps m'emporte vers l'eternité, vers laquelle je n'avance gueres par mon propre

mouvement parceque je svis tiede et paresseux dans le desir d'avancer vers cette eternité bien hereuse que la foy me represente, quoyque je n'sy rien plus dans le monde qui m'arrete encore, comme je eu l'honneur de vous mander dans une des mes precedentes. Je ne vis plus utile a qui que ee soit, en sorte que je svis doublement malhereux lorsque je cesse d'être utile a moy meme: aussi quand je ais des serieuses reflexions sur mon etat. J' ay hien de la peine a demeler si je soubaite plus de virre que de mourir.

J'admire, Madame, moy meme ma hardiesse comment j'ose vous cerire de la maniere que je fais; mais aussi comment pourrois je mieux vous marquer la confiance que j'ay en vos bontéz, qu'en yous exprimant avec une telle sineerité, tout ee qui se passe dans le fonds de mon coeur. Ce ne sont pas des plaintes que je vous produis, a Dieu ne plaise que je me lasse de souffrir dans ce monde les peines aussi justement deues a mes pechez. Il seroit trop dangereux pour moy de souhaiter un changement de vie rempli de prosperitéz mondaines, ainsi je ne fait precisement que me montrer a vous. Madame, puisque vous continuez eucore vous souvenir de moy, et vous m'avez promis de ne me pas oublier lorsque vous etes dans votre prie - Dieu, et votre assureuce me console infinement plus que les dedain des Princes et des Cardinaux m'aflige, lorsqu'ils ne font pas reponse a mes lettres. Mais quelle chute fais je de la spiritualité a l'humanité? ear ee n'est que la derniere qui me porte ainsi a vous expliquer l'enigme par laquelle j'ay commencé ma presente: mais faut il que je condamne ma sincerité? ce que ma prudence suggereroit certainement a faire, si je ne me souvenois pas que j'eeris a V. A. R. enuemie de tout deguisement; et ee n'est justement que par la, que je veux vous marquer, Madame, la grandeur de la consolation, et du contentement que j'ay de recevoir vos lettres, et de me sentir attaché à vous par des sentimens aussi respectueux qui sont sinceres, etant, Madame, de Votre Altesse Royale le tres humble et tres obeissant serviteur et Cousin Francois Prince m. p. - A Rodostot 22. Janvier 1723.

(Eigenhändiges Original.)

39.

Schreiben desselben an dieselbe. Rodosto, 25. Okt. 1723.

Madame! Peu s'en faut que je n'emploie des expression assez usitées en accusant les mauvaises influences de mon etoile, voiant le

retour d'une de mes lettres, que je me suis donné l'honneur d'ecrire a V. A. B. le 16 du mois de Mars: Car l'aiant mise dans l'envelope de la feu Princesse, arrivée apres sa mort; elle m'a etê renvoiée trempee dans du vinaigre, et accommodée d'une façon que je n'osois prendre la liberté de la luy envoier cachetée comme elle a eté. Mais en meme temps comme je l'avois ecrite sur le sujet du compliment sur le mariage de M", de Valois, i'av cru qu'il est necessaire de la joindre à ma presente pour que vous fussiez d'autant plus convaincue, Madame, que le sincere attachement que j'ay pour votre personne, est incapable de manquer a son devoir, auquel je veux aussi satisfaire par ma presente au sujet du mariage de Mar, de Beaujolois, que les dernicres gazettes m'ont annoncé. Pour ce qui concerne les autres articles de cette vieille et maltraitée lettre cy jointe, n'est plus de saison je l'avoue: car votre deruiere lettre du 6 May m'eclaireit et tranquilise entierement mes troubles, d'autant plus que votre bonté l'a remplie d'expressions fortes et si sinceres des sentimens favorables que V. A. R. a pour moy, que je remercie Dieu des troubles et des peines que j'ay endurées, puisqu'elles m'ont attiré une consolation aussi sensible de pouvoir etre persvadér que vous etes contente de moy, Madame, et que vous avez pour ainsi dire, excedé votre systeme en ma faveur, en entrant dans des matieres dont je n'auroit jamais osé vous parler, si la necessité de me justifier a vos yeux ne m'eut forcé. La declaration que M. le duc d'Orlcaus vous a envoiée, Madame, et laquelle vous avez eu la bonte de joindre a votre lettre, est bien consolante pour moy, puisque ce prince rend justice à mon caractere: et en effet tout cc qu'il a eu la bonté de faire pour moy, et ce qu'il ma fait scavoir par M. le C'. de Toulouze, a eu toujours du raport aux explications qu'il vous a données. De maniere que j'aurois eu grand tort de soubçoner quelque changement dans ses sentimens, si votre lettre ne m'eu donné la connoissance des faux rapports qu'on a fait sur mon sujet. Je ne serois qu'a deui resigné à la volonte de Dieu, si je ne me contentois pas de tout cc que le susdit ecrit contient. Car voiant les raison par les quelles on est eutre dans des engagemens qui m'ont causé tant de peine, et les quelles on a eu la Dureté d'exiger à mon egard: il paroit evidemment que c'est la providence qui a disposé ainsi do moy, et que ce n'est que d'elle que je dois attendre des hereuses conjonctures qui me puissent reconduire en France: car il faudroit etre plus depouillé que je ne suis de

l'humanité, pour ne pas souhaiter (si c'est la volonté de Dieu) de revoir un pays, lequel mil motifs me rendent plus desirable que n'est celuy que i'habite au milieu de mil desagremens. Il est vray, Madame, que jusqu' à present j'avois lieu de me flatter que les engagemens qui me concernoient, etoient expirés par l'acceptation de la quatruple alliance par le Roy d'Espagne car si l'article dont je prend la liberté d'ajouter jey une copie, est tel dans le traité, qu'il a paru dans le public, il me paroit qu'on a stipulé pour ceux qui on suivi le parti du Roy Catholique, puisque ce prince n'avant eu aucune part dans la paix d'Utrecht, sa derniere guerre n'a eté que la continuation de celle qui a precedé le susdit traite. Le conseil de Vienne n'a eu certainement en veue que sa propre haine, quand il a exigé que je ne sois pas reçu en France si je voulois retourner. J'ay sçu les raisons par lesquelles M. le duc d'Orleans a eté obligé de luy accorder sa demande, mais toute guerre etant finie et les interets de Frauce etant aussi unis qu'ils le sont avec le Roy d'Espagne, si les sudits engagemens ont eté, pour ainsi dire, forcez auparavant, ils seront malheureusement pour moy volontairs dorenavant. Seroit il possible que la cour de Vienne souhconat la cour de France si elle continnoit encore d'exiger mon exclusion, ou qu'elle m'enviat ma chere solitude des Camaldules? Car quand a moy je seroit pret de angager ma parole que je ne me melerois de rien à l'insceu de M. le duc d'Orleans pourveu que je pus retonruer dans ma (?) solitude: je me promettrois meme volontiers dé n'aller jamais à Paris, car qui est ce qui pourroit exiger de moy que je n'allasse pas de temps en temps à St. Cloud? Mais peutetre Dieu veut de moy encore le depouillement du reste de mon humanité et desir qui me reste de retourner en France.

La fin detestable de Brenner m'a fait voir ce qu'est l'homme abandonné a luy meme, tel esprit qu'il puisse avoir; Dieu par se misericorde avoit deja unefois retiré le dit Brenner d'un accez de manie l'année auparavant que je suis sorti de France, on a trouvé une epée nue sons son chevet, et a peine son valet le pouvoit il empecher qu'il ne se precipitat de la fenetre de l'hotel de Transylvanie. Je n'avois pas lieu de croire que le jeu eut en menquement de foy dans la providence: cer au commencement de la guerre de Hongrie ayant eté secretaire de l'archeveque de Collocza, lequel l'Empereur Leopold avoit envoié pour menager la paix; de ne l'ay pi attirer dans mon parti qu'en luy promettant que je luy procurerois un benefice en

France, car le feu Roy m'avoit autorisé de luy faire cette promesse. Il m'a revelé des affaires tres importantes, et il a mis au jour toute l'intrique de la cour de Vienne, croiant que le dit benefice en France le mettroit à l'abri de la poursuite de la dite cour quand meme la guerre de Hongrie n'auroit pas une heureuse fin; mais n'aiant rien pû obtenir en sa faveur ni apres di Roy defunt lequel m'avoit donné une promesse formelle, ni aupres du M. le duc d'Orleans il s'est vû decheu de toute esperance, car il croioit que sa tete etoit capable de porter des mitres et des chapeaux ronges meme; il a desespere de mes affaires entierrement, et il a cru qu'il pourroit manager de pain aprés ma mort. Je lisois, pour ainsi dire, ces pensées dans sa tete à l'occasion de l'accez de sa manie, et M. le duc d'Orleans se pourroit souvenir que je luy ay dit à l'occasion de mes derniers eutretiens que i'av eu avec luy, que je crojois Brenner capable de me trahir s'il ne luy donnoit quelque benefice. C'est la raison que je ne luy ay donné aucune part dans le maniment de mes deniers, mais il a trouvé le moven de s'emparer de mes fonds contre mon intention et instruction que je luy av laissé, s'etant imaginé qu'il s'excuseroit aupres de moy par les gros profits qu'il envisageoit pour moy et pour lny à la occasion des billets, mais comme il voioit que je n'entrois pas dans ses veucs et que ic desaprouvois sa conduite, dechu de toute ressource. se trouvant entiercment coupable d'avoir agi contre mes intentions n'avant en en meme temps aucune connoissance fonciere de mes affaires dont la trahison luy cut pû attirer la faveur de la cour de Vienne : frappé donc de la representation d'un triste avenir que son esprit ambiticux rendoit d'autant plus vif, que sa science purement humaine etoit destituée de toute pieté, je ne me suis pas etonné lorsque j'ay appri qu'il a suivi l'exemple de tant d'anciens philosophes paieus. C'est un exemple si sensible Madame, de la foiblesse de l'esprit humain et de son impuissance de se soutenir dans la veue des adversites, que puisque vous vous etes souvenu de ce malhereux, j'ay eru que vous m'exeuserez sur ce que je rapporte tout au long son histoire. Sa consideration à servi a me faire connoître ce que je serois dans mes adversitez et envisagement de mon etat, si la grace de Dieu ne me soutenoit pas; car il me scroit trop ernel de me voir si vivement pursuivi par l'Empereur, qu'il ne me voudroit pas accorder la consolation de demeurer dans de pays chretiens si cela dependoit de luy seul, ct que n'a-t-il pas fait iev pour me faire releguer dans

les extremités d'Asic, de me voir, dis je, expose à tous les changemens de cet Empire lunatique, duque je dois stendre mon pain quotidien : d'avoir deux fils reduits dans un etat bien indigne de leur naissance, à la reille, pour ainsi dire, d'apprendre quelque nouvell impreveue de leurs mariages. Car quand mene je voudrois m'imaginer quelque accommodement avec la cour de Vienne, jo n'y squurois penser sans danger tandis que je serois dans ce pays ey, et c'est ce qui devroit encore sugmenter mon d'esir de rebourner en France. Non, non, Madme, sans fouiller l'avenir, le present dont je parie à V. A. R. seroit capable de me fiire tourner la tete, si la foy et ma resignation à la volunt de Delue une me rassurpeint pas.

Si j'eusse eté informé, Madame, de tous les chagrins si sensibles, et des evenemens aussi affligeans qui vous sont arrivez cette année. dans lenrs temps; je me flatte que V. A. R. est persvadee que j'eusse partagé avec elle la sensibilité et la douleur mais ne les ayant sçus qu'apres qu'ils sont passez, il ne me rest qu'à remercier Dieu de tout ce qu'il a fait pour vous par rapport aux graces qu'il vous à données d'endurer tant d'afflictions, et qu'il vous a conservée avec toute votre famille Roiale. Oseray je vous faire un detail iey de tout ce qui m'est arrivé à mon tour depnis ma derniere lettre que je vous ay ecrit, Madame, sur le funeste evenement que yous m'avez annoncé, J'etois encore dans la ville que je suis venu habiter de noveau, depuis environ quinze jours, lorsque je vous ecrivis: mais certainement si j'eusse tardé seulement deux jours de depecher ma lettre, j'aurois eu scrupule de le faire, par rapport à la contagion qui s'etoit mise dans ma maison. Il est vray que la charité m'avoit suggeré de recevoir le Comte de Bereseny avec la Courtesse sa femme, dans ma maison, quevqu'il eu deja perdu son aumonier avec cinq ou six de ses domestiques. Mon medecin qui se cru frappé du meme mal, a eté à l'extremité pendant plusieurs jours. Les corps morts passoient tres souvent pendant la journée sous mes fenetres, mais je ne pouvoit pas me determiner a sortir de la ville sans faire les obseques, et prendre le dueil ponr la Princesse defunte. Tout le monde se portoit bien dans ma maison lorsque je troussay mon bagage, et fixay mon campement sur une hauteur eloigné de deux heures de chemin d'iey: mais à peine y fus je trois jours, que la peste se manifeste dans la maison que je quittay à la ville, et mon officier l'avoit portée au camp sans qu'il ait eté soubçoné de ce mal pendant sa maladie, que le troisieme Fontes. Abth. II. Bd. XVU.

jour qu'il mourat à dix pas de ma cuisine, et à l'heure qu'on servoit le diné. Le mal s'est communiqué aux autres par la suite sans m'accabler du nombre des malades à la fois, en sorte que les uns se guerissant rendojent l'esperance de la santé que l'on perd ordinairement quand on est attaqué de ce mal. Et en meme temps un autre monroit lorsqu'on le croioit le moins, pour nous faire souvenir continuellement du danger dans lequel nous etions: Parceque la charité ne me permettant pas d'abandonner les malades et mon petit troupean, ne me permettoit pas non plus d'empecher rigoureusement la communication entre cenx qui etoient infectés; en sorte que nous etions tous exposé de la meme maniere. Je passay la moitié de Juin et le mois de Juillet dans cette situation, et au commencement du mois d'aôut je ne avois plus de malades dans mon camp, lorsque le comte Esterhazy, le pere de celuy que je eu l'honneur de vous recommander, vint de son camp diner avec moy en parfaite santé. Mais le soir à son retour avant eté attaqué, je luy ay envoié mon medecin le lendemain, qui le trouva hors de l'usage de ses sens qu'il luy a cependant rendu le meme jour. Et le troisieme jour il vient me rapporter qu'il ne croioit pas qu'il fut attaqué de la peste, mais seulement de la fievre chaude comme on appelle en Allemagne, et qu'il avoit de l'esperence pour sa guerison s'il parvenoit jusqu'au quatrieme jour, dont le commencement su le dernier de sa vie. Voila une nouvelle allarme, et sujet de croire que l'infection etoit encore parmi nons, laquelle pourroit etre manifestée d'un moment à l'autre dans celuy meme qui paroissoit aussi sain que l'etoit le pauvre Comte Esterhazy, gros et gras et d'un temperament joieux. Je vous avoue, Madame, que tels evenemens accompagnez de plusieurs circonstances assez effraiantes, m'ont toujours conservé dans le souvenir continuel du dernier moment de ma vie. Je n'eu aurois pas differé un seul de faire mes dernieres dispositions, mais à peine commençois je à songer à ce que je dois à ceux qui me sont attachez, les moiens les plus essentiels me manquoient à satisfaire à mon devoir: car la journée consomme ce que l'on me fournit icy, et j'eus peur que le vent n'emporta mes papiers, en France, auxquels consiste tout mon bien. Je suis assuré, Madame, que votre coeur genereux et bienfaisant sentira la disposition dans laquelle j'etois; et de laquelle je ne seray pas exempt, tandis que je n'ay d'autre secours que celuy que je recois d'icy. Dieu m'a delivré depuis ce temps de tout accident funeste, et le mal ayant cessé aussi dans la ville, je laissay passé le temps ordinaire qu'on observe par precaution: Mais les vents frais m'obligerent enfin d'entrer le 10. de ce mois avec toute ma maison, dans mes cages; sans pouvoir etre assuré de quelle maniere je passeray l'hiyer, puisqu'on est toujours exposé à cette maladie qui regne quasi continuellement a Constantinople, sans que les habitans de part et d'autre prennent des precautions. Avez donc la bonté de juger vous meme, Madame, des raisons que j'ay de souhaiter d'etre dans des pays chretiens; mais en meme temps combien il m'est douleureux de penser qu'aucun de ceux cy ne soit plus habitable pour moy, hors l'Espagne, dans laquelle je pourroit bien me batir un chateau, mais je n'aurois pas de revenus pour y vivre si je prenois brusquement mon parti. L'experience ne fait connoître que malgré sa bonne volonté M. le duc d'Orleans n'est pas en etat de me secourir par les paiemens exacts des bienfaits du Roy; et que le regne d'un jeune Roy augmentra toujours la depense au lieu de la diminuer; En sorte que je delibere actuellement, si je ne devrois pas souhaiter d'emploier la bienveillance et l'amitié, qu'il a pour moy, pour obtenir quelque secuurs du Roy d'Espagne, pour que ie puisse vivre avec plus de tranquilité que ic ne fais icv. dans quelque coin des Etats de ce prince. Accusez, Madame, de indiscretion la franchise et la naiveté avec la quelle je vous parle, taut que vous voudrez: je ne scaurois m'accuser sur ce que je vous parle comme ie pense. Et si je paroissois reprehensible devant yous, cc seroit à moy d'accuser votre bonte avec laquelle vous voulez bien vous interesser pour tout ce qui me regarde, de ce qu'elle m'inspire tant de hardiesse d'oser yous parler aussi franchement que je fais. Je ne scaurois desayouer que cette prevojance et ces inquietudes dans lesquelles je parois vous ecrire, ne soient des effets de la malhereuse humanité qui reside toujours en moy; mais il me semble aussi que ma tranquilité seroit un effet de la paresse et nonchalance, et d'une insensibilite pareille à celle des pierres, si je n'etois pas touché de plusieurs circonstance et des maux des autres qui representent chaque jonr devant ma charité. Car pour ce qui concerne ma propre satisfaction, Dieu scait uniquement ce qui en est, parceque c'est luy qui m'a inspiré de la souhaiter. Ma barbe s'allonge journallement, mais cette partie qui crôit encore dans mon chetif corps, ne tend plus que vers la terre. Je ne songe pas en ecrivant ma lettre qu'elle perdroit le plus en sortant de ce pays, parceque de venerable qu'elle est icy elle deviendroit ridicule ou pour le moins extraordinaire ailleurs. Je voudrois, Madame, pouvoir entretenir V. A. R. de sujets plus gays, puisqu'elle a tant de bonté de s'interesser pour moy; mais je prends si peu de part dans tout ee qui arrive dans ee pays ey, que rien quasi ne parvient à me connoissance.

Je suis persvadé qu'elle se sera souvenue de moy lorsqu'elle aura lû ce qui s'est passe à la diette de Hongrie. Si tout le monde etoit attentif combien on est responsable devant Dieu lorsque on fait parler les autres malgré eux, on n'iroit pas si vitte dans ces sortes de conionetures. Dieu m'a appris d'adorer sa providence dans tous les evenemens, soit qu'ils me plaisent ou qu'ils me deplaisent il nous doit suffire qu'elle ne sera pas trompée dans ses desseins, et que tout reviendra à sa gloire; car les hommes propose, et e'est Dieu qui dispose. Ce doit etre une consolation pour moy, et ie n'en scaurois trouver une plus solide qu'en me somnettant de plus en plus à la supreme volonté, la priant autant que mes foiblesses le premettent, pour la conservation de V. A. R. à laquelle je souhaite plus de consolation pour l'année que nous allons commencer par sa grace, qu'elle n'en a eu en celle y, dont nous avons commeneé le dernier quartier. Je prends, Madame, cette precaution de peur que mon second compliment ne vienne trop tard, comptant d'aillieurs sclon les mesures, que i'observe dans mes correspondances, que ma presente luy sera rendue à la fin de Decembre. Il est certain que je ne discontinueray pas mes voeux, dans le fonds de mon coeur, etant avec un respectueux attachement, et veneration qui vous est dûe, Madame, de Votre Altesse Royalle, le tres humble et tres obeissant serviteur et cousin Franeois Prince m. p. - (Ohne Datum, jedoch ohne Zweifel aus Rodosto im Anfange Octobers 1723. A. d. A.) \*)

(Original.)

40.

Sehreiben Rákóezy's an den Grafen Morville. Bodosto, 3. März 1724.

M. le Marechal de Tessé et M. d'O m'ayant informé, Monsieur, des sentimens favorables que vous avez pour moy, je me sens obligé de vous temoigné ma juste reconnoissance: mais puisqu'en meme

. .

<sup>\*)</sup> Dahin ist das Datum in der Überschrift zu berichtigen.

temps ils m'out mande que vos memes pensées s'etendent en cela jusqu'à la goire et à l'intered de la France, j'ye 4fe rempti de joyre, je l'avoue, de voir en vous un ministre à la tête des affaires etrangeres, qui prend de tels points de veue que je n'uy jameis perdu. Que ma façon d'ecrire et surtout la longueur dem alter, ne vous etonne done pas, je vous en prie; car tout m'a paru necessaire de vous etre mandé, et tout vous y tiendra dans le meme point de veue.

Je sgais par un principe incontestable de la mathematique, qu'un corps deplacé de sa situation naturelle, qui est son equilibre ne fait que chanceler, et cette consideration m'a fait connoitre, qu'un prince deplacé de son throne ne sçauroit soutenir sa grandeur saus faire de faux pas a chaque moment; ainsi la qualité de Comte de Charoch m'est dereaue tres chere depuis que celle de prince s'est rendue ouereuse, je m'attache done toujours à la premiere, pour pouvoir vous parler avec un entire repanchement de coeur.

La copie du discours que j'ay tenu au feu Roy de glorieuse memoire, en arrivant en France, N. 1, la lettre que j'ecrivis peu de temps apres mon arrivée. No. 2, et enfin ce que je dis apres la paix d'Utrecht à ce grand Roy, No. 3, vous mettront au fait du commencement, de la continuation et de la fin de la guerre que j'ay fait, et dont Dieu a ainsi disposé que la France et l'Espagne ont tiré plus d'utilité que moy. A Dieu ne plaise que je me plaigne de ce que i'av eté abandonne à la paix de Rastadt, car i'av bien veu, et le feu Roy m'avoit meme publiquement declaré avec une bouté approchante à la tendresse, qu'il n'avoit pu faire autrement; et au reste cette meme bonté qu'il m'a toujours continuée avoit si bien adouei mon etat, que mon devoir à part, la douceur de la vie que je menois à sa cour paroissoit plus agreable à mon naturel, que la vie gerante du throne duquel Deu m'avoit fait descendre. Je erus d'avoir tout perdu lorsque je vis mourir ee graud Roy, et sachant le grand derangement des finances, j'etois persvadé que feu M. d'Orleans, malgré l'amitié qu'il avoit toujours marquée ne seroit pas en etat de continuer les bienfaits du feu Roy; ainsi je poursuivis le plan que j'avois formé la derniere année de sa vie, et je me retiray dans la solitude, pour que le monde ne vit en moy un spectaele d'un prince pauvre, et aprés tant de promesses, presque abandonné de la France. Dieu par sa misericordie infinie aveit si bien secondé ce dessein convenable à mon salut, que bien loin de m'ennuyer dans la susdite solitude, je la regretterois encore si les devoirs pesants de prince et mes engagemens ne m'eussent pas obligé de la quitter.

A peine la regence de feu M. le duc d'Orleans commença-t-elle. que la cour de Vienne m'attaqua par un endroit bien sensible. Pentereider a eu l'effronterie de demander qu'on me fit sortir de France; M. Dhuxelles president du conseil des affaires etrangeres, commencoit a faire des difficultés d'admettre mon ministre à la audiance. J' ctois penetré de douleur, je l'avoue, en voiant ce procedé si peu utile, et si contraire à la gloire de la France, mais ayant fait connoître mes sentimens à M. le due d'Orleans par une lettre No. 4. cette affaire fut remediée. Je ne rapelle tous ces evenemes que pour vous mettre au fait de tout ce qui est arrivé à mon egard, opposé à l'interet et à la gloire de la couronne, saus aucune necessité ou utilité pour l'etat. Mais Dieu qui avoit ses desseins sur moy a bien voulu m'exposer icy aux derniers dangers, humiliations, et aneantissemens. Le memoire No. 5. que j'avois lu au feu Duc Regent en presence de M. le Comte de Toulouze et du marcehal Dhuxelles, vous instruira du plan que j'avois formé pour l'interet et l'utilité de la France, et on etoit convenu qu'on in'aideroit en tout, sous main, et en suite la lettre du Grand Seigneur qui m'invitoit à passer dans ses etats, avec de promesses magnifiques, et enticrement conforme au susdit plan, m'a determiné de partir, comme vous verrez tout cela repeté en suivant la lecture des copies cy jointes, et la lettre que ecrivis a Madame, No. 6 vous donnera enfin une ample connoissance de tout ce qui m'est arrivé de contraire à ce dont on etoit convenu. Je n'ay jamais attribué à M. d'Orleans l'engagement de ne me pas recevoir en France, maix aux façons de penser du Cardinal; il est cependant certain que s'etoit le calice le plus amer, qu'on m'a fait avaler.

En sortant de France j'avois eté obligé de quitté la qualité paisible du Comte de Charoch et au premier pas que je fis j'heurtay contre l'ambassadeur de France icy; je ne pourois pas m'imaginer qu'il pretendit plus que les ambassadeurs ses predecesseurs, avec les quels j'avois eté autrecioi en correspondance; la courtoisie que je leur donnois, etoit, le tres obligé a vous rendre service, et celuy-ey pretendoit tres heumble et tres obeissant serviceur, ce que je ne donnois qu'a son maitre, et a peine etois je debarqué a Gallipoli, j'ay bien veu qu'il etoit choqué, m'ayant repondu par une adresse d'un non emprunté, a la lettre par laquelle je donnois avis à ce ministre de mon arrivée. Cet ambassadeur arriva à Adrianople peu de temps apres moy, en dessein la traverser la paix des Turcs; le ministre que le Roy d'Espagne avoit envoié aupres de moy y etoit deja, et par la contenance du ministre de France, les ministres de la porte eurrent lieu de croire que le Roy son maître n'avoit gueres de consideration pour moy, Avant son arrivée je m'etois deja apperçu que tous les conseils des Turcs tendoit à la paix, et qu'ils n'etoient ni capables ni en etat de suivre mes conscils à la guerre, ni d'executer le plan que j'avois formé, ainsi bien loin de m'opposer a la paix, je formay le dessein de leur persuader, qu'ils demandassent la mediation des Roys de France, de Pologne, de Prusse, et du Czar de Moscovie, conjointement à celle des Auglois et de Hollandais qu'ils avoient deja demandée. J'avois ecrit au pape desfunt pour ce meme sujet, et mon system etoit de former deu congrez en meme temps, un pour la pacification des Turcs sur les frontieres de Pologne. Le Czar et les Roys de Pologne et de Prusse etoient alors mecontens de l'Empereur, et je m'imaginois que dans ce grand concours de toutes les puissances de l'Europe, on auroit pû prescrire des bornes à l'Empereur et aux Turcs. Les ministres de la porte gouterent me proposition, ils envoierent des lettres aux susdits Roys pour les inviter a cette mediation, mais la reponse de la France qui devoit etre le pivot de la machine, tardoit trop, et l'ambassadeur s'etant bientôt retiré d'Adrianople, moy scul ne pouvant soutcuir ce projet, les Tures se precipiterent à conclure leur paix. Les Allemands mirent, pour sinsi dire, le couteau à la gorche des Turcs, et c'est en cette contenance qu'ils demandoient fierement, qu'on me livrat à eux lié de chaines. A qui dois ie. Mon Dieu, qu'a votre seule misericorde, la fermeté avec la quelle le Graud Seigneur à declaré qu'il aimeroit mieux bazarder la perte de sa capitale, que de faire une telle demarche contraire à sa loy, et a l'honneur de son Empire? Depuis la conclusion de cette paix, je ne me suis souteuu dans l'esprit de la porte que par moy meme, etant entierement abandonné de la France, dont le ministre continué toute sa fierté d'ambassadeur à mon egard; je veux cependant croire qu'il ne me nuisoit pas; mais quoyque dans plusieurs occasions j'ay bajssé mon pavillon, il est certain qu'outre les paroles bien messurées et bien arangées, quand meme il aurois eu envie de me soutenir, il n'avoit aucun ordre de le faire.

Vous scavez Monsieur, que peu de temps apres des la paix Tures la guerre fut declarée en France contre l'Espagne, pendant sa durée je menageay l'esprit du Grand Visir dans plusieurs entrevues que i eus avec ce ministre pour persyader à la porte de conclure une paix perpetuelle avec le Czar de Moscovie, et apres avoir reussi de cote des Turcs, je portay le Czar d'envoyer icy un ministre qui reussi heureusement dans sa negociation. Cette affaire me donna un peu de relief dans l'esprit de la porte, d'autant plus que le Czar fort brouillé alors avec la cour de Vienne, leur donnoit quelque esperance qu'il pourroit bien concourir dans mon retablissement dans ma principauté: mais la susdite guerre nouvellement alluméé en France etoit un coup de massue qui m'etourdissoit de nouveau, dont le Czar ressentit aussi les effets, et ce prince s'est bientôt retire dans sa coquille. L'ambassadeur de l'Empereur arriva icy dans ce meme temps avec ordre de demander fierement à la porte qu'on me releguat dans les extremitez d'Asie, puisque je brouillois toute l'Europe, et tel veritable qu'il ait eté, qui est ce qui pourroit croire l'extravagance de sa proposition? puisqu'il a ete assez impudeut de demander mou eloignement de la part de tout l'Empire: une telle demande cependant bien loin de me perdre, fit acroire aux Turcs que je meritois leur consideration, et ils me proposerent avec des manieres tres honnetes que ie fairois grand plaisir au Visir en demandant de changer ma demeure, car le Grand Seigneur ne vouloit nullement consentir que cela se fit contre mon gré. En tout cecy i'allois a mon tour audevaut d'eux et j'obligay infiniment ces ministres. Avant mon depart de Yenikuv i'av eu une longue entreveue avec le Visir dans sa maison de plaisance. et comme dans ce temps on commencoit deia a parler du congrez pour la paix à Versailles, je luy fis voir qu'il seroit de l'utilité de la porte. d'envoier un ambassadeur en France, parcequ'il y a bien des puissances dans la chretienté mecontantes de la grandeur de l'Empereur, lesquelles n'osoient se declarer ouvertement: mais quand l'ambassadeur turc seroit a portée du susdit congrez, il pouroit adroitement sonder leur esprit par les moiens que je faciliterois. Je ne scai pas si l'ambassadeur de France a concouru ou non dans le demande de cette ambassade, mais il est certain que les Turcs suivirent mon projet dans cette mission, et leur ambassadeur a cu l'ordre de sonder l' esprit du Cardinal à mon egard et de luy proposer, s'il le trouveroit favorable, que la porte etoit disposée de concourir à mon retablissement. Mais l'ambassadeur ture a son retour m'a fait dire que ie ne devois compter en rien sur la France, car le ministre m'etoit si contraire qu'il n'a rien osé proposer de ce qui me regardoit, aussi je sentis bientôt les effets de la dechute de l'opinion que la porte avoit de moy, par le retranchement en partie de l'argent qu'on fournissoit a ma subsistance; en sorte que ne recevant plus les bienfaits du Roy en France non plus, ie ne pouvoit plus longtemps cacher ma misere, eontraint de representer aux yeux de toute l'Europe la figure d'un prince entierement abandonné de la France malgré ses promesses sollennelles. La vie me seroit devenue ennuveuse sans la bonté de Dieu, dans la veue continuelle de ma pauvreté qui me toucheroit moins, si je ne voiois pas la misere des autres seigneurs de Hongrie qui sont encore avec moy on en Pologne, entrainez par leur fidelité envers moy, et par l'esperance que j'etois autrefois authorisé de leur donner de la part du Roy, qu'il pourvoira à leur subsistance comme il avoit fait en effet par le secours de 40 mil livres par an qu'il me donnoit nour pouvoir fournir à leur subsistance, outre les cent mil livres que le tresor royal me pajoit, et mes fonds privilegiés placés sur la maison de ville.

Le congrez pour la pacification de l'Europe etant pret de s'ouvrir, ie erus de pouvoir profiter au moins de 8, article de la quadruple alliance solennellement stipulé en favour de ceux qui ont suivi le parti du Roy d'Espagne, parceque j'avois des lettres de ce Roy par lesquelles il m'avoit deia promis de soutenir mes interets au congrés d'Utrecht, et il m'avoit reiteré ees assurances par son ministre depuis que je suis dans ce pays cy. J'ay donc envoyé à l'occasion du passage de l'ambassadeur ture, le S'. Bon, mon gentilhomme orde et colonel, pour communiquer ses instructions à M. d'Orleans, par M. le comte de Toulouze, qui le fit en presence du Cardinal, et de passer ensuite en Espagne pour menager mes interets à cette cour. Le Cardinal me fit en cette occasion toutes les avances que je pouvois souhaiter de luy, disant que c'etoit le moins que la France devoit faire pour moy; il luy accorda des passeports, et il promit que l'ambassadeur de France auroit ordre de le soutenir à la cour de Madrid. J'avois concu quelque esperance de l'honneté apparante du ministre, et quelque mois aprés à l'occasion d'un bruit sourd repandu dans l'Italie, que la France de concert avec l'Espagne, avoient formé le dessein de faire donner les deux Sieiles au Pretendant pour qu'il ceda son droit sur l'Angleterre, je manday le memoire No. 7 au Cardinal, comme une selle à tout cheval, pour voire qu'il repondroit. Je sçus bientôt aprés que les recommendations en ma faveur en Espagne, ne consistoient qu' en simple ordre à l'ambassadeur, de declarer que j' etois honnete homme et d'une pieté soilée (à ce qu'il disoit), et que je meritois les bienfaits du Roy, puisqu' en demeurant à ans les catats du Grand seigence, je pourrois un jour devenir ulte à ses interets. Je crus qu'il etoit necessaire de le detromper du dernier parti de cette laconique recommendation qui paroit avoir eté faite en frevur d'un pautve mendiatu, mais comme il comencit de cacher su Cardinal que je savois les ordres qu'il avoit donnés, je pris le parti d'ecrire à feu Mi. deu d'o d'Ordenna la lettre No. Mi. deu d'o d'ordenna la lettre No. Mi. deu d'o d'ordenna la lettre No.

De ces abregé de mon histoire, vous verrez, Monsieur, combien de fois, et en combieu de manieres, on a terni la gloire de la France en ma personne, vous verrez, dis je, en quel etat je se (sic) suis enfin reduit, et dans quelle langueur je dois attendre la fin de cette miserable vie, comme la seule ressource apparente pour finir mes malheurs, et mettre ainsi au comble la joye de ceux, qui m'ont tant de fois dit et redit, que la France etoit un hopital des princes qu'elle rendoit malhereux.

Je pourrois avancer hardiment que cet eat miserable dans lequel les Hongrois qui etionic tiey à la suite de l'ambassadeur de l'Empereur, m'ont seu etre, a eté en parti cause que la nation dechne de toute esperance, a si mai soutenu à la derniere diette de Presbourg la declaration que l'Empereur regnant leur fit à son avenement à la couronne, qu'aprés son decés sans heritier mâle les Etats retournassent dans leur primitive liberté d'eire leur Roy.

Je me consolerois en quelque façon, si tout ce que je souffre pouvoit tourner à l'arantage de la France, mais en verité l'attachement bereditaire que j'ay pour elle, et si j'ose dire, la tendresse que je sens pour le sang de Louis 14., me rend insupportable à moy meme, lorsque je pense que par ma misere je donne occasion de medire d'elle, dautant plus qui on sçait que ce ne sont pas le jeux, le luxe, oe ninfin mon propre dereglement qui m'a mis dans cet etat; car de tant de prince de mon rang, auxquels la France à accordé sa protection qui ent ce qui se fut contenté de moins, au qui se fut reduit avec autant de plaisir que je le fis, dans un estat de particulier pour n'etre pas à charge à l'etat? o n'eroirdi que ma situation ne me peut rien

fournir de plus douleureux, mais ou en serois je sans votre grace, o mon Dieul lorsque je pense que j' ay au monde deux enfans exposez au sort que vous sçavez deja, Monsieur, par la lettre que j'avois ecrite au Marechal de Tessé.

Je vous av promis de parler avec effusion de coeur, vous voyez que je poursuis mon destein avec autant moins de retenue, que par votre canal je me produis aux yeux d'un prince premier ministre, heritier du sang et dens sentimens de heros, qui ont toujours eu un attachement et un zele destingué pour la gloire de la France, et l'histoire de cette monarchie est le veritable temoin qu'ils ont soutenu ce meme interet, c'est a dire celuy de la veritable gloire du Roy, dans les temps meme qu'il paroissoit avoir pris d'autres engagemens, car ils etoient toujours ennemis des champions que les nuits produisoient tels rougis qu'ils etoient par des pourpres etrangeres. Je ne demande que le retablissement de la gloire de la France en moy, de la maniere qui convient à son repos et à son ctat present. Le prince à qui l'ay mon recours, connoit l'attachement que i'ay pour sa personne, et j'ay eu tant de marques de son amitié, que j'ay lieu de croire qu'il me mettra en etat de sortir enfin de ce pays, ou je ne peut jamais etre utile, ni à la France, ni à mov, ainsi sans vouloir rien luy prescrire, je crois qu'il m'est permis de proposer tout ce que je suis persuadé qu'on pourroit faire pour moy. Je laisse à M. le Duc, de juger et de choisir ee qui est convenable aux conjonctures presentes.

J'ay prié M. le Marechal de Teasé de vous presenter le St. Bon sorqu'il arrivera Paris, pour qu'il vous donne un compte caste de ses commissions; je sçay deja que le Roy d'Espagne s'etoit resolu d'agir conjointement avec la France en ma faveur à Cambray; aissi pour ne pas faire des propositions indiscretes sur les negociations qu' on pourroit entamer dans ce lieu en ma faveur, Je soubuitérois en premier lieu de passer en France, ce que je pourrois faire, si on me paioit de mes arrerages, et que l'ambassadeur de France à la porte out ordre de declarre icy, que le Roy croiroit convenable à mes propres interets, lesquels pourroient un jour rejallir sur ceux de la porte avec utilité, que je retournasse en France ensuite du desir que j' en ay moy meme, que le Roy et oliv le presudé que le grand Seigneur envisagera sa propre gloire en cette oceasion aussi bien que l'estime que le Roy a pour ma persoance ensuite de sentimess de son bisayeul;

qu'eufin la porte considerera aussi les egard que j'ay eu pour la lettre par laquelle le Grand Seigneur m'envita de passer dans ses etats, et la confiance avec la quelle je me suis resolu de mopriser les dangers qu'une guerre commencée par la perte de deux batailles me pouvoit representer : en sorte que le Roy ne doutit nullement que le Grand Seigneur ne voulut continuer sa protection envers ceux que je voudrois laisser icy, et qu'il laissera meme sa porte toujours ourcrite pour moy aussi en cas que mes interets exigeassent mon retour. Je mets ce dernier article tout exprés pour tenir les idées des Tures en suspend, et pour leur douncr plus d'etendu. Si Die une reconduit en France, je ne demande d'autre traitenent que celuy que le feu Roy m'avoit accordé à l'occasion de ma premiere entreveue; et je m'enfoncerois avec plus de plasir que jamais dans ma solitude, d'ou etant plus a portée, je verrois de plus prés e qu'on pourra faire pour moy à Cambry dans les coujouctures presentes.

Mais comme le congrez pourroit etre à su fiu, j'instruiray le S'. Bon de mes veues, afinqu'en attendant meme, M. le Duc puisse decider de mon sort si le cas le pressoit, car je suis aveugle dens la situation de l'Europe, mais tout ee que je vois me persuade que l'Empereur n'est nullement en etat de rompre le congrez quand meme la France et l'Espagne me declarant bautement interessé dans le parti d' Espagne, demanderoit pour moy la restitution de ma principaute. d'autant mieux que la France et l'Espagne m'ayant reconnu pour Prince de Transylvanie, se trouvent engagées de me maintenir, puisque ni dans la paix d'Utrecht ni dans celle de Rastadt, il n'a rien eté stipulé qui puisse etre contraire à mes interets; en sorte qu'on ne pouvoit avec justice m'exclure du 8". article de la quadruple allience, soit en ec qui peut concerner ma principaute, soit en se qui regarde les biens hereditaires de ma maison en Hongrie, conjointement avec ceux qui par l'attachement qu'ils ont eu pour moy, ont eté attachez à l'Espagne par moy. Je suis persuade que les ministres de l'Empercur feront hieu du bruit lorsqu'ils entendront preferer mon nom. mais qui est ce qui pourroit se persvader qu'ils romprout le traité pour une declaration aussi digue de deux couronnes qui la feroient?

J'instruiray aussi le S'. Bon, de quelle maniere il pourroit engager en ee meme dessein les ministres auglois et hollandois,ear l'affaire de la principauté de Transylvanie a eté deja souvent debatue en Augleterre et en Hollande a l'occasion de la paix de Utreelit, et il a eté reconnu qu'il seroit de l'interet de ces deux puissances, que la Transylvanie fut demembrée du domain de l'Empire, quand cela ne seroit que par rapport à l'interet des protestans du pays, qui pourroient jouir plus paisiblement des privileges que les loix de pais leur ont accordées sous le gouvernement de leur propre prince, qu'ils ne seauroient faire sous l'Empereur; mais vous me demanderez iev sans doute quel moyen je pourray fournir pour contraindre l'Empereur à eette restitution, quand meme on scroit resolu de le faire, et e'est à quoy ie ne seaurois repondre ie l'avoue, puisque l'Empereur est en possession de tous ee qu'il peut desirer; mais quand meme on ne regissiroit pas, il seroit touiours convenable à la gloire du Roy de faire cette proposition, au moins on obtiendroit avec plus de facilité la restitution de mes terres hereditaires à mes enfans, et le retablissement de tout ceux, qui me sont attachez, laissant mon droit sur la Transylvanie dans son etat; ear je suis bien persuadé que l'orgueil ne permettra jamais que la cour de Vienne demande que j'y renonce pour ne reconnoitre en quelle maniere que ec puisse etre ma pretension sur cette principauté.

Mais si malgré toutes mes demandes on me condamnoit à finir icy mes jours, pour le moins qu'on me soutienne dans l'esprit des Tures, et je prie M. le Due, qu'il ait soin de me faire paver regulierement et qu'il ait la bonté de faire recevoir mes papiers et contrats sur l'hotel de ville au denier porté par le privilege que le Roy m'a accorde. En finissant ma longue depeche, je vous obteste, Monsieur, de me faire seavoir aussitot que faire se pourra, la resolution de M. le Duc, nour que je sorte une fois de cet etat d'incertitude beaucoup plus cruel que le supplice recl. Je mets ainsi ma destinée entre les mains de es prince, et apres avoir fait cette premiere et derniere presentation, je prendray le resultat pour la volonté et disposition de la providence, à la quelle je me conformeray en attendant la fin de ma triste vie. Vous pourrez voir par ma façon d'ecrire la confiance que j'ay en ce que vous avez avancé vous meme, et l'esperance dans la quelle je suis, qu'en tout ce que vous fairez pour moy vous envisageres la gloire et l'interet de la France. Je suis de surplus assuré que vous seroit touché de ma situation, sachant que vous avez suceé avec le lait les sentimens de votre Ste religion, vous connoissez ses maximes, suivez les à mon egard, ear vous sçavez bien que votre ministere ne vous en exempte pas. Je sçais à mon tour ce que je vous dois en consideration de ce meme objet, et je crois qu'en vous parlant de l'estime et de la consideration que j'sy pour vous, je dirois moins qu'en disant que je suis à vous Munsieur. Le Comte de Charoch m. p. De Rodosto le 3. Mars 1720.

(Original.)

41.

### Schreiben desselben an denselben.

Rodosto, 10. September 1725.

Comme je crois, Monsieur, que vous avez encore des occasions de voir M. le Duc en particulier, je vous prie de le remercier de la continuation de ses bontés pour moy; car il peut etre assuré que prens sa bonne volonté pour des effets, autant que ma miserable situation le permet; qu'avant leu l'arrêt du Roy au Sujet de l' Etablissement du ciquautieme denier sur les Rentes, j'av counu l'etat des finances. Et il est certain qu'outre l'attachement que j'ay pour les interets de l'Etat, la seule envie que j'aurois seconder les arrangemens du ministere de Monsieur le Duc, m'auroit porté à remettre avec plaisir, au Roy tous mes fonds, comme une obole qui me reste en comparaison de ce que i'ay perdu, mais avant en meme temps receu l'information cy jointe d'Italie ma conscience ne me permet pas de m'abandonner entierement à mon penchant. Pour le contenter cependant en partie j'ay crû de ne pouvoir mieux faire que de me remettre entierement entre les mains de M. le Duc. afin qu'il retranche luy meme ce qu'il voudra, pour que je puisse etre parmi les premiers. Vous avez le plein pouvoir de faire en cela ce qu'il faut; Et à qui pourrois je mieux me confier qu'à Vous, puisque je suis entierement à Vous. François Prince m. p. - A Rodosto le 10. Septembre 1725.

(Original.)

### Schreiben Rákóczy's an den Marquis D'O. Rodosto, 29. November 1726.

Il y a si longtemps, Monsieur, que je n'ay pas receu de vos lettre que je ne sçaurois accuser la Date de la derniere, je ne vous écris pas cependant celle cy en forme de reproche: car je say bien que vous parles et agissez assez pour mes interets; c'est de quov je vous remercie mille et mille fois. Je vois d'icy combien vous etes occupé et il seroit contraire à l'amitié et à la charité que j'ay pour vous, d'exiger que vous partagiez avec moy le peu de vide de votre journée: peu s'en faut meme que je ne me fasse scrupule du dessein que j'ay formé de vous ecrire une longue epitre; vous me devez pourtant pardonner; car vous etes le seul en France à qui je puisse parler avec une entiere efusion de coeur. En premier lieu donc je vous fait mon compliment sur les marques de distinction que le Roy vous a données en vous donnant un grand prix de la vertu militaire: vous savez qu'il n'y a rien que je ne vous souhaitte de ce qui peut contribuer a votre veritable hien temporel et spirituel. Quelque grands que puissent etre les changemens arrivez chez vous, ils ne m'ont pas surpris, puisque je toujours eu cette confiance en la providence qu'elle n'abandonneroit pas la France pour toujours au desordre, en sorte que j'espere que tout y'refleurira sous le ministere d'un Cardinal Fleury, à qui je n'aurois certainement pas differé d'écrire si je ne savois que ma lettre ne l'auroit qu'ambarassé apres la declaration donnée au S'. Bon, parceque les raisons de menagement que le Roy garde à mon egard doivent s'etendre jusqu'au ministre; ainsi la raison demande qu'en menageant le susdit Cardinal je me menage mov meme. Il est certain que rien n'est plus gracieux que la susdite declaration du Roy envers moy! mais les raison que M. de Morville a ajoutées me developpent un facheux ministere : car dire que le Roy defunt ne m'a pas écrit depuis la paix d'Utrecht, et repondre aux representations que le S'. Bon a faites à savoir que malgré la liaison que la cour d'Espagne avec celle de Vienne elle me reconnoit toujours prince de Transylvanie et me traitte d'Altesse Serenissime; repondre, dis je, que cela est indifferent: car quand on reconnoit une fois un prince c'est pour toujours, c'est me faire connoitre que la France ne m'a

amais reconnu pour tel; ou si elle l'a fait (comme toutes les lettres du feu Roy et l'ordre qu'il avoit donné a Mr. Desalleurs de me reconnoitre font veir) ce u'a eté que jusqu'à la paix d'Utrecht; je ne m'attache cependant pas aux raisonnement du susdit ministre: car il foudroit auparayant qu'il fut d'accord avec luy meme; outre qu'il me seroit inutile d'approfondir cette matiere: puisquo je vois que rieu ne subsiste à mon egard de ce que ce grand Roy avoit fait pour mov. On me prie, disoit M. de Morville, que je me prête, mais un ne voit pas qu'on me met en picces; on me conteste la qualité de prince et par consequent on me range parmi de sujet rébelles à l'Empereur; on aneantit mon total et mes rentes, on me traine le payement de mes subsides, et on n'en paye que la moitié par an; et pardessus tout on me ferme les portes de la France; pourroit on en agir autrement si on seroit engagér de me contraindre à me livrer à la discretion de l'Emperenr? Je suis bien persuadé qu'on n'est pas allé jusques la: mais les susdit procedé, mon cher Marquis, me fait assez voir que l'on et las de moy, et que bien loing de se soucier, pour mieux menager la cour de Vienne, en luy marquant combien on est eloigné de soutenir mes interets, peutetre sera-t-on bien aise que je pris mon parti, et que je m'accomode avec elle. Et c'est à ecs menagemens qu'on veut que je me prête! Je vous prie done, j'obteste meme votre charité, de tirer ladessus quelques eclaircissement de M. le Cardinal de Fleury, pour que je profite des dispositions favorables dans lesquelles le Roy d'Espagno paroit etre à mon egard; et pour abreger le temps, on n'auroit qu'à donner un passeport au S'. Bon pour l'Espagne; jo luy manderois à droiture carte blanche pour le Roy nour qu'il fasse de moi ce qu'il voudrat: car n'avant aucune ressource d'un fonds fixe pour trainer le reste de ma vie si traversée, si le ministere de la porte venoit a changer par la mort ou antrement et que l'on commencat à me regarder icy, comme je suis en effet, touta-fait inutile à l'Empire, en me retrachant mon prin, exclus que ie suis de la chretienté, le seroit contraint de me rendre à l'Empereur, pour ainsy dire, la cord au col. J'ay cette confiance dans la charité et pieté de M. le Cardinal qu'il sera devant Dieu un moment d'attention sur ma situation pour entrer eu meme temps dans les sentimens que la religion et la nature m'ont imprimé pour mes enfans, et pour les scigneurs et gentil hommes hongrois, et autrez qui me sont attachez. Je viens d'essuver pour la seconde fois la peste; i'av veu cette foiscy l'buissier de ma chambre attaqué de ce mal à ma porte mourir le lendemain j'ay veu tous mes domestiques malades de fievres, qui commencoient avec des symptomes pestilentiels; enfin je me suis veu malade mov meme avec eux attaqué d'une grosse fievre qui redoubbloit, et en peu de jours elle m' a si fort decharné et affoibli que ma guerison etoit bien douteuse. Dieu mercy je ne croignoit pas la mort; mais il auroit eté inhumain de ne pas rescutir le malhereux sort dans lequel je laissois mes enfans, et tous coux qui me sont attachez, à qui à peine aurois ie pu laisser le courrant de leurs gages. Je ne connois plus de raison de politique ni d'honneur lorsqu'il s'agit de ma conscience, et quand une si triste necessité me prescrira des loix, mon accomodement avec l'Empereur deviendra facile. S'il s'agissoit de plaider, je pourrois faire voir qu'en m'otant ce que j'avois sur la maison de ville on me depouille de mon propre bien; car on sait assez que ce fonds provenoit des arrerages des subsides que le feu Roy m'avoit accordez, lesquels si j'eusse receu je n'aurois pas eté obligé d'employer tout mes revenus à la guerre, et j'aurois pû ainsy sortir avec quelque argent comptant de mes etats, au lieu que pouvant compter sur mes arrerages comme en maniere d'echange je m'en suis retirer les mains vides.

Je m'apperçois bien qu'en tout ceey je n'agis pas selon les regles de la politique mondaine: mais à l'hiun ne phisie que je fasse jamais la moindre demarche à l'inaceu du Roy tres Chretien, apres m'avoir assure de la phace qu'il m'a bien vonhu accorder dans son coeur, j'espere de la conserere par la sincertié et droiture de mes sentiments: car en tout je ne veux que ce qui me paroit que le susdite. Roy veut luy meme. Dieu est mon temoin que ce n'est que cette ne-cessité fatale que je vien de vous representer qui me pourra forcer à prendre une resolution dans laquelle je ne me retrouve pas moy meme; mais aussi je ne pouvois jamais penser comme je pense, car pe pouvois jamais m'imagliaer qu'on peut penser sur mon capitre comme of fait.

Comme toutes les representations et prieres que je fais faire depuis que je suis dans ce pays, ont eté infructueuses, comment pourrois je esperer qu'on m'accorde le passage par la France si mon sort me conduissoit en Espagne? mais peutetre les menugemens qu'on a pour le cour de Vienne rendorat en son temps ma demande fructueuse. Lisez mus presente à M. le comte de Thoulouse, je suis persuadé Fastes. Akhl. II. Bét. XVII.

qu'il sera sensible à l'etat qui m'oblige de penser d'une maniere si etrange, et que ce prince vous aidera à obtenir l'eclaircissement que je souhaitte: je l'attenderay avec impatience par vostre canal; ear on me rendroit doublement malhereux si en laissant mon sort indecis. on me fairoit negliger les conjonctures presentes. Je say deja par experience que la cour de France ne s'employera jamais en ma faveur à celle de Vienne, en sorte que si on m'abandonnoit à cette extremité, ie ne peux esperer que dans l'intervention du Roy d'Espagne pendant l'union presente de ce prince avec l'Empereur. Je suis pleinement convaincu, mon cher Marquis, que vous ne vous refuserez pas à moy dans cette coincuse conjoncture; mais je crains aussy que la politique commune des cours pourroit differer la reponse, si vous ne devenez un peu importun contre votre propre naturel. Comme j'ay dit etre dans une situation dans laquelle je ne me roconnois pas, je voudrois presque vous y mettre dans une dans laquelle vous excedassiez votre caractere, je suis persuadé, que vous aurez du reste de l'indulgence pour mes expressions, et que le Cardinal de Fleury bien loin de les trouver mauvaises, verra que mon langage est d'accord avec la politique chretienne, qui ne connoit pas de deguiscment.

Je vous regale d'un mauvais ecritur d'un de mes secretairs puisque le premier est mourant depuis presque trois mois, c'est le pauvre abée Mullot que vous m'aviez envoyé il a trois ans. Si Helissant recois quelque fonds du tresor Royal, faites luy retenir un fond pareil que l'ay destiné au S'. Bon pour ses appointemens, pour un année entier, car je depecheray incessement un autre personne pour menager mes interets en France pendent que Bon sera en Espagne, car si même on faisoit un arrengement fixe pour mon fond, je croirois la mission de l'autre profitable aux interets de la France, car etant connus et gouté du Roy et de la Reine il pouroit menager un accommodement entre les deux couronnes, et le pretexte de son voyage seroit le meme, la difference consisteroit dans les instructions que je luy donnerois de bander ou de relacher pour ainsy dire, l'art de mon accommodement avec l'Empereur. Moutrez, si vous plait, ma lettre à M. le Cardinal, car je voudrois que mon interieur fût connu de toutes les personne de pieté et charité comme luy, et je suis persvadé que son point fixe est de fair voir qu'on peut manier l'interet de l'etât selon les maximes de l'Evangile; ainsi je soumetterov avec plaisir mes lumiers aux siens, pour veu qu'il ayt la charité de me les communiquer

soit en me les communicant directement ecris au C", de Charoch qui est audessous du ceremonial, soit en me l'instruisant par votre canal, si par motiv de charité il vouloit etre instruit de mon etat, il n'aurois qu'a demander a M. de Morville la lettre que i'av cerit à ce Minister au commencement du Minister de M. le Duc, avec toutes les pieces y jointes; il seroit un fait tout à coup, et il verroit que je suis bien eloignée de bruillement que la cour de Vienne m'impute, et si j'av desiré de retourner en France, ce n'estoit que pour finir ma vie dans ma chere solitude de laquelle Dieu m'avoit arrachée avant qu'on m'auroit chassé, al occasion de la conclusion de la quadruple allianee. Je voy que nul puissence de l'Europe a envie de faire la guerre. mais que les mutueles soubcons inspiré par la politique mondaine les arme tous, ce n'est pas la mefience dans la Providence qui m'emü, mais je svis persvadé que ce scroit un presumption criminel si je m'exposois à la mendicité sans faire auparavant tout ce que je peu fair en bonne conscience pour l'eviter: mais si les demarches que je fais seront inutiles. I ause dire (au moins comme le sent par l'aide de la grace) que je l'accepteray cet etat repugnant à la nature humaine de la main misericordieuse de Dieu, persyadé que je syis qu'elle ne me chargera pas audessus de mes forces, voila l'esprit dans le quel je menagerais mon accomodement avec l'Empereur si on me refuse le necessaire, voila dis je l'esprit dans le quel je demeureray dans la situation dans la quelle je svis si on me l'accord: car Dieu scait combien des pauvres Hongrois n'auroit pas porté le Tourban, jetté par desespoir dans cette malheureuse resolution, s'ils n'eussent pas trouvé du pain dans ma maisou. Dieu scay que je ne dirois que dans l'esprit de luy rendre louange si je marquois le nombre des heretiques convertie dans ma maison, et qui vivent examplairement en sorte, que si le devoir de mon etat m'appelloit ailleurs je ne quiterois pas mon sejour avec moins de regret que j'avois quitté autrefois ma solitude, dans laquelle je voudrois bien retourner, mais que scaj je si ee n'est pas l'amour proppre qui me reconduroit pour me exempter du soin d'un assez nombreuse maison? Ainsi mon cher Marquis je retourne à demander à Dieu mon pain quotidien par les Ministere des puissences et des hommes, c'est la le pivot de ma machine politique. A Dieu no plaise que je svis jamais la cause du rependement d'un goutt de sang humaine pour le retablissement de mon thron et pour la delivrence du peuple au gouvernement du quel

je sois interieurement convaincu qu'il m'avoit apellé, mais si Dieu par ses jugemens il permettoit que la guerre s'allumoit en Europe je croy qu'i seroit de mon devoir de me sacrifier pour le dolivrer d'un usurpation manifest, al exemple du S'. Ladisias notre Roy, en prenant tonjour des mesures equitables, et conformes a la loix de Dieu. Voila Mon cher Marquis un precis de ma theologie que je soumet au lumiers de M. le Cardinal, et en m'abandonnant a la volonté de Dieu je svis à vour dans charite Francois Prince m. p. — A Rodosto le 22 Novembre 1728. (Original.)

# ANHANG II.

## Verzeichniss

der im Archive des k. französischen Ministeriums des Äussern aufbewahrten auf Franz Rákóczy und die Verbindungen Frankreichs mit demselben bezüglichen Actenstücke.

(Aus der von der k. ungrischen Akademie mitgetheilten Abschrift.)

Hongrie de 1700 à 1704, vol. 9. in folio kötetben, a külső ügyek ministeriumának leveltárában Párisban a következő, H. Rákóczy Ferencz támadását illető irományok foglaltatnak.

- (Im Bande Hongrie de 1700 à 1704, vol. 9. in folio, im Archiv des Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zu Paris sind folgende die Empörung des Franz Rákóczy II. betreffenden Urkunden enthalten.)
- 1) 1700 eszt. alatt bizonyos föltételek Rákóczy részérül, melyeket ő alkalmasint a császár ellen föltartani és XIV. Lajos által föltartatni kivánt. Puszta más. fol. 1, lat. nyelv.
- (Unterm J. 1700, gewisse Bedingungen von Seite Rakóczy'n, welche er muthmasslich gegen den Kaiser sufrechterbalten und durch Ludwig XIV. unterstützt wissen wollte. Einfache Absehrift, 1 BL, latein. Spr.)
- 2) Négy levél, ddo. à Varsovie 7 Juill., 14 Juill., 4 Aoust 11 Aoust 1701 Du Heron ottani franczia követtial XIV. Lajoshoz, ennek válaszaival együtt, Rákóczy iránt, és mennyi hasznát vehetné Lajos a császár elleni bábovujában. Más fol. 3, fr. nyelv.
- (Vier Briefe, ddo. Yarsorie 7. Juli, 14. Juli, 4. August, 11. August 1701 vom dortigen französischen Gessadten, De Heron an Ludwig XIV., mit dessen Erwiderungen, Rákóezy betreffend und welchen Nutzen Ludwig bieraus in seinem Krieg mit dem Kaiser schöpfen könnte. Copie, 3 Bl., franz. Spr.)
- Bercsényi előadása a magyarok állapotjárul és miben lett legfőbb sérelmeikrül, melyet Du Heron 1701. aug. 22. Párisba külde. Kettős más, az egyik titkos irásban sorközti magyarázattal, fol. 20.

(Bercsényi's Darlegung über den Zustand der Ungern und ihre Houptbeseltwerden, welebe Du Heron sm 22. Aug. 1701 nach Paris schickte. Zweifache Abschrift: die eine in Chiffernschrift mit Dechiffrirung zwischen den Zeilen, 20 Bl.)

- Du Heronnak bárom levele Varsóbul 171. Octob. 27, Nov. 3, és 10-rül. Kivonat és más. foll. 2, fr. nyelv.
- (Drei Briefe Du Heron's aus Warsehsu 27. Oetob., 3. u. 10. November 1701. Auszug und Abschrift, 2 Bl., franz. Spr.)

5) XIV. Lajassuk előterjesztendő fülételek, miért, nii végre nii módon és meunyi haszonnal kellene neki Rákóczyt és a Megyarokat segíteni, egy a magyar katonaságnak szokott szoldját specificáló táblával együtt. Két példány. Más. Küldte Du Heron Varsóbul 1701 Nov. 16, fol. 14, fr. uvelv.

(Ludwig dem MIV. vorzulegende Antrige, warum, wozu, wie und mit welchem Nutzen er Rikbery und den Ingeen helfen solle, mit einem den gewöhnlieben Sold der ungriseben Milit sperifiertenden Ausweise. Copie 2. Ez., Von Du Heron am 16. November 1701 aus Warschau eingesehickt, 14 BL, franz. Spr.;

- Du Heronnak 1701. Nov. 16, 17, 24, 27-kén. Deczember
   16, 22-én és 1702. Jan. 5, Varsóbul küldett utasításaiba rövid kivonat, fol. 4, fr. ny.
- (Kurzer Auszug der Du Heron aus Warsehan vom 16., 17., 24. u. 27. November, dann 1., 16. u. 22. December 1701 und 5. Jänner 1702 eingeschickten Weisungen. 4 Bl., fran z. Spr.)
- XIV. Lajos levele Tököli Imréhez ddo. Marly 20. dec. 1701.
   Biztatja s ujra fegyverre csábítja. Minuta. fol. 1. fr. nyelv.
- (Schreihen Ludwig des XIV. an Emerich Tököli, ddo. Marly 20. Decemb. 1701. Er vertröstet ihn. und ruft ihn neuerdings zu den Waffen. Minute, i Bl., franz. Spr.)
- Hihető a külső ügyek ministerének) levele Tökülihez, ddo.
   Versailles 20. dec. 1701, az elsőbbnek comitivája. Más. fol. 1, fr. ny.
   (Brief an Tököli (rermutblieh vom Minister des Äussern), ddo. Ver-
- Sprache.)
- 9) Rákóczy herczegasszony Aspermont grófnénak reclamatiója némely az ura által neki ajándékozott Flandriában fekvő jószágok ránt. An. 1701. Más. fol. 1, in 4° fr. nyelv.
- (Reclamation der Prinzessin Rakoezy, vermählten Gräfin Aspermont in Betreff einiger ihr von ihrem Gemahl gesehenkten in Flandern liegenden Güter. 1701. Copie, 1 Bl. in 4°., franz. Spr.)
  - 10) Az 5. számalatti irományok töredéke. Más. fol. 4. fr. nyelv. (Bruchstück der Urkunde unter 5. Copie, 4. Bl., franz. Spr.)
- 11) Kivonatok Du Heron tudósitásibul, ddo. Varsovie 1702 Juavier 30, Fevrier 6, 10, 24, Mars 3, 10, 19, 26, Avril 8, 14, Mars 26. Más. fol. 7. Némelyik mellett a karimán meg van XIV. Lajos válasza is, szinte kivonatban és másban fr. nyelv.
- 6., 19. u. 24. Februar, 3., 10., 19. u. 26. März, 8. u. 14. April, 2. Msi. Cop.

7 Bl. in Franz. Spr. An einigen hefindet sich am Rande die Erledigung Ludwig des XIV. ebenfalls im Auszuge und in Absehrift.)

- 12) Két magyar embernek felelete ezen kérdésekre J) mi a czél-jok? 2) ahoz mi eszközökkel birnak? 3) milyen az összeköttétéski az országon belül és kírül? 4) mi legyen a kezesség öszinteségütrül? 5) szükség-e dolgukhan némely Lengyelnek is részt venni? Más. fol. 3, fr. nyelv.
- (Aatwort zweier Ungern auf die Pragen: 4) Was ihre Absicht sei?

  ) Was für Mittel sie hiezu besitzen?

  3) Welches ihre Verhindungen in und
  ausserhalb der Landen seine?

  3) Was das Unterpland ihrer Aufrichtigkeit sei?

  5) Ob an ihrer Seche und die Theilnahme einiger Polennothwendig sei? Copie,

  3 ll., franz. Spr.)
- 13) Rákóczy Ferencz Du Heronhoz dat. nélk. sok hihetőséget mutat szerencsés czélhoz jutásra, s francziaországtúl főképen pénzt kiván, Bercsényinek alkalmas voltát dicséri. Más. fr. nyely.

(Franz Rákóczy an Du Heron ohne Datum. Er zeigt viel Vertrauen zur glücklichen Erreichung seiner Absicht und verlangt von Frankreich vornehmlich Geld. Beresényi's Geschicklichkeit lobt er. Copie, franz. Spr.)

14) Terv aziránt, miképen vehetne XIV. Lajos részt Rákóczy dolgában oly hatalmasan, hogy tüstént leguagyobb hasznára is vállnék nekie. Más. fol. 8, fr. nyelv.

(Entwurf darüber, in welcher Weise Ludwig der XIV. an der Saehe Rükócsy's so energisch Theil nehmen könnte, dass es ihm sogleich zum grössten Nutzen gereiche. Copie, 3 Bl., franz. Spr.)

- 15) Rákóczy F. De Bonnac marquishoz, ddo. 17. Mart. 1703. Előterjeszti dolgainak menetelét és némely szükséget, főképen pedig armáreneniékezteti, hogy Lajos a császárral radlán kötendő békébül őtet és felett ne hazvia ki. Más. 3 péld. fr. nyely.
- (Fran: Rikóezy an den Marquis de Bonnes, ddo. 17. Már. 1703. Er schildert den Gang seiner Angelegenbeit und einiger seiner Bedürfnisse, und erinnert ihn hupptskelikk daran, dass Ludwig in dem mit dem Knier allenfalls cinzugehenden Friedensschlusse ihn und seine Partei nicht zustasse. Copie, 3 Exempl., franz. Spr.)
- 16) Valakinek levele, ddo. Gracz di 23. Aprile 1703. Ez oldal felöl tett hadi készületekrül Rákóczy ellen. Más. fol. 1 in 4º olasz nyelven.

(Brief cines Ungenannten, ddo. Gratz den 23. April 1703, über die von dieser Seite gegen Räköczy unternommenen Kriegsrüstungen. Copie, 1 Bl. in 4°., italienische Spr.)

- 17) Principis Francisci Rákóczy et Comitis Nicolai Bercsényi proclamatio ad Hungaros, ddo. in regno Polonine in arce Brizan 12 Maii 1703. Más. lat. ny. 2 lev. in 4'. (Copie, latein. Spr., 2 Bl. in 4\*.)
  - 18) Ugyanaz franczia nyelv. Más, 2 lev. folio.
  - (Dasselbe in französischer Sprache. Copie, 3 Blätter folio.)
- 19) Rákóczy Bonnac Marquishoz, ddo. 15. Junii 1703, Magyar-országban pártos seregeinél megérkezését jelenti. Más. fr. nyelv. (Rúkóczy an Marquis de Bonnae, ddo. 15. Juni 1708. Er notifielrt seine Ankunfi in Ungera bei seinen Parteitruppen. Copie, franz. Spr.)

 Bercsényi előterjesztése a magyar dolgoknak leendő és teendő előmozditásárul, ddo. Varsovie 15. Juin 1703. Más. fr. ny. fol. 4.

(Beresényi's Beriebt über die mögliche und zu veranlassende Unterstützung den angrisehen Angelegenbeiten, ddo. Varsovie 15. Juin 1703. Copie, franz. Spr., 4 Bl.)

- Rákóczy de Bonnac marquishoz, ddo. Vatka 29. Juin 1703.
   Más. két példány, fr. ny. fol. 4.
- (Rákórzy an Marquis de Bonnac, ddo. Vatka 29. Juin 1703. Copie, 2 Exempl., franz. Spr., 4 Bl.)

22) Ugyanaz ngyanahoz, ddo. du Camp de Debreczin 2. Aout 1703, ottani hadi dolgairul és pénzt sürget. Más. fr. nyelv. (Derselbe an denselben, ddo. du Camp de Debreczin 2. Aoust 1703, über die

- dortigen Kriegsangelegenheiten, und betreibt das Geld. Copie, franz Spr.)

  23) XIV. Lajos assignatiója, ddo. 20. August 1703, pénztárno-
- kához 93.000 francrul Rákóczy számára. Más. fr. nyelv. két példány. (Anweisung Ludwig des XIV., ddo. 20. August 1703, an seinen Cassier über 93.000 Franks für Rákóczy. Copie, franz. Spr., 2 Exemplare.)
- 24) Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. au Camp devant Sakmar (sic)
  26. sept. Előadja eddigleni előmenetelit s dolgainak fekvését. Ered. fr. nyelv.

(Råkóczy an Ludwig den XIV., ddo. Camp de Sakmar (sie) 26. Sept. 1703. Er achildert seine bisberigen Fortschritte und die Lage seiner Angelegenheiten. Original, franz. Spr.)

- Ugyanaz Bonuac marquishoz, ddo. 26. Sept. 1703, Más fr. nyelv.
  - (Derselbe an Marquia Bonnae, ddo. 26. Sept. 1703. Copie, franz. Spr.)
  - 26) Ugyanaz ugyanahoz, ddo. 29. sept. 1703. Más. fr. nyelv. (Derselbe an denselben, ddo. 29. Sept. 1703. Copie, franz. Spr.)

- 27) Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. 26. sept. 1703. Ugyanaz mi 24. sz. alatt csak másban, fr. nyelv.
- (Rákóezy an Ludwig den XIV., ddo. 28. Sept. 1703, das Namliehe wie unter Z. 24, nur in Abschrift. Frans. Spr.)
- 28) Stato di ribelli in Ongaria 29. sept. 1703, divisi sotto diversi corpi in molti capi (Copie, italien. Spr., 2 Bl.)
- 29) Valakinek levele, ddo. Tyrnaviæ 2. Octobr. 1703. Rákóczy \*közelgetésérül. Más. lat. nyelv. fol. 1 in 4°.
  - (Schreiben eines Ungenannten, ddo. Tyrnavise 2. Octob. 1703. Über das Herannahen Rákóez'ya. Copie, latein. Spr., 1 Bl. in 4\*.)
  - 30) XIV. Lajos Rákóczyhoz adott több válaszainak rövid kivonata. Más. fr. nyelv. fol. 3. (Kurzer Auszug versehiedener Antworten Ludwig's des XIV. an Rákóczy.
  - (Kurzer Auszug versehiedener Antworten Ludwig's des XIV. an Rákóezy. Copie, franz. Spr., 3 Bl.)
  - Rákóczy Bonnac Marquishoz, ddo. du Camp devant Tokaj
     Octob. 1703. Más. fr. nyelv. fol. 4.
  - (Rákóczy an Marquia Bonnae, ddo. du Camp devant Tokaj 19. Oetob. 1703. Copie, frans. Spr., 4 Bl.)
- 32) De bielkea franczia ministerhez, valami Budalovies (sie) nevü mini trja nevezetes és hires házbul való magyar embert, kinek rokonal közt több Cardinál ö maga pedig Rákéczynak pártosa volt, sjál a végett, hogy valami csekély beneficium mellett valahol klastromban éldegélhessen. Eredeti fr. nyelv. ddo. Anvers 6. Novembre 1703, fol. 2 in 4.
- (De Bielke empfiehlt dem französischen Minister einen gewissen Bedolrie, einen Ungerm aus einem angeschenen und bereihnnet Hause, unter desen-Verwandten sieh mehrere Cardinile befinden, er selbst aber Rikdory's Partiseigner war, zu dem Ende, dass er sieh bei einer unbedeutenden Partislieger war, zu dem Ende, dass er sieh bei einer unbedeutenden Partislengen weiter und dem State unterhringen könne. Original, franz. Spr., ddo. Antere 6. Norember 1703, 2 Bi. in der
- Utasitás Rákóczyhoz menendő franczia követ számára, ddo.
   Novemb. 1703. Minuta fr. nyelv.
- (Instruction für den zu Rákóezy entsendeten fransösischen Gesandten, ddo. 12. Novemb. 1703. Minute, frans. Spr.)
- 34) XIV. Lajos Rákóczyhoz, ddo. 12. Nov. 1703; az elsőbbnek comitivája. Minuta fr. nyelv.
- (Ludwig der XIV. an Rákóczy, ddo. 12. Novemb. 1703. Begleitschreiben des Obigen. Minute, franz. Spr.)

- Rákóczy Bonnac Marquishoz, ddo. 27. Nov. 1703. Más. fr. nyelv.
- (Rúkóczy an Marquis Bonnae, ddo. 27. November 1703. Copie, franz Spr.)
- Memoire sur les affaires de Hongrie ddo. Nov. 1703, Más. fr. nyelv. fol. 6 in 4°.
- 37) Rákóczy Bonnachoz, ddo. du Camp devant Tokai 1. Decemb. 1703. Más. fr. nyely.
- (Rákóczy an Bonnac, ddo. du camp devant Tokaj 1. December 1703. Copie, franz. Spr.)
- Ugyanaz ngyanahoz, ddo. ugyanott 5. Dec. 1703. Más. fr. nyelven.
- (Derselbe an denselben, ddo. ebendaselbat 5. December 1703. Copie, franz. Spr.)
- XIV. Lajos Rákóczyhoz, ddo. 22. Dec. 1703. Hizelkedik neki szerencsés előmenetele iránt, s többre serkenti. Minuta fr. nyely.
- (Ludwig XIV. an Rákóczy, ddo. 22. December 1703. Er sebmeichelt ihm über sein glückliches Vorschreiten und spornt ihn zu weiterem an. Minute, franz. Spr.)
- 40) Propositions qu'on dit avoir été faites a l'empereur par le prince Rákóczy. Két péld. Más. fr. ny. (Copie, 2 Ex., franz. Spr.)
- 41) Constitution du royaume de Hongrie dont l'in-execution sert de foudement de mecontans. Más. fr. ny. (Copie, franz. Spr.)
  - 42) Kivonat du Heron tudósitásábul. Más. fr. nyelv. fol. 7.
    (Auszug eines Berichtes Du Heron's. Copie, franz. Spr., Bl. 7.)
    - (Auszug eines Berichtes Du Heron's. Copie, franz. Spr., Bl. 7.
- Kivonat Rákóczy levelébül, ddo. Tokay 8. Jan. 1704. Bonnachoz. Más. fr. nyelv.
- (Auszug eines Schreibens Rákóczy's, ddo. Tokaj 8. Januar 1705, an Bonnac. Copie, franz. Spr.)
- 44) Bonnac hirdetménye minden franczia katona tiszt és katonához, kinek kedve volna, adván nekik a király nevében, teljes szabadságot magyarországban Rákóczy mellett a császár ellen harczolni. Más. fr. nyelv. és datum nélkül.
- (Kundmachung Bonnac's an alle französischen Officiere und Soldaten die Lust haben, ihnen im Namen des Königs volle Erlaubniss gewährend, in Ungeru unter Rákóczy gegen den Kaiser zu kämpfen. Copie, franz. Spr., ohne Datum.)

- Rákóczy Ferencz Bonnae Marquishoz, ddo. Miskolcz 31. Jan.
   Más. fr. nyely.
- (Franz Rákóczy an Marquis Bonnac, ddo. Miskolez 31. Januar 1704. Copie, frana. Spr.)
- 46) Extrait des propositions faites par les mecontens Hongrais a l'empereur. Más. fol. 6. artic. 58. (Copie, 6 Bl., 58 Art.)
- Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. Miskolcz 16. Febr. 1704. Eredeti, fr. nyelv.
   (Bákóczy an Ludwig XIV., ddo. Miskolcz 16. Februar 1704. Original.
- franz. Spr.)

  48) Ugyanaz a ministerhez, ddo. ugyanott ugyanakkor. Ered. fr. ny.
- (Deraelbe an den Miniater, ddo. de eod. loco et dato Original, franz. Sprache.)

  49) Copie de la lettre du S. de Fierville à Msgr. le Marquis de
- 49) Copie de la lettre du S. de l'ierville à Msgr. le Marquis de Torcy du quartier général de Miskolcz 24. Febr. 1704.
- Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. Jászberény 24. Febr. 1704.
   Eredeti fr. nyelv.
- (Rákóczy an Ludwig den XIV., ddo. Jászberény 24. Februar 1704. Original, franz. Spr.)
- 51) Hosszas fejtegetés, a magyarok támadása mennyiben menthető és igazságos. Más. fr. nyelv. Szerzője nem neveztetik. foll. 18. (Längere Brötterung, inwieweit der Aufatand der Ungern au entschuldigen
- und gerecht ist. Copie, franz. Spr., der Verfasser nicht benannt, 18 Bl.)
  52) Copie d'une lettre de Rákóczy a Mr. de Bonnac, ddo. 25.
- Febr. 1705. 2.

  53) Lajos assignatiója, ddo. 15. apr. 1704. 30,000 frankrul pénatárnokához Bákóczy számára. Minuta. 2 példány.
- penziarnokanoz rakoczy szamara. Mmuta, z petuany. (Ludwig'a XIV. Anweiaung, ddo. 15. April 1704, über 30.000 Francs an aeinen Cassier für Rákóczy. Minute, 2 Exemplare.)
- 54) De Fierville Genguininhez franczia követhez Konstantinápolyban, ddo. 28. Mart. 1704. Hosszasan elbeszéli Rákóczy dolgainak menetelét és állapotját. Más. fr. nyelv. fol. 7.
- (De Fierville an Genguinin, französischen Gesandten an Konstantinopel, ddo. 28. März 1704. Er schildert weitwendig den Verlauf und Stand der Rákéexy'schen Angelegenbeiten. Copie, franz. Spr., Bl. 7.)
- 55) Lajos assignátiója, ddo. Versailles 12. Mai 1704, pénztárnokáboz 30.000 livresrül Rákóczy számára. Minuta, 2 példány.
- (Lndwig's XIV. Anweiaung, ddo. Veraailles 12. Mai 1704, anaeinen Cassier über 30.000 Livres für Rákóczy. Minnte, 2 Exemplare.)

- 56) Copie d'une lettre de Mr. de Fierville a Msgr. le Marquis de Torey du Camp d'Agria 12 Avril 1704.
- 57) Copie d'une lettre du prince Rákóczy a la Palatine de Beltz, ddo. Jászberény 21. April 1704.
- 58) Copie d'une lettre d'un officier, ddo. Pressbourg 24. Avril 1704.
- 59) Copie d'une lettre du S. de Fierville, ddo. 26. Avril 1704, à Mr. le Marquis de Bonnac, Bl. 4.
- 60) A minister Fierville úrhoz, ddo. Versailles 19. Juin 1704, felel az előbbeniekre, minuta.
- (Der Minister an Fierville, ddo. Versailles 19. Juin 1704, er antwortet auf die obigen Schreiben. Minute.)
- 61) Extrait d'une lettre du S. de Fierville, ddo. Camp de Patay, 12. May 1704, a Mr. Marquis de Bonnac.
- 62) Extrait d'une lettre du prince Rákóczy a Mr. de Bonnac, ddo. du Camp de Patay 12. Mai 1704.
- 63) Extrait d'une lettre du S. de Fierville a Mr. de Bonnac, du Camp de Patay 21. Mai 1704.
- 64) A minister utasitása de Fierville számára, ddo. Marly 10. Juillet 1704. Minuta.
  (Des Ministers Instruction für de Fierville, ddo. Marly 10. July 1705.
- Ninute.)
  65) Copie d'unc lettre du S. de Fierville, a Patav 26. Mai 1704.
  - 66) Ugyanaz, ddo, 29, Mai 1704.
  - (Dasselbe vom 29. Mai 1704.)
  - 67) Rákóczy Bonnachoz, ddo. 30. May 1704. Más. fr. nyelv.
  - (Rákóczy an Bonnae, ddo. 30. Mai 1704. Copie, franz. Spr.)
- 68) Copie de la lettre du S. de Fierville, du Camp de Solth 6. Juin 1704, a Mr. de Bonnac.
  - Utasitás de Fiervillehez Versaillesbül 1704, Jul. 17.
     (Weisung an de Fierville aus Versailles 17. Juli 1704.)
- Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. du Camp de Solt 15. Juin 1704.
   Böven tudásítia eddigi szeréncséjérül, Ered, fr. nyelv, fol. 7 in 4°.
- (Rákóczy an Ludwig den XIV., ddo. du Camp de Solt 13. Juin 1704. Er unterriebtet ihn weitlfung über sein bisheriges Glück. Original, franz. Spr., Bl. 7 in 4°.)

- 71) Ugyanaz a ministerhez, ddo. ugyanott és akkor. Eredeti fr. nyelv.
- (Derselbe an den Minister, ddo. ebendaselbat und ebendamals. Original, franz. Spr.)
- 72) Copie d'une lettre du S. de Fierville, du Camp de Solth 19. Juin 1704, a Mr. de Bonuac.
- Copie des Conditions offertes par l'empereur aux Hongrois soulevés le 20. Juin 1704.
- 74) Extrait d'une lettre de Mr. de Ferriol a Mr. des Alleurs ecrite de Constantinople le 18. Juillet 1704.
- 75) Lajos assignatiója 30.000 frankrul Rákóczy számára, ddo. Versailles 15. Aoust 1704. Minuta.
- (Ludwig'a XIV. Anweisung über 30.000 Franca für Rákóczy, ddo. Versaillea 15. Aout. 1704. Minute.)
- 76) Copie d'une lettre du S. de Fierville, au Camp de Szegedin, 25. Juillet 1704.
  - 77) Item de 2. Aoust 1704.
- Lajos assignatioja, ddo. Fontainebleau 15. September 1704, 30,000 franerul Rákóczy számára, Minuta.
- (Ludwig's XIV. Anweisung, ddo. Fontaiuebleau 14. September 1704, über 30.000 Francs für Räkéezy. Minute.)
- Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. au Camp devant Szegedin
   Aoust 1704. Ered. fr. nyelv. Török papiroson.
   (Rákóczy an Ludwig den XIV., ddo. au camp devant Seguedin 9. Aout
- 1704. Original, franz. Spr., auf türkisehem Papier.)
  80) Ugyanaz a ministerhez, ddo. ugyanott és akkor. Ered. fr.
- nyelv. török papir.

  (Derselbe an den Minister, ddo. ebendas. und ebendamais. Original, fran. Spr., türkischea Papier.)
- 81) Instruction pour Mr. Michel secretaire de Mr. l'ambassadeur de France a Constantinople s'en allant a la cour de Paris pour les affaire du pr. Rákóczy, ddo. au camp de Seguedin 9. Aout 1704. Eredeti fr. nyelv. török papir. (Orig., franz. Spr., tärk. Papier.)
- 82) Extrait de sept lettres du Sr. Michel a Mr. Ferriol, ddo. du camp de Solth 18 Juin 1704, du camp de Solth 28 Juin 1704, du camp de Titel 12 Juillet 1704, du camp de Titel 14 Juillet 1704,

Temesvár 24 Juillet 1704, Temesvár 27 Juillet 1704, Temesvár 31 Juillet 1704 et P. S. du 2 Aout. 1704. Pour extrait signé Ferriol.

- 83) Lettre du Sr. de Fierville a M. de Bonnac, ddo. au camp de Szolnok 18 Aout. 1804. Cop.
  - 84) Ugyanaz ugyanahhoz ugyanott, 26. August. Más,
    - (Derselbe an denselben, ebendaselbet; ddo. Aout 1704. Copie.)
- 85) Copie de la lettre de M. Desalleurs a M. de Ferriol de Monaster 21 Aout. 1704. Pour copic Ferriol.
- 86) Utasitás, ddo. Versailles 9. October 1704, Desalleurshez, gyekezzék Rákóczyt a megbékülésrül lebeszélni, s a fényes portát akadályoztatni, ne szünjeu meg Rákóczit habár kéz alatt is segiteni, Minuta.

(Weisung, ddo. Verssilles 9. October 1704 an Desallenrs, Er möge traebten Rikósery vom Friedenschlusse abzureden und die h. Pforte bindern, damit sie nicht aufhöre, Rikószy, wenn auch nur unter der Hand, zu unterstützen. Minute.)

87) XIV. Lajos assignatiója 30.000 francra, ddo. Marly 15. October 1704. Rákóczy számára. Minuta.

(Ludwig's XIV. Anweisung über 30.000 Francs, ddo. Marly 15. October 1704, für Rákóczy. Minute.)

88) Utasitás XIV. Lajos nevében, ddo. Versuilles 20. November 1704 Desalleurher, hogy Rákózynak, noha ez fegyverszünethe és békülésbe hocsátkozzék, szokott segédpént adni kész, remelvén, hogy nem fog megbéküldi, aztán folytatólog, ddo. Meudon 27. November 1704, hirit verén a selmeczi alkudożs félbeszakusztáku, még inkább kivánja Rákóczyt segíteni s töhb oknál fogva jó sikert remél, mindazátlal, minekelötte nagyobb költségbe bocsátkoznék, körülményes tudósítást kíván angyar dolgokról. Minuta.

(Instruction im Namen Ludwig's des XIV., deb. Versällte 20. Normher 10% an Desilierer, dass er bereit se, fiktóury, won er nein auch um Wendenstillstand und Friedensehluss sinksse, die gewohntes Subsidieru gebo, indem er hoffe, dass er keinen Frieden schliessen werde; dann forrettungsweite, deb. Mendon 27. Normher 1704, anschlien er die Utsefrandlungen erfahren babe, besbiedtige er unsomehr Rüdsey zu unterstütze und solfte zu mehrferbet Urtschandlungen erfahren babe, besbiedtige er unsomehr Rüdsey zu unterstütze und solfte zu mehrferbet. Dirtschen einen glünstige Erfolg; dessen gesen gesehte Wüssche er, beroe er sich in grössere Auchgen einlasse, maständlicher Berieht über die ungrieben Angelegenheiten. Xii ust 4.

89) Copie du Mémoire du Sr. Michel sur les affaires de Hongrie, du 31 Aout 1704, fol. 5.

- 90) Etat des apointements que le Prince Rákóczy donne a ses troups. 31 Aout 1704.
- 91) Desalleurs XIV. Lajeshoz, ddo. Monaster en Macedoine Aout. 1704, elheszéli az ottani beglerbégel teatrot beszélgetésést a magyar országi dolgok iránt, minekelőtte 8 maga Rákószyhoz menne. A beglerberg erövel vitalja, hogy Rákószy azon várakat, melyeket a Török a császárrak köttt 25 esztendel fegyverszénet előtt birt s császárnak csupán czen bébe rálogául engedett által, ha beveszi, a Töröknek kidni kénytelen lendi. Erceleti, fr. nyelv.

(Desileurs an Ludwig des XIV., dide Monster en Maccioine Aout 1970. Ee erstalt seine mit dem dorigen Beglerbeg dher die ungrischen Angeleganbeiten, bevoe er selbst un Rickery ging, tatigebabte Besprechung. Der Beglerbeg forderen im Kenderuck, dass Rickery jane Festungen, wedelse der Türke vor dem mit dem Knier absgeschlossenen Zijfzbrigen Waffenstillstabe, besausen und dem Knier feb als Unterpfand dieser Friedens aberlassen, wonn er sie einsehme, dem Türken zu übergeben verpflichtet sei. Original, franz. Spr.)

- 92) Ugyanaz de Ferriolhoz, ddo. Monaster 21 Aout 1704. Ugyanazon tárgya, esak rövidebb. Más. fr. nyelv.
- (Derseibe an de Ferriol, ddo. Monaster 21 Aout 1704. Über denseiben Gegenstaud; nur kürzer. Copie, franz. Spr.)
- 93) Olasz levél (6 sept. 1704) hadi tudósítás magyarországb. Más. (Itslieniaches Schreiben (6. September 1704), Kriegsbericht aus Ungern. Copie.)
- 94) Copie d'une lettre du Sr. de Fierville a M. de Bonnac, ddo. camp de Egerk (sie) Sept. 1704.
  - 95) Copie d'une lettre de Egerk (sie) 30 Sept. 1704.
- 96) Copie de quatre lettres de Mr. Desalleurs a Mr. de Ferriol, ddo. Belgrade 27 Sept. 1704, Belgrade de 8 octob. Belgrade 30 Octobre 1704. — Temesyár 10 Decembr. 1704. — Pour copie Ferriol.
- 97) Instruction de Mr. Dessileur pour Mr. Pelissier s'en allant aupres du prince Rákóczy, ddo. Belgrade 26 Octobr. 1704. Titkos irással vegyes más. (Cop. in Chiffern.)
- 98) XIV. Lajos Rákóczyhoz, ddo. Versailles 20. November 1704. Minuta.
  - (Ludwig XIV. an Rákóczy, ddo. Versailles 20. Novemb. 1704. Minute.)
- 99) Copie de la lettre écrite a Mr. le Marquis de Ferriol par le Sr. de Fierrille, du Camp devant Neuhäusel 14 Novembre 1704, avec un postscriptum du 19 Novembre 1704; pour copie Ferriol.

- 100) Copie de la lettre écrite par Mr. le prince Rákóczy à Mr. le Marquis de Ferriol Ambr. du roi à la porte, du Camp de Neuhäusel le 19 Novembre 1704. Pour copie Ferriol.
- 101) Mint látszik a bajor herczegnek követe ugyanazon herczeghez, ddo. Camp de Seguediu 20 Aoust 1704. Más. fr. nyelv.
- (Wie es scheint der Gesandte des Herzogs von Baiern an eben diesen Herzog, ddo. Camp de Seguedin 20 Aout 1704. Copie, franz. Spr.)
  - 102) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. ugyanott 16. Octob. 1704. Más. fr. nyely.
- (Derselbe an denselben, ddo. ebendaselbst 16. October 1704. Copie, franz. Spr.)
- 103) Magyar dolgokrul tudósító leveleknek mása datum és név nélkül; Párisban megérkezett Novemberhen 1704. fr. ny.
- (Copie eines Berichtschreibens über die ungrischen Angelegenheiten ohne Datum und Namen. In Paris eingelangt im November 1704. Fra nz. Spr.)
- 104) XIV. Lajos assignátiója, ddo. Marly 15. December 1704. 15.000 francra Rákóczy számára. Minuta.
- (Ludwig's XIV. Anweisung, ddo. Marly 15. December 1704, über 15.000 Francs für Rákóczy. Minute.)
- 105) Ugyanaz, ddo. Versailles 15 Jan. 1705. 30.000 frankra Rákóczy számára. Minuta.
- (Ebensolehe, ddo. Versnilles 15. Januar 1705, über 30.000 Franca für Rákóczy. Minute.)
- 106) Üzenet, melyet De Varenne 1704. November 30. Rákóczy részérül Desalleursnek Temesvárott mondott. Eredeti, fr. nyelv. (Botschaft, welche De Varenne am 30. November 1704 von Seite Rákóczy's
- (Botschall, weiche De Varenno am 30. November 1704 von Seite Rakoezy's an Desalleurs nach Temesvár mündlich überbrachte. Orig., franz. Spr.)
- 107) Extrait de la lettre du Sr. de Fierville à Mr. de Bonnac, ddo. Camp devant Leopoldstadt 20 Decembre 1704.
  - 108) A minister Fiervillehez 1704 (vége felé). Minuta.
  - (Der Minister an Fierville 1704 (gegen Ende). Minute.)
- 109) Proposta come si dovrebbe rinforciare il corpo essistente in Ongheria sotto il commando del Signore marescialeo Haister qual milizia vi si ritruve et come debbino esser distribute le giornate. Más. (Copie.)
- 110) Rákóczynak nyilt levele Francziaországbúl Magyarországba gyarmatosokat, vallási és polgári szabadsággal, meghivó; ddo. Gyöngyös 1704. Aug. 22. Eredeti, fr. nyelv. aláir. és nagy pecsét.

(Rúkéezy's Patent, womit er aus Frankreich nach Ungern Colonisten mit Ghuhens- und bürgerlieber Freiheit beruft, ddo. Gyöngyös 22. Aug. 1704. Original, franz. Spr. Mit Unterschrift und gressem Siegel.)

111) Michel urnak nehány, a Solti táborbul Ferriol Marquishoz irt, leveléhül kivonat, melyben sok tilkos és magyarázallan írás.

(Auszug aus einigen von Herrn Miehel aus dem Selter Lager an Marquis Ferriol geschrichenen Briefen, worin viele geheime und unverständliche Schrift.)

#### Hongrie 1704 à 1706. Vol. 10, fol.

- Memoire du Roi pour servir d'instruction au Sr. Desalleurs mureschal des Camps et armées de sa Míté, Commandeur de l'ordre militaire de St. Louis etc. allant en Hongrie par ordre de sa Majesté, ddo. 1 Avril 1703, a Varsailles. fol. 28. Minuta.
- Desalleur tudósitása XIV. Lajoshoz, ddo. Belgrade 12 Septembre 1704, addigi utjárul és magyar dolgokrul. Eredeti, fol. 2.

(Desalleurs' Berieht an Ludwig XIV., ddo. Belgrade 12 Septembre 1704, üher seine Reise bis dahin und über die ungrischen Angelegenheiten. Ori ginal, Fol. 2.)

Ugyanaz levele a franczia ministerhez, ddo. Belgrade 12 Septembre 1704, ugyanazon tárgyak iránt. Eredeti, fol. 4.

(Ebendesselben Schreiben an den französischen Minister, ddo. Belgrade 12 Septembre 1704 über die nämlichen Gegenstände. Original, Fol. 4.)

Ugyanaz ugyanalıhoz, ddo. Belgrade 27 Septembre 1704.
 Eredeti, fol. 1.

(Derselbe an deuselben, ddo. Belgrade 27 Septembre 1704. Original, Fol. 1.)

 Ugyanaz ugyanalılıoz, ddo. Belgrade 8 Octob. 1704, az ottani bassának szánt ajándékokrul, mint a Szultántul segítséget eszközlönek. Eredeti titk. irás, fol. 1.

(Derselbe an densethen, ddo. Belgrade 8 Octobre 1704, über die dem dortigen Paseha als dem Bewerkstelliger der Unterstützung des Sultans bestimmten Gesehenke. Original mit Chiffern, Fol. 1.)

 Károlyi Sándor Desalleurhoz, ddo. Berettyó Ujfalu 17 Oct. 1704, sürgetve hivja Magyarországba. Más. latin nyelv. fol. 1, mellette fr. fordítás.

(Alexander Károlyi an Desalleurs, ddo. Berettyó Ujfalu 17. Oetoher 1704. Er ruft ibn dringend nach Ungern. Copie, latein. Spr., Fol. 1, dabei eine französische Übersetzung.)

- Desalleurs XIV. Lajoshoz, ddo. Belgrade 23 Octobre 1704.
   Más, fr. nyely., fol. 2.
- (Desalleurs an Ludwig XIV., ddo. Belgrade 23 Octobre 1704. Copie, franz. Spr., Fol. 2.)
- Copie de la lettre de Mr. le prince Rákóczy a Mr. Desalleurs, écrite du Camp de Hidres (sie) a deux licues de Leventz 24 sept. 1704. fol. 1.
- Extrait de la reponse faite a la lettre précedente par Mr. Desalleurs le 9 Octobre suivant, fol. 1.
- 10) Copie de la lettre écrite par le Pacha de Belgrade a Mr. le Comte Karoly, le 26 Octobre 1704, fol. 1.
- Desalleurs a ministerhez, ddo. Belgrad 26 oct. 1704. Más. fol. 1.
   (Desalleurs an den Minister, ddo. Belgrade 26 Octobre 1704. Copie, Fol. 1.)
- Ugyanaz XIV. Lajoshoz, ddo. ugyanott ugyanakkor. Más.
   12. 1.
- (Derselbe an Ludwig XIV., ddo. ebendaselbst vom selben Tage. Copie, Fol. 1.)
- Ugyanaz ugyanabhoz, ddo. Temesvár 3 Novembre 1704.
   Mas. fol. 3.
  - (Derselbe an denselben, ddo. Temesvár 3 Novemb. 1704. Copie, Fol. 3.)
- 14) Copie de la lettre de M. Desalleurs au Cte. Károlyi, ddo. Temesvár 4 Novembre 1704.
- Copie d'une lettre du pr. Rákóczy par Mr. Desalleurs, ddo. Temesvár 4 Novembre 1704.
- 16) Desalleurs XIV. Lajoshoz, ddo. Temesvár 10 Decembre 1704. Más. fol. 2.
- (Desalleurs an Ludwig XIV., ddo. Temesvár 10. December 1704. Copie, Fol. 2.)
- 17) Rákóczy Desalleurshez, ddo. Devant Neuhausel 12 Novembre 1704. Tökölynek 2.000 aranyat kifizettetni kéri, a franczia segédpénzbe betudandót. Más.
- (Rákóezy an Desalleurs, ddo. devant Neuhauxel 12 Novembre 1704. Er bittet, dem Tökölyi 2.000 Ducaten auszubezahlen, die in die französischen Subsidien einzurechnen wären. Copie.)
- Utasitás Desalleurhez, ddo. Marly 23 Fevrier 1705. Minuta, fol. 7.
  - (Instruction für Desalleurs, ddo. Marly 23 Fevr. 1705. Minute, Fol. 7.)

- 19) A franczia minister Desalleurshez, ddo. m. fel. Min., fol. 2. (Der französische Minister an Desalleurs, ddo. wie oben. Minute, Fol. 2.)
- Copie d'une lettre du pr. Rákóczy a Mr. de Ferriol ambassadeur de France a Constantinople, ddo. Neuhausel 9 Novembre 1704.
   fol. 2.
- Copie de l'instruction donné par Mr. Desalleurs au Sr. de Varenne envoyé aupres du pr. Rákóczy, 1704.
- Desalleurs tudósitása XIV. Lajoshoz, ddo. Temesvár 10 Janv.
   Más. fol. 2.
   (Bericht Desalleurs' an Ludwig XIV. ddo. Temesvár 10 Janvier 1705.

(Bericht Desalleurs' an Ludwig XIV. ddo. Temeavar 10 Janvier 1705 Copie, Fol. 2.)

23) Ugyanaz a ministerhez, ugyanalıhoz és ott. Más.

(Derselbe an den Minister, ebendamals und ebendaselbat. Copie.) 24) XIV. Lajos Rákóczyhoz, ddo. Versailles 26 Mart. 1705.

Minuta, fr. nyclv. (Ludwig XIV. an Rákóczy, ddo. Verszillea 26 Mart. 1705. Minute.

- franz Spr.)

  25) Desalleurs XIV. Lajoshoz, Marga proche la porte de fer
- 6 Febr. 1705. Más. fol. 2.

  (Deaslleurs an Ludwig XIV., ddo. Marga proche la porte de fer 6 Fevr.
- 1705. Copie, Fol. 2.)

  26) Extrait d'une lettré de Mr. Brûe interprette du roi à Mr.
- Desalleurs, do. Belgrade 15 Janvier 1705.

  27) Traduction de la lettre de llassau Pacha gouverneur de Bel-
- grade écrite an Grand Vizir Ahmed Pacha le 15 Decembre 1704. fol. 2. 28) Desalleurs a ministerhez, ddo. Bátor 28 Febr. 1705. Más.
  - (Desalleurs an den Minister, ddo. Bátor 28. Februar 1705. Copie.)
- 29) Ugyanaz XIV. Lajoshoz, ddo. Agriae 28 Febr. 1705. Más. fol. 3.
  - (Derselbe an Ludwig XIV., ddo. Bátor 28. Fehr. 1705. Copie, Fol. 3.) 30) Ugyanaz a ministerhez, ddo. Agriae 18 Mart. 1705. Más.
- fol. 2.

  (Derselbe an den Minister, ddo. Agriae 18 Martii 1705. Copie, Fol. 2.)
  - 31) Ugyanaz XIV. Lajoshoz, ddo. Agriae 18 Mar. 1705. Más. fol. 4.
  - (Derselbe an Ludwig XIV., ddo. Agriae 18 Martii 1705. Copie, Fol. 4.)
    32) Mcmoire pour communiquer a Mr. le prince Rákóczy. Más.
- fol. 4.

- XIV, Lajos utasitása Desalleurshez, ddo. Marly 7 Mai 1705.
   Minuta, fol. 6.
- (Ludwig's XIV. Instruction an Desalleurs, ddo. Marly 7. Mai 1705. Minute, Fol. 6.)
- 34) A minister Desalleurshez, ddo. ugyanott és ugyanukkor. Minuta. (Der Minister an Desalleurs, ddo. ebendaselbst und zu gleicher Zeit. Minute.)
  - 35) Desalleurs a ministerhez, ddo. Agria 25 Mart. 1705. Más.
  - (Desalleurs an den Minister, ddo. Agriae 23 Martii 1705. Copie.)
  - Ugyanaz a királyhoz, ddo. ugyanott és ugyanakkor. Más. fol. 2.
     (Derselbe an den König, ddo. ebendort und ebendamals. Copic, Fol. 2.)
  - 37) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. Agria 1 Avril 1705. Más. fol 2. (Derselbe an denselben, ddo. Agria 1 Avril 1705. Copie, Fol. 2.)
- 38) Reflexions de Mr. Desalleurs sur l'estat présent des affaires de llongrie à l'egard de la Porte, en Avril 1705. Más. Rákóczyhoz szól.
- 39) Desalleurs XIV. Lajoshoz, ddo. Agria 8 Avril 1705. Más.
  - (Desalleurs an Ludwig XIV., ddo. Agria 8 Avril 1705. Copie, Fol. 3.)
    - 40) A minister Desalleurshez, ddo. Marly 14 Mai 1705. Minuta. (Der Minister an Desalleurs, ddo. Marly 14. Mai 1705. Minute.)
    - 41) A király Dessalleurshez utasitásul, ddo. ugyanaz. Minuta, fol. 3.
    - (Der König an Desalleurs zur Weisung, ddo. wie oben. Minute, Fol. 3.)
    - Desalleur tudósitása, ddo. Agria 11 Avril 1705. Más. fol. 2.
       (Bericht Desalleurs, ddo. Agria 11 Avril 1703. Copie, Fol. 2.)
    - 43) Ugyanaz, ddo. Agria 15 Avril 1705, Más.
    - (Dessgleiehen, ddo. Agria 15 Avril 1705. Copie.)
    - 44) Ugyanaz, ddo. Agria 18 Avril 1705. Más. fol. 2.
  - (Dessgleichen, ddo. Agria 18 Avril 1705. Copie, Fol. 2.)
- 45) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 2 Juin 1705. Minuta, fol. 2.
- (Königl. Instruction an Desalleurs, ddo. Versailles 2 Juin 1805. Minute, Fol. 2.)
  - Desalleurs a ministerhez, ddo. Agria 26 Avril 1705. Más. fol. 3.
     (Desalleurs an den Minister, ddo. Agria 26 Avril 1705. Copie, Fol. 3.)
  - 47) Ugyanaz XIV. Lajoshoz, ddo. Agria 29 Avril 1705. Más. fol. 2. (Derselbe an Ludwig XIV., ddo. Agria 29 Avril 1705. Copie, Fol. 2.)
    - 48) XIV. Lajos Desalleurshez, ddo. Versailles 2 Juin 1705. Min. (Ludwig XIV. an Desalleurs, ddo. Versailles 2 Juin 1705. Minute.)

- 49) Desalleurs XIV. Lajoshoz, ddo. Agria 6 Mai 1705. Más.fol. 3. (Desalleurs an Ludwig XIV., ddn. Agria 6. Mai 1705. Capin. Fal. 3.) 50) Memoire sur les affaires de Hongrie par Mr. Cheriguy. Ered. fol. 3 in 4v. (Orig., 3 Bl. iu 4v.)
- 51) Desalleurs XIV. Lajoshoz, ddo. Agria 9 Mai 1705. Más. fol. 2.
- (Desalleurs an Ludwig XIV., ddn. Agria 9. Mai 1703. Capin, Fal. 2.) 52) Királyi utasítás Desalleurshez, ddo. 19 Juin 1705, a Versailles. Minuts, fol. 2.
- (Königliche Instruction an Desalleurs, ddo. 18 Juin 1705, à Versailles. Minute, Fal. 2.)
  - 53) Desalleurs tudósitása kivonatban, ddo. Agria 13 Mai 1705. (Bariebt Desalleurs' auszugsweise, ddo. Agria 13. Mai 1705.)
  - 54) Desalleurs XIV. Lajoshoz, ddo. 16 Mai 1705. Más. fol. 2. (Desalleurs an Ludwig XIV., ddn. 16. Mai 1705. Capin, Fal. 2.)
  - (Desalleurs an Ludwig XIV., ddn. 16. Mai 1705. Cnpin, Fnl. 2.) 55) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. Agria 20 Mai 1705. Más. fol. 3.
  - (Darselbe an denselben, ddo. Agria 20. Mai 1705. Capie, Fol. 3.) 56) Ugyanaz ugyanalıhoz, ddo. Agria 27 Mai 1705. Más. fol. 3.
  - (Derselba an denselben, ddo. Agria 27. Mai 1705. Copin. Fol. 3.)
  - 57) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. Agria 30 Mai 1705. Más. fol. 2. (Dersalbe an denselben, ddo. Agria 30. Mai 1705. Copie, Fol. 2.)
  - 58) Ugyanaz ugyanalılıoz, ddo. Agria 3 Juin 1705. Más. fol. 3. (Darselba an denselben, ddo. Agria 3 Juin 1705. Capin, Fol. 3.)
- Utasitás Desalleurhez XIV. Lajostul, ddo. Marly 13 Juillet
   Minuta. fol. 3.
- (Instruction an Desalleurs van Ludwig XIV., ddo. Marly 13 Juillet 1705. Minute, Fal. 3.)
- 60) Desalleurs XIV. Lajoshoz, ddo. Agria 6 Juin 1705. Más. fol. 2. (Desalleurs an Ludwig XIV., ddn. Agria 6 Juin 1705. Copie, Fnl. 2.) 61) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 16 Juillet 1705.
- Minuta.

  (Königliche Instruction an Desalleurs, ddn. Marly 16 Juillet 1705.
- Minute.)
  62) Desalleurs tudósitása XIV. Lajoshoz, ddo. Agria 10 Juin
- 1705. Más. fol. 2. (Desalleurs' Bericht an Ludwig XIV., ddn. Agria 10 Juin 1705. Capie,
- Fnl. 2.)
  63) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 23 Juillet 1705. Minuta.

(Königliche Instruction an Desalleurs, ddo. Versailles 23 Juillet 1705. Minute.)

64) Desalleurs XIV. Lajoshoz, ddo. Agria 13 Juin 1705. Más. fol. 3.

(Desalleura an Ludwig XIV., ddo. Agria 13 Juin 1705. Copie, Fol. 3.)

65) Ugyanaz a ministerhez, ddo. ugyanaz Más.

(Derselbe an den Minister, dasselbe Datum. Copie.)

66) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 30 Juillet 1705. Minuta, fol. 2.

(Königliehe Weisung an Desalleurs, ddo. Marly 30 Juil. 1705. Minute, Fol. 2.)

67) Ugyanaz a ministertül, ddo. ugyanaz.

(Dasselbe vom Minister, gleiebes Datum.)

68) Desalleurs a ministerhez, ddo. 19 Juin 1705 à Agria. Más. (Desalleurs an den Minister, ddo. 19 Juin 1705 à Agria. Copie.)

69) Memoire du Sr. De l'Hommeau attaché a la legation de France aupres du prince Rákóczy, rendu au ministre sur les affaires de Hongrie. Más. (Copie.) fol. 8 in 4º.

70) Desalleurs tudósitása XIV. Lajoshoz, ddo. du Camp de 2 lieues de Pest 27 Juin 1705. Más.

(Desalleurs' Borieht an Ludwig XIV., ddo. du Camp de 2 lieues de Pest.)

71) Fehlt (sic).

72) Desalleurs tudósítása, ddo. 1 Juillet 1705. Más. fol. 2. (Desalleura Berieht, ddo. 1 Juillet 1705. Copic, Fol. 2.)

(Desalleura Berieht, ddo. 1 Juillet 1705. Copie, Fol. 2.)
73) Királvi utasitás Desalleurshoz, ddo. Marly 6 Aoust 1705.

Minuta.

(Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Marly 6 Aout 1705, Minute.)

74) Desalleurs tudósitása, ddo. au Camp pres l'isle de St. André 4 Juillet 1705. Más.

(Desalleurs' Berieht, ddo. au Camp prea l'isle de St. André 4 Juillet 1705. Copie.)

75) Ugyanaz, ddo. ugyanott 8 Juillet 1705. Más. fol. 3.

(Dessgleiehen, ddo. ebendaselbst 8 Juillet 1703. Copie, Fol. 3.)
76) Rákóczy levele IV. Lajoshoz, ddo. Camp de Vercs-Egyház

76) Rákóczy levele IV. Lajosnoz, ddo. Camp de Veres-Egynaz trois lieues de Pest 8 Juillet 1705. Sajátkéz, fol. 2 in 4°.

(Rūkóczy's Schreiben an Ludwig XIV., ddo. Camp de Veres-Egyház trois lieues de Pest 8 Juillet 1705. Eigenhändig. Fol. 2 in 40.)

- Desalleurs tudósitása, ddo. au Camp de Barcam (Párkány)
   Juillet 1705. Más. fol. 2.
- (Desalleurs' Bericht, ddo. au Camp de Barcam (Párkáoy) 13 Juillet 1703. Copie, Fol. 2.)
  - 78) Ugyanaz, ddo. 18 Juillet 1705. Más. (Dessgleicheo, ddo. 18 Juillet 1705. Copie.)
- 79) Ugyanaz, ddo. au Camp sur le Waag 25 Juillet 1705- Más.
- fol. 2.

  (Ebeoso, ddo. au Camp sor le Waag 25 Joillet 1705, Copie, Fol. 2.)
- 80) Utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 27 Aoust 1705. Minuta,
- fol. 5.
  (Weisung f
  ür Desalleurs, ddo. Marly 27 Aout 1705. Mioute, Fol. 4.)
- 81) Lettre du Sr. de Brüe a Mgr. le Marquis de Torcy, du Camp de Vácz le 12 Juillet 1705. Más. fol. 2.
  - 82) XIV. Lajos Rákóczyhoz, ddo. Marly 1705, Minuta. (Ludwig XIV. an Rákóczy, ddo. Marly 27 Aout 1705, Minute.)
- 83) Királyi utasitás Desalleurshoz, ddo. Marly 27 Aout 1705. Minuta.
- (Königliehe Weisung für Desalleurs, ddo. Marly 27 Aout 1705. Minute.)
- Desalleurs tudósitása a királyhoz, ddo. Camp pres du Waag
   Juillet 1705. Más. fol. 4.
- (Desulleurs' Bericht an deo Köoig, ddo. au Camp pres du Waag 29 Juillet 1705. Copie, Fol. 4.)
  - 85) Ugyanaz, ddo. ugyanott, 15 Aout 1705. Más. fol. 5. (Dess gleichen, ddo. ebcodaselbst 15 Aout 1705. Copie, Fol. 5.)
- A minister Desalleurshez, ddo. Fontainebleau 1 Octobre
   Minuta, fol. 2.
- (Der Minister an Desslleurs, ddo. Footsinebleau 1 Octob. 1705. Mioute, Fol. 2.)
- 87) Desalleurs tudósitása a királyhoz, ddo. Camp pres du Waag 24 Aout 1705. Más. fol. 8.
- (Desalleurs' Berieht an deo König, ddo. Camp pres du Waag 24 Aout 1705. Copie, Fol. 3.)
- 88) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Fontaineblean 9 Octob. 1705. Miauta, fol. 2.
- (Köoigliche Weisung für Desalleurs, ddo. Footainebleau 9 Octob. 1705. Mioote, Fol. 2.)

Desalleurs tudósitása a királyhoz, ddo. Szécsén 9 Septemb.
 Más. fol. 3.

(Desalleurs' Berieht an den König, ddo. Szécsén 9. September 1705. Copie, Fol. 3.)

90) Királyi utasitás Desalleurshez, dde. Fontainebleau 15 Octb. 1705. Minuta, fol. 2.

(Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Fontainebleau 15. October 1705. Minute, Fol. 2.)

- 91) Desalleurs tudósitása, ddo. 16 Septemb. 1705. Más. fol. 3. (Desalleurs Bericht, ddo. 16. September 1705. Copie. Fol. 3.)
- 92) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Fontainebleau 22 Octob. 1705. Minute, fol. 2.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Fontainebleau 22. October 1705. Minute, Fol. 2.)
- 93) Desalleurs tudósitása, ddo. Szécsén 23 Septembre 1705. Más. fol. 3.
  - (Desalleurs' Berieht, ddo. Szécsén 23. Septemb. 1705. Copie, Fol. 3.)
- Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 5 Novemb. 1705.
   Minuta, fol. 2.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Marly 5. Novem. 1705. Minute, Fol. 2.)
- Desalleurs tudositása, ddo. Szécsén 30 Septembre 1705.
   Más. fol. 3.
  - (Desalleurs' Berieht, ddo. Szécsén 30. Septemb. 1705. Copie, Fol. 3.)
  - 96) Ugyanaz, ddo. ugyanott és ugyanakkor. Más. (Dessgleichen, ddo. ebendaselbat von gleichem Tage. Copi c.)
- 97) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 12 Novemb. 1705, Minuta. fol. 2.
- (Königliebe Weisung für Desalleurs, ddo. Marly 12. November 1705. Minute, Fol. 2.)
  - 98) Ugyanaz, ddo. Versailles 26 Novemb. 1705. Minuta. (Desagleichen, ddo. Versailles 26. November 1705. Minute.)
- 99) Desalleurs tudósitása, ddo. Szécsén 7 Octobre 1705. Más. fol. 3.
- (Desalleurs' Beriebt, ddo. Széesén 7. October 1705. Copie, Fol. 3.) 100) Ugyanaz, ddo. Kalo 25 Octobre 1705. Más. fol. 5.
- (Dessgleiehen, ddo. Kalló 26. Oetober 1705. Copie, Fol. 5.) 101) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 3 Decembre
- 101) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 3 Decembro 1705. 6. Minuta, fol. 2.

- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 3. December 1705. 6. Minute, Fol. 2.)
- 102) Desalleurs tudósitása a királyhoz, ddo. en Transilvanie 30 Octobre 1705. Más. fol. 2.
- (Deaalleurs' Bericht an den König, ddo. en Transsilvanie 30. October 1705. Copia, Fol. 2.)
- 103) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 17 Decembre 1705. Minuta, fol. 2.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Marly 17. December 1705. Minuta, Fol. 2.)
  - 104) Desalleurs tudúsitása, ddo. 15 Novembre 1705. Más. fol. 2. (Desalleurs' Berieht, ddo. 15. November 1705. Copie, Fol. 2.)
  - 105) Ugyanaz, ddo. 25 Novembre 1705. Más. fol. 2.
  - (Dessgleichen, ddo. 25. November 1705. Copie, Fol. 2.)
  - 106) A minister Desalleurshez, ddo. Marly 7 Janvier 1706. Minuta. (Der Minister an Desalleurs, ddo. Marly 7 Janvier 1706. Minute.)
- 107) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 7 Janvier 1706. Minuta, fol. 3.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Marly den 7 Janvier 1706. Minute, Fol. 3.)
- 108) Desalleurs tudósitása a ministerhez, ddo. 25 Novemb. 1705. Más. fol. 3.
- (Desalleurs' Bericht an den Minister, ddo. 25. November 1705. Copie, Fol. 3.)
- 109) XIV. Lajos Rákóczyhoz, ddo. Marly 7 Janvier 1706. Minuta, esupa complim.
- (Ludwig XIV. an Rákóezy, ddo. Marly 7 Janvier 1706. Minute. Blos Compliment.)

  110) Desalleurs tudósitása a királyhoz, ddo. Kalo 2 Decembre
- 1705. Más. fol. 2. (Desalleurs' Bericht an den König , ddo. Kaló 2. Decemb. 1705. Copie.
- (Desalleurs' Bericht an den König, ddo. Kaló 2. Decemb. 1703. Copie, Fol. 2.)
  - 111) Ugyanaz, ddo. 10 Decembre 1705. Más. fol. 2.
  - (Dessgleichen, ddo. 10. December 1705. Copie, Fol. 2.)
- 112) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 14 Janvier 1706. Minuta, fol. 2.
- (Königliche Weisung für Desallenrs, ddo. Versailles 14 Janvier 1706. Minute, Fol. 2.)

- 113) Desalleurs tudósitása a királyhoz, ddo. 13 Decembre 1705. Más. fol. 2.
  - (Desalleurs' Bericht an den König, ddo. 13. December 1705. Fol. 2.)
- 114) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 20 Janvier 1706. Minuta, fol. 2.
- (Königliehe Weisung für Desalleurs, ddo. Versaillea 20 Janvier 1706 Minute, Fol. 2.)
- 115) Desalleurs tudósitása, ddo. Munkács 20 Decembre 1705. Más. fol. 2.
  - (Desalleurs' Bericht, ddo. Munkács 20. December 1703. Copie, Fol. 2.)
    116) Ugyanaz, ddo. ugyanott 30 December 1705. Más. fol. 2.
    (Dessgleichen, ddo. ebendaselbst 30. December 1705. Copie, Fol. 2.)
- 117) Extrait d'unc lettre de Mr. Desalleurs a Mr. de Bonnac, ddo. 26 Decembre 1705. Más.
  - 118) Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. Munkács 30 Decembre 1705. Ered. sajátkez. fol. 2 in 4°. (Rákóczy an Ludwig XIV., ddo. Munkács 30. December 1705. Origin.
  - Eigenhandig, Fol. 2 in 4°.)
    119) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 4 Fevrier
  - 1706. Minuta, fol. 3.

    (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 4 Fevrier 1706. Minute, Fol. 2.)
  - 120) Desalleurs tudósitása, ddo. pres Tokay 6 Janvier 1706. Más. fol. 2.
    - (Desalleurs' Berieht, ddo. pres Tokay 6 Janv. 1706. Copie, Fol. 2.)
  - 121) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 18 Fevr. 1706. Minuta, fol. 3.
  - (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Marly 18 Fevr. 1706. Minute, Fol. 3.)
  - 122) Ferriol XIV. Lajoshoz, ddo. Paris 12 Janvier 1706. Eredeti, fol. 2.
    (Ferriol an Ludwig XIV., ddo. Paris 12 Janvier 1706. O riginal, Fol. 2.)
  - 123) Desalleurs tudósitása, ddo. Miskolcz 20 Janvier 1706. Más.
    - (Desalleurs' Bericht, ddo. Miskolz 20 Janvier 1706. Copie, Fol. 2.) 124) Copie de la lettre de Mr. Desalleurs a Mr. de Ferriol, ddo.
  - 124) Copie de la lettre de Mr. Desalleurs a Mr. de Ferriol, ddo. 9 Janvier 1706. Más.

- 125) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 4 Mart. 1706. Minuta, fol. 2.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 4 Mart. 1706. Minute, Fol. 2.)
- 126) Desalleurs tudósitása, ddo. Miskolcz 23 Janvier 1706. Más. fol. 2.
  - (Desalleurs' Berieht, ddo. Miskolez 23 Janvier 1706. Copie, Fol. 2.)
  - 127) Ugyanaz, ddo. Miskolez 30 Janvier 1706. Más. fol. 4. (Desseteichen, ddo. Miskolez 30 Janvier 1706. Copie, Fol. 4.)
- 128) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 12 Mart. 1706. Minuta, fol. 3.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 12 Mart. 1706. Minute, Fol. 3.)
  - 129) Desalleurs tudósitása, ddo. Miskolcz 3 Feyrier 1706. Más.
    - (Desalleurs' Berieht, ddo. Miskotez 3 Fevr. 1706. Copie, Fol. 2.)
    - 130) Ugyanaz a ministerhez, ddo. 10 Febr. 1706. Más. fol. 2. (Dessgleichen an den Minister, ddo. 10 Febr. 1706. Copie, Fol. 2.)
- 131) Reflexions d'un Hongrois présentées au Prince Rákóczy et traduites en français, envoyées en France par Mr. Desalleurs l'au 1706. fol. 1.
  - 132) Desalleurs tudósitása, ddo. Miskolcz 13 Februar. 1706. Más. fol. 3.
    - (Desalleurs' Bericht, ddo. Miskolez 13 Fevr. 1706. Copie, Fol. 3.) 133) Ugyanaz, ddo. ugyanott 17 Febr. 1706. Más. fol. 3.
  - (Dessgleiehen, ddo. ebendaselbst 17 Fevr. 1706. Copie, Fol. 3.) 134) Királvi utusitás Desalleurhez, ddo. Versailles 25 Mart. 1706.
- Minuta, fol. 3.

  (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 25 Mart. 1706. Minute, Fol. 3.)
  - 135) Desalleurs tudósitása, ddo. 26 Febr. Agria 1706. Más. fol. 2.
    - (Desalleurs' Bericht, ddo. Agris 26 Fevrier 1706. Copie, Fol. 2.)
      136) Ugyanaz, ddo. ugyanott 3 Martii 1706. Mús. fol. 2.
    - (Dessgleichen, ddo. chendaselbst 3 Martii 1706. Copie, Fol. 2.)
    - 137) Ugyanaz a ministerhez, ddo. ugyanott 3 Martii 1706. Más. (Dessgleichen an den Minister, ddo. ebendaselbst 3 Mart. 1706. Copie.)

138) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 1. April 1706. Minuta, fol. 1.

(Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 1. April 1706. Minute, Fol. 2.)

139) Copie de la lettre du prince Rákóczy a Mr. de Ferriol, ddo 4 Mart. 1706. Envoyée à Paris par Mr. Desalleurs, fol. 4.

140) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 15 Avril 1706.

(Königliehe Weisung für Desalleurs, ddo. Marly 15 Avril 1706. Minut e.) 141) Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. Agria 10 Mart. 1706. Eredeti sajátk. fol. in 4°.

(Rákóczy an Ludwig XIV., ddo. Agria 10 Martii 1706. Original. Eigenhändig. Fol. in 4º.)

142) XIV. Lajos válasza Rákóczyhoz, ddo. Marly 15 Avril 1706.

(Ludwig XIV. Antwort an Rákóczy, ddo. Marly 15 Avril 1706. Minute.)

143) Desalleurs tudósitása, ddo. Agria 17 Mart. 1706. Más. (Desalleurs' Bericht, ddo. Agria 17 Mart. 1706. Copie.)

144) Ugyanaz, ddo. ugyanott 10 Mart. 1706. Más. fol. 2.

(Dessgleichen, ddo. ebendaselbst 10 Mart. 1706. Copie, Fol. 2.)

145) Ugyanaz, ddo. ugyanott 20 Mart. 1706. Más. fol. 2. (Dessgleichen, ddo. ebendaselbst 20 Mart. 1706. Copie, Pol. 2.)

146) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 29 Avril 1706, Minuta, fol. 2.

(Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 29 Avril 1706. Minute, Fol. 2.)

147) Desalleurs tudósitása, ddo. Agria 27 Mart. 1706. Más. (Desalleurs' Bericht, ddo. Agria 27 Mart. 1706. Copie.)

## Hongrie 1706 et 1707. Vol. 11, fol.

- 1) A minister Desalleurshez, ddo. Versailles 21 Janv. 1706. Min. (Der Minister an Desalleurs, ddo. Versailles 21 Janvier 1706. Minute.)
- Desalleurs tudósitása, ddo. Agria 3 Avril 1706. Más. (Desalleurs' Bericht, ddo. Agria 3 Avril 1706. Copie.)
- Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Meudon 6 Mai 1706.
   Minuta, fol. 2.

- (Köoigliche Weisung für Desalleurs, ddo. Meudon 6. Mai 1706. Minute, Fol. 2.)
  - 4) Desalleurs tudósitása, ddo. Agria 7 Avril 1706. Más. fol. 2. (Desalleurs' Berieht, ddo. Agria 7 Avril 1706. Copie, Fol. 2.)
- Királyi utasilás Desalleurshez, ddo. Marly 13 Mai 1706.
   Minuta, fol. 2.
- (Königliehe Weisuog für Desalleurs, ddo. Marly 13. Mai 1706. Mioute, Fol. 2.)
  - 6) Desalleurs tudósitása, ddo. 14 Avril 1706. Más. fol. 2. (Desalleurs' Berieht, ddo. 14 Avril 1706. Copie, Fol. 2.)
  - 7) Ugyanaz, ddo. Agria 20 Avril 1706. Más. fol. 3.
  - (Dessgloichen, ddo. Agria 20 Avril 1706. Copie, Fol. 3.)
- Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 27 Mai 1706.
   Min, fol. 3.
- (Königliche Weisung ao Desalleurs, ddo. Versailles 27. Mai 1706. Minute, Fol. 2.)
- Desalleurs tudósitása , ddo. Topolcsán 28 Avril 1706. Más.
  fol. 3.
- (Desalleurs' Berieht, ddo. Topolesán 28 Avril 1706, Copie, Fol. 3.)
- Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 10 Juin 1706.
   Min. fol. 3.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 10 Juin 1706. Minote, Fol. 3.)
  - 11) Desalleurs tudósitása, ddo. Topolesán 7 Mai 1706. Más. fol. 1. (Desalleurs' Bericht, ddo. Topolesán 7. Mai 1706. Copie, Fol. 1.)
- 12) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. 17 Juin 1706. Min. fol. 2. (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. 17 Juio 1706. Mioute, Fol. 2.)
- Conditiones armistitii inter Imperatorem et Regem Josephum
   , alque Confoederatos regni Hungariae Status, ddo. Posonii 8 Mai
   1706. Copia, fol. 8.
  - 14) Desalleurs tudúsitása, ddo. Nitra 17 Mai 1706. Más. fol. 2. (Desalleurs' Bericht, ddo. Nitra 17, Mai 1706. Copie. Fol. 2.)
    - (Desalleurs Berient, ado. Atra 17, Mai 1706, Copie, Fol. 2.)
  - 15) Ugyanaz, ddo. 22 Mai 1706. Más. fol. 2.
  - (Dessgleichen, ddo. 22. Mai 1706. Copie, Fol. 2.)
- 16) Királyi ulasitás Desalleurshez, ddo. Marly 24 Juin 1706. Minuta, fol. 2.
- (Königliche Weisuog für Desalleurs, ddo. Marty 24 Juin 1706. Minute, Fol. 2.)

- 17) Desalleurs tudósitása, ddo. 29 Mai 1706. Más. (Desalleurs Bericht, ddo. 29. Mai 1706. Conje.)
- 18) Ugyanaz, ddo. 2 Juin 1706. Más. fol. 3.
- (Dessgleichen, ddo. 2 Juin 1706. Copie, Fol. 3.)
- Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 8 Juillet 1706.
   Min. fol. 4.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Versaifles 8 Juillet 1706. Minute, Fol. 4.)
  - 20) Desalleurs tudósitása, ddo. 10 Juin 1706. Más. (Desalleurs' Berieht, ddo. 10 Juin 1706. C o p i c.)
    - 21) Ugyanaz, ddo. 16 Juin 1706. Más. (Dessgleichen, ddo. 16 Juin 1706. Copie.)
- 22) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 22 Juillet 1706.
- Minuta.
  - (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Marly 22 Juill. 1708. Minnte.)
  - 23) Desalleurs tudósitása, ddo. 23 Juin 1706. Más.
  - (Desalleurs' Bericht, ddo. 23 Juin 1706. Copie.)
  - 24) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. 29 Juillet 1706. Min. (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. 29 Juillet 1706. Minnte.)
  - 25) Desalleurs tudósitása, ddo, 29 Juin 1706, Más, fol. 3.
  - (Desalleurs' Bericht, ddo. 29 Jain 1706. Copie, Fol. 3.)
  - 26) Ugyanaz, ddo. 3 Juillet 1706. Más.
    - (Dessgleichen, ddo. 3 Juillet 1706. Copie.)
- Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 12 Aout 1706.
   Min. fol. 2.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 12 Aout 1706. Minute, Fol. 2.)
  - 28) Desalleurs tudósitása, ddo. 7 Juillet 1706. Más. (Desalleurs' Bericht, ddo. 7 Juillet 1706. Copie.)
  - 29) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. 19 Aout. 1706. Min. fol. 2. (Königliche Weisung für Desalleurs. ddo. 19 Aout 1706. Min. tc. Fol. 2.)
  - 30) Desalleurs tudósitása, ddo. 14 Juillet 1706. Más. fol. 2.
  - (Desalleurs' Bericht, ddo. 14 Juillet 1706. Copie, Fol. 2.) 31) Ugyanaz a ministerhez, ddo. ugyanaz, Más. fol. 2.
  - (Dessgleichen an den Minister; gleiches Datum. Copie, Fol. 2.)
- Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 26 Aout. 1706.
   Min. fol. 2.

(Köuigliche Weisung für Desalleura, ddo. Versailles 26 Aout 1706. Minute, Fol. 2.)

33) Desalleurs tudósitása, ddo. 22 Juillet 1706. Más. fol. 2. (Desalleurs' Bericht, ddo. 22 Juillet 1706. Copie, Fol. 2.)

34) Estat de Situation des affaires de la Hongrie, Más, fol. 2.

35) Királyi tudósitás Desalleurshez, ddo. Versailles 2 Septemb. 1706. Minuta, fol. 2.

(Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 2 September 1706. Minute, Fol. 2.)

36) Desalleurs tudósitása, ddo. 28 Juillet 1706. Más. fol. 2. (Desalleurs' Berieht, ddo. 28 Juillet 1706. Copie, Fol. 2.)

Királyi tudósitás Desalleurshez, ddo. Versailles 9 Sept. 1706.
 Min. fol. 2.

(Köuigliehe Weisung für Desalleura, ddo. Versailles 9. Septemb. 1706. Minute, Fol. 2.)

38) Desalleurs tudósitása, ddo. Camp devant Gran 4 Aout 1706. Másolat.

(Desalleurs' Berichi, ddo. Camp devaut Gran 4 Aout 1706. Copie.)

Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. Camp devant Gran 5 Aout 1706.
 Eredeti sajátk. fol. 3 in 4º.

(Rákóczy an Ludwig XIV., ddo. Camp devant Gran 5 Aout 1706. Original. Eigenhündig, Fol. 3 iu 4º.)

40) Desalleurs tudósitása, ddo. Camp devant Gran 11 Aout 1706. Más. fol. 2.

(Bericht Desalleurs', ddo. Camp derant Gran 11 Aout 1706. Copie, Fol. 2.)
41) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 14 Octobre
1706. Min. fol. 3.

(Köuigliche Weisung für Desalleura, ddo. Versailles 14 Octob. 1706. Minute, Fol. 2.)

Desalleurs tudósitása, ddo. Camp devant Gran, 18 Aout 1706.
 Másolat.

(Bericht Desalleurs', ddo. Camp devaut Gran 18 Aout 1706. Copie.)

43) Királyi válasz, ddo. Versailles 23 Sept. 1706. Min. fol. 2. (Königliche Erwiderung, ddo. Versailles 23 Septembro 1706. Minute, Fol. 2.)

44) Desalleurs tudósitása, ddo. 25 Aout 1706. Más. fol. 2. (Bericht Desalleura', ddo. 25 Aout 1706. Copie, Fol. 2.)

45) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 28 Octobre 1706. Min. fol. 2.

37

Fonles, Abth. II. Bd. XVII.

- (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 28 Octobre 1706. Minute, Fol. 2.
  - 46) Desalleurs tudósitása, ddo. 1 Sept. 1706. Más.
  - (Desallenra' Bericht, ddo. 1 Septembre 1706. Copie.)
  - 47) Ugyanaz, ddo. 15. Sept. 1706. Más. fol. 5.
  - (Desagleichen, ddo. 15 Septemb. 1706. Copie, Fol. 5.)
  - 48) Ugyanaz, ddo. a trois lieues de Gran 23 Sept. 1706. Más.
    (Dessgleichen, ddo. a trois lieues de Gran 23 Septembre 1706. Copi e.)
  - 49) Ugyanaz, ddo. 2 Octob, 1706. Más. fol. 3.
  - (Dessgleichen, ddo. 2 Octobre 1706. Copie, Fol. 3.)
  - 50) Ugyanaz, ddo. 6 Octoh. 1706. Más. fol. 2. (Dessgleichen, ddo. 6 Octobre 1708. Copie, Fol. 2.)
- 51) Kiralyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 18 Novemb. 1706. Min.
- (Königliche Weisung an Desallenra, ddo. Versailles 18 Novembre 1706. Minute.)
  - 52) Desalleurs tudósitása, ddo. 16 Octob. 1706. Más. fol. 2. (Bericht Desalleurs', ddo. 16 Octobre 1706. Copic. Fol. 2.)
- Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 9 Dec. 1706.
   Min. fol. 2.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 9 Decemb. 1706. Minnte, Fol. 2.)
  - 54) Desalleurs tudósitása, ddo. 28 Octob. 1706. Más.
  - (Bericht Desallenrs', ddo. 28 Octobre 1706. Copie.) 55) Ugyanaz a ministerhez, ddo. ugyanugy. Más.
  - (Dessgleichen an den Minister von gleichem Datum, Copic.)
- 56) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 16 Dec. 1706. Min. fol. 2.
- (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 16 Decembre 1706. Minute, Fol. 2.)
  - 57) Desàlleurs tudósitása, ddo. 8 Novemb. 1706. Más. fol. 2. (Bericht Desalleurs', ddo. 8 Novembre 1706. Copic, Fol. 2.)
- 58) Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. du Camp de Gyöngyös 8 Nov. 1706. Ered. sajátkéz, fol. 2 in 4°.
- (Rákóczy an Ludwig XIV. du Camp de Gyöngyös 8 Novembre 1706. Original. Eigenhändig. Fol. 2 in 4°.)
- 59) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 30 Dec. 1706. Minuta.

(Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 30 Decemb. 1706. Minute.)

60) Desalleurs tudósitása, ddo. 10 Nov. 1706, Más. fol. 3.

(Desalleurs' Bericht, ddo. 10 Novembre 1706. Copie, Fol. 3.) 61) Ugyanaz, ddo. 17 Nov. 1706. Más. fol. 2.

(Dessgleichen, ddo. 17 Novembre 1706. Copie, Fol. 2.)

62) Ugyanaz, ddo. 28 Novemb. 1706. Más. fol. 2.

(Dessgleichen, ddo. 28 Novembre 1706. Copie, Fol. 2.)

63) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 6 Janv. 1707.

Min. fol. 2. (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 6 Janvier 1707, Mi-

(Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 6 Janvier 1707. Minute, Fol. 2.)

64) Desalleurs tudósitása, ddo. 4 Decemb. 1706. Más.

(Bericht Desalleurs', ddo. 4 Decembre 1706. Copie.)

65) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 27 Janv. 1707. Minuta.

(Königliche Weisung an Desallenrs, ddo. Versailles 27 Janvier 1707. Minuts.)

66) Desalleurs tudósitása, ddo. 8 Decemb. 1706. Más. (Bericht Desalleurs', ddo. 8 Decembre 1706. Copie.)

67) XIV. Lajos Rákóczyhoz, ddo. Versailles 3 Febr. 1707. Más. (Ludwig XIV. an Rákóczy, ddo. Versailles 3 Febr. 1707. Copie.)

68) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 3 Febr. 1707. Min. fol. 2.

(Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 3. Februar 1707. Minute, Fol. 2.)

69) Desalleurs tudósitása, ddo. Roznau 20 Janv. 1707. Más. (Bericht Desslleurs', ddo. Roznau 29 Janvier 1707. Copie.)

Ugyanaz, ddo. ugyanaz a ministerhez. Más. fol. 2.
 (Dessgleichen, gleiches Datum, an den Minister. Copie, Fol. 2.)

71) Utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 3 Mart. 1707. Min.

(Weisung für Desalleurs, ddo. Marly 3 Mart. 1707. Minute.)
72) Desalleurs tudósitása. ddo. 27 Jany. 1707. Más. fol. 2.

(Bericht Desalleurs', ddo. 27 Janvier 1707. Copie, Fol. 2.)

Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 10 Mart. 1707.
 Min. fol. 2.

(Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Marly 10 Mart. 1707. Minute, Fol. 2.)

- 74) Desalleurs tudósitása, ddo. Munkáes 15 Fevr. 1707, Más. fol. 3.
  - (Bericht Desalleurs', ddo, Munkaes 15 Fev. 1707, Copie, Fol. 3.)
- 75) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 31 Mart. 1707. Min. fol. 2.
  - (Königliehe Weisung an Desalleurs, ddo. Marly 31 Mart. 1707. Min. Fol. 2.)
    76) Desalleurs tudósitása, ddo. 22 Fevr. 1707. Mús.
  - (Desalleurs' Bericht, ddo. 22 Fevrier 1707. Copie.)
  - 77) Ugyanaz a ministerhez, ddo. ugyanaz. Más. fol. 2.
  - (Dessgleichen an den Miniater, gleiches Datum. Copie, Fol. 2.)
- 78) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 14 Avr. 1707. Min. fol. 2.
- (Königliehe Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 14 Avr. 1707. Minute, Fol. 2.)
  - Desalleurs tudósitása, ddo. Munkáes 10 Mart. 1707. Más. fol. 3.
     (Bericht Desalleurs', ddo. Munkáes 10 Mart. 1707. Copie, Fol. 3.)
- 80) Királyi utasítás Desalleurshez, ddo. Versailles 28 Avril 1707. Minuta.

  (Königliehe Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 28 Avril 1707.
- Minute.)
  81) Desalleurs tudósitása, ddo. 4 Avril 1707. Más. fol. 2.
  - (Berieht Desalleurs', ddo. 4 Avril 1707. Copie, Fol. 2.)
  - 82) Ugyanaz, ddo, 13 Avril 1707, Más,
  - (Dessgleichen, ddo. 13 Avril 1707, Copie.)
  - 83) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 2 Juin 1707. Min. (Königlieho Weisung für Desalleurs, ddo. Marly 2 Juin 1707. Minute.)
  - 84) Desalleurs tudósitása, ddo. 28 Avril 1707. Más. fol. 3.
  - (Desalleurs' Berieht, ddo. 28 Avril 1707. Copie, Fol. 3.)
- 85) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 16 Juin 1707. Min. fol. 3.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 16 Juin 1707. Minute, Fol. 3.) 86) Rákóczy a ministerhez. ddo. Debreezin 7 Mai 1707. Ered.
- sajátkeze.
- (Rákóczy an den Minister, ddo. Debreczin 7. Mai 1707. Original. Eigenhändig.)
  - 87) Desalleurs tudésitása, ddo. 14 Mai 1707. Más. fol. 2. (Desalleurs' Berieht, ddo. 14. Mai 1707. Copie, Fol. 2.)

- 88) Ugyanaz, ddo. 14 Mai 1707. Más. fol. 3.
- (Dessgleiehen, ddo. 14. Mai 1707. Copie, Fol. 3.)
- 89) Extrait d'une lettre du prince Rákóczy a Mr. Groffey du 12 Mai 1707, envoyée a M. de Besenval, fol. 1.
- Kir. utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 30 Juin 1707.
   Minuta, fol. 4.
- (Königliehe Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 30 Juin 1707, Minnte, Fol. 4.)
  - 91) Desalleurs tudósitása, ddo. 18 Mai 1707. Más.
    - (Berieht Desalleurs', ddo. 18. Mai 1707. Copie.)
- Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 7 Juillet 1707.
   Min. fol. 2.
- (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Marly 7 Juill. 1707. Minute, Fol. 2.)
  - 93) Desalleurs tudósitása, ddo. 25 Mai 1707. Más. fol. 3. (Bericht Desalleurs', ddo. 25. Mai 1707. Copie, Fol. 3.)
  - 94) Ugyanaz, ddo. 1 Juin 1707. Más. fol. 3.
  - (Dessgleichen, ddo. 1 Juin 1707. Copie, Fol. 3.)
  - 95) Ugyanaz, ddo. 15 Juin 1707, Más. fel. 2.
  - (Dessgleichen, ddo. 15 Juin 1707. Copie, Fol. 2.)
- 96) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 21 Juillet 1707. Minuta, fol. 3.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Marly 21 Juill. 1707. Minute, Fol. 3.)
  - 97) Desalleurs tudósitása, ddo. 11 Juin 1707. Más. fol. 4. (Berieht Desalleurs', ddo. 11 Juin 1707. Copie, Fol. 4.)
  - 98) Ugyanaz a ministerhez, ddo, 19 Juin 1707. Más.
  - (Dessgleichen an den Minister, ddo. 19 Juin 1707. Copie.)
  - 99) Ugyanaz tudósilása, ddo. 22 Juin 1707. Más. fol. 3. (Dessgleichen Berieht, ddo. 22 Juin 1707. Copie, Fol. 3.)
  - 100) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 11 Aout 1707.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 11 Aout 1707. Minute.)
  - 101) Desalleurs a ministerhez, ddo. 25 Juin 1707. Más. fol. 2. (Desalleurs an den Minister, ddo. 25 Juin 1707. Copie, Fol. 2.)
  - 102) Ugyanaz tudósitása, ddo. 29 Juin 1707. Más. fol. 4. (Desselben Bericht, ddo. 29 Juin 1707. Copie, Fol. 4.)

- 103) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. 6 Juill. 1707. Más. fol. 2. (Desselben Berieht, ddo. 6 Juillet 1707. Copie, Fol. 2.)
- 104) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. 12 Juill. 1707. Más. fol. (Dessgleichen, ddo. 12 Juillet 1707. Copie, Fol.)
- 105) Copie d'une lettre de Mr. Desalleurs a Mr. de Besenval.
- 106) Királyi utasítás Desalleurshez, ddo. Marly 25 Aout 1707. Minuta.
  - (Königliehe Weisnng an Desalleurs, ddo. Marly 25 Aont 1707. Minnte.)
  - 107) Desalleurs tudósitása, ddo. 18 Juillet 1707. Más.
  - (Bericht Desallenrs', ddo. 16 Juillet 1707. Copie.)
- 108) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. 1 Sept. 1707 à Versailles. Minuta.
- (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. 1 Septemb. 1707 à Versailles. Minute.)
  - 109) Desalleurs tudósitása, ddo. 23 Juill. 1707. Más. fol. 3. (Berieht Desalleurs' 23 Juill. 1707. Copie, Fol. 3.)
  - 110) Ugyanaz, ddo. 20 Juill. 1707. Más. fol. 2.
  - (Dessgleichen, ddo. 20 Juillet 1707. Copie, Fol. 2.)
  - 111) Ugyanaz, ddo. 30 Juill, 1707, Más. fol. 3. (Dessgleichen, ddo. 30 Juillet 1707. Copic, Fol. 3.)
- 112) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Fontainebleau 29 Sept. 1707. Minuta, fol. 2. (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Fontainebleau 29 Septembre
- (Roughene Weisung an Desaileurs, doc. Fontaineneau 29 Septembre 1707. Minute, Fol. 2.)
- 113) Desalleurs tudósitása, ddo. Homona 13 Aout 1707. Más. fol. 3.
  - (Bericht Desalleurs', ddo. Homona 13 Aont 1707. Copie, Fol. 3.)
- 114) Ugyanannak levele a ministerhez, ddo. Homona 13 Aout 1707. Más.
- (Deselben Schreiben an den Minister, ddo. Homona 13 Aout 1707, Copie.)
- 115) Kir. utasitás Desalleurshez, ddo. Fontainebleau 15 Sept. 1707. Minuta.
- (Königliehe Weisung an Desallenrs, ddo. Fontainebleau 13 Septembre 1707. Minute.)
  - 116) Desalleurs tudósitása, ddo. 20 Aout 1707. Más. fol. 3. (Bericht Desalleurs', ddo. 20 Aout 1707. Copie, Fol. 3.)

- 117) Memoire présenté au prince Rákóczy de la part de l'Electeur de Bavière, Más. fol. 1.
- 118) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Fontainebleau 6 Octob. 1707. Min. fol. 2.
- (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Fontainebleau 6 Octobre 1707. Minute, Fol. 2.)
  - 119) Desalleurs tudósitása, ddo. 27 Aout 1707. Más. fol. 1.
  - (Bericht Desalleura', ddo. 27 Aout. 1707. Copie, Fol. 1.)
- 120) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. 13 Octob. 1707 à Fontainebleau. Minuta.
- (Königliche Weiaung für Desalleurs, ddo. 13 Octobre 1707 à Fontainebleau. Minute.)
  - 121) a) Desalleurs tudósitása, ddo. 3 Sept. 1707. Más.
  - (a) Bericht Desalleurs, ddo, 3 Septembre 1707. Copie.
- 121) b) Desalleurs a ministerhez, ddo. 3 Septembre 1707. Más. fol. 3.
- Más. fol. 3.
  (b) Dessgleichen an den Minister, ddo, 3 Sept. 1707, Copie, Fol. 3.
- 122) Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. Terebes 3 Sept. 1707. Ered. sajátkez. fol. 1 in 4°.
- (Rákóczy sa Ludwig XIV., ddo. Terebes 3 Septemb. 1707. Original. Eigenhandig, Fol. 1 in 4°.)
- 123) Királyi utasítás Desalleurshez, ddo. Marly 10 Nov. 1707. Min. fol. 2. (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Marly 10 Novembre 1707.
- Copie, Fol. 2.)

  124) Desalleurs tudósitása, ddo. 10 Sept. 1707. Más. fol. 2.

  (Bericht Desalleurs', ddo. 10 Septembre 1707. Copie, Fol. 2.)
- 125) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 27 Octob. 1707. Minuta.
- (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Verssilles 27 Octobre 1707. Minute.)
  - 126) A minister ugyanahhoz, ddo. Marly 10 Nov. 1707. Min.
  - (Der Miniater an denselben, ddo. Marly 10 Novemb. 1707. Minute.)
  - 127) Desalleurs tudósitása, ddo. 21 Septemb. 1707. Más. fol. 5. (Berieht Desalleurs', ddo. 21 Septembre 1707. Copie, Fol. 5.)
- 128) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 17 Novemb. 1707. Min. fol. 2.

```
(Königlicho Weisung an Dessallonrs, ddo. Versailles 17 Novembre 1707.
Minute, Fol. 2.)
   129) Desalleurs tudósitása, ddo. 28 Sept. 1707. Más. fol. 3.
   (Bericht Desalleurs', ddo. 28 Septemb. 1707. Co pie, Fol. 3.)
   130) Ugyanaz a ministerhez, ddo. ugyanaz. Más. fol. 3.
   (Dessgleichen an den Minister, gleiches Datum, Copie, Fol. 3.)
   131) Ugyanaz tudósitása, ddo. Patak 5 Octob. 1707. Más. fol. 3.
   (Desselben Bericht, ddo. Patak 5 Octobre 1707. Copie, Fol. 3.)
   132) Ugyanaz, ddo. 12 Octob. 1707. Más. fol. 3.
   (Dessgloiehen, ddo. 12 Octob. 1707. Copie, Fol. 3.)
   133) Ugyanaz a ministerhez, ddo, ugyanaz, Más,
   (Dessgleichen an den Minister, dasselbo Datum. Copio.)
   134) Ugyanaz tudósitása, ddo. 29 Octob. 1707. Más. fol. 2.
   (Desselben Bericht, ddo. 29. October 1707. Copio, Fol. 2.)
   135) Extrait d'une lettre de Mr. de Fierville a Mr. Desalleurs.
   136) Desalleurs tudósitása, ddo. 5 Nov. 1707. Más. fol. 4.
   (Bericht Desallonrs', ddo. 5 Novemb. 1707, Copie, Fol. 4.)
```

- 137) Ugyanaz a ministerhen, ddo. ugyanaz. Más. fol. 8. (Dessgleichen an den Minister, dasselbe Datum. Copie, Fol. 8.)
  138) Ugyanaz tudósítása, ddo. 10 Noremb. 1707. Más. fol. 2. (Desselben Bericht, ddo. 10 Noremb. 1707. Copie, Fol. 2.)
- 139) Ugyanaz a ministerhez, ddo. 16 Nov. 1707. Más. fol. 2. (Dessgleichen an den Minister, ddo. 16 Novemb. 1707. Copio, Fol. 2.)
- 140) Ugyanaz tudósitása, ddo. 16 Nov. 1707. Más. fol. 2. (Desselben Bericki, ddo. 16 Novemb. 1707. Copie.) 141) Ugyanaz, ddo. 8 Decemb. 1707. Más. fol. 3. (Dessgleichen, ddo. 8 Decemb. 1707. Copie, Fol. 3.)
- 142) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. 12 Janv. 1708. Min. fol. 2.
  - (Königliche Weisung an Desallours, ddo. 12 Janvier 1708. Minute.) 143) Desalleurs a ministerhez, ddo. 8 Decemb. 1707. Más. (Dosalleurs an den Minister, ddo. 8 Decembre 1707. Copio.)
- 144) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles ugyanaz. Más. (Königlicho Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles vom gleichen Tago. Copie.)
  - 145) A minister Desalleurshez, ddo. ugyanaz. Más. (Der Minister an Desalleurs. Dasselho Datum. Copie.)

- 146) Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. Cassovie 10 Decemb. 1707. Eredeti sajátkéz. fol. 1 in 4°.
- (Rakóczy an Ladwig XIV., ddo. Cassovie 10. December 1707. Origina, Eigenhändig, Fol. 1 in 40.)
- 147) A minister Desalleurshez, ddo. Versailles 12 Fevr. 1708.
- (Der Minister an Desalleurs, ddo. Versailles 12. Febr. 1708. Minnte.)
  - 148) Desalleurs tudósitása, ddo. 15 Decemb. 1707. Más. fol. 2. (Bericht Desalleurs', ddo. 15. Decemb. 1707. Copie, Fol. 2.)
  - 149) Ugyanaz, ddo. ugyanaz, más tárgyban, Más, fol. 2.
- (Desagleichen von gleichem Datum über einen andern Gegenstand. Cop i e. Fol. 2.)
  - 150) Ugyanaz, ddo. 21 Decemb. 1707. Más. fol. 3.
  - (Dessgleichen, ddo. 21. December 1707. Copie, Fol. 3.)
- 151) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 23 Fevr. 1708. Minuta, fol. 2,
- (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Marly 23. Februar 1708. Minnte, Fol. 2.)
  - 152) A minister ugyanahhoz, ddo. ugyanaz. Minuta.
  - (Der Minister an denselben, gleiches Datum, Minute.)
  - 153) Desalleurs tudósitása, ddo. 22. Decemb. 1707. Más. fol. 2. (Bericht Desalleurs', ddo. 22. Decemb. 1707. Copic, Fol. 2.)
    - 154) Ugyanaz, ddo. 25 Decemb. 1707. Más. fol. 2.
    - (Dessgleichen, ddo. 25. Decemb. 1707. Copie, Fol. 2.)
    - 155) Ugyanaz a ministerhez, dde. ugyanaz. Más.
    - (Derselbe an den Minister. Gleiches Datum. Copie.)
- 156) Valami levélnek mása, melyet Desalleurs utolsó tudósitásával küldött. Más. fol. 2.
- (Abschrift eines Briefes, welchen Desalleurs mit seinem letzteren Berichte übersendete. Copie, Fol. 2.)
  157) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 9 Fevr. 1708.
- Minuta.
  - (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 9 Febr. 1708. Minute.)

    Hongrie et Transilvanie 1705 à 1707.

    Supplem. vol. 12<sup>---</sup> in fol.
- XIV. Lajos assignatiója Rákóczynak Rómába menö Rodulovics nevü követe részére 200 francrul, mely neki ajándékul adaték, 12 Feyr. 1705. Minuta.

- (Ludwig's XIV. Anweisung anf 200 Francs für Rákóezy's nach Rom abgehenden Gesandten Namens Rodulovics, welche diesem als Geschenk gegeben wurden, ddo. 12. Februar 1705. Minnte.)
- Ugyolyan assignatio 30.000 és 14.000 frankrul Rákóczy számára, 15 Febr. 1705, és még nchány ezerekrül Desalleurs számára. Minuta.

(Ebensolche Assignation über 30.000 und 14.000 Franks für Rákóezy, ddo. 15 Fevr. 1705, und noch über ein paar Tausende für Desalleurs. Minute.)

- 3) Relation de l'action qui s'est passé entre les Hongrois et le General Heister aupres de Tirnau le 2 Dec. 1704 et depuis jusques au 12 Janv. 1705, fait par un officier francois qui commandoit l'artillerie du prince Rákóczy, Más, fol. 1 in 4\*.
- Copie de la lettre du prince Rákóczy depuis le depart du Sr. Fournier du 13 Janv. 1705. fol. 3.
- Addition de la lettre du prince Rákóczy du 14 Janv. et du 4 Fevr. 1705. Más. fol. A.
- Copie d'une lettre du prince Rákóczy a Mr. de Bonnac,
   Janv. 1705.
- Extrait des lettres du Sr. Coulon a l'Electeur de Baviere de Toppelzhan en Hongrie du 14 et 24 Janv. 1705. fol. 2.
- Assignatiók 3.300, 1.650, 12.000 és 6.000-rűl, magyarországban lévő franczia követség számára, ddo. 31 Mart. 1705. Min. (Anweisung auf 3.300, 1.650, 12.000 und 6.000, für die in Ungern hefind-
- liehe französische Gesandtschaft, ddo. 31 Mars 1708. Minut e.)

  9) Copie d'une lettre du prince Rákóczy, ddo. 28 Jany. 1705.
  - 10) Extrait d'une lettre du prince Rákóczy, ddo. 19 Fevr. 1705.
  - 11) Nouvelles de Hongrie du 6 Mart. 1705. Más. fol. 1.
- 12) Postemento delle truppe cesaree in Ongheria sotto il commando del maresciallo d'Heuster, Más. fol. 1.
- 13) Rákóczy levele XIV. Lajoshoz, ddo. Agria 17 Mart. 1705. Ered, sajátkeze.

(Sehreiben Rákóczy's an Ludwig XIV., ddo. Agria 17 Mars 1705. Origin. Eigen handig.)

- 14) Extrait de deux lettres du prince Rákóczy, ddo. 7 et 28 Mars d'Agria.
- 15) Assignatio 30 és 15 ezer trankra Rákóczy számára, ddo. 15 Avril 1705. Minuta.

- (Anweisung auf 30.000 und 15.000 Francs für Räkóczy, ddo. 15 Avril 1705. Min ute.)
- 16) Két nahdorfejérvári zsidónak levele a franczia ministerhez, ddo. Belgrado li 17 Aprile 1705, pénzváltás dolgában, olasz nyelv.
- (Brief zweier Belgrader Juden an deu französischen Minister, ddo. Belgrado li 17 Aprile 1705, in Geldwechslungsangelegenheiten. Italieu. Spr.)
- Antonio Liepopilli levele a franczia ministerhez, ddo. Belgrado li 17 Aprile 1705, magyar dolgokrul.
- (Brief des Antonio Liepopilli au deu französischeu Minister, ddo. Belgrado li 17 Aprile 1705. Über ungrische Augelegenheiten.)
  - 18) Novelles de Hongrie Martius 1705, Más. fol. 1/4.
- Extrait d'une lettre du prince Rákóczy, ddo. Agria 14 Avril 1705. fol. 2.
- 20) Assignatiok 8 Mai 1705, 245 Livr. és 1756 Livr., 15 Mai 1705, 6.000 Livr., és 3.000 magyarországikölt ségekre. Min. és még 9.000, 4.500, 6.000, 3.000, 30.000, 25.000, 60.000, 15.000 Livr.
- (Anweisungen vom 8. Mai 1705, 245 Livr. und 1756 Livr., 15. Mai 1705, 6.000 Livr. und 3.000 Livr. auf ungrische Auslagen. Minute, und noch über 9.000, 500, 6.000, 3.000, 30.000, 25.000, 60.000 und 15.000 Livr.)
- 21) Copie de la lettre traduitte du latin du Baron de Vettes hongrois au president Rouillé, ddo. Luxembourg 8 Avril 1705, contenante une copie de la lettre du prince Rákóczy au dit Baron Vettes, ddo. Leueim (Levencz) 20 Fevr. 1705.
- 22) Assignatiók 50.000 és 25.000 Livr. Rákóczy számára, ddo. 15 Juin 1705.
- (Anweisungen auf 50.000 und 25.000 Livr. für Rákóczy, ddo. 15 Juin 1705.)
  23) Extrait de la lettre du prince Rákóczy du 12 May 1705.
  fol. 2.
  - 24) Ugyanaz, ddo. Agria 20. Mai 1705, a M. de Bonnac. fol. 4. (Dessgleicheu, ddo. Agria 20 Mai 1705, a M. de Bonnac. Fol. 4.)
- Assignatiók, ddo. 1 Juill. 1.650 Livr. és 825 Livr., 6.000 és
   3.000 ft. magyarországi költségekre.
- (Anweisungeu, ddo. 1 Juill. auf 1.650, 825, 6.000 und 3.000 Livr. für ungrische Auslagen.)
- 26) A minister Kökényesdi László (Baron de Vetteshez), ddo. Versailles 2 Juill. 1705. Minuta.
- (Der Minister an Ladislaus Kökényesdi (Baron de Vettes), ddo. Versaillea 2 Juill. 1705. Miuute.)

- 27) Assignatiók, ddo. 15 Juillet 1705 50° és 25° Livr. magyarországi költségekre.
- (Anweisungen, ddo. 15 Juill. 1705 über 50.000 und 25.000. Livr. für ungrische Auslagen.)
- 28) Copie d'une lettre de Mr. Desalleurs à Mr. de Ferriol, ddo. Agria 27 Mai 1705, pour Copie Ferriol fol. 2.
  - 29) Ugyanaz, ddo. Agria 14 Juin 1705, pour Copie Ferriol fol. 3. (Dessgleichen, ddo. Agria 14 Juin 1705. Pour Copie Ferriol, Fol. 3.)
  - 30) Nouvelles de Hongrie, Juill. 1705. Más. fol. 1/2.
- 31) Copie de la lettre de Mr. Desalleurs a Mr. de Ferriol. ddo.
- au Camp de Batzen le 12 Juill. 1705, Pour copie Ferriol, fol. 2.
  32) Copie de la lettre du prince Rákóczy a Mr. de Ferriol, ddo.
  au Camp de Batzen 13 Juill. 1705. Pour copie Ferriol, fol. 1.
- 33) Memoire de ce qui a été depensé par le Marquis de Bonnac par Ordre du Roy, depuis le memoire envoyé le 16 Juill. 1704 (ddo. 15 Avril 1705) többnyire Rákóczy részére. Más. fol. 3.
- 34) Extrait de la lettre du prince Rákóczy au Baron de Vettes envoyé de sa part pres l'Electeur de Baviere, ddo. Mocsonok 29 Juill. 1705.
  - 35) Memoire au Roy donné par le Baron de Vettes. Más. fol. 4.
- 36) Extractus literarum Ser. Transilvaniae principis (ad Ladislaum Kökényesdi de Vettés), ddo. 29 Juill. 1705 ex Mocsonok, fol. 2, a mi 34. szám alatt.
- 37) Ladislai Kökényesdi de Vettés Franczisci Rákóczy ablegati repraesentatio ad Ludovicum 14-um, ddo. Bruxelles 28. Augusti 1705. Ered. fol. 4.
- 38) Conditiones confoederationis inter Ludovicum XIV et Frauciscum Rákóczy, Ludovico per Lad. Kökényesdi de Vettés propositae, ac submissae Bruxellis 28. Augusti 1705. Eredeti, fol. 3.
- 39) Relation de l'etat ou se trouvoient les affaires des Mécontents d'Hongrie lorsque Mr. Desalleurs est arrivé aupres du prince Rékéezy, et des dispositions qu'on avoit fait cu Hongrie et en Transilvanie pour la Campagne 1703, avec une description du pais et des moeurs des habitans. Mar. fol. 12.
- A minister Kökényesdihez, ddo. Fontainebleau 26 Octob. 1705, Minuta.
  - (Der Minister an Kökényesdi, ddo. Fontainebleau 26 Octob. 1705. Min.)

- 41) Extrait de deux lettres de Mr. Desalleurs aux Pachas de Belgrade, ddo. Temesvár 9 Sept. 1705, fol. 3.
- 42) Articles des lettres ecrittes par le prince Rákóczy a Mr. le Marquis de Ferriol ambassadeur a Constantinople, du Camp de Nitria le 19 Aout et 12 Sept 1705, pour copie Ferriol, fol. 3.
  - 43) Ugyanaz, még egyszer.
  - (Dasselbe noch einmal.)
- 44) Kökényesdi de Vettés ad ministrum Galliae Marquis de Torey, ddo. Bruxellis 20 Sept. 1705. Eredeti sajátkeze.
- 45) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. Bruxellis 27 Sept. 1705. Eredeti sajátkeze.
- (Derselbe an denselben, ddo, Bruxellis 27 Sept. 1705, Origin al, Eigenhandig.)
- 46) Extrait d'une lettre du prince Rákóczy au S. de Vettés, ddo. Cassovie 12 Octob. 1705.
- 47) Francisci Rákóczy salvus conductus pro Barone Josepho de Wojnovies in Croatiam belli ibidem quoque ipsorum Croatorum opera parandi causa eunte, ddo. in Castris ad Bethlen positis 16 Novemb. 1705. Más. fol. 2.
- 48) Eiusdem proclamatio ad Croatas ut cum ipso contra communem hostem pro communi libertato consurgant, gravissime minitans iis, qui contra has literas egerint, tamquam patrie proditoribus et hostibus manifestis. Datum in Castris ad Bethlen 17 Novemb. 1705. Más, fol. 4.
- 49) XIV. Lajos Rákóczyhoz, ddo. Marly 7 Jany, 1706, Minuta. Compliment.
- (Ludwig XIV. an Bákóczy, ddo, Marly 7 Jany, 1706, Minute, Compliment.) 50) Lemaire levele, ddo, a Tirnau 18 Novemb, 1705, Eredeti, fol. 4 in 40.
- (Schreiben Lemaire's, ddo. a Tirnau 18 Novembre 1705. Original, Fol. 4 in 40.)
  - 51) Rövid tudósitás magyarországbul titkos irásban fol. 1. (Kurzer Berieht aus Ungern in Geheimschrift, Fol. 1.)
- 52) Copie de l'Addition de la lettre du Sr. de Fierville du 24 Novemb. 1704, renue dans un des duplicata de la même lettre, fol. 1.
- 53) Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. Erdőszáda 25 Novemb. 1705.
- Eredeti sajátkéz, fol. 2 in 4°, kétszer,

(Rákóczy an Ludwig XIV., ddo. Erdőszáda 25 Novemb. 1705. O riginal. Eigenhűndig, Fol. 2 in 46. Zweimal.)

54) Kökényesdi de Torcy Marquishoz, ddo. Mons 27 Novemb. 1705. Eredeti fr. nyelv., fol 2.

(Kökényesdi an Marquis de Torey, ddo. Mons 27 Novemb. 1705. Origin. franz. Spr., Fol. 2.)

55) Traduction de la lettre du prince Rákóczy a Mr. de Vettés. ddo. de la frontiere de la Transilvanie 30 Novemb. 1705. Más.

56) Traduction de la lettre du secretaire privé du prince Rákóczy, a Mr. de Vettes, ddo. ugyanaz 5 Decemb. 1705. Más.

57) Le chevalier de Combe XIV. Lajoshoz, ddo. Vienne 20 Dec. 1705. Eredeti. fol. 2.

(Chevalier de Combe an Ludwig XIV., ddo. Vienne 20 Decembre 1703. Original, Fol. 2.)

- 58) Avis de Presbourg du 25 Decemb. 1705. Más.
- 59) Memoire pour rendre compte de l'etat ou est le payement des subsides du prince Rákóczy en 1705. Más. fol. 3.
- 60) Deux lettres de l'Archeveque de Colocza présentées a l'Empereur, sans dates. Más. fol. 4.

61) Memoire en formo de manifeste des raisons alleguées par les mecontes de Hongrie, pour justifier leur dernier soulevement. Suivant la copie imprimee chez Jacques le sincere, a l'enseigne de la verilé. 1703, in 4º, fol. 4.

62) Le chevalier de Combe XIV. Lajoshoz, ddo. Vienne 2 Janv. 1706. Ered. sajátk., fol. 2.

(Le chevalier de Combe an Ludwig XIV., ddo. Vienne 2 Janvier 1706. Original. Eigenhändig, Fol. 2.)

- 63) Copic de la lettre de Mr. l'abbé Brenner envoyé de Mr. le prince Rákóczy a Rome a Mr. l'abbé de Pomponne, sans date.
- 64) Copie du 8 Jany. 1706. Bécsi hirek (Wiener Nachrichten). fol. 2.
- 65) Copie de la lettre du prince Rákóczy a Mr. de Ferriol, ddo. Tokaj 15 Janv. 1706, pour Copie Ferriol.
  - 66) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. Agria 6 Mart. 1706, p. c. Ferriol. (Derselbe an denselben, ddo. Agria 6 Mars 1706, p. c. Ferriol.)
- 67) Traduction d'une lettre de Mr. de Vojnovics (a Mr. l'abbé de Pompone), ddo. 1 Mars. 1706.

- 68) Extraits des lettres du prince Rákóczy a Mr. de Ferriol, ddo. 22 Fevr. et 6 Mart. 1706, p. c. Ferriol, fol. 2.
- 69) Comes Stanislaus Orasoczi, Franciscus Cosmas Pogledich, Joannes L. B. Chykuling, Franciscus Silymann, Stephanus Simarovich, Ladislaus Birger, Joannes Budore vilazzolják (hihedileg valamely franczis követnek) hogy fikkóczy mellett 1000 emberrel felkelnek, Actum in eurilos (sie) 17 Martii 1706. Puszta más.

(Comes Stanislaus Orrasoczi, Franciscus Cosmas Pogledich, Joannes L. B.
Chikuling, Franciscus Silymann, Stephanus Timarovich, Ladislaus Birger, Joannes Budore antworten (wahrschelalich irgend einen französischen Emissär)
dass sie für Rätörzy mit 1000 Mann insurgiren. Actum in eurilos (sie) 17 Martil
1708. Ein fache Abachrift!

- 70) Extractus Epistolæ pr. Rákóezy ad Ladislaum Kökényesdi de Vettés 19 Martii 1706.
- Copie de lettre de Mr. de Fierville a Mr. de Bonnac, ddo.
   Martii 1706. fol. 2.
- 72) Extrait de la lettre du prince Rákóczy a Mr. de Vettés, ddo. Erlau 20 Mars. 1706. fol. 2.
  - 73) Ugyanaz, ddo. Agria 15 Avril 1706, bis. (Dessgleichen, ddo. Agria 15 April 1706. Bis.)
- 74) Copie du postscriptum de la lettre de Mr. Desalleurs du 20 Avril.
- 75) Vettés a ministerhez, ddo. Bruxelles 20 Avril 1706. Ered. sajátkeze.
- (Vettés an den Miniater, ddo. Bruxelles 20 Avril 1706. Original. Eigenhändig.)
  - 76) Copie d'une lettre de Presbourg, 23 Avril 1706.
- 77) Vettés a ministerhez, ddo. Bruxelles 8 Mai 1706. Eredeti sajátkeze.
- (Vettés an den Minister, ddo. Bruxelles 8. Mai 1706. O riginal. Eigenhändig.)
- 78) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. Mons 16 Junii 1706. Eredeti sajátk., latin nyelv.
- (Derselbe an denselben, ddo. Mons 16 Junii 1706. Origin. Eigen han dig, latein. Spr.)
- 79) Copie d'une lettre du Comte Wratislaw a la princesse Rákóczy, ddo. 22 Juin 1706. fol. 2.

- Extractus literarum principis Rákóczy, ddo. 16 Augusti 1706.
   Kökényesdi keze.
- 81) Lettre tres importante de Bar. de Vojnovics, ddo. Banyaluka 23 August. 1706. Ered. sajátk., fol. 1 in 4°.
- 82) Extractus literarum principis Rákóczy ad Lad. de Vettés, ddo. 26 Sept. et 6 Octob. 1706. Kökényesdi keze.
- Obsidionis Cassoviensis relatio, ddo. 15 Octob. 1706. Kökénvesdi keze, fol. 2.
- 84) Copia literarum Cassovia 12 Octob. 1706, Tálya 16 Octob. 1706, et Dantisco 13 Nov., quantum ex copiatoris qui fuit ipse Kökényesdi scriptura patet ad eum ipsum Kökényesdium datarum, fol. 2.
- 85) Copie des lettres, ddo. Szolnok 13 Nov., Hatvan 17 Nov. escrites par Mr. Desalleurs a Mr. de Ferriol à Constantinople, fol. 2, p. c. Ferriol.
- 86) Copie de la lettre du prince Rákóczy à Mr. de Ferriol, ddo. du Camp de Gyöngyös 14 Novemb. 1706, p. c. Ferriol, fol. 3.
  - 87) Ugyanaz, ddo. Camp de Hatvan 18 Nov. 1706. p. c. Ferriol. (Dessgleichen, ddo. Camp de Hatvan 18 Novemb. 1706, p. e. Ferriol.)
- 88) De Vettés a Mr. le marquis de Torcy ministre du roi de France, ddo. Mons 18 Octob. 1706.
  - 89) Copie d'une lettre, ddo. Tálya 23 Nov. 1706.
- 90) Le ministre a Mr. de Vettés, ddo. Versailles 3 Decemb. 1706. Minuta.
  - 91) De Vettés a ministerhez, ddo. Mons 2 Decemb. 1706.
  - (De Vettés an den Minister, ddo. Mons 2 Dec. 1706.)
  - 92) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. ugyanott 3 Decemb. 1706. (Derselbe an denselben, ddo. ebendaselbst 3. Decemb. 1706.)
- Copie de la lettre du pr. Rákóczy a de Vettés, ddo. 15 Dec. 1706, fol. 2.
- 94) Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. Rosenau 18 Decemb. 1706. Eredeti sajátkeze.
- (Rókóczy an Ludwig XIV., ddo. Rosenau 18 Decemb. 1706. Original. Eigenhändig.)
- 95) Copie des lettres du pr. Rákóczy a Mr. de Ferriol, ddo. Roznau le 18 Decemb. 1706 et le 26 Janv. 1707, p.c. Ferriol. fol. 2.

- 96) Copie des lettres de Mr. Desalleurs a Mr. de Ferriol, ddo. Roznau 20 Decemb. et 21 Janvier 1707, p. c. Ferriol, fol. 2.
  - 97) De Vettés Marquis de Torcyhoz, ddo. Mons 4 Jany. 1707.
  - (De Vettés an den Marquis de Torcy, ddo. Mons 4 Janv. 1707.)
  - 98) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. ngyanott 24 Janv. 1707. (Derselbe an denselben, ddo. ebendaselbst 24 Janv. 1707.)
  - 99) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. ugyanott 29 Janv. 1707.
  - (Dessgleichen, ddo. ebendasselhst 29 Janv. 1707.) 100) Copies des lettres a Mr. de Vettés, ddo. Munkács 18 Fevr.
- 1 Mars, 5 Mars, Cassau 11 Mars 1707.

  101) Mr. de Fierville a Mr. le Marquis de Torcy, ddo. Munkács
- 101) Mr. de Fierville a Mr. le Marquis de Torcy, ddo. Munkád le 14 Mars 1707. Ered. sajátkéz (Original, eigenh.), fol. 2 in 4°.
  - 102) De Vettés a Mr. le Marquis de Torcy, ddo. Mons 17 Mars 1707.
  - 103) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. ugyanott 26 Mart. 1707. (Perselbe an denselben, ddo. ebendaselbet 26 Mars 1707.)
  - (Derseibe an denseiben, ddo. ebendaseibst 20 Mars 1707.)
  - 104) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. ugyanott 29 Mart. 1707. (Derselbe an denselben, ddo. ebendaselbst 29 Mars 1707.)
- 105) Traduction d'une lettre du pr. Rákóczy a Mr. de Vettés, ddo. 5 Avril 1707.
- 106) Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. Vásárhely 9 Avril 1707. Ered. sajátkéz. Údvözli a Bretagnei herczeg száletése felett.
- (Růkóczy an Ludwig XIV., ddo. Vásárhely 9 Avril 1707. O rigin. Eigenhāndig. Beglückwünschung anlässlich der Geburt des Herzogs der Bretagne.)
- 107) Copie de la lettre du pr. Rákóczy a Mr. de Ferriol, ddo. Vásárhely 19 Avril 1707, p. c. Ferriol, fol. 2.
- 108) Copie de la lettre de Mdme la princesse de Rákóczy a Mr. de Vettés, ddo. Berlin 25 Mars 1707.
- 109) Abraham és Móses nádorfejérvári zsidók (Desalleurshez), ddo. Belgrade 2 Mai 1707, fol. 2. (Abraham und Moses, Juden aus Belgrad [an Desalleurs], ddo. Belgrade
- (Abraham und Moses, Juden aus Beigrad [an Desalieurs], ado. Beigrade 2 Mai 1707. Fol. 2.) 110) Copie de la lettre de Mr. Desalleurs a Mr. le Cardinal de
- la Tremoille, ddo. a Debreczin 5 Mai 1707. 111) Copie de la lettre du pr. Rákóczy a Mr. le Card. de la
- Tremoille, ddo. Debreezin 7 Mai 1707.
  112) Extrait de deux lettres du pr. Rákóczy a Mr. de Vettés, ddo. 1707.
  - Fontes. Abth. H. Bd. XVII.

- 113) Extrait du resultat de l'assemblée des Mescontens a Onod, le 26 Mai 1707. Fol. 4.
- 114) Articuli Dominorum magnatum et nobilium trium Nationum Transilvaniae et partium Hangariae eidem adnexarum in generalibus eorum eomiitis ad diem 28 mensis martii anni praesentis 1707 ex edicto Suae Serenitatis principalis in civitatem Maros-Vásárhely indictis et celebritatis conclusi, quorum sequentes ex hungarico idiomate in latium translati etc. 61, 2 in 4\*.
- 115) Manifestum Principis Rákézey et Slatuum Confoederatorum ad universos Orbis Christiani principes et respublicas de Josepho I. e solio regui Hungariae moto, ddo. in generali conventu nostro pro die 16 Maii 1707, in Campum ad Ouod indicto, Más. fol. 2 in 4°. kétszer. (In dupl.)
- 116) Relation de ce qui s'est passé à la diétte de Hongrie commencée a Onod le 31 Mai 1707. Más. fol. 1 in 4°.
- 117) Copie de la lettre du Mr. de Surville a Mr. l'Electeur de Baviere, ddo. Camp d'Honoth 15 Juin 1707.
- 118) Copie d'une lettre de Mr. de Vettés à Mr. l'Electeur de Baviere, ddo. Dantzik 30 Juin 1707.
- 119) Copie d'une lettre du prince R\u00e4k\u00f3czy a Mr. le Grand General de Pologne, ddo. 7 Juill. 1707. Fol. 4.
  120) Extrait d'une lettre de Mr. le Comte de Tournon a Mr.
- l'Abbé de Pomponne, ddo. Belgrade 16 Juillet 1707. 121) Lettre du Pr. Rákóczy aux Etats generaux de provinces
- unies, ddo. Neuheusel 18 Juill. 1706. Copie, fol. 1 in 4°.

  122) Copie du discours prononcé par l'ambassadeur d'Angleterre comme chef de la mediation de paix tentée entre les mecontens de
- Hongrie et la cour imperiale, sur les motives qui ont fait echouer la dite negociation, devant l'empereur dans le palais de la Favorite. Más. fol. 1 in 4°.
- 123) Copie d'une lettre du pr. Rákóczy a l'Abbé Brenner son envoyée à Rome, ddo. Terebes ... Septembre 1707. Fol. 3 in 4º.
- 124) Copie d'une lettre a Mr. le pr. Rákóczy, ddo. 5 Nov. 1707. Hihető Marquis de Bonnac irta Varsóbul. Más. fol. 4.
- 125) Memoire au roi sur les moyen et conditions necessaires pour continuer la guerre en llongrie avec avantage. Más. fol. 2.

- 126) De Vettés à Mr. le marquis de Torcy, ddo. Paris 20 Jany. 1708. Ered. fol. 5.
- 127) Relation du combat pres de Szered arrivé le 18 Decembre 1707.
- 128) Copie d'une lettre du Pr. Rákóczy au roi Luis XIV., ddo. 31 Decemb. 1707.

Hongrie et Transylvanie, 1708. Vol. 13, fol.

- De Vettés (Kökényesdi László) a ministerhez, ddo. Paris 10 Fevr. 1708, engedelmet kér Rákóczy küldte irományok kinyomtattására.
- (De Vettés [Ladislaus Kökényesdi] an den Minister, ddo. Paria 10 Fevr. 1708. Bittet um Erlaubniss zur Drucklegung der von Rúkóezy überschickten Schristücke.)
- Desalleurs tudósitása a királyhoz, ddo. 7 Janvier 1708. Más. fol. 3.
- (Bericht Desalleurs' an den König, ddo. 7 Janv. 1708. Copie, Fol. 3.)
- Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 8 Mars 1708.
   Minuta, fol. 4.
  - (Königliche Weiaung für Desalleurs, ddo. Versailles 8 Mart. 1708. Minute, Fol. 4.)
    - Desalleurs tudósitása a kirh., ddo. 23 Janv. 1708. Más. fol. 2.
       (Bericht Desalleurs' an den König, ddo. 13 Janv. 1708. Copie, Fol. 2.)
- Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 15 Mars 1708.
   Min., fol. 2.
- (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 15 Mars 1708. Minute, Fol. 2.)
  - 6) De Vettésa ministerhez, ddo. Mons 2 Avril 1708.
  - (De Vettén na den Minister, ddo. Mons 2 Avril 1708.)

    7) Desalleurs tudósitása, ddo. 2 Fevr. 1708. Más. fol. 6.
  - (Bericht Desalleurs', ddo, 2 Fevr. 1708, Copie, Fol. 6.)
  - 8) Ugyanaz, ddo. 10 Fevr. 1708. Más.
  - (Desagleichen, ddo. 10 Fevr. 1708. Copie.)
  - 9) Ugyanaz, ddo. 17 Fevr. 1708. Más. fol. 4. (Densgleichen, ddo. 17 Fevr. 1708. Copie, Fol. 4.)
  - 10) Ugyanaz, ddo. 4 Mars 1708. Más. fol. 2.
  - (Desigleichen, ddo. 4 Mars 1708. Copie, Fol. 2.)
  - 11) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 12 Ayril 1708.
- 11) Kiralyi utasitas Desalleurshez, ddo. Versailles 12 Ayrii 1708. Min., fol. 2.

(Königliehe Weisung für Desalleurs, ddo, Versailles :12 Ayril 1708, Minute. Fol. 2.)

- 12) Desalleurs tudósitása, ddo. 7 Mart. 1708. Más. fol. 3. (Bericht Desalleurs', ddo. 7 Mars 1708, Copie, Fol. 3.)
- 13) A minister Desalleurshez, ddo. Marly 19 Avril 1708, Min. (Der Minister an Desalleurs, ddo. Marly 19 Avril 1708, Minute.)
- 14) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 26 Avril 1708. Minuta, fol. 3

(Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Marly 26 Avril 1708. Minute. Fol. 3.)

- 15) Ugyanaz, ddo. Marly 10 Mai 1708. Min., fol. 4. (Dessgleichen, ddo. Marly 10. Mai 1708. Minute, Fol. 4.)
- 16) De Vettés à Mr. l'Electeur de Baviere, ddo. Mons 27 Avril 1708.
- 17) Desalleurs a ministerhez, ddo, Casovie 29 Mars 1708, Más, fol. 2.
  - (Desalleurs an den Minister, ddo. Casovie 29 Mars 1708, Copie, Fol. 3.)
  - 18) Ugyanaz a királyhoz, ddo. ugyanott ugyanaz 1708. Más. fol. 2. (Derselbe an den König, gleiches Datum 1708. Copie, Fol. 2.)
- 19 Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 3 Mai 1708. Minuta, fel. 2.
- (Königliehe Weisung für Desalleurs, ddo, Marly 3 Mai 1708, Minute, Fol. 2.)
  - 20) Desalleurs tudósitása, ddo. Cassovie 1 Avril 1708. Más. fol. 3. (Bericht Desalleurs', ddo. Cassovie 1 Avril 1708. Copie, Fol. 3.)
- 21) Riviere Torcy Marquishoz, ddo. Neuheyzel 14 Mars 1708. Eredeti. Ersekujvárban levő örségnek végső nyomoruságra jutott állapotjárol.

(Riviere an Marquis Torey, ddo. Nenheyzel 14 Mars 1708, Original, Über den bis zum gänzlichen Elend herabgekommenen Zustand der Besatzung von Neuhäusel.)

- 22) Desalleurs a ministerhez, ddo. Cassovie 1 Avril 1708. Más. fol. 1/s.
- (Desalleurs an den Minister, ddo, Cassovie 1 Avril 1708. Copie, Fol. 1a.) 23) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 1708. Minuta,
- fel. 2. (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 18 Mai 1708. Minute,
- Fol. 2.)

- 24) A minister Desalleurshez, ddo. Versailles 17 Mai 1708.
  - (Der Minister an Desalleurs, ddo. Versailles 17 Mai 1708. Minute.)
- Copie d'une lettre du pr. Rákóczy à Mr. de Veltés, ddo.
   Cassau 12 Arril 1708. Kökényesdi irása. (Kökényesdy's Schrift.)
  - 26) Desalleurs tudósitása, ddo. Cassovie 8 Avril 1708. Más.
  - (Desalleurs' Bericht, ddo. Cassovie 8 Avril 1708. Copie.)
    27) Desalleurs tudósitása, ddo. Cassovie 12 Avril 1708. Más.
  - (Bericht Desalleurs', ddo. Cassovie 12 Avril 1708. Copie.)
  - 28) Ugyanaz a ministerhez, ddo. szintugy. Más. (Dessgleichen an den Minister. Gleiches Datum. Copie.)
  - 29) Ugyanaz, ddo. 15 Avril 1708, a Cassovie. Más. (Dessgleichea, ddo. 15 Avril 1708, a Cassovie. Copie.)
  - 30) Ugyanaz tudósítása, ddo. Cassovie 18 Avril 1708. Más. fol. 2. (Dessgleichen Berieht, ddo. Cassovie 18 Avril 1708. Copie, Fol. 2.)
  - 31 Ugyanaz, ddo. Cassovie 26 Avril 1708. Más. fol. 3. (Dessgleichen, ddo. Cassovie 26 Avril 1708. Copie, Fol. 3.)
  - 32) Ugyanaz a ministerbez, ddo. szintugy. Más. fol. 2. (Desgleichen an den Minister. Gleiches Datum. Copi e, Fol. 2.)
- Copie d'une reponse du pr. Rákóczy, ddo. . . . . à la lettre de Mr. Desalleurs du 24 Avril 1708, fol. 5.
  - 34) Ugyanaz du 23 Avril à ugyanaz du 19 Avril 1708. Fol. 6. (Dessgleichen, vom 23 Avril auf das Schreiben vom 19 Avril 1708. Fol. 6.)
- 35) Idem d'une reponse de Mr. Desalleurs ddo.....à une lettre du pr. Rákóczy ddo. 23 Ayril 1708.
- 36) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 31 Mai 1708.
- Minuta, fol. 3. (Königliche Weisung für Desalleurs, dde. Marly 31 Mai 1708. Minute, Fol. 3.)
  - 37) Desalleurs tudósitása, ddo. Cassovie 3 Mai 1708. Más. fol. 3. (Bericht Desalleurs', ddo. Cassovie 3 Mai 1708. Copie, Fol. 2.)
- 38) Reponse à la lettre du pr. Rákóczy du 29 Avril 1708. par Mr. Desalleurs, Más. (gl. 3.
- Lettres ecrites au pr. Rákóczy du 26 Avril 1708, par Mr.
   Desalleurs. Más. fol. 2.

- 40) Copies de plusieures lettres du Pr. Rákóczy a Mr. de Vettés ddo. 31 Mars, 11 Avril, 16 Avril, 30 Avril 1708.
- 41) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. 21 Juin 1708, à Fontainebleau. Minuta.

(Königliche Weisung für Desalleurs, des. 21 Juin 1708, á Fontainebleau. Minute.)

- 42) Desalleurs tudósitása, ddo. Agria 17 Mai 1708. Más. fol. 4. (Bericht Desalleurs', ddo. Agria 17 Mai 1708. Copic, Fol. 4.)
- 43) Rákóczy Desalleurshez, ddo. Szerencs 25 Avril 1708. Más. titkos irással vegy. fol. 3 in 4°.
- (Rákóczy an Desalleurs, ddo. Szerencs 25 Avril 1708. Copie, mit Geheimschrift untermischt. Fol. 3 in 4.)
  - 44) Desalleurs tudósitása, ddo. Agriae 17 Mai 1708. Más. fol. 2. (Bericht Desalleurs', ddo. Agriae 17 Mai 1708. Copie, Fol. 2.)
- 45) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Fontainebleau 28 Juin 1708. Minuta. (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Fontainebleau 28 Juin 1708.
- Minute.)
  - 46) Desalleurs tudósitása, ddo. Agria 27 Mai 1708. Más. fol. 3. (Bericht Desalleurs', ddo. Agria 27 Mai 1708. Copie, Fol. 3.)
- 47) Királyi utasítás Desalleurshez, ddo. Fontainebleau 5 Juillet 1708. Minuta, fol. 3.
- (Königlicho Weisung für Desalleurs, ddo. Fontainebleau 5 Juillet 1708. Minute, Fol. 3.)
- 48) Memoire au roi par Mr. de Vettés, ddo. Fontainebleau 3 Juill. 1708. Ered. (Original) fol. 4.
- 49) Copie d'une lettre du pr. Rákúczy à Mr. de Vettés, ddo. Agria 19 Mai 1708. Fol. 2. Kökényesdi irása.
  - 50) Desalleurs a ministerhez, ddo. Agria 31 Mai 1708. Más. fol. 4. (Desalleurs an den Minister, ddo. Agria 31 Mai 1708. Copic, Fol. 4.)
- 51) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Fontainebleau 12 Juillet 1708. Minuta, fol. 2.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Fontainebleau 12 Juillet 1708. Minute, Fol. 2.)
  - 52) Desalleurs tudósitása, ddo. Agria 9 Juin 1708. Más. fol. 4. (Bericht Desalleurs, ddo. Agria 9 Juin 1708. Copie, Fol. 4.)
  - 53) Ugyanaz, ddo. Agria 14 Juin 1708. Más. fol. 2. (Dessgleichen, ddo. Agria 14 Juin 1708. Copie, Fol. 2.)

- 54) Ugyanaz, ddo. Gouta 20 Juin 1708. Más. fol. 2.
- (Dessgleichen, ddo. Gouta 20 Juin 1708. Copie, Fol. 2.)
- 55) De Vettés au ministre, ddo. Paris 6 Aout 1708. Eredeti sajálkéz.
- (De Vettés an den Minister, ddo. Paris 6 Aout 1708. Original. Eigenhandig.)
- 56) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Fontaiuebleau 9 Aug. 1708. Minuta.
- (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Fontainebleau 9. August 1708. Minute.)
  - 57) Desalleurs utasitása, ddo. Lewenz 28 Juin 1708, Más. fol. 4. (Bericht Desalleurs', ddo. Lewenz 28 Juin 1708. Copie, Fol. 4.)
- 58) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Fontaineblcau 23 Aout 1708. Minuta, fol. 2.
- (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Fontainebleau 23 Aout 1708. Minute, Fol. 2.)
- Desalleurs tudósitása, ddo. pres Neuheyzel 8 Juillet 1708.
   Más. fol. 6.
  - (Desalleurs' Bericht, ddo. pres Neuheyzel 8 Juill. 1708. Copie, Fol. 6.)
    60) Ugyanaz a ministerhez. ddo. pres Neuheyzel 8 Juill. 1708.
- Más. fol. 3.

  (Desgleichen an den Minister, ddo. pres Neuheysel 8 Juill. 1708. Copic,
- Fol. 3.)

  61) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 30 Aout 1708.
- Minuta, fol. 2. (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 30 Aout 1708. Minute,
- Fol. 2.)
- 62) Desalleurs tudósitása, dde. sous Nyitra 16 Juillet 1708. Más. fol. 3.
  - (Bericht Desalleurs', ddo. sous Nyitra 16 Juill. 1708. Copie.)
    - 63) Ugyanaz, ddo. pres Nitra 19 Juill. 1708. Más. fol. 3. (Dessgleichen, ddo. pres Nyitra 19 Juill. 1708. Copi o, Fol. 3.)

    - 64) Ugyanaz, ddo. Verbova 26 Juillet 1708. Más.
  - (Dessgleichen, ddo. Verhova 26 Juill. 1708. Copi e.)
- 65) A minister Rákóezyhoz, ddo. Versailles 13 Septemb. 1708. Minuta.
  - (Der Minister an Rákóczy, ddo. Versailles 13 Sept. 1708. Minute.)

- 66) Desalleurs tudósitása, ddo. au dela du Vaag, 1 Aout 1708. Más. fol. 2.
- (Bericht Desalleurs', ddo. au dela du Vang 1 Aout 1708. Copie, Fol. 2.)
  - 67) Ugyanaz, ddo. Szécsin 8 Aout 1708. Más fol. 3. (Dessgleichen, ddo. Szécsin 8 Aout 1708. Copie, Fol. 3.)
  - (Designation, and Descent o Adult 1100, Copie, 101,
  - 68) Ugyanaz, ddo. Agria 16 Aout 1708. Más. fol. 3.
  - (Dessgleichen, ddo. Agria 16 Aout 1708. Copie, Fol. 3.)
- Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 27 Septemb.
   Minuta, fol, 2.
- (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 27 Septemb. 1708. Minute, Fol. 2.)
- Memoire au roi par Mr. de Vetés, ddo. 2 Octob. 1708. Eredeti. (Origin.) fol. 4.
   Desalleurs tudósitása, ddo. Agria 23 Aout 1708. Más. fol. 7.
  - (Bericht Desalleurs', ddo. Agria 23 Aout 1708. Copie, Fol. 7.)
  - 72) Ugyanaz, ddo. Zatmar 25 Octob. 1708. Más. fol. 5. (Dessgleichen, ddo. Zatmar 25 Octob. 1708. Copie, Fol. 5.)
  - 73) Ugyanaz a ministerhez, ddo. ugyanott és akkor. Más.
  - (Desegleichen an den Minister, ddo. ebendaselbst und damals. Copie.)
- 74) Copie d'une lettre du pr. Rákóczy a Mr. de Vettés, ddo. Cussau 19 Novemb. 1708. Kökényesdi irása. (Kökényesdy's Schrift.)
- 75) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 13 Decembre 1708. Minuta. (Königliehe Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 13 Decembre 1708.
- Minute.)
  76) A minister Desalleurshez, ddo. Versailles 3 Janvier 1709.
  - finuta. (Der Minister an Desalleurs', ddo. Versailles 3 Janvier 1709. Minute.)
- 77) Desalleurs tudósitása, ddo. Szatmár 31 Octob. 1708. Más. fol. 2.
  - (Berieht Desalleurs', ddo. Szatmár 31 Octob. 1708. Copie, Fol. 2.)
    - 78) Ugyanaz, ddo. Szatmár 8 Novemb. 1708. Más. (Dessgleichen, ddo. Szatmár 8 Novemb. 1708. Copie.)
    - 79) Ugyanaz, ddo. Patak 28 Novemb. 1708. Más. fol. 2. (Dessgleichen, ddo. Patak 28 Novemb. 1708. Copie, Fol. 2.)
- 80) Királyi utasítás Desalleurshez, ddo. Versailles 10 Janvier 1709. Minuta.

(Königliehe Weisung an Desalleura, ddo. Versailles 10 Janvier 1709. Minute.)

- Desalleurs tudósitása, ddo. Patak 6 Dec. 1708. Más. fol. 3.
   (Bericht Desalleurs', ddo. Patak 6 Decemb. 1708. Copie, Fol. 3.)
- 82) Királyi ntasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 31 Janvier 1709. Minuta, fol. 2. (Königliche Weisung für Desalleurs. ddo. Versailles 31 Janvier 1709.

(Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 31 Janvier 1709. Minute, Fol. 2.)

- 83) A minister ugyanahhoz, ddo. szintugy. Minuta.
- (Der Minister an denselben, ddo. eodem, Minute.)
- 84) Desalleurs tudósitása, ddo. Patak 13 Dec. 1708. Más, fol. 2. (Bericht Desalleurs', ddo. Patak 13 Decemb. 1708. Copie, Fol. 2.)
- 85) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 7 Fevr. 1709. Minuta.
  - inuta.

    (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Marly 7 Fevr. 1709. Minute.)
- 86) Desalleurs tudósitása, ddo. 27 Decemb. 1708, addit à Patak 1708. Más. fol. 3.

(Bericht Desalleurs\*, ddo. 27 Dec. 1708, addit. à Patak 1708. Copie, Fol. 3.)

Hongrie et Transilvanie 1708. Supplem. Vol. 14.

- 1) Copie de la lettre du pr. Rákóezy à Mr. de Bonnae, ddo. 3 Janvier 1708. fol. 6.
- Desalleurs tudósitása, ddo. 11 Janv. 1708. Más. fol. 2, Más. fol. 2 (sic).
  - (Berieht Desalleurs', ddo. 11 Janv. 1708. Copie, Fol. 2.)
- Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. Cassovie 15 Janvier 1708.
   Ered. nem sajá(kezű.
- (Rukoezy an Ludwig XIV., ddo. Cassovie 15 Jany. 1708. Original, Nieht eigenhündig.)
- Copie d'une lettre du pr. Rákóczy à Mr. de Vettés, ddo. Neuheusel 21 Janvier 1708. Kökényesdi irása. bis.
   Extrait de la lettre du Pr. Rákóczy à Mr. de Ferriol, ddo.
- Caroly 4 Fevrier 1708. Pour eopie Ferriol.

  6) Lettre du Pr. Rákóczy a Mr. le Comte de Tournon, ddo. Karoly
- Lettre du Pr. Rákóczy a Mr. le Comte de Tournon, ddo. Karoly
   Fevrier 1708. Más. fol. 8.
- De Vettés à Mr. le Mqs. de Torey, ddo. Paris 16 Fevr. 1708. Eredeti.

- 8) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. Paris 21 Fevrier 1708. Ered. (Derselbe an denselben, ddo. Paris 21 Fevrier 1708. Original.)
- Copie d'une lettre de Mr. de Vettés au pr. Rákúezy, ddo.
   Fevrier 1708. Fol. 3.
  - 10) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. Paris 29 Fevrier 1708. Fol. 2. (Derselbe an denschen, ddo. Paris 29 Fevr. 1708. Fol. 2.)
- 11) Rákóczy Desalleurshez, ddo. Szerencs 29 (sie) 1708. Eredeti nem sajátkezű.
- (Rakóczy an Desalleurs, ddo. Szerenes 29 (sic) 1708. Original. Nicht eigenhändig.)
- 12) Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. Szerenes 29 Avril 1708. Ered. nem sajátkezű.
- (Rikóczy an Ludwig XIV., ddo. Szercnes 29 Avril 1708. Original. Niebt eigenbändig.)
- 13) Extrait de la lettre du pr. Rákóezy au Sr. Brüe etant pour lurs a Belgrade, ddo. Agria 20 Mai 1707, avec la reponse ddo. Belgrade 7 Juin 1708. Pour Copie Ferriol.
- 14) XIV. Lajos Rákóczyhoz, ddo. Fontainebleau 21 Juin 1708. Minuta. Bis. (Ludwig XIV. an Bákóczy. ddo. Fontainebleau 21 Juin 1708. Minute. bis.)
- 15) Rákóczy fölhatalmazása Sebmid Andras Dantzigi kereskedő részére, hogy a franczia kormánytul jövő segődjénat főlvebesse. Datum Tálya 20 Maii 1709. Addirottak Franciscus princeps, Pulsu Ráday, Caspar Beniczky. Hiteles más Dantisci 22 Octob. 1710. sign. Joan. Christoph. Benkendorff S. R. Mtils Polon. auth. Notarius publicus jurstus nesétis Fol. 2 in 4-9.
- (Riklery's Vollmecht für Andress Schmid, Handelsuman in Dattig, zur Dernahme der vom franzäsischen Blef kommendes Subsidiesgelder. Datum Tilly 20 Mai 1709. Unterschrieben: Franciscus princeps, Paulus Riday, Casapane. Benicky. Berjabuljet de Auschrift. Dantisci 22 cobe. 1710 sigata. Dan. Christoph. Benkendorff. S. R. Mattis Polon. auth. Notarius publicus juratus. Dessen bnigle. P. 6.1. 2 in 47.)
- 16) Desalleurs Besenwalhoz XIV. Lajos köretéhez a Svéd udvarnál akkor Dantzigban, ddo. Szerence 9 Juin 1708. Ered. fol. 1 in 4°. (Desalleurs an Besenwal, Gesandten Ludwig's XIV. sm schwedischen Hofe, damals in Panzig, ddo. Szerence 9 Juin 1708. Original, Fol. 1 in 4°.)
- 17) Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. du Camp a 2 lieues de Nitria 17 Juillet 1708. De la Mothe pattantyus kapitányát Sz. Lajos rendű vitézül ajánlja. Ered. nem sajátkéz, fol. 2 in 4°.

(Räkóczy an Ludwig XIV., ddo. du Camp à deux lieues de Nitria 17 Juill. 1708. Er empfiehlt seinen Artilleriehauptwann de la Mothe sum Ritterkreuz des St. Lodwig-Ordens. Original. Nicht eigenhändig. Fol. 2 in 4°.)

18) Ugyanaz a ministerhez ugyanazon tárgyban, ddo. du Camp de Gimes 18 Juillet 1708. Ered. nem sajátk., fol. 1 in 4°.

(Derselbe an den Minister in der nämlichen Angelegenheit, ddo. du Camp de Gimes 18 Juill. 1708. Original. Nicht eigenbändig. Fol. 2 in 40.)

19) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 13 Septembre 1708. Minuta, fol. 2.

(Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 13 Septembre 1708. Minnte, Fol. 2.)

Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. Szécsin 6 Aoust 1708. Más.
 Fol. 7.

(Rúkóczy an Ludwig XIV., ddo. Szécsin 6 Aout 1708. Copie, Fol. 7.)

Erre válasz Lajostul, ddo. Versailles 27 Septembre 1708.
 Minuta.

(Hierauf Antwort von Ludwig, ddo. Versailles 27 Septemb. 1708. Minute.)
22) Rákóczyné tán De Torcyhoz, ddo. Jaroszláv 1 Septembre

 Rákôczyné tán De Torcyhoz, ddo. Jaroszláv 1 Septembre 1708. Ered. sajátk. fol. 2 in 4°.

(Rákóczy's Gemahlin [vielleicht an de Torcy], ddo. Jarossláv 1 Septemb. 1708. Original. Eigenhändig. Fol. 2 in 4°.) 23) Projet d'un traité entre Sa Majesté tres chretienne et ses

successeurs d'un part, le Duc, les Etats et Ordres de la Confédération de royaume de Hongrie d'autre part; du même Projet d'un traité entre Sa Mit tres chretienne et le prince de Transiltanic, avec des observations aur ces deux projets, ddo. Marly 11 Octob. 1708, fol. 7, négyater.

24) Reflexions sur les observations précédantes de la part du prince Rákóczy. Más. fol. 2, négyszer.

Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 11 Octob. 1708.
 Minuta, fol. 3.

(Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Marly 11 Octobre 1708. Minute, Fol. 3.)

26) Desalleurs tudósitása, ddo. Tokaj 4 Octob. 1708. Más. fol. 2. (Desalleurs' Bericht, ddo. Tokay 4 Octob. 1708. Copie, Fol. 2.)

27) Copie de la lettre du pr. Rákóczyż la reine d'Angleterre, ddo. 1708. Más. fol. 1.

- Copie de la lettre du Pr. Rákóczy a Mylord Marlborough, ddo. 1708. Más. fol. 2.
- 28) Conditiones armistiti inter S. Caes. Reg. Majestatem ab una et confoederator regai Ilmogariae status partibus ab altera per supremos ab utrinque exercitumu generales conclosi anno 1708. Copia fol. 2. Másodszor franczia fordifásban. (Auch 1 Exempl. in franz. Spr. Chersetzung.)

## Hongrie et Transilvanie 1709 et 1710.

## Vol. 15. fol.

- 1) Desalleurs tudósitása, ddo. Munkáes 1709. Más. (Bericht Desalleurs', ddo. Munkáes 1709. Copie.)
- Királyi utasítás Desalleurshez, ddo. Versailles 14 Mars 1709.
   Minuta, fol. 2.
- (Königliehe Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 14 Mars 1709. Minute, Fol. 2.)
  - Desalleurs tudósitása, ddo. Munkáts 9 Janv. 1709. Más. fol. 2.
     (Bericht Desalleurs', ddo. Munkács 9 Janv. 1709. Copie, Fol. 2.)
  - 4) A minister Desalleurshez, ddo. ugyanott és akkor. Minuta.
    (Der Minister an Desalleurs, ddo. ebendaselbst und ebendamels. Minute.)
  - 5) Desalleurs tudósitása, ddo. Moncáts 17 Janv. 1709 Más. fol. 3.
  - (Desalleurs' Bericht, ddo. Moneáts 17 Janv. 1709. Copie, Fol. 3.)

    6) Vettés a ministerhez. ddo. Paris 17 Janv. 1709. Eredeti.
  - (Vettés a den Ministernez, uno Faris 17 Janv. 1705. Eredeu. (Vettés an den Minister, ddo. Paris 17 Janv. 1709. Ori ginal.) 7) Desulleurs tudósitása, ddo. Moncáts 20 Janvier 1709. Más.
- fol. 2. (Desalleura' Bericht, ddo. Monests 20 Janv. 1709. Copie, Fol. 2.)
- Extrait d'une lettre de Mr. Desalleurs à Mr. l'Abbé de Pompone du 21 Jany. 1709. Más.
- 9) Instructio pro Illo Conite Henrico a Tournon Comitatus Bodrogiensis supremo Comite ad ser\*\*. Ducem, Senatum Venetum mandato plenipotentiario, Datum Muncats 22 Januarii 1709. Sign. Franciscus princeps. Más. fol. 5.
- Desalleurs tudósitása, ddo. Moncáts 27 Janvier 1709. Más.
   3.
  - (Desallenra' Berieht, ddo. Moncáts 27 Januar 1709. Copi e, Fol. 3.)

- Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 28 Mars 1709.
   Minuta, fol. 2.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Veraailles 28 Mars 1709. Minute, Fol. 2.)
- Desalleurs tudósitása, ddo. 18 Febr. 1709, à Moncáts. Más. (Bericht Desalleurs', ddo. 18 Febr. 1709, a Moncáts. Copie.)
- 13) A minister Desalleurshez, ddo. Versailles 25 Avril 1709.
  - (Der Minister an Desalleurs, ddo. Versailles 25 Avril 1709. Minnte.)
  - 14) Note generale de tous les argens que j'ay recus de la cour pour Mr. le prince Rákóczy jusqu'au 5 Mars 1709. Más. fol. 2.
    - 15) Desalleurs tudósitása, ddo. Skola 17 Mars 1709. Más. fol. 2. (Bericht Desalleurs', ddo. Skola 17 Mara 1709. Copie, Fol. 2.)
    - 16) Ugyanaz a ministerhez, ddo. ugyanaz.
    - (Dessgleichen an den Minister. Gleiches Datum.)
  - Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 6 Juin 1709.
     Minuta.
    - (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 6 Juin 1709. Minute.)
  - Epistola originalis Joannis Pápai ad ministrum Gallieum, ddo.
     Cand. Albae 16 Martii 1709. fol. 1.
    - 19) Vettės a ministerhez, ddo. Paris 26 Mars 1709. Ered.
    - (Vettés an den Minister, ddo. Paris 26 Mars 1709. Original.)
    - Desalleurs tudósitása, ddo. Skola 27 Mars 1709. Más.
       (Bericht Desalleura', ddo. Skola 27 Mars 1709. Copie.)
    - 21) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. 29 Mars 1709. (Dessgleichen, ddo. 29 Mars 1709.)
    - 22) Ugyanaz ugyanaz, ddo. à Moncáts 20 Avril 1709, Más. fol. 2. (Dessgleichen, ddo. 20 Avril 1709, à Moncáts. Copic, Fol. 2.)
    - 23) Ugyanaz ugyanaz, ddo. Moncáts 28 Avril 1709. Más. fol. 2. (Dessgleichen, ddo. Moncáts 28 Avril 1709. Copie, Fol. 2.)
    - 24) A minister Desalleurshez, ddo. Marly 13 Juin 1709. Minuta. (Der Minister an Desalleurs, ddo. Marly 13 Juin 1709. Minute.)
- 25) Királyi utasítás Desalleurshez, ddo. Marly 13 Juin 1709. Minuta.
  - (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Marly 13 Juin 1709. Minute.)
  - 26) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. Marly 29 Juin 1709, Minuta, (Dessgleichen an denselben, ddo. Marly 29 Juin 1709, Minute.)

- 27) Desalleurs tudósitása, ddo. Moncáts 7 Mai 1709. Más. fol. 3. (Berieht Desalleurs', ddo. Moncáts 7 Mai 1709. Copic, Fol. 3.)
- 28) Ugyanaz, ddo. Moncáts 11 Mai 1709. Más. fol. 1.
- (Dessgleichen, ddo. Moncáts 11 Mai 1709. Copie, Fol. 1.) 29) Ugyanaz, ddo. ugyanaz, második levél, Más. fol. 2.
- Ugyanaz, ddo. ugyanaz, második levél. Más. fol. 2.
   (Desegleichen, gleiches Datum. Zweiter Brief. Copi e. Fol. 2.)
- (Designeienen, gleienes Datum. Zweiter Brief. Copi e, Fol. 2.)
- 30) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. 20 Juin 1709. Minuta. (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. 20 Juin 1709. Minnte.)
- 31) A minister Desalleurshez, ddo. ugyanaz. Minuta.
- (Der Minister an Desalleurs. Gleiehes Datum. Minnte.)
- 32) Desalleurs a ministerhez, ddo. Talia 22 Mai 1709. Más. fol. 3. (Desalleurs an den Minister, ddo. Talia 22 Mai 1709. Copie, Fol. 3.)
- 33) Desalleurs tudósitása, ddo. Talia 22 Mai 1709. Más. fol. 3.
- (Berieht Desalleurs', ddo. Tália 22 Mai 1709. Copie, Fol. 3.)
  - 34) Ugyanaz, ddo. Tálya 26 Mai 1709. Más. fol. 2. (Dasselbe, ddo. Tálya 26 Mai 1709. Copie, Fol. 2.)
- 35) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailes 4 Juillet 1709. Minuta, fol. 2.
- (Königliche Weisung für Desalleura, ddo. Versailles 4 Juillet 1709. Minute, Fol. 2.)
  - 36) Desalleurs tudósitása, ddo. Szerencs 6 Juin 1709. Más. fol. 2.
  - (Berieht Desalleurs', ddo. Szerenes 6 Juin 1709. Copi e, Fol. 2.)
    37) Ugyanaz a ministerhez, ddo. Szerenes 13 Juin 1709. Más.
- fol. 3.
  (Dessgleichen an den Minister, ddo. Szorenea 13 Juin 1709. Copie, Fol. 3.)
- Rákóczy a ministerhez, ddo. Szerencs 16 Juin 1709. Ered. fol. 1 in 4°.
- (Rákóczy an den Miniater, ddo. Szerenca 16 Juin 1709. Original, Fol. 1 in 49.)
- 39) Etat d'ordonances expediées pour les subsides de Mr. le prince Rákóczy depuis le 27 fevr. 1709, jusqu'au 15 Mars 1711, öszvesen 1,539,333 liv. 6 sol. 8 den.
- 40) Rákóczy a ministerhez, ddo. Szerenes 16 Juin 1709. Ered. fol. 1 in 4°.
- (Rákóezy an den Minister, ddo. Szerenes 16 Juin 1709. Original, Fol. 1 in 4º.)
- Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. Szerenes 16 Juin 1709. Ered. fol. 2 in 4°.

- (Rákóczy an Ludwig XIV., ddo. Szcrenes 16 Juin 1709. Original, Fol. 2 in 40.)
- Desalleurs a ministerhez, ddo. Szerencs 16 Juin 1709.
   Más. fol. 2.
  - (Desalleura an den Minister, ddo. Szerencs 16 Juin 1709. Copie, Fol. 2.) 43) Kiralyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 1 Aout 1709.
- Minuta, fol. 3.
  - (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Marly 1 Aoust 1709. Min. Fol. 3.)
  - 44) Vettés a ministerhez, ddo. Paris 23 Juin 1709. Eredeti.
  - (Vettés an den Minister, ddo. Paris 23 Juin 1709. Original.)
  - 45) Desalleprs tudósitása, ddo. Patak 27 Juin 1709. Más. fol. 2. (Bericht Desalleurs', ddo. Patak 27 Juin 1709. Copie, Fol. 2.)
  - 46) Vettés a ministerhez, ddo. Paris 3 Juill. 1709. Ered. fol. 2.
  - (Vettés an den Minister, ddo. Paris 3 Juill. 1709. Original, Fol. 2.)
  - 47) Desalleurs tudósitása, ddo. Patak 8 Juill. 1709. Más. fol. 3.
  - (Bericht Desalleurs', ddo. Patak 8 Juill. 1709. Copie, Fol. 3.)
  - 48) Ugyanaz, ddo. Patak 21 Juill, 1709. Más. fol. 2. (Dessgleichen, ddo. Patak 21 Juill, 1709. Copie, Fol. 2.)
- Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 12 Septemb.
   Minuta.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 12 Septemb. 1709. Minute.)
  - 50) Desalleurs tudósitása, ddo. Patak 1 Aoust 1709. Más. fol. 2. (Bericht Desalleurs', ddo. Patak 1 Aout 1709. Copic, Fol. 2.)
  - 51) Vettés a ministerhez, ddo. Paris 3 Aoust 1709. Más. fol. 2.
  - (Vettés an den Minister, ddo. Paris 3 Aoust 1709. O riginal.) 52) Desalleurs tudósitása, ddo. Patak 8 Aoust 1709. Más. fol. 2.
  - (Bericht Desalleurs', ddo. Patak 8 Aoust 1709. Copie, Fol. 2.)
  - 53) Ugyanaz a ministerhez, ddo. ugyanaz. Más. (Dessgleichen an den Minister. Gleiches Datum. Copic.)
  - (Dessgleichen an den Minister. Gleiches Datum. Copie.
  - 54) Ugyanazon tudositás, ddo. Patak 15 Aoust 1709. Más. fol. 4. (Dessgleichen, ddo. Patak 15 Aoust 1709. Copie, Fol. 4.)
- 55) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 19 Septemb. 1709. Miuuta.
- (Königliche Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 19 Septembre 1709. Minute.)
  - 56) Ugyanaz, ddo. Marly 10 Octob. 1709.
  - (Dessgleichen, ddo. Marly 10 Octob. 1709.)

Minuta.

- 57) Desalleurs tudósitása, ddo. Patak 29 Aoust 1709. Más. fol. 3. (Bericht Desalleurs', ddo. Patak 29 Aoust 1709. Copie, Fol. 3.)
- 58) Királyi tudósitás Desalleurshez, ddo. Versailles 17 Octobre 1709. Minuta, fol. 2.
- (Königliehe Weisung an Desalleurs, ddo. Versailles 17 Octobre 1709. Minuto, Fol. 2.)
- Desalleurs tudósitása, ddo. Patak 5 Septembre 1709. Más. fol. 2.
- (Berieht Desalleurs', ddo. Patak 5 Septembre 1709. Copie, Fol. 2.) 60) Copie de la lettre du Sr. de Vettés a Mr. Demarez, ddo. 5 Septemb. 1709.
  - 61) Vettés a ministerhez, ddo. Paris 5 Sept. 1709. Ered. (Vettés an den Minister, ddo. Paris 5 Septemb. 1709. Original.)
- 62) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 31 Octobre 1709. Minuta.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 31 Octobre 1709. Minute.)
- 63) XIV. Lajos Rákóczyhoz, ddo. Marly 7 Novemb. 1709. Desalleurs visszahívja töle Constantinápolyba menendőt. Minuta.
- (Ludwig XIV. an Rákóezy, ddo. Marly 7 Novemb. 1709. Er beruft Desalleurs von ihm ab, da er nach Konstantinopel zu gehen habe. Min ute.)
- 64) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. ugyanaz. Minuta, fol. 2. (Könlgitehe Weisung für Desalleurs. Gleiches Datum. Minute, Fol. 2.) 65) Desalleurs tudúsitása, ddo. Patak 29 Septemb. 1709. Más. fol. 3.
  - (Berieht Desalleurs, ddo. Patak 29 Septemb. 1709. Cepie, Fol. 3.) 66) A minister Desalleurshez, ddo. Versailles 5 Decembre 1709.
    - (Der Minister an Desalleurs, ddo. Versailles 5 Decemb. 1709. Minute.)
    - 67) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. ugyanaz. Minuta, fol. 1.
      (Königliehe Weisung für Desalleurs. Dasaelbe Datum. Minute, Fol. 1.)
- 68) Desalleurs tudósitása, ddo. Moncáts 24 Octobre 1709. Más. fol. 5.
  - (Bericht Desalleurs', ddo. Moneáta 24 Octob. 1709. Copie, Fol. 5.)
- Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Marly 19 Decemb. 1709.
   Minuta.
- (Königliehe Weisung für Desalleurs, ddo. Marly 19 Decembre. 1709. Minute.)

- 70) Desalleurs tudósitása, ddo. Moncáts 31 Octob. 1709. Más. (Desalleurs' Bericht, ddo. Moncats 31 Octob. 1709. C op i e.)
- 71) A minister Desalleurshez, ddo. 31 Octobre 1709. Más.
- (Der Minister an Desalleurs, ddo. 31 Octob. 1709. Copie.)
- 72) Desalleurs tudósitása, ddo. Moncáts 1 Nov. 1709. Más. fol. 3.
  (Desalleurs' Bericht, ddo. Moncáts 1 Novemb. 1709. C o p.i.e., F.ol. 3.)
- 73) Királyi utasitás Desalleurshez, ddo. Versailles 9 Janv. 1710. Minuta, fol. 2.
- (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Versailles 9 Janvier 1710. Minute, Fol. 2.)
- 74) Desalleurs tudósitása, ddo. Moncáts 11 Novembre 1709.
- Más. fol. 2.

  (Bericht Desalleurs', ddo. Moneats 11 Novemb. 1709. Copie, Fol. 2.)
- 75) Vettés a bajor választóhoz, ddo. Paris 14 Novemb. 1709. Eredeti, fol. 4.
- (Vettés an den Kurfürsten von Bayern, ddo. Paris 14 Novembre 1709. Original, Fol. 4.)
- 76) Desalleurs tudósitása, ddo. Muncáts 20 Novembre 1709. Más. fol. 3.
- (Bericht Desalleurs', ddo. Moncats 20 Novemb. 1709. Copie, Fol. 3.)
  77) Királvi utasítás Desalleurshez, ddo. Versailles 15 Janvier
- 1710. Minuta, fol. 2. (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. Verssilles 15 Janvier 1710.
- Minute, Fol. 2.)
  78) Copie de deux lettres ecrites de Patak le 23 Novembre et
- 19 Decembre 1709, à Mr. le Marquis de Torcy (Minister), fol. 3.
  79) Királyi utasitás Desalleursbez, ddo. 30 Janvier 1710. Minuta,
- fol. 2. (Königliche Weisung für Desalleurs, ddo. 30 Janv. 1710. Minute, Fol. 2.)
  - 80) Vettés a ministerbez, ddo. Paris 12 Decembre 1709. Ered. (Vettés an den Minister, ddo. Paris 12 Decemb. 1709. O riginal.)
- 81) Desalleurs a ministerbez, Scrigni 18 Decemb. 1709. Más. fol. 2.
  - (Desslleurs an den Minister, ddo. Scrigni 18 Dec. 1709. Copie, Fol. 2.)
  - 82) Ugyanaz tudósitás, ddo. ugyanott és akkor. Más. fol. 1. (Desselben Bericht, ddo. ebendaselbt und gleichzeitig. Copie, Fol. 1.)
  - 83) Ugyanaz, ddo. Moncáts 31 Decemb. 1709. Más. fol. 2.
  - (Dessgleichen, ddu. Moncats 31 Decemb. 1709. Copio, Fol. 2.)
    Fontes. Abth. H. Bd. XVII. 39

- 84) Copie de la lettre du Comte de Bercseni a Mr. de Mullern chancelier de la cour de Svede, ddo. Ungvar 11 . . . . . 1710.
- 85) Desalleurs tudósitása, ddo. Moncáts 14 Fevrier 1710. Más. fol. 6.

(Bericht Desalleurs', ddo. Moncats 14 Fevr. 1710. Cople, Fol. 6.)

86) Desalleurs a ministerhez, ddo. Moncáts 16 Fevrier 1710. Más. fol. 6.

(Desalleurs an den Minister, ddo. Moncats 16 Fevr. 1710. Copie, Fol. 6.) 87) L. M. (La Motte v. Le Maire) a ministerhez, ddo. Cassovie 23 Fevr. 1710. Más.

(L. M. [La Motte oder Le Maire] an den Minister, ddo. Cassovie 23 Fevr. 1710. Copie.)

88) Rákóczy XIV. Lajoshoz, hittesitő Le Maire részére. ddo. Jászberény 14 Mart. 1710. Ered. fol. 1 in 4°.

(Rákóczy an Ludwig XIV. Beglaubigung für Le Maire, ddo. Jászberény 14 Mars 1710. Original, Fol. 1 in 4°.)

- 89) Reponse de Mr. l'abbé Brenner au memoire du Baron Tiepolt. Más. fol. 3 in 4°.
- 90) A minister Le Mairehez, ddo. Versailles 17 Avril 1710. Más. fol. 1.
  - (Der Minister an Le Maire, ddo. Versailles 17 Avril 1710. Copie, Fol. 1.)
- 91) Le Maire a ministerhez, ddo. Cokola 23 Avril 1710. Más. fol. 1.
  - (Le Maire an den Minister, ddo. Cokola 23 Avril 1710. Copie, Fol. 1.)
- 92) Copie de la lettre du Comte Bercseni au Comte Golowkin premier ministre du Czar de Moscovie, ddo. Cassovie 25 Avril 1710.
- 93) Vettés XIV. Lajoshoz, ddo. Versailles 4 Juillet 1710. Ered. fol. 4.
- (Vettés an Ludwig den XIV., ddo. Versailles 4 Juill. 1710. Original, Fol. 4.)
- 94) Fierville a ministerhez, ddo. du camp Dhonay (sic) 12 Juill. 1710. Más. fol. 4.
- (Fierville an den Minister, ddo. du Camp Dhonay (sic) 12 Juill. 1710. Copie, Fol. 4.)
- 95) Vettés a ministerhez, ddo. Conflans 17 Juillet 1710. Eredeti, fol. 3.
  - (Vettes an den Minister, ddo. Conflans 17 Juill. 1710. Original, Fol. 3.)

- 96) Ugyanaz XIV. Lajoshoz, ddo. Paris 17 Juillet 1710. Eredeti, fol. 4.
- (Derselbe an Ludwig XIV., ddo. Paris 17 Juill. 1710. Origin al, Fol. 4.)
  97) XIV. Lajos Rákóczyhoz, ddo. Marly 26 Juill. 1710. Minister
- ajánlja Vettést. (Ludwig XIV. an Rákóczy, ddo. Marly 26 Juill. 1710, der Minister empfiehlt Vettés.)
  - 98) Memoire concernant la guerre de Hongrie, par le Maire, le 1 Aoust 1710 à Paris. Ered. fol. 9 in 4°.
- 99) Le Maire a ministerhez, ddo. Paris 5 Septemb. 1710. Ered. fol. 2 in 4°.
- (Le Maire an den Minister, ddo. Paris 5 Septembre 1710. Original, Fol. 2 in 4°.)
- 100) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. Paris 20 Septemb. 1710. Ered. fol. 2 in 4°.
- (Derselbe an denselben, ddo. Paris 20 Septemb. Original, Fol. 2 in 4°.)
  101) Fierville a ministerhez, ddo. au Camp D'Onoit (Onod)
- 22 Aoust 1710. Más, fol. 4.
- (Fierville an den Minister, ddo. du Camp D'Onoit 22 Aout 1710. Copie, Fol. 4.)
- 102) A minister Fiervillehez, ddo. Versailles 23 Octob. 1710. Minuta, fol. 2.
- (Der Minister an Fierville, ddo. Versailles 23 Oct. 1710. Minute, Fol. 2.) 103) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. Versailles 25 Septemb. 1710. Más. fol. 2.
- (Derselbe an denselben, ddo, Versailles 25 Sept. 1710, Copie, Fol. 2.)
- 104) Rákóczy a ministerhez, pénz iránt, ddo. Szerencs 28 Sept. 1710. Eredeti sajátkéz, fol. 1 in 4°.
- (Rákóczy an den Minister um Geld, ddo. Szerencs 28 Septembre 1710. Original. Eigenhändig. Fol. 1 in 4°.)
- 105) Fierville a ministerhez, ddo. Szerencs 28 Septemb. 1710. Más. fol. 4.
- (Fierville an den Minister, ddo. Szerencs 28 Septembre 1710. Cepie, Fol. 4.)
  - 106) A minister Fiervillehez, ddo. Versailles 27 Novemb. 1710. Minuta.
    - (Der Minister an Fierville, ddo. Versailles 27 Novemb. 1710 nute.

107) Fierville a ministerhez, ddo. Szerencs 30 Septemb. 1710. Eredeti, fol. 1 in 4°.

(Fierville an den Minister, ddo. Szerencs 30 Septemb. 1710. Original, Fol. 1 in 40.)

108) Rákóczy ugyanahboz, ddo. ugyanugy. Eredeti, nem sajátk. Fol. 2 in 4°.

(Rákóczy an denselben. Gleiches Datum. Original. Nicht eigenhändig. Fol. 2 in 4°.)

109) Ugyanaz XIV. Lajoshoz, ddo. Ungvár 18 Octobre 1710. Ered. sajátk, fol. 1 in 4°. Egy franczia pattantyustisztet ajánl.

(Derselbe an Ludwig XIV., ddo. Ungrár 18 Octob. 1710. Original. Eigenhändig. Fol. 1 in 4°. Empfiehlt einen französischen Artillerie-Offizier.)

110) Fierville a ministerhez, ddo. Patak 16 Octob. 1710. Más. fol. 2.

(Fierville en den Minister, ddo. Patak 16 Octob. 1710. Copie, Fol. 2.)
111) A minister Fiervillehez, ddo. Marly 15 Janv. 1711. Minuta,

fol. 1.

(Der Minister an Fierville, ddo. Marly 15 Jany. 1711. Minute, Fol. 1.)

112) Fierville a ministerhez, ddo. Munkáts 13 Novembre 1710. Más. fol. 2.

(Fierville an den Minister, ddo. Munksts 13 Nov. 1710. Copie, Fol. 2.)

113) Ugyanaz Desalleurshez, ddo. ugyanott 16 Novemb. 1710.
Fol. 1.

(Derselbe an Desalleurs, ddo. ebendort 16 Novemb. 1710. Fol. 1.)

114) Desalleurs tudósitása, ddo. Terebes 7 Decembre 1710. Más. fol. 7.

. 101. 7. (Bericht Desslleurs, ddo. Terebes 7 Decemb. 1710. Copie, Fol. 7.)

- 115) Conditions d'une suspension d'armes entre Sa Mté imperiale d'une part et les Estats eonfoederez du Royaume de Hongrie d'autre eonelue par les generaux des armées de deux partis.
- 116) Priére que les rebelles disent tous les jours principalement Rákóezy.
  - 117) Idem németül. (Dasselbe in deutscher Sprache.)

#### Hongrie 1711 et 1712. Vol. 16 in fol.

- Copie d'une lettre de Mr. de Fierville à Mr. Maron, ddo. Monkats 6 Feyrier 1711.
- Fierville a ministerhez, ddo. Muukats 6 Fevrier 1711. Más.
   fol. 2.
   (Fierville an den Minister. ddo. Munkats 6 Fevr. 1711. Copie. Fol. 2.)
  - 3) A minister Fiervillehez, ddo. Versailles 9 Avril 1711.
- Minuta.

  (Der Minister an Fierville, ddo. Verzaülles 9 Avril 1711. Minute.)
- 4) Declaratio eorum, quae forsitan a Domino principe Francisco Rákéczy pro dubis moveri, vel in questionem trah possund, et recraipsi proponenda ac explicauda visa, nec non illustr. Domino Comiti Alexandro Karoly pro exigentia commissa sunt. Datum Debreccini Id Martii 711. Sign. Comes Joannes Pálli. Cum diducidatione ejus-dem declarationis per Franciscum Rákéczy. Datum in arec Strih 27 Mart. 1711. Signatum Franciscus princes Rákéczy. Copie, 6). 2.
- Resolution auf des General Bercseny übergebene Proposition. Más. fol. 12.
- Copie d'une lettre du Pr. Rákóczy à Mr. de Fierville, ddo. Jaroslav 18 Juin 1711. Fol. 3.
- Vettés a ministerhez, ddo Paris 11 Juill. 1711. Eredeti több másolt levéllel.
- (Vettés an den Minister, ddo. Paris 11 Juill. 1711. Or i g i na i mit mebreren copirten Briefen.)
- A minister Vettéshez válaszul, ddo. Marly 13 Juillet 1711.
   Minuta.
  - (Der Minister an Vettés zur Antwort, ddo. Marly 14 Juill. 1711, Minute,
  - Rákóczy levelének Vettéshez mása, ddo. Jaroslav 29 Juillet 1711. Fol. 3.
    - (Rákóczy's Sehreiben an Vettés, ddo. Jaroslav 29 Juill. 1711. Fol. 3.)
- 10) Vettés a ministerhez, ddo. Fontainebleau 2 Aoust 1711. Eredeti.
  - (Vettés an den Minister, ddo. Fontainehleau 2 Aoust 1711. O rigin al.)

fol. 1

- Válasz a ministertül, ddo. ugyanott 6 Aoust 1711.
   (Antwort des Ministers, ddo. ebendaselbst 6 Aoust 1711.)
- Extrait d'une lettre du pr. Rákóczy à Mr. de Vettes, ddo.
   Jaroslav 13 Aoust 1711, par Vettés.
  - 13) Vettés a ministerhez, ddo. Paris 21 Aoust 1711. Eredeti. (Vettés an den Minister, ddo. Paris 21 Aoust 1711. O rigin a L)
- 14) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. Paris 29 Aoust 1711. Eredeti, fol. 4.
  - (Derselbe an denselben, ddo. Paris 29 Aoust 1711. Original, Fol. 4.)
- Ugyanaz XIV. Lajoshoz, ddo. Fontainebleau. Aoust 1711.
   Rákóczy nevében. Eredeti, fol. 3.
- (Derselbe an Ludwig XIV., ddo. Fontainebleau . . Aoust 1711. lm Namen Rákóezy's. O riginal, Fol. 3.)
- 16) Ugyanaz a ministerhez, ddo. Paris 26 Septemb. Eredeti, eum acclusis, fol. 3.
- (Derselbe an den Minister, ddo. Paris 26 Septemb. Original, eum acelusis. Fol. 3.)
- Ugyanaz XIV. Lajoshoz, ddo. Versailles 21 Septemb. 1711.
   Eredeti, fol. 1.
- (Derselbe an Ludwig XIV., ddo. Versailles 21 Septembre 1711. Original, Fol. 1.)
- Ugyanaz a ministerhez, ddo. Paris 23 Septembre 1711. Eredeti, fol. 3.
   (Derselbe an den Minister, ddo. Paris 23 Sept. 1711. Original, Fol. 3.)
  - 19) Rákóczy a ministerhez, ddo, Dantzig 21 Octob. 1711. Ered.
- nem sajátkez. fol. 1 in 4º. (Rákóczy an den Minister, ddo. Dantzig 21 Octobre 1711. Original,
- Nicht eigenhandig. Fol. 1 in 4°.)

  20) Ugyanaz XIV. Lajoshoz, ddo. ugyanaz. Ered. nem sajátk.
- (Dersetts an Ludwig XIV. Gleiches Datum. Original. Nicht eigenhandig. Fol. 1.)
- 21) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. Dantzig 31 Octob. Eredeti nem saiátk, fol. 1. condolcance de la mort du Dauphin.
- (Dersethe an denselben, ddo. Dantzig 31 Octob. Original. Nicht eigenhändig. Fol. 1. Condolcanee de is mort du Dauphin.)

- 22) Ugyanaz a ministerhez, ddo. ugyanaz. Eredeti nem sajátk. fol. 1 in 4°.. hitesitő Brenner apát részére.
- (Derselbe an den Minister. Dasselbe Datum. Original. Nicht eigenhändig. Fol. 1 in 4°. Beglaubigung für den Abt Brenner.)
- 23) Ugyanaz XIV. Lajoshoz, ddo. ugyanaz. Eredeti nem sajátk. fol. 1.
- (Derselbe an Ludwig XIV. Gleiches Datum. Original. Nicht eigenhündig. Fol. 1.)
- 24) Copie d'une lettre du Pr. Rákóezy à Mr. le Baron de Besenval, ddo. . . Novemb. 1711. Fol. 8.
- 25) XIV. Lajos Rákóezyhoz, ddo. Versailles 6 Decemb. 1711. Minuta, válasz a 21 alattira.
- (Ludwig XIV. an Rákóczy, ddo. Versailles 6 Decemb. 1711. Minute. Erwiderung auf das Schreiben unter Zahl 21.)
- 26.) Rákóczy a ministerhez, dob. Dantzig 8 Decemb. 1711. Ered. nem sajátk. fol 1 in 4º. Fél. bogy egy arany gyapjas keresztet, mely számára készült, most pedig egy Helissan nevű banquiernek volt átadandó, Vettés elsikasztott, s bírt kér ez iránt.
- (Rükkery an den Minister, dob. Dantiig 8 Decemb. 1711. Original. Nieht eigenhändig. Fol. 1 in 4º. Er befürehltet, dass die Insignien des geldenen Vilessen, welebes für ihn angeferigt und jetzt einem Bauquier Namens Heitssan zu übergeben waren, durch Vetles untersehingen wurden, und bittet diesfalls um Nethricht.)
- 27) Ugyanaz ugyanahboz, ddo. Dantzig 25 Decemb. 1711. Ered. fol. 1 in 4°., nem sajátk., ajánl a Brenner apátot, szepesi káptalan prépostját, visszahivott Vettés helyébe küldöttjét.
- (Derselbe an denselben, ddo. Dantzig 25 Decemb. 1711. Original, Fol. 1 in 4°. Nicht eigenhändig. Er empfiehlt den Abt Brenner, Probst des Zipser Capitels seinen Abgesandten, an Stelle des abberufenen Vettes.
- 28) Vettés XIV. Lajoshoz, ddo. Versailles 27 Decemb. 1711. Rákóczy nevében, Ered. fol. 2.
- (Vettés an Ludwig XIV., ddo. Verssilles 27 Decemb. 1711. lm Namen Rákóezy's. Original, Fol. 2.)
  - Puneta paeificationis Hungariae impr. fol. 3 in 4°.
- 30) Lettre d'un ministre de Pologne a un Seigneur de l'Empire sur les affaires de la Hongrie, impr. s. l. a. et n. et in 16º. 183. 2 errata.

- Extrait des Articles demandez par le Hongrois à l'empereur.
   Fol. 1.
  - 32) Idem latin nyelven. Fol. 1.
  - (Dasselbe in lateinischer Sprache.)
- Propositions des Hongrois pour nn nouveau traite de pacification. Fol. 2.
- Remarques sur le traité de pacification de Hongrie 1711.
   Fol. 5.
- 35) Remarques sur ce qui regarde ceux qui out signé traité de pacification de 1711. Fol. 5.
- 36) Memoire dn pr. Rikkezy sur la guerre de Hongrie, dont il etail e ehof pendant les années 1701—1710 Mis, fol. 179 in 4. Valaki ilyen itéletet adott ezen irományrul: "Les memoires du prince Rikkezy contiennent des detailes sairis et fideles de la guerre qu'il a faite en Hongrie depuis 1701 jusqu'en 1710. Ces details pourront plaire a ceux qui ont du goust et de la curiosité pour tous ce qui eoncerne le metier des armes; outre les connoissances et les instructions qu'ils en tireront, ils y trouvrenat un caractere de verité et de bonne foy qui les touchers, et qui fait a mon avis, le principal merite de cet ouvrage."
- "Mais il est absolument necessaire d'en retoucher le style, non pour le rendre elegant, car il n'en est pas besoin, mais pour le rendre supportable."
- "Quoyque le prince Rákőezy y montre partont beaucoup de sagease et de moderation, comme la guerre qu'il a faite a cu pour object la liberté de la nation bongroise, et qu'il ne luy est pas possible de dissimuler l'ambition, les injustices et la dureté du gouvernent imperial, je penserois qu'il conviendott de ne les imprimer qu'avec permission tacite, et dans la forme des impressions de Itolande. C'est ainsi qu' on en use pour les memoires dont les matières sont trop recentes, et c'est un moyeu d'en rendre le debit meilleur et plus prompt. J'adjouteray qu'il me paroist que ces memoires pourroient, suivant les conjonctures, produire en Hongrie de bons effets. "Et is a memoriabox van estolva.
- 37) Forgách Simon gróf XIV. Lajoshoz, ddo. ex Russia Polonica 23 Febr. 1712, segitséget kér. Ered. sajátk.

- (Graf Simon Forgách an Ludwig MV., ddo. ex Russia Polonica 23 Fevr. 1712. Bittet um eine Unterstützung. Original, eigen händig.)
- 38) Extraits des plusieurs lettres faites par Mr. de Vettés pour justifier ce qu'il a avancé dans sa lettre du Mars 1712.
- 39) Vettés a ministerhez, ddo. Paris 11 Mars 1712. Eredeti, fol. 3.
  - (Vettes an den Minister, ddo. Paris 11 Mars 1712. Original, Fol. 3.)
- 40) Rákóczy XIV. Lajoshoz, ddo. Dantzig 19 Mars 1712. Ered. nem sajátk. fol. 1, ajánlja Brenner apátot.
- (Rákóezy an Ludwig XIV., ddo. Dantzig 19 Mars 1712. Original, nieht eigenhändig. Fol. 1. Empfiehlt den Abt Brenner.)
- Ugyauaz ugyanahhoz, ddo. Dantzig 20 Avril 1712. Eredeti nem sajátk. fol. 2, segedelmet kér.
- (Derselbe an denselben, ddo. Dantzig 20 Avril 1712. Original. Nicht eigenhändig. Fol. 2. Bittet um eine Unterstützung.)
- Ugyanaz ugyanahhoz, még egy ugyazon datumról. Eredeti nem sajátk. fol. 1, ismét Brennert ajánlja.
- (Derselbe an denselben. Noch einmal von gleichem Datum. Original. Nicht eigenhändig. Fol. 1. Empfichlt wieder den Brenuer.)
  - 43) Vettés a ministerhez, ddo. Paris 23 Avril 1712. Eredeti.
- 44) Interrogatoire de trois voyageurs hongrois arretés et interrogés a Chateauxthierry, dont l'un se disoit Baron de Thalaha de Transilvanie, fol. 3.
- 45) Comes Nicolaus Bercsényi ad ministrum Marquisum de Torcy, cpist. autographa, ddo. Leopoli in Polonia 8 Julii 1712.
  - 46) Brenner a ministerhez, ddo. Paris 21 Juill. 1712. Autograph (Brenner an den Minister, ddo. Paris 21 Juill. 1712. Autograph.)
- 47) Még valami Thalabarul, hogy roszul viselvén magokat, nem csak királyi hadi szolgálatba nem fogadtattak, hanem az országhul is kiutasítattak (8 sept. 1712).

(Noch etwas über Thalaba, dass sie, da sie sich schlecht aufführten, nicht nur nicht in königliche Kriegsdienste aufgenommen, sondern auch aus dem Lande ausgewiesen wurden (8 Sept. 1712).

Fol. 3

- 48) Traduction d'une lettre du minister de Brandenburg a la cour de Vienne ecrite dans le mois d'Aoust 1712.
- 49) Brenner a ministerhez, ddo. Paris 25 Septembre 1712, melette Rákúczy levelének Brennerhez, ddo. Dantzig 10 Septembre 1712.

(Brenner an den Minister, ddo. Paris 23 Septembre 1712. Beiliegend eine Abschrift des Sehreibens Rákóezy's an Brenner, ddo. Dantzig 10 Septembre 1712.)

50) Memoire touchant les prerogatives et titres de Son Altesse Ser. Mr. le prince de Transilvanie. Más. fol. 2.

 Rákóczy Besenvalhoz, ddo. a bord de St. George 10 Nov. 1712. Fol. 1 in 4°. Autograph.

(Rákóezy an Besenval, ddo. a bord du St. George 10 Novemb. 1712. Fol. 1 in 4º. Autograph.)

52) Ugyanazon háró Besenvalkhoz, ddo. dans le Sond 21 Nov. 1712. Autograph. Fol. 1 in 4°.

(Derselbe an Baron Besenval, ddo. dans le Sond 21 Novemb. 1712. Autogr. Fol. 1 in 4°.)

53) Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. au bord pres de Hull en Angleterre 9 Decemb. 1712. Autogr. Fol. 1 in 8°.
(Derselbe au deaselben, ddo. au bord pres de Hull en Angleterre 9 Decemb.

1712. Autogr. Fol. 1 in 8°.)
54) Brenner XIV. Lajoshoz, ddo. 28 Decemb. 1712. Autogr.

(Brenner an Ludwig XIV., ddo. 28 Decemb. 1712. Autogr. Fol. 3.)

55) Deduction des Droits de la principauté de Transilvanie impress. s. l. a. et n. t. Fol. 8 in 4°.

Hongrie 1713-1732. Vol. 17 in fol.

Ezen kötethen többnyire azon irományok foglaltatnak, melyek a magyar bujdosóknak francziaország részérül nyujtott segedelmet illetnek. Nagy része érdektelen, vagy csupán individualis és pillanati érdekű csekélység. Rákóczy Ferencztül számos eredeti levél és iromány különfélékhez. Nagyobb figyelmet a következendők kivánnak és érdemelnek:

In diesem Binde sind meistens jene Urkunden enthalten, welche die den ungrischen Fliedringen von Seiten Frankreites gleetonen Uterstützungen anbelungen. Ein grosser Theil hieron sind uninteressante oder lediglich indiriudeil und sungenhäufelt des benrektungsverthe Geringfünglischen. Von Franz Rükezy zahlreiche Originalbriefe und Sehreiben an Verschiedene. Nübere Aufmerksamkeit erheitenben und verdiemen die Folkenden.

 Rákúczy XIV. Lajoshoz, ddo. Passy 27 April 1713. Eredeti sajátk. Fol. 3. Segedelmi pénz iránt.

(Rúkóczy an Ludwig XIV., dde. Passy 27 Avril 1713, Original. Eigenhändig, Fel. 3. Um Unterstützungsgelder.)

2) Ugyanannak mása.

(Desselben Abschrift.)

 Vettés XIV. Lajosboz, ddo. Versailles 25 Fevr. 1713. Eredeti sajátk. Fol. 4. Rákóczy nevében, bizonyos fültételek, melyeket a közbékekütésbe beiktetni kér.

(Vettés an Ludwig XIV., ddo. Versailles 25 Fevr. 1713. Original. Eigenhűndig. Fel. 4. Gewisse Bedingungen, welche er im Namen Rákóczy's in den allgemeinen Friedensvertrag aufzunehmen bittet.)

- Copie du discours tonu au roi par le prince Rákóczy en Avril 1713. Fol. 1.
- 8) A lengyelországban hujdosó nusgyarok kérchne XIV. Lajos-hoz segedelmért, ddo. Leopoli 7 Junii 1713. Sign. C. Nicolaus Beresény, C. Simon Forgách, C. Autonius Esterházy, C. Michael Csáki, Georgius Gerhart, Joannes Papis, Sámuel Ebeczky nomine etiam relitavorum nobilium exulatium. Erdedti, fol. 2.

(Bitte der nach Pelen geflichteten Ungera an Ludwig XIV. um Flatertättung, ddo. Leepeli 7 Junii 1713. Siga. C. Nicolaus Beresényi, C. Simen Fergich, C. Antonius Esterhisy, C. Michael Csiki, Georgius Gerhard, Jennacs Pipai, Samuel Ebecaky nemine etiam reliquorum nebilium exclantium. Original. Fol. 2.)

6) XIV. Lajos Resolutiója, mely által Rákóczynak évenként 72.000 livret rendel, az az honaponként 6.000, holott ö legalább 20.000 kért, ddo. Versailles 22 Juin 1713, Minuta.

(Reselution Ludwig's XIV., wodurch Rákóezy jáhrliche 72.000 livres angewiesen werden, d. i. noonatlich 6.000, we doch dieser um mindestens 20.000 gebeten hatte, dde. Versailles 22 Juin 1713. M i n u t e.)  Névtelen fölirásnak a franczia kormányhoz az iránt, hogy Rákóczit Magyarországba visszahozni kellene, mása; benyujtatott 1713-ki Octoberben, Fol. 8.

(Abschrift einer anonymen Eingabe an die französische Regierung, dass man Räkötzy wieder nach Ungern zurückhringen sollte, überreicht im October 1713. Fol. 8.)

 XIV. Lajos Resolutiója, ddo. Marly 20 Juin 1714, Rákóczynak évenként adandó 100.000 francrul. Minuta.

(Resolution Ludwig's XIV., ddo. Marly 20 Juin 1714. Über 100,000 Francs welche Rákóczy jáhrlich auszuzahlen seien.)

9) XIV. Lajos adott Bercsenynek 8.000, Forgachnak 8.000, Esterhárynak 8.000, Csákinak 8.000, Vaynak 5.000, Gerbardnak 2.000, Pápninak 1.500, Kruessinak 1500 francot, váltó levél által Lengyelországba fölvezedőt, mi az aktori nebéz öszvekötetés mistt, legglább felét ezzen summáznak elnyelte.

(Ludwig XIV. bewilligt Beresényi 8.000, Forgách 8.000, Csáki 8.000, Vay S.000, Gerhard 2.000, Pápsi 1.500, Kruesai 1.500 Francs, durch Wechselhriefe in Polen zu erhalten, was hei dem damaligen achwierigen Verkehre wenigstens die Hälfte dieser Summen versehlang.)

Esterházy Antal eredeti levele a franczia ministerhez, ddo.
 Miedzibor 1 Augusti 1714, segédpénz kieszközlése végett. Fol. 2.

(Originalbrief Anton Esterházy's an den französischen Minister, ddo. Miedzihor 1 Augusti 1714, wegen Erwirkung eines Unterstützungsbetrages. Fol. 2.)

- 11) Rúkóczy a ministerhez, ddo . . . . . . . 1714. Eredeti sajátkeze. Fol. 2 in 4°.
- Tököli Imre testamentoma, ddo. in campo florum ad Nicomediam 3 Septemb. 1705. Hitel. Más. fol. 7.
- (Testament Emerich Tököli's, ddo. in campo florum ad Nicomediam 3 Sept. 1705. Bcglauhigte Abachrift. Fol. 7.)
- Rákóczy valamelly herczegasszonyhoz, ddo. Rodosto 10 Juin 1720. Más. fol. 8.
- (Rikóczy an cine ungenannte Prinzessin, ddo. Rodosto 10 Juin 1720. Copie, Fol. 8.)
- 14) Ugyanaz Besenwalhoz, ddo. Kamieniec 20 Mars 1721. Ered. sajátk.

(Derselbe an Besenwal, ddo. Kamienice 20 Mars 1721. Original. Eigenhändig.)

- 15) Extrait de plusieurs lettres du prince Rákúczy depuis son depart de la France pour la Turquie en 1717—1720.
- Rákóczy Orleans herczeg kormányzóhoz, ddo. Rodosto
   Aout 1721. Ered. sajátk. Fol 2 in 4°.)

(Rákóczy an den Regenten Herzog von Orleans, ddo. Rodosto 31 Aout 1721. Original. Eigenhändig. Fol. 2 in 4°.)

17) Ugyanaz de Bonnac marquishoz, ddo. ugyanott 1 Septemb. 1721. Eredeti sajátk.

(Derselbe an den Marquis de Bonnac, ddo. Ebendaselbat 1 Septemb. 1721. O riginal. Eigenhándig.)

18) Rákóczy Ferenczné Duhois Kardinálhoz, ddo. Meaux 4 Oct. 1721. Ered. sajátk. Folio 1. Jelenti, hogy francziaországban megérkezett és Párisba megy.

(Franz Rúkóczy's Gemahlin an Cardinal Dubois, ddo. Meaux 4 Octob. 1721. Original. Eigenhändig. Fol. 1. Sie zeigt ihm an, dass sie in Frankreich angekommen sei und nach Paris gehe.)

19) Rákóczy Ferencz Dubois kardinálhoz, ddo. Rodosto 24 Fev. 1722. Hozzácsatolva egy memoire Rákóczy dolgaira nézve. Mind eredeti nem sajátkéz. Fol. 14 in 4°.

(Franz Rákóczy an Cardinal Dubois, ddo. Rodosto 24 Fevrier 1722. Angefügt ein Memoire über Rákóczy'a Angelegenheiten. Alles Original. Nicht eigenhändig. Fol. 14 in 4°.)

Ugyanaz Orleans herczeg kormányzóhoz, ddo. Rodosto
 Maii 1722. Eredeti sajátk. Fol. 11 in 4°.

(Derselbe an den Regenten Herzog von Orleans, ddo. Rodosto 24. Mai 1722. Original. Eigenhandig. Fol. 11 in 4°.)

21) Ugyanaz valamelvik franczia kir. herczegasszonyhoz. ddo.

Rodosto 22 Janv. 1723. Eredeti sajátk. Fol. 3.

(Derselbe an eine königliehe Prinzessin von Frankreieh, ddo. Rodosto 22 Janvier 1723. Original. Eigenhändig. Fol. 3.)

22) Ugyanaz ugyanahhoz. ddo. (Rodosto 1723) Ered. sajátk. (Derselbe an dieselbe, ddo. (Rodosto 1723). Original. Eigenhändig.)  Ugyanaz a franczia külső ministerhez, ddo. Rodosto 3 Mars 1724. Eredeti nem sajátk. Fol. 10.

(Derselbe an den französischen Minister des Auswärtigen, ddo. Rodosto 3 Mars 1723. Original. Nicht eigenhändig. Fol. 10.)

Ugyanaz ugyanahhoz, ddo. Rodosto 10 Scptembre 1725.
 Eredeti nem sajátkéz.

(Derselbe an denselben, ddo. Rodosto 10 Septemb. 1725. Original. Nicht eigenhändig.)

# ANHANG III.

Chiffrenschlüssel zur Correspondenz Klement's mit dem Pürsten Rákóczy, dessen Gemahlin u. m. a.



I. Une des Chifres avec le Prince Rákóczy.

| A = 90.270.400.              | al = 381.         |
|------------------------------|-------------------|
| B = 18.                      | am 371.           |
| C = 80.260.390.              | an = 361.         |
| D = 200.                     | ar = 351.         |
| E = 50, 210, 370,            | as = 341.         |
| F = 240.                     | at = 331.         |
| G = 290.                     | au = 421.         |
| H = 120.                     | ae 311.           |
| J = 100. 180.                | absque = 301.     |
| K = 430.                     | alioquin = 291.   |
| L = 140.                     | aliud = 281.      |
| M — 30. 150. 350.            | aliter            |
| N = 250.310.300.             | alliancia = 261.  |
| 0 = 380.920.                 | ante = 251.       |
| P 160,                       | antea = 241.      |
| $0 \dots \dots \dots = 190.$ | armada = 231.     |
| R = 20. 130. 340.            | artilleria = 221. |
| S = 10.110.330.              | asseurra = 211.   |
| T 90.170.                    | atque = 201.      |
| U = 230.                     | autem = 191.      |
| W = 360.                     | anglia = 181.     |
| X                            | austria = 171.    |
| Y = 410.                     | augustus = 161.   |
| $Z \dots \dots = 370.$       | amsterdam = 151.  |
| ab = 421.                    | arma = 141.       |
| ac = 411.                    | agria = 131.      |
| ad 401.                      | aprilis = 121.    |
| af = 391.                    | augustus = 111.   |
| Fontes, Abth. 11. Bd. XVII.  | 40                |

| 626                  |                       |
|----------------------|-----------------------|
| admiral = 101.       | consiliar = 142.      |
| anno = 91.           | cosaci = 132.         |
| Ba                   | constantinopol = 122. |
| be = 71.             | creati = 112.         |
| bi = 61.             | centum = 102.         |
| bo = 51.             | Da = 92.              |
| bu = 41.             | de                    |
| bene                 | di                    |
| Borussi = 21.        | do = 62,              |
| Bohemi = 11.         | du = 52.              |
| Berolin = 422.       | deinde = 42.          |
| Baro = 412.          | dicitur               |
| Bavari = 402.        | domin 22.             |
| Beresenyi = 392.     | donec = 12.           |
| Вопае = 382.         | dum = 423.            |
| Ca = 373.            | dudum = 413.          |
| ce = 362.            | dux de 403.           |
| ei = 352.            | domus autr = 393.     |
| eo = 342.            | dominus = 383.        |
| eu = 332.            | danubius = 373.       |
| et = 322.            | dobozi = 363.         |
| Cavalleria = 312.    | dieta = 353.          |
| eito = 302.          | dresda = 343.         |
| cum = 292.           | dantis = 333.         |
| Cracovi = 282.       | dani                  |
| Comes = 272.         | datum = 313.          |
| Csar = 262.          | die = 303.            |
| confoederatio = 252. | december = 293.       |
| Clement = 242.       | Ec = 283.             |
| Cassovia = 232.      | et = 273.             |
| clerus = 222.        | em = 263.             |
| campidux = 212.      | en = 253.             |
| cancellar = 202.     | er = 243.             |
| caesar = 192.        | es = 233.             |
| capitane = 182.      | et = 223.             |
| colonel = 172.       | ex = 213.             |
| comitat = 162.       | ecce = 203.           |
| commendant = 152.    | enim = 193            |
|                      |                       |

|                  | 627                |
|------------------|--------------------|
| erga = 183.      | general = 224.     |
| est = 173.       | germani = 214.     |
| etiam            | Ma = 204.          |
| excellent = 153. | he = 194.          |
| exinde = 143.    | hi = 184.          |
| extra = 133.     | ho = 174.          |
| Eugenius = 123.  | hu = 164.          |
| exercitus = 113. | hac = 154.         |
| Elector = 103.   | haec = 144.        |
| Evangelici = 93. | hic = 134.         |
| Eszterhazi = 83. | hine = 124.        |
| Elbinga = 73.    | hoc = 114.         |
| Pa = 63.         | hostis = 104.      |
| fe = 53.         | huc = 94.          |
| fi 43.           | hucusque = 84.     |
| fo = 33.         | haga = 74.         |
| fu = 23.         | helveti = 64.      |
| fl = 13.         | hamburgum = 54.    |
| fr = 424.        | hollandi = 44.     |
| fere = 414.      | Je = 34.           |
| flotta = 404.    | id = 24.           |
| fideli = 394.    | il = 14.           |
| forte = 384.     | im = 425.          |
| frustra = 374.   | in = 415.          |
| florenc = 364.   | ips = 405.         |
| Felmarius = 354. | is = 395.          |
| 6a = 344.        | in = 385.          |
| ge = 334.        | ideo = 375.        |
| gi = 324.        | ille = 365.        |
| go = 314.        | imposterum = 355.  |
| gu = 304.        | inde = 345.        |
| gn = 294.        | insurrectio = 335. |
| gazetta = 284.   | intellig = 325.    |
| gratia = 274.    | intellexi = 315.   |
| gedan = 264.     | indifferen = 305.  |
| genua = 254.     | infanteria = 295.  |
| galia = 244.     | intra = 285.       |
| gubernator = 234 | illien = 275.      |
|                  | 40 *               |

| 020              |                  |
|------------------|------------------|
| imperator = 265. | misse = 306.     |
| Jablouski = 255. | minist = 296.    |
| Januarius = 245. | martius = 286.   |
| Junius = 235.    | majus = 276.     |
| Julius = 225.    | Na = 266.        |
| Karoli = 215.    | ne = 256.        |
| La = 205.        | ni = 246.        |
| le = 195.        | no = 236.        |
| li — 185.        | nu = 226.        |
| lo = 175.        | nt = 216.        |
| lu               | num = 206.       |
| legat = 155.     | neque = 196.     |
| licet = 145.     | nihil = 186.     |
| lintelo          | nimirum — 176.   |
| Leopolis = 125.  | non = 166,       |
| Legatus = 115.   | nostr            |
| Lugdunum = 105.  | nune = 146.      |
| Litvania = 95.   | neapolis = 136.  |
| Lipsia = 85.     | nobilit = 126.   |
| Ma = 75.         | november = 116.  |
| me = 65.         | 0b = 106.        |
| mi = 55.         | oc 96.           |
| mo = 45.         | om = 86.         |
| mu               | op = 76.         |
| magis = 25.      | or = 66.         |
| male = 15.       | os = 56.         |
| mihi = 426.      | offici 46.       |
| militia 416.     | ordines = 36.    |
| multum = 406.    | occurentia = 26. |
| malburg = 396.   | october = 16.    |
| moravi = 386.    | Pa = 427.        |
| majestas = 376.  | pe — 417.        |
| mantu = 366.     | pi = 407.        |
| mediolan = 356.  | ро = 397.        |
| moscovi = 346.   | ри = 387.        |
| moldavia = 336.  | pr = 377.        |
| magnat = 326.    | pecunia = 367.   |
| mediation = 316. | penitus = 357.   |
|                  |                  |

| per = 34                |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| politia = 33            | regimen = 378.                                |
| postea = 32             | 7. resolutio = 368.                           |
| pugna                   | rursus = 358.                                 |
| praesertim = 30°        | rex = 348.                                    |
| praeter = 29'           | . rabi = 338.                                 |
| prius = 28              | Rhenu = 328.                                  |
| pro = 27                | . religio                                     |
| propter = 26            | roma = 308.                                   |
| poloni = 25             |                                               |
| pontifex = 24           |                                               |
| princeps = 23           | roterdam = 278.                               |
| protestan = 22          | 7. regina = 268.                              |
| piper = 21              |                                               |
| palatin = 20            |                                               |
| periculum = 19          |                                               |
| parlamentum = 18        |                                               |
| paris = 17              |                                               |
| praelat = 16            |                                               |
| princip = 15            |                                               |
| Qua = 14                |                                               |
| que                     |                                               |
| quae = 12               |                                               |
| qui                     |                                               |
| quo                     |                                               |
| que e e e e e e e e e e |                                               |
| 4                       |                                               |
| 1                       |                                               |
| quare a contract of     |                                               |
| 1                       |                                               |
| Jantonao                | Carlement I I I I - I -                       |
| denodere                | Omotina                                       |
| 1-10-01                 | . Jemon v v v v v v v v v v v v v v v v v v v |
|                         | Dantas                                        |
| re = 1                  | , jupudui , , , , , ,                         |
| ri = 42                 | , at a                                        |
| ro = 41                 |                                               |
| ru = 40                 |                                               |
| atio = 398              | senatu = 18.                                  |

| september 429.   | Zinzendorf = 149.   |
|------------------|---------------------|
| Ta = 419.        | Va = 139.           |
| te = 409.        | ve = 129.           |
| ti = 399.        | vi = 119,           |
| to = 389.        | vo = 109.           |
| tu = 379.        | vu = 99.            |
| tr = 369.        | verum = 89.         |
| tandem = 359.    | vester              |
| tantum = 349.    | Vratislav 69.       |
| toties           | Varsavi = 59.       |
| totaliter = 319. | Vratislavi 49.      |
| tune = 309.      | Vartenberg = 39.    |
| Tyrolis = 299.   | Venet = 29.         |
| Tibiscus = 289.  | Valachi = 19.       |
| Tartari = 279.   | Körtvelyessi = 559. |
| Turcia = 269.    | D'ancillon = 549.   |
| fl = 259.        | ita = 539.          |
| um = 249.        | Londin = 529.       |
| un = 239.        | Wienna = 519.       |
| ur = 229.        | aula = 509.         |
| us = 219.        | Tracta = 499.       |
| ut = 209.        | Hungaria = 489.     |
| unde = 199.      | Quaranti = 479.     |
| undique = 189.   | armistie = 469.     |
| usque = 179.     | mediat = 459.       |
| Ungari = 169.    | Reg = 449.          |
| Ujvarinum = 159. | Pax — 439.          |
|                  |                     |

II.

#### Chifre avec le Prince Rákóczy et le Comte Bercsenyi.

|   |   |  |   |  |       |          |   | • |  |  |  |      |           |
|---|---|--|---|--|-------|----------|---|---|--|--|--|------|-----------|
| A |   |  |   |  | me    | 20. 260. | F |   |  |  |  | ćino | 70.310.   |
| В | • |  |   |  | 1000  | 30, 370, | G |   |  |  |  | 500  | 80. 320.  |
| C |   |  | ٠ |  | bill. | 40. 280. | H |   |  |  |  | -    | 90.330,   |
| D | • |  |   |  | ===   | 50. 290. | J |   |  |  |  | =    | 100. 340. |
| Е |   |  |   |  | THE   | 60, 300, | K |   |  |  |  | -    | 110 350   |

| L = 120.360.               | august = 241.      |
|----------------------------|--------------------|
| M., = 130.370.             | aula = 251.        |
| N = 140. 380.              | austr = 261.       |
| $0 \dots \dots = 150.390.$ | auxili = 271.      |
| P = 160.400.               | Ba                 |
| $0 \dots \dots = 170.410.$ | bartohn = 291.     |
| R = 180.420.               | Batallio = 301.    |
| S 190. 430.                | Bayar = 311.       |
| $T \dots \dots = 200,440.$ | be = 321.          |
| U = 210.450.               | belg = 331.        |
| X = 220, 460.              | Beresenvi 341.     |
| Y = 230, 470.              | Berolini = 351.    |
| Z = 240.480.               | bi = 361.          |
| $V \dots \dots = 10,250.$  | bloquad = 371.     |
| ōō = 000.                  | bo = 381.          |
| Abr = 11.                  | Bohem              |
| absolu = 21.               | Brandenburg = 401. |
| aue                        | Brigad = 421.      |
| accorda = 41.              | Buda = 431.        |
| ad = 51.                   | Buccurust 441.     |
| aggre = 61.                | Barg = 451.        |
| agria 71.                  | (a = 461.          |
| alba = 81.                 | cancellar = 471.   |
| alliat = 91.               | cantacutsen = 481. |
| amb = 101.                 | capit = 12.        |
| angl = 111.                | cardinal = 22.     |
| ant = 121.                 | carinthi = 32.     |
| april , = 131.             | carol = 42.        |
| apert = 141.               | Cassov = 52.       |
| arad = 151.                | castr = 62.        |
| arch = 161.                | eatholie = 72.     |
| argent = 171.              | cavalleri = 82.    |
| arm = 181.                 | ce = 92.           |
| armistiti = 191.           | caesar = 102.      |
| artilleri = 201.           | ci = 112.          |
| asse                       | ciben = 122.       |
| au = 221.                  | claudiopol = 132.  |
| auct = 231.                |                    |
|                            |                    |

| 632                |                   |
|--------------------|-------------------|
| co · = 152.        | Effect = 63.      |
| collig = 162.      | elect             |
| com = 172.         | elonginquo = 83.  |
| commend = 182.     | Eperies = 93.     |
| confoederat = 192. | Epitrop = 103.    |
| cohort = 202.      | equitat = 113.    |
| conjuro = 212.     | enim = 123.       |
| consili = 222.     | Eszterhazi = 133. |
| constantin = 232.  | etiam = 143.      |
| coron = 242.       | et = 153.         |
| cosac = 252.       | Eugeni = 163.     |
| cracov = 262.      | Europ = 173.      |
| cremnici = 272.    | exerc = 183.      |
| croat = 282.       | expedi = 193.     |
| czar = 292.        | extr = 203.       |
| cu = 302.          | Fa = 213.         |
| Da = 312.          | fact = 223.       |
| dalmat = 322.      | fe = 233.         |
| dan = 332.         | Felmari = 243.    |
| danuhi = 342.      | fi = 253.         |
| Dantisc = 352.     | fideli = 263.     |
| de = 362.          | fini = 273.       |
| december = 372.    | fo = 283.         |
| defet = 382.       | foed = 293.       |
| desailleurs = 392. | fogaras = 303.    |
| desultor = 402.    | for = 313.        |
| dethronisa = 412.  | fortiter = 323.   |
| dua = 422.         | Franci = 333.     |
| di = 432.          | fu                |
| dietta = 442.      | Ga = 353.         |
| disloca = 452.     | galli = 363.      |
| disposit = 462.    | ge = 373.         |
| dist = 472.        | gener = 383.      |
| de = 482.          | german = 393.     |
| dom = 13.          | gi = 403.         |
| drav = 33.         | go = 413.         |
| du = 43.           | grati = 423.      |
| duele = 53.        | gregari =         |
| aucic              |                   |

| guber 463.      | just = 414.      |
|-----------------|------------------|
| gvaran = 473.   | juni 404.        |
| guardi = 483.   | La = 424.        |
| Ha = 14.        | Landau = 434.    |
| Haga = 24.      | Landgrau 444.    |
| hatvan = 64.    | Laita = 454.     |
| hære 74.        | le = 364.        |
| he = 84.        | legat 474.       |
| helvet = 94.    | Leutsovi 484.    |
| heister = 104.  | Leopold = 15.    |
| hi = 114.       | li 25.           |
| hispan          | libert 35.       |
| ho = 134.       | Liga 45.         |
| holland = 154.  | Linte = 55.      |
| homagi = 164.   | Litva = 65.      |
| host = 174.     | Livon 75.        |
| hu = 184.       | Lo = 85.         |
| Hungar = 194.   | Lotaring 95,     |
| Ja = 204.       | lu = 105.        |
| Januari = 214.  | lustr = 115.     |
| Jarozlo = 224.  | Ma = 125,        |
| Jaurin 234.     | Madrit = 135.    |
| je = 244.       | magist = 145.    |
| Imper = 254.    | May = 155.       |
| inaugura = 264. | Majest = 165.    |
| indue = 274.    | Malboroug = 175. |
| infan = 284.    | manifest = 185.  |
| infor = 294.    | Marmaros = 195.  |
| insul 304.      | march = 205,     |
| instella = 314. | marchal = 215.   |
| instru = 324.   | = 225.           |
| inter           | me = 235.        |
| inpri = 344.    | medgyes = 245.   |
| ist = 354.      | mediat = 285.    |
| ita 364.        | ment = 295.      |
| io = 374.       | men = 305,       |
| iu = 384.       | mi = 315.        |
| iuli = 394.     | milit            |
|                 |                  |
|                 |                  |

| 634        |  |  |     |            |                |
|------------|--|--|-----|------------|----------------|
| minist     |  |  | . = | = 335.     | olomuci = 236  |
| mo         |  |  |     |            | орр = 246      |
| mogunt .   |  |  |     | 355.       | on = 256       |
| moldauia . |  |  |     |            | orat = 266     |
| men        |  |  |     |            | 08 = 276       |
| Monteeucu  |  |  |     |            | Pa = 286       |
| Moravi     |  |  |     |            | pacifica = 296 |
| Moscovi .  |  |  |     |            | Palatin        |
| mu         |  |  |     | - 415.     | Palffi = 316   |
|            |  |  |     | - 425.     | рара           |
| Munkaez .  |  |  |     | 435.       | passa = 336    |
| Na         |  |  |     | 445.       | patri          |
| Nandor .   |  |  |     | 455.       | ре = 356       |
| natu       |  |  | . = | 465.       | pest = 366     |
| natio      |  |  | . * | 475.       | petervar = 376 |
| no         |  |  | . = | - 485.     | ро = 386       |
| Neap       |  |  |     |            | Podoli = 390   |
| negoti     |  |  |     |            | Podlachi = 406 |
| necess     |  |  |     |            | Poloni 410     |
| neosoli .  |  |  | . = |            | Pomerani = 426 |
| neostad .  |  |  | . = | <b>56.</b> | port = 436     |
| neper      |  |  | . = | 66.        | positi = 440   |
| ni         |  |  |     | 76.        | proscri = 456  |
| nitr       |  |  |     | 86.        | post 460       |
| no         |  |  |     | 96.        | potent = 470   |
| nobil      |  |  |     | 106.       | pra = 486      |
| nostr      |  |  |     |            | præ = 1'       |
| novella .  |  |  |     | 126.       | pri 2'         |
| november   |  |  |     |            | Princ          |
| nu         |  |  |     |            | pro 4          |
| nunc       |  |  |     |            | proflig = 5    |
| Оъ         |  |  |     |            | propugn = 6    |
| osequi     |  |  |     |            | prescri 7'     |
| obsid      |  |  |     |            | protect = 8'   |
| obstac     |  |  |     |            | provi 9        |
| occasio .  |  |  |     |            | provinci = 10° |
| october .  |  |  |     |            | Prussi = 11    |
| offensi    |  |  |     | - 226.     | pu = 12        |

|                   | 000              |
|-------------------|------------------|
| public = 137.     | Sa = 38.         |
| pugna — 147.      | Sabaud 48.       |
| Qua = 157.        | Saxe = 58.       |
| que = 167.        | sc = 68.         |
| qui = 177.        | secret = 78.     |
| quo = 187.        | seditio = 88.    |
| quoniam = 197.    | senatu 98.       |
| Ra = 207.         | September = 108. |
| raba = 217.       | Servi = 118.     |
| Rákóczy = 227.    | Scepusi = 128.   |
| ratifica = 237.   | Schemnic = 138.  |
| ratisbon = 247.   | si               |
| re = 257.         | Silesi = 158.    |
| rebell = 267.     | simul = 168.     |
| rece = 277.       | so = 178.        |
| recrut = 287.     | sopron = 188.    |
| recu = 297.       | spec = 198.      |
| reduc = 307.      | stan = 208.      |
| reform = 317.     | stat 218.        |
| regim = 327.      | stocolmi = 228.  |
| regina = 337.     | str = 238,       |
| regula = 347.     | strigon = 248.   |
| religio = 357.    | styria = 258.    |
| repressali = 367. | su = 268.        |
| residen = 377.    | succ = 278.      |
| resolu = 387.     | sve = 288.       |
| respublic = 397.  | sup = 298.       |
| restaur = 407.    | super = 308.     |
| rest = 417.       | susp = 318.      |
| reter 427.        | Szabolts = 328.  |
| rex = 437.        | Szamos = 338.    |
| Rhen 447.         | Satmar = 348.    |
| ri = 457.         | Szeged = 358.    |
| riga = 467.       | Solnok = 368.    |
| ro = 477.         | Ta = 378.        |
| roma = 487.       | tant             |
| ru = 18.          | tartari          |
| ruptu = 28.       | Tempe = 408.     |

| Temesvar = 418.  | zi = 239.      |
|------------------|----------------|
| ti               | Va = 249.      |
| to = 438.        | vacz = 259.    |
| Tokai = 448.     | vad = 269.     |
| torment = 458.   | vag = 279.     |
| Toronia = 468.   | vaivada = 289. |
| tract = 478.     | valachi = 299. |
| trad = 488.      | vall           |
| trans            | van 319.       |
| tr = 29.         | varda = 329.   |
| Transilvan = 39. | varad = 339.   |
| Transalpi 49.    | varsovia       |
| tu = 59.         | ve = 359.      |
| Ture = 69.       | vel 369.       |
| Tibisc = 79.     | ven = 379.     |
| Tyrnavi = 89.    | veneti = 389.  |
| Ulvar            | vero = 399.    |
| ult = 109.       | vers 409.      |
| ung = 119.       | vester = 419.  |
| um = 129.        | veteri 429.    |
| ur = 139.        | vi 439.        |
| us               | vil = 449.     |
| ut               | vict 459.      |
| Xa = 169.        | vien 469.      |
| xe = 179.        | vigil = 479.   |
| xi = 189.        | vindict = 489. |
| xo = 199.        | vistula = 255. |
| xu = 209.        | vo = 265.      |
| In = 219.        | vu = 275.      |
| ze = 229.        |                |
| -                |                |
| ***              |                |

## III.

## Chifres avec Madame la Princesse Rákóczy et le General Svedois le Comte de Meyerfeld.

| Α. |  |  |  |   | . = | 10. | E. |  |  |  | 1000 | 50. | 5. |
|----|--|--|--|---|-----|-----|----|--|--|--|------|-----|----|
| В. |  |  |  | _ | 30. | 3.  | F. |  |  |  | =    | 60. | 6. |
| С. |  |  |  | _ | 20. | 2.  | G. |  |  |  | 200  | 70. | 7. |
| D  |  |  |  | _ | 40  | 4   | ш  |  |  |  | _    | 90  |    |

|                      | 091                |
|----------------------|--------------------|
| J = 90. 9.           | Dänemark = 55.     |
| K = 100. 41.         | Deutschland = 56.  |
| L = 112. 12.         | Dantzig = 57.      |
| M = 120. 13.         | Durchl = 58,       |
| N = 130. 14.         | Dorpt              |
| 0 = 140. 15.         | Engelland = 61.    |
| P = 153. 16.         | Evangelische = 62. |
| Q = 160. 17.         | Fürst = 63.        |
| R = 170. 18.         | Frankreich 64.     |
| S = 180. 19.         | Fürstenberg = 65.  |
| T = 190, 21.         | fried 66.          |
| U = 200, 22,         | fundament = 67.    |
| W = 210. 23.         | Graf = 68.         |
| X = 220. 24.         | General = 69.      |
| Y = 230, 25,         | Geld               |
| Z = 240. 26.         | gedanken = 72.     |
| Aachen = 31.         | quarantie = 73.    |
| al                   | Gesandten 74.      |
| am = 33.             | Golowkin           |
| an 34.               | Hannover = 76.     |
| auf = 35.            | Holland = 77.      |
| aspermentin = 36.    | Hainsius = 78.     |
| augustus = 37.       | Horn = 79.         |
| armee = 38.          | Haaffen = 81.      |
| Berlin = 39.         | Haag = 82.         |
| Bercsenvi = 41.      | Ingermanland = 83. |
| Bayern = 42.         | Kayser             |
| Briant = 43.         | Kron 85.           |
| Czar 44.             | Krimm = 86.        |
| Commerce = 45.       | klein 87.          |
| Crassau = 46.        | König = 88.        |
| Cedrichelm = 47.     | Kiofski            |
| Constantinopel = 48. | Kreig              |
| der = 49.            | Klement            |
| die                  | Liefland = 93.     |
| das = 52.            | Löwenhaupt = 94.   |
| darauf = 52.         | London = 94.       |
| dorten = 54.         |                    |
| Olice                | Lagereron = 96.    |

| 030                |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Luneburg 97.       | tartern = 148.                   |
| Mencikov           | Ungarn 149.                      |
| Mecklenburg = 99.  | Uxsel = 151.                     |
| Maintz? = 111.     | und = 152.                       |
| Mayerfeld = 112.   | Uns = 153.                       |
| Majestät           | Ursach = 154.                    |
| Moseau = 114.      | Urkund = 155.                    |
| Moscoviter = 115.  | Ursprung = 156.                  |
| Marleboroug = 116. | Unterthänig = 157.               |
| mediation = 117.   | Wirtemberg = 158.                |
| Neuburg = 118.     | Weichsel = 159.                  |
| Narva = 119.       | Wismar = 161.                    |
| Ost-See = 121.     | Zeughaus = 162.                  |
| Preussen = 122.    | Zung = 163.                      |
| Polen = 123.       | Zeichen 164.                     |
| Posen = 124.       | Zandomir = 165.                  |
| Pommern = 125.     | Zug = 163.                       |
| Pfalz = 126.       | Lublin = 166,                    |
| praeteusion = 127. | Lemberg = 167.                   |
| piper = 128.       | Lölhoffel = 168.                 |
| Petersbourg = 129. | Cruse = 169.                     |
| Riga = 131.        | Jablontzki = 171.                |
| Russland = 132.    | StJulien = 172.                  |
| rathen = 133.      | Jarislav = 173.                  |
| Religion = 134.    | M. Rabi = 174.                   |
| Rheinschild = 135. | Lamberg = 175.                   |
| Redribelm = 136.   | Wratislaw = 176.                 |
| Radeivil = 137.    | Szirmai = 177.                   |
| Stanislaus = 138.  | Rönne = 178.                     |
| Sziniavski = 139.  | aequivalent = 179.               |
| Stockholm = 141.   | Kortbolt = 181.                  |
| Schweden = 142.    | Flemming = 182.                  |
| schreiben = 143.   | Princessin = 183.                |
| schicken = 144.    | Langalerie = 184.                |
| Thorn = 145.       | Wartenberg = 185.                |
| tausend = 146.     | Illien = 186.                    |
| türken = 147.      |                                  |
|                    | 300 bis auf 1000 gesetzt werden. |
|                    |                                  |

Die irrenden numeri können von 300 bis auf 1000 gesetzt werden

IV. Chiffre avec Mr. le Baron de Vetes.

| A  |   |   |   |   | ==    | 69. | . :  | 50. | 51.  | Da    |  |   |  | . =  | 130.        |
|----|---|---|---|---|-------|-----|------|-----|------|-------|--|---|--|------|-------------|
| В  |   |   |   |   | _     | 68. | . 1  | 52. | 53.  | de    |  |   |  | . =  |             |
| C  |   |   |   |   | pres  | 67  |      | 54. | 55.  | di    |  | , |  |      | 132.        |
| D  |   |   |   |   | -     | 66. | . 1  | 56. | 57.  | do    |  |   |  | . =  | 133.        |
| E  |   |   |   |   | -     | 65  |      | 58. | 59.  | du    |  |   |  | . == | 134.        |
| F  |   |   |   |   | 2000  | 64  | . 4  | 40. | 41.  | Fa    |  |   |  | , =  | 135.        |
| G  |   |   |   |   | _     | 63. | . 4  | 12. | 43.  | fe    |  |   |  |      | 136.        |
| Н  |   |   |   |   |       | 44. |      | 45. | 46.  | fi.   |  |   |  |      | 137.        |
| J  |   |   |   |   | =     | 62. |      | 47. | 48.  | fo    |  |   |  |      | 138.        |
| K  |   |   |   |   | -     | 61  |      | 49. | 30.  | fu    |  |   |  | . 20 | 139.        |
| L  |   |   |   |   | 200   | 60. | . :  | 31. | 32.  | Ga    |  |   |  |      | 140.        |
| M  |   |   |   |   | -     | 80  | . :  | 33. | 36.  | ge    |  |   |  | . =  | : 141.      |
| N  |   |   |   |   | ==    | 70. | . :  | 34. | 35.  | gi    |  |   |  | . =  | 142.        |
| 0  |   |   |   |   | 200   | 81  | . 1  | 71. | 72.  | go    |  |   |  | . =  | - 143.      |
| P  |   |   |   |   | 2000  | 82  | . 1  | 83. | 73.  | gu    |  |   |  |      | 144.        |
| Q  |   |   |   |   | =     | 74  | . '  | 75. | 84.  | Ha    |  |   |  | . =  |             |
| R  |   |   |   |   | =     | 76  | . 1  | 86. | 85.  | he    |  |   |  | . =  |             |
| S  |   |   |   |   | =     | 77. | . 1  | 87. | 78.  | hi    |  |   |  | . =  |             |
| T  |   |   |   | ٠ | -     |     | - 1  | 88. | 89.  | ho    |  |   |  |      | 148.        |
| U  |   |   | ٠ |   | Recom | 90  |      | 91. | 92.  | hu    |  |   |  | . =  | 149.        |
| Х  |   |   |   |   | =     | 102 | . 1  | 93. | 94.  | Ka    |  |   |  | . =  |             |
| Y  |   | ٠ |   |   | _     |     |      | 03. | 105. | ke    |  |   |  | . =  |             |
| Z  |   |   |   |   | -     | 104 | . 1  | 96. | 97.  | ki    |  |   |  |      |             |
| W  |   |   |   | ٠ | -     | 100 | 0. 1 | 92. | 101. | ko    |  |   |  |      |             |
| Ba |   |   |   |   |       |     |      | =   | 120. | ku    |  |   |  | . == |             |
| be |   |   |   |   |       |     |      |     | 121. | La    |  |   |  |      | 155.        |
| bi |   |   |   |   |       |     |      |     | 122. | le    |  |   |  |      | - 156.      |
| bo |   | ٠ | ٠ |   |       |     |      |     | 123. | ٠li . |  |   |  | . =  | 157.        |
| Ьu |   |   |   |   |       |     |      | own | 124. | lo    |  |   |  |      |             |
| Ca |   |   |   |   |       |     |      |     | 125. | lu    |  |   |  | . =  |             |
| ce |   |   |   |   |       |     |      |     |      | Ha    |  |   |  |      | <b>160.</b> |
| ci | ٠ | ٠ | ٠ |   |       |     |      |     | 127. | me    |  |   |  |      | 161.        |
| co |   |   |   |   |       | ٠.  |      |     | 128. | mi    |  |   |  |      | 162.        |
| cu |   |   |   |   |       | : . |      | === | 129. | mo    |  |   |  |      | 163.        |
|    |   |   |   |   |       |     |      |     |      |       |  |   |  |      |             |

#### 

| 640              |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| mu = 164.        | uterque = 202.                    |
| Na = 165.        | unus = 203.                       |
| ne               | unius                             |
| ni = 167.        | usque = 205.                      |
| no = 168.        | Va 206.                           |
| nu = 169.        | ve = 207.                         |
| Pa = 170.        | vi = 208.                         |
| pe = 171.        | vo = 209.                         |
| pi = 172.        | vu = 210.                         |
| ро = 173.        | Xa = 211.                         |
| pu = 174.        | xe = 212.                         |
| Qua = 175.       | $xi \dots \dots = 213.$           |
| que = 176.       | xo = 214.                         |
| qui = 177.       | xu = 215.                         |
| quo = 178.       | Za = 216.                         |
| quu = 179.       | ze 317.                           |
| qvis = 180.      | zi = 218.                         |
| quisquis = 181.  | $z_0 \ldots \ldots \ldots = 219.$ |
| quispiam = 182.  | zu = 220.                         |
| quamobrem = 183. | Kiraly = 221.                     |
| quamvis = 184.   | Fejedel = 222.                    |
| Ra = 185.        | Groff = 223.                      |
| re = 186.        | Palatinus = 224.                  |
| ri = 187.        | Castellanus = 225.                |
| ro = 188.        | Pūspōk = 226.                     |
| ru = 189.        | Erspüspök = 227.                  |
| Sa = 190.        | Cardinal = 232.                   |
| se = 191.        | országgyles — 231.                |
| si = 192.        | general = 232.                    |
| so = 193.        | nemes emb = 233.                  |
| su — 194.        | RPca = 234.                       |
| Ta               | Lengyel orsz = 235.               |
| te — 196.        | Gallia = 236.                     |
| ti = 197.        | Hispania = 237.                   |
| to — 198.        | Imperium = 238.                   |
| tu = 199.        | Csaszar = 239.                    |
| utinam = 200.    | Italia = 240.                     |
| utrum = 201.     | Hollandia = 241.                  |

| Anglia = 242.           | Tömesvar = 260.  |
|-------------------------|------------------|
| Dania = 243.            | datum = 261.     |
| Svecia 244.             | anno = 262.      |
| Török orsz = 245.       | Szas = 263,      |
| Moldva                  | ezer = 264.      |
| Magyar orsz = 247.      | Januarius = 265. |
| Valachia = 248.         | Febr = 266.      |
| Erdely 249.             | martius = 267.   |
| Crim = 250.             | april = 268.     |
| Budisak = 251.          | Majus = 269.     |
| Mosea orsz = 252.       | Junius = 270.    |
| Cszar = 253.            | Julius = 271.    |
| Belgium = 254.          | Augustus = 272.  |
| Helvetia 255.           | Septembre = 273, |
| Tatar orsz 256.         | Octobre = 274.   |
| Cosak = 257.            | Novembre = 275.  |
| Constantinopolis = 258. | Decembre = 276.  |
| Adrianopolis — 259.     |                  |
|                         |                  |

#### V.

#### Claves cum Palatino et Palatina Belzensi nune Castellana Cracoviensi et Abbate Brenner.

| A            |  |  | _    | 110. | 120. | 250. | R.   |   |  |    | _   |    |    | 4    | 0.  | 390  |  |
|--------------|--|--|------|------|------|------|------|---|--|----|-----|----|----|------|-----|------|--|
| В            |  |  | -    |      |      | 100. | S.   |   |  |    | me  |    |    | 21   | ð.  | 330  |  |
| $\mathbf{c}$ |  |  | -    |      | 130. | 260. | Т.   |   |  |    | -   |    |    | 3    | 0.  | 400  |  |
| D            |  |  | -    |      | 90.  | 350. | U.   |   |  |    | -   |    |    | 22   | O,  | 340  |  |
| £            |  |  | 2000 |      | 140. | 270. | W    |   |  |    | gen |    |    |      |     | 20   |  |
| F            |  |  | gree |      |      | 360. | Х.   |   |  |    | =   |    |    |      |     | 230  |  |
| G            |  |  | =    |      | 150. | 280. | Z.   |   |  |    | =   |    |    | 1    | ð.  | 240  |  |
| Н            |  |  | _    |      |      | 80.  | Nuli | æ |  |    | 775 | 1. | 2. | 3.   | í.  | 5. 6 |  |
| J            |  |  | =    |      | 160. | 290. |      |   |  | 7. | 8.  | 9. | et | ultr | a   | 402. |  |
| L            |  |  | -    |      | 70.  | 370. | ab   |   |  |    |     |    |    | . =  | -   | 402  |  |
| M            |  |  | 200  |      | 170. | 300. | ac   |   |  |    |     |    |    | . =  | -   | 401  |  |
| N            |  |  | men  | 60.  | 180. | 380. | ad   |   |  |    |     |    |    | . =  | 100 | 399  |  |
| 0            |  |  | -    |      | 190. | 310. | af   |   |  |    |     |    |    | . =  | -   | 389  |  |
| P            |  |  | =    |      |      | 50.  | al   |   |  |    |     |    |    | . =  | -   | 379  |  |
| Q            |  |  | No.  |      | 200. | 320. | am   |   |  |    |     |    |    | . =  | =   | 369  |  |
|              |  |  |      |      |      |      |      |   |  |    |     |    |    |      |     |      |  |

Fontes, Abth. II. Bd. XVII.

| 042              |                       |
|------------------|-----------------------|
| an = 359.        | dicitur = 358.        |
| ar               | domin                 |
| as = 339.        | donec = 338.          |
| at 329.          | dum                   |
| au = 319.        | dudum = 318.          |
| ae               | Ef = 298.             |
| absque = 299.    | ec = 308.             |
| alioquin = 289.  | em = 288.             |
| aliud            | en = 278.             |
| aliter = 269.    | er = 268.             |
| alliantia 259.   | es = 258.             |
| ante = 249.      | et = 248.             |
| antea = 239.     | ex = 238.             |
| armada = 229.    | ecce = 228.           |
| artilleria 219.  | enim = 218.           |
| assecura = 209.  | erga = 208.           |
| atque            | est = 198.            |
| autem = 189.     | etiam                 |
| Ba = 179.        | excellentissim = 178. |
| be = 169.        | exinde = 168.         |
| bi — 159.        | extra = 158.          |
| bo 149.          | Fa = 148,             |
| bu               | fe = 138.             |
| bene = 129.      | fi = 128.             |
| Ca = 119.        | fo = 118.             |
| ce               | fu = 108.             |
| ci               | fl = 98.              |
| co = 89.         | fer = 88.             |
| cu               | fere = 78.            |
| cavalleria = 69. | flotta = 68.          |
| cito 49.         | fideli                |
| cum              | forte = 48.           |
| Da = 29.         | frustra               |
| de = 19.         | Ga = 28,              |
| di               | ge = 18,              |
| do = 388,        | gi                    |
| du = 387.        | go = 387.             |
| deinde = 368.    | gu = 377.             |

| gra          |  |       | 367. | lu               |
|--------------|--|-------|------|------------------|
| gazetta .    |  |       | 357. | legat = 366.     |
| gratia       |  | =     |      | licet = 356.     |
| Ha           |  |       | 337. | Ma = 346.        |
| he           |  |       | 327. | me = 336.        |
| bi           |  |       | 317. | mi = 326.        |
| ho           |  |       | 307. | mo = 316.        |
| hu           |  |       | 297. | mu = 306.        |
| hae          |  |       | 287. | magis            |
| hæc          |  | =     | 277. | male = 286.      |
| hie          |  |       | 267. | mihi = 276.      |
| hine         |  |       | 257. | militia = 266.   |
| hoc          |  |       | 247. | multum = 256.    |
| hostis       |  | ==    | 237. | Na = 246.        |
| hue          |  |       | 227. | ne = 236.        |
| hucusque .   |  |       | 217. | ni               |
| Je           |  |       | 207. | по = 216.        |
| id           |  |       | 197. | пи = 206.        |
| il           |  |       | 187. | nt               |
| im           |  |       | 177. | nam = 186.       |
| in           |  |       |      | neque — 176.     |
| ips          |  |       | 157. | nihil = 166.     |
| is           |  |       | 147. | nimirum          |
| iu           |  |       | 137. | non              |
| ideo         |  |       | 127. | nostr = 136.     |
| ille         |  | =     |      | nune = 126.      |
|              |  | =     |      | <b>0b</b> = 116. |
| inde         |  |       | 97.  | om = 106.        |
| insurrectio  |  | . , . | 87.  | ор — 96.         |
| intellig     |  | =     | 77.  | or = 76.         |
| intelleti .  |  | =     | 67.  | os = 66.         |
| indifferen . |  |       | 57.  | offici = 56.     |
| infanteria . |  |       | 47.  | ordines = 46.    |
| intra        |  |       | 37.  | occurentia = 36. |
| La           |  | tree  |      | Pa = 26.         |
| le ·         |  | =     |      | pe = 16.         |
| li           |  |       | 396. | pi               |
| lo           |  | ==    | 386. | po = 385.        |
|              |  |       |      | 144              |

| 644          |                  |                |
|--------------|------------------|----------------|
| pu           | = 375.           | so = 384.      |
| pr           | = 365.           | su             |
| pecunia      | <b>= 355.</b>    | st = 364.      |
| penitus      | = 345,           | sans = 354.    |
| per          | <b>335.</b>      | semper = 344.  |
| politic      | = 325.           | serenit = 334. |
| postea       | = 315.           | sicut          |
| pugna        | = 350.           | sunt           |
| præsertim .  | = 295.           | super = 304.   |
| practerea    | = 285.           | Ta = 294.      |
| prius        | = 275.           | te = 284.      |
| рго          | = 265.           | ti = 274.      |
| propter      | = 255.           | to = 264.      |
| Qua          | = 245.           | tu             |
| que          | = 235.           | tr = 244.      |
| quae         | = 225.           | tandem 234.    |
| gui          | = 215.           | tantum = 224.  |
| quo          | = 205.           | toties         |
| guu          | <b>—</b> 195.    | totaliter 204. |
| quando       | - 185.           | tune = 194.    |
| quare        | <b>= 175.</b>    | €1             |
| guasi        | - 165.           | um 174.        |
| quatenus     | <b>= 155.</b>    | un             |
| quicquid     | ss 145.          | ur = 154.      |
| guidem       | = 135.           | us = 144.      |
| Ra           | = 125.           | ut = 134.      |
| re           | <br>= 115.       | unde = 124.    |
| ri           | <br>ss 105.      | undique — 114. |
| ro           | <br>= 95.        | usque 104.     |
| ru           | <br>= 85.        | Va — 94.       |
| ratio        | <br><b>= 75.</b> | ve 84.         |
| repræsenta . | <br>- 65.        | vi             |
| regimen      | <br>= 55.        | vo = 64.       |
| resolutio    | <br>45,          | verum 44.      |
| rursus       | <br><b>—</b> 35. | vu = 54.       |
| Sa           | = 25.            | vester 34.     |
| se           | = 15.            | admiral = 24.  |
| si           | <br>= 394.       | Baro           |
|              |                  |                |

| Campidux = 393.     | Itali = 13.                     |
|---------------------|---------------------------------|
| Cancellar = 383.    | Livonia = 392.                  |
| Caesar = 373.       | Moldavia                        |
| Capitane = 363.     | Moravia = 372.                  |
| Colonel = 353.      | Moscovia                        |
| Comes = 343.        | Moscovit = 352.                 |
| Comitat = 333.      | Polonia                         |
| Comissar = 323.     | Prussia = 332.                  |
| Commendant = 313.   | Sabaudia = 322.                 |
| Consiliar = 303.    | Silesia                         |
| Csar = 293.         | Svecia = 302.                   |
| Dux 283.            | Tartari = 292.                  |
| Elector = 273.      | Turcia = 282.                   |
| General = 263.      | Lithuani = 272.                 |
| Mediator 253.       | Transilvania = 262.             |
| Minister = 243.     | Valachia 252.                   |
| Palatin = 233.      | Veneti = 242.                   |
| Praelat             | Palatinatus Belczensis . = 232. |
| Princeps — 213.     | Cracoviae = 222.                |
| Princip = 203.      | Kioviae = 212.                  |
| Rex = 193.          | Masoviae = 202.                 |
| Referendari 183.    | Podlachia 192.                  |
| RPea = 173.         | Podoliae = 182.                 |
| Secretar = 163.     | Posnaniae = 172.                |
| Senat = 153.        | Prussiae = 162-                 |
| Status Regni — 143. | Ukrainae = 152.                 |
| Thesaurari = 133.   | Voliniae — 142.                 |
| Voivoda — 123.      | Constantinopoli = 132.          |
| anglia = 113.       | Dantis = 122.                   |
| austria — 103.      | Jaroslavia = 112.               |
| Bavar 93.           | Leopolis == 102.                |
| Bohemia 83.         | Lublin 92.                      |
| Cosaci = 73.        | Stanislov 82.                   |
| Dania 63.           | Thoroni = 72.                   |
| Galli = 53.         | Varsavi 62.                     |
| Germani = 43.       | Bug = 52.                       |
| Hollandi = 33.      | Danubius 42.                    |
| Hungari = 23.       | Vistulia = 32.                  |
|                     |                                 |

| Briscia = 22.          | Fürstenberg = 211.     |
|------------------------|------------------------|
| Narva = 12.            | Groffey = 201.         |
| Bresan                 | Sembeck = 191.         |
| Dresda 381.            | Primas = 181-          |
| Elbinga · = 371.       | Stanislaus = 171.      |
| Grodno = 361.          | Wackertbart = 161.     |
| Lipsia 351.            | Datum                  |
| Махерра = 341.         | Jan                    |
| Patkul = 331.          | Febr = 131.            |
| Skorapocchi = 321.     | Martius = 111.         |
| Regioment = 311.       | Maii = 101.            |
| Szkolya = 301.         | Janii = 91.            |
| Wratislavia = 291.     | Julii 81.              |
| Vilna = 281.           | Augusti = 71.          |
| Augustus = 371.        | Septembris = 61.       |
| Bonac = 361.           | Octobris 51.           |
| Desalleurs = 251.      | Novembris = 41.        |
| Braun = 241.           | Decembris = 31.        |
| Dāhnhoff = 231.        | centum = 21.           |
| Favorita = 221.        | mille                  |
|                        |                        |
| 7                      | I.                     |
| Chifre avec quelques S | eigneurs d'Hongrie des |
|                        | amis.                  |
| A = 17, 30,            | 0 = 7. 69.             |
|                        | P = 5. 83.             |

| C | Chifre avec quelques |  |  |  |  |  |       |     |      | ieig | eigneurs d'Hong |     |      |   |     |     | ng    | rie  | des  |
|---|----------------------|--|--|--|--|--|-------|-----|------|------|-----------------|-----|------|---|-----|-----|-------|------|------|
|   | mes amis.            |  |  |  |  |  |       |     |      |      |                 |     |      |   |     |     |       |      |      |
| Α |                      |  |  |  |  |  |       | 17. | 30.  | 0    |                 |     |      |   |     |     | . =   | 7.   | 69.  |
| В |                      |  |  |  |  |  | . =   | 14. | 60.  | P    |                 |     |      |   |     |     | . =   | Б.   | 83.  |
| C |                      |  |  |  |  |  | . 100 | 19. | 50.  | Q    |                 |     |      |   |     |     |       | 6.   | 390. |
| D |                      |  |  |  |  |  |       | 15. | 170. | R    |                 |     |      |   |     |     | . =   | 4.   | 99.  |
| Ε |                      |  |  |  |  |  |       | 18. | 200. | S    |                 |     |      |   |     |     | . ==  | 3.   | 68.  |
| F |                      |  |  |  |  |  | . ==  | 16. | 40.  | T    |                 |     |      |   |     |     | . —   | 2.   | 92.  |
| G |                      |  |  |  |  |  | . =   | 20. | 70.  | U    |                 |     |      |   |     |     | . =   | 1.   | 150. |
| н |                      |  |  |  |  |  | . =   | 13. | 80.  | W    |                 |     |      |   |     |     | . =   | 25.  | 260. |
| J |                      |  |  |  |  |  |       | 9.  | 10.  | X    |                 |     |      |   |     |     | . =   | 23.  | 330. |
| K |                      |  |  |  |  |  | . =   | 12. | 36.  | Y    |                 |     |      |   |     |     | . =   | 22.  | 400. |
| L |                      |  |  |  |  |  | . =   | 10. | 45.  | Z    |                 |     |      |   |     |     | . =   | 24.  | 500. |
| M |                      |  |  |  |  |  | , est | 11. | 59.  | En   | rat             | nte | 8 8  | b | is  | us  | que : | ad d | ecem |
| N |                      |  |  |  |  |  | . =   | 8.  | 29.  | 1    |                 | m   | ille | i | ise | rri | poss  | unt. |      |

| ab = 231.        | ct = 156.         |
|------------------|-------------------|
| ad = 232.        | cast = 159.       |
| æ = 233.         | cau               |
| ac = 234.        | Danubius = 284.   |
| alliat = 236.    | dania = 185.      |
| angl = 235.      | da                |
| arma = 308.      | de = 188.         |
| ar = 307.        | di = 187.         |
| an = 309.        | do = 189.         |
| a = 316.         | dobozi = 188.     |
| al               | du                |
| am = 312.        | dum = 191.        |
| au = 313.        | dux = 192,        |
| austria          | domus aust = 196. |
| augustus = 317.  | Ex = 245.         |
| aut = 316.       | el = 246.         |
| Bau = 800.       | es 249.           |
| ba = 315.        | ef = 248.         |
| be               | et = 247.         |
| bi = 318.        | em = 259.         |
| be 319.          | en = 273.         |
| bu = 320.        | est = 280.        |
| Boruss = 322.    | evangeli = 225.   |
| Bay = 323.       | Eugenius = 1000.  |
| Bercsenyi = 321. | et = 410.         |
| Bertoti          | Fioren 412.       |
| Berolin = 325.   | fa = 413.         |
| Ca 600.          | fe = 414.         |
| Karolyi = 329.   | fi = 415.         |
| Confoede = 335.  | fo = 416.         |
| consili = 333.   | fu = 426.         |
| eum = 332.       | GRAFAR            |
| ce               | gedan = 116.      |
| ei = 335.        | gl = 117.         |
| co = 336.        | ga = 118.         |
| cu               | ge = 109.         |
| comes = 250.     | gi = 108.         |
| caesar = 155.    | go = 105.         |

| 648             |                 |
|-----------------|-----------------|
| gu = 106.       | mediat 93.      |
| gallia = 107.   | Na 94.          |
| genua = 104.    | ne 95.          |
| genera = 103.   | ni = 96.        |
| Hac = 56.       | no = 97.        |
| Haga = 42.      | nu              |
| Heister = 43.   | 0b = 520.       |
| Hambur = 44.    | op = 521.       |
| Helve = 645.    | om = 522.       |
| Holland = 46.   | oc = 523.       |
| ha = 47.        | or              |
| he = 48.        | os              |
| hi = 49.        | Pa = 526.       |
| ho = 52.        | ре = 527.       |
| hoc = 53.       | pi = 528.       |
| hu = 54.        | ро = 529.       |
| huc             | pu              |
| hie = 659.      | princeps = 531. |
| hæc = 63.       | protest = 532.  |
| Jablenski = 64. | paris = 533.    |
| in = 65.        | polo = 534.     |
| il . · = 66.    | Qua = 535.      |
| id = 67.        | qui = 536.      |
| iu = 68.        | quae = 537.     |
| La = 73.        | quo = 538.      |
| le = 74.        | que = 539.      |
| li = 75.        | Ra = 540.       |
| lo = 76.        | re = 541.       |
| lu = 77.        | ri = 542.       |
| Ma 79.          | ro = 543.       |
| me              | ru = 544.       |
| mi = 683.       | rex = 545.      |
| mo = 84.        | Sa = 546.       |
| mu              | se = 447.       |
| moscov = 86.    | si = 448.       |
| marleboroug 87. | so = 449.       |
| mediola = 685.  | su = 451.       |
| mora = 89.      | st = 552.       |
|                 |                 |

| stra .  |  |  |  | . = | 553. |                     |
|---------|--|--|--|-----|------|---------------------|
| svec .  |  |  |  | . = | 554. | ve = 579.           |
| siles   |  |  |  | me  | 555. | vi                  |
| stanis  |  |  |  |     | 556. | vo = 582.           |
| Ta .    |  |  |  |     | 557. | vu = 583.           |
|         |  |  |  |     | 558. | vene                |
|         |  |  |  |     | 559. | vratis              |
|         |  |  |  |     | 562. | Zivees = 586.       |
|         |  |  |  |     | 563. | Zinzendorf = 587.   |
| tracta  |  |  |  |     |      | Körtvelyessi — 588. |
| transil |  |  |  |     |      | Ottlik = 590.       |
| Ut .    |  |  |  |     |      | Lamberg = 591.      |
|         |  |  |  |     | 573. | M. Rabi = 592.      |
|         |  |  |  |     | 574. | Klement = 593.      |
| unga    |  |  |  |     |      | Radwanszki 594.     |
|         |  |  |  |     |      | adai = 595.         |
| ungari  |  |  |  |     |      |                     |
| Ui .    |  |  |  | . = | 577. | Renyiczki           |
|         |  |  |  |     |      |                     |
|         |  |  |  |     |      |                     |

# VII. Chifres avec le Prince Kourakin.

|    |  |  |   |  |      | 15.  |   |  |  |  |  |      |      |
|----|--|--|---|--|------|------|---|--|--|--|--|------|------|
| В. |  |  |   |  | =    | 25.  | 0 |  |  |  |  | =    | 405. |
| С. |  |  |   |  | corp | 35.  | P |  |  |  |  | -    | 505. |
| D. |  |  |   |  | -    | 45.  | Q |  |  |  |  | gura | 605. |
| Ε. |  |  |   |  | -    | 55.  | R |  |  |  |  | -    | 705. |
| F. |  |  | : |  | -    | 65.  | S |  |  |  |  | _    | 805. |
| G. |  |  |   |  | =    | 75.  | T |  |  |  |  | -    | 905. |
| н. |  |  |   |  | 5200 | 85.  | U |  |  |  |  | _    | 100. |
| J. |  |  |   |  | -    | 95.  | X |  |  |  |  | mote | 200. |
| L. |  |  |   |  | _    | 105. | Y |  |  |  |  | =    | 300. |
| М. |  |  |   |  | -    | 205. | Z |  |  |  |  | -    | 400. |

## VIII.

## Chifres avec le Secretair privé et d'ambassade du Roy de Prusse.

| Strafford = 499.        | Velderen 609.                 |
|-------------------------|-------------------------------|
| Bristol = 509.          | Birndorff = 619.              |
| Zinzendorf = 600.       | Ego = 629.                    |
| Dähnhoff = 519.         | Hales = 639.                  |
| Metternich = 529.       | Gersdorf = 649.               |
| Depu'es de l'Etat a Ut- | llgen 65.                     |
| recht = 539.            | Kameke = 659.                 |
| Buis = 549.             | Jablonski = 601.              |
| van der Duissen = 559.  | Princeps F. R = 602.          |
| Uxelles = 569.          | Protestants en Hongrie = 679. |
| Polignae = 579.         | Weis (?) = 689.               |
| Kurakin                 | Braun = 709.                  |
| Hainsius 599.           | nos maitres = 699.            |
|                         |                               |



### Personen- und Ortregister.

#### (Zum L uod II. Baude.)

A schen. 1, 252.

— II, 244.
d'Abase. 1, 235, 225.
Achmet Paschs, Yesir. II, 144.
Adm., Hughmon. II, 461.
Admin. 18, 1535.
Alba, Herogon. II, 151. 355.
Alba, Herogon. II, 152. 356.
Alba, Herogon. II, 153. 140.
Alba, 164. 353.
Alba, 164. 353.
Alba, 164. 353.
Alba, 164. 354.

Althain II, 80, Althain III, 82, Althain III, 423, Altranatad I, Frieden von. I, 188, — II, 424, Amazons, Herr. I, 124, Amazons I, 167, 226, 246.

— [1, 191, 244, 253, 323, 382, 385, 388, 396, 409, Ancillon (St. Julien), II, 6, 52, 65, 72,

74, 76, 163.
A odalocsi, I, 182, 213, 216.
A odalocsi, I, 185, 463.
Andress II, von Ungern, II, 36, 58.
Anglicsalscha Kirebe, II, 239.
d'Angvillar, Graf. I, 147.
Anjon, Herzog von. I, 240.

— II. 14. 314. 320.
A n s p s e b - Brandenburg, Prinz. II. 392.
A p a f f i , Michael, Vater and Soho. L. 157.

— II, 28. 55. 56. 58. 292. 309. 454. 463. 510. Arad. II, 238. Auten. II, 529. 536.

Asow. <u>1</u>, 213. — <u>11</u>, 174, 280. Aspermoot, Karl Graf von. <u>1</u>, 28.

- II, 101, 288,

Aspermont, Gräfin von. 1, 118. 327.

— 11, 39. 292, 332, 343.

Asturizo, Prios von. 1, 81.

— 11, 503. August, König von Pelen. 1, 27, 56. 68, 70, 167, 177, 182, 188, 205, 211.

239, 243, 338, 342, 349.

— II, 1, 6, 11, 15, 21, 72, 90, 91, 133, 328, 363, 380, 424, 425, 430.

Aurmont, Herzog von S. Ormond.

Ayerat, II, 141, 214, 219, 319.

Baboesay. II, 153. Bachellé, Herr. II, 415. Bagoay. I, 22.

- H, 153, Beiern I, 20, 54, 63, 84, 86, 88, 59, 90, 92, 94, 388,

- II. 2. 13. 31. 170. 206. 271. 323. 334. 407. 432. 463. Ruis ra. Kurfürst von. 1. 3. 4. 5. 7.

- II, 2. 13. 286. 414. 441. 442. 446. 446. 433. 477. 480. Baiern, Gesodter von I, 133. 137.

Balagner. II, 170.

Balisger, II, 146.

Ba og, Adam. <u>II, 157.</u> Balliaches Meer. <u>1, 209.</u> — II, 519.

Baluxe, l. 21, 32, 168, 183, 184, 187, 188, 192, 193, 196, 209, 211, 212, 212, 215, 216, 233, 238, 242, 357, — II, 136,

— II, 135, Barbarcaken, <u>l. 151.</u> Barbat, Herr. <u>II, 141.</u> Barcelona, <u>l. 4, 54, 388.</u>

— H. 164, 165, 170, 173, 176, 376, Bartfeld, l. 338, Bartheldi, Herryon, H. 20, 40, 318,

Bartholds, Herryon. II, 20, 40, 3 Barvic, Marschall. S. Barvik. Batavia. II, 12.

Bathori, Christoph. 11, 55. Bethori, Sigismund. 1, 267. Bathori, Stephan. 11, 55. Bayar. 1, 147.

Baye, Marquis de. I. 131. Beanjolois, Mademoiselle. II, 526. Belgien. II, 22. 26. 36. 40. 41. 43. 43.

46. 49. 78. 110. 116. 184. Belgien, apanisches. II, 21.

Belgrad. <u>1, 328.</u>
— <u>11, 519.</u>
Belgrad. <u>1, 345.</u> 346.

Belz, Palatine von. 1, 121, 137, 169, 346, — 11, 91, 106, 476.

Bender. 1, 148, 152, 169, 337, 341, 344, 346, 363,

— <u>II., 4. 6. 7. 81.</u> Bender, Bassa vos. <u>1, 176.</u> Bentley, <u>Dr. II, 213.</u>

Benjicky, Herron. II, 241.
Bercaceji, Graf von. 1, 5, 6, 9,
12, 24, 27, 63, 68, 70, 74, 75, 165,
167, 184, 187, 191, 207, 220, 221,

167, 184, 187, 191, 207, 220, 221, 246, 283, 292, 293, 294, 297, 298, 303, 309, 325, 326, 340, 344, 349, 362, 380.

479. 483. 529. Beregher Comitat. 1, 180.

Bergatädte. 1, 123.

Bergatidte. H. 30. Berlin. L. 6. 26. 28. 31. 64. 246. 254. 325. 343.

- II, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 30, 37, 38, 40, 41, 48, 49, 52, 63, 63, 73, 79, 82, 83, 91, 92, 93, 100, 102, 103, 103, 106, 110, 118,

100, 102, 103, 105, 106, 110, 118, 118, 149, 120, 123, 134, 139, 143, 147, 148, 149, 150, 152, 156, 161, 162, 164, 171, 172, 173, 176, 163, 164, 189, 190, 191, 203, 204, 211, 212, 213, 214, 229, 233, 250, 265, 277,

285, 291, 301, 312, 316, 318, 321, 332, 380, 392, 395, 415, 419, Berliner Hof. II, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,

23. 119. 120. 268. Berry, Herzeg von. 1, 90. — 11, 320.

Bertoti, Franz. I, 309. Bervic, Marschall von. I, 53, 54, 93.

94. 387. — II. 410.

Besenval, Herr von. I, 53, 69, 71, 77, 168, 176, 184, 192, 215, 216, 221, 273, 275, 289, 307, 362, 364, 386, 11, 136, 486, 492, 493, 494, 497, 492,

Beaeredi. 1, 315.
Bethlen, Gabriel. II, 27. 30. 49. 55. 510.
Heveren, Herr von. II, 14.

Berons. 1, 147. Biheratein, Marschall. II, 9, 91, 234. 392, 396, 418.

Bielcfeld. II, 191. Bielke, Regiment. I, 86, 159, 167, 177. Bilinaki. I, 275.

Birndorf, Herr. II, 111, 113, 116, 117, 128, 141, 164, 165, 190, 192, 194, 212, 214, 219, 293, 368, 319, 333, 354, 369, 388, 409, 402, 420,

Bistritz. II, 479. Bocsksi, Fürst. II, 27, 55. Böhmen. I, 267, 302.

- II, 3. 21. 27. 176, 203. 228. 508. 510. 512. 519. Böhmen, König von. II., 224. 334. Böhminche Leben. II., 178.

Böhmischen Glas. II, 459. Bolingbroke, Lord. (S. auch St. Jean und St. John.) II, 399, 401, 423, 426.

427, 428, 430, 434, 493,

Bon, Herr voc. II, 537, 539, 540, 543, 544, 546,

B o n a c . Maronis von. 1, Z. 10, 31, 82, 91, 94, 97, 101, 104, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 127, 128, 137, 140, 192, 222, 249, 324, 328, 330, 333, 339, 337,

II, 2, 438, 453. Bonet, Herr. II., 12, 233, 235, 241.

248, 250, 261, 266, 271, 276, 293, 295, 300, 307, 312, 315, 324, Bourespos, Herr. 1, 91, 28, 103, 104,

108. 109. 112. 113. 114. 115. 118. Borelli, Herr. I. 100, 101, 104, 107,

108, 109, 112, Borlsthenes, I, 146, Bornholm. L. 493. Bothmar, Baron. II. 250.

Bouchain, I, 245, 246, 232, - II, 219, 386, 395, 414, Boufleur, Marschall. L. 146. 147. Bouloguer Gehölz. II, 424.

Bourbon, Haos, I, 70.

- II, 251. Bourg, Graf. I, tag. Boyle, Herr. U. 44. 45. 48.

Brobant. 1.2. 92. - II., 22, 35, 104, 116, 118, 176, 175, 385, 407,

Brandenburg. H. 3. 82. 352. Brandenburg, Kurfürst von. 1, 267. 268.

- II, 290, 334.

Brande aburgische Truppen. II. 3. Brauoschweig, H, 11, 515. Breds, Stadt. H, 91. 92.

Bremeo, Herzogthum. IL 392. Breoner, Abbe. 1, 166, 184, 214, 228.

233, 235, 238, 244, 235, 236, 239, 270, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 349, 350, 352, 360,

- II, 4. 6. 90. 91. 92. 105. 109. 134. 133, 136, 139, 140, 142, 143, 147, 150, 152, 156, 161, 164, 171, 172, 176, 127, 181, 184, 190, 249, 233

254, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 271, 274, 273, 278, 280, 283, 286, 289, 290, 294, 297, 201, 303, 304, 305, 306, 307, 314,

317. 325, 326, 331, 333, 334, 335,

357, 358, 359, 360, 361, 364, 368, 369, 370, 373, 374, 381, 388, 392, 394, 398, 399, 401, 404, 407, 409, 410, 416, 418, 419, 422, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 480, 485, 491, 498, 500, 527, 528, Bristol, Bischof von. 1, 252, 253,

336, 342, 346, 347, 350, 352, 353,

- II, 11, 209, 252, 259, 263, 267, 269, 273, 323, 335, 343, 344, 352, 355, 363, 367, 369, 371, 372, 374, 375, 382, 385, 421,

Brügge, 1, 94, 120.

Brüssel. [, 23, 40, 42, 43, 44, 45, 72, 287. 316. 319. 330. 373. 375. 378. — 11, 23, 24, 41, 42, 412, 414.

Bruislox, Herr. H, S. Z. S. 41, 66 68, 73, 74, 27, 83, 88, 89, 93, 94, 97. 98. 100. 101. 102. 103. 106. 109. 113, 114, 115, 116, 125, 137, 131, 162, 189, 194, 278, 324, 384, 386, 388, 406,

Bodzak. II. 161. Buis, Herr von. II, 219, 221, 226, 231,

236, 214, 246, 262, 329, 339, 344, 382, Bolasen, Herr von. S. Buis. Bnile, goldens, H. 153.

Burgund, Herzog von. 1, 20, 90, 91, 138. Cadix. I, 149, 163.

Calals, II, 219, 231, 432, Calocza, S. Colocaa,

Cambray, H. Set. 503, 512, 515, 520, 539, 540, Cambray, Erzhischof von. II, 501.

Cao a da. II, 222. Caraffa, General. II, 56, 153.

Cardonel, Herr von. II, 5. 23. 24. 25. 41, 42, 44, 48, 100, 102, 103, 110, 111, 113, 115, 117, 118, Carles, Infant. II, 506.

Carlovitz, Friede von. | 178. - II, 57, 58, 268, 274. Caspary, Herr von. II. 334. 357. 372. 384, 420, Canne, Herr von. 11, 324.

Castilieu. S. Kastillen. Catalonies, I, 219. - II, 164, 225, 313, 419, 413, 423, Chaillot. II, 494.

Chamberlain, John. II, 191, 204. 213, 214, 219, 300. Chamiltard, Herr von. 1, 91,

Chan der Tartaren, L. 188 Charriere, Herr von. II, 434. Christenhait. 1, 211. Charfürsten, die. |, 132, 134, Churffirsten, geistliche, II, 287. Cirkansier. L 359. Cleve and Berg. II, 22, 24, 30, 41, Clinchamp, Graf. II, 431, 452. Cloud, St. II, 527.

Coblena. I, 24. Colbert, Minister. 1, 87, 173, 291, Colocas, Erzhischof von. II, 441, 459. 527.

Compiegne. 1, 149. 228. Condé, Prinz. II, 286. 303 Conföderation, ungrische. 1, 308.

Constantinopel. I, 85, 87, 99, 106, 133, 136, 140, 149, 132, 167, 178, 188, 190, 200, 209, 212, 238, 328, 331, 332, 343, 346, 348, 349, 363 - II. 4. 7. 8. 15. 76. 87. 144. 193.

212, 280, 286, 345, 354, 363, 424, 440, 441, 448, 449, 450, 465, 469, 531.

Conti, Prinz. S. Condé. Cone, Herr von. II, 221. Consert, Jean und Isaac, II, 283, 314. 325, 335,

Costervieh II. 411. Coulos, 1, 24, 49, 382. Cransan, General. 1, 146, - II, 1, 2, 6, 50,

Crosties. II, 154, 200, 278, 446. 496. Croffel, Herr von. S. Groffel.

Croissy, Herryon, Il, 471. Crnse, Herr von. 11, 86. 21. Canki, Graf von. 1, 303.

- II, 135. Cneer, Graf. H. 44. Carle, römische. 1, 18.

Czar von Russinod. 1, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 89, 133, 146,

148, 167, 168, 169, 171, 172, 174,

175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 221. 229. 233. 237. 238. 239, 240, 241, 243, 244, 247, 248, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314. 337. 338. 339. 341. 342. 344. 345, 346, 347, 348, 349, 360, 361, 362, 363, 364,

- II, L 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 14, 33. 70. 71. 72. 74. 75. 76. 78. 80, 81, 82, 84, 85, 86, 83, 90, 91, 92. 93. 96. 99. 106, 107, 108, 115, 117, 119, 121, 122, 124, 125, 123, 134, 136, 137, 139 141, 142, 144, 147, 150, 151, 158, 159, 169, 161, 164, 167, 173, 174, 186, 188, 197, 200, 206, 207, 209, 210, 212, 215, 216. 217. 220. 221. 222. 224. 227. 228, 234, 242, 256, 267, 271, 279, 280, 282, 287, 289, 290, 307, 320, 344, 354, 413, 421, 424, 511, 518,

519, 520, 521, 538, 536, Czaren-Tochter, II. 121. Czaro witach. 1, 214. Dalman, S. Talman, Dalmatien. II, 14. Damouth, Graf. II, 232. Dänemark, II, 30, 44, 382, 392,

Dauemark, Hof von. II. 3. Dänemark, König von. 1, 33, 199. 205. 239. 338. 358. - 11, 21, 22, 24, 40, 320, 392,

Danemark, Minister von. I. 145, 146, Danen. 1, 326, 331, 336, Danzig. I, 64, 83, 85, 86, 91, 98,

- II, 388, 392, 479, Daniache Troppen. 1, 315.

99, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 114, 115, 119, 123, 124, 128, 136, 142, 166, 183, 213, 215, 218, 219, 220, 222, 246, 231, 256, 257, 259, 272, 273, 274, 275, 279, 316, 317, 323, 324, 325, 326, 339, 343, 348, 354, 356, 364, 393,

- 11, 2, 12, 18, 20, 36, 37, 49, 106, 134, 140, 148, 150, 229, 230, 241, 244, 258, 259, 264, 267, 272, 277 292, 293, 294, 298, 300, 308, 312, 315, 316, 340, 345, 346, 351, 354, 357, 358, 359, 361, 381, 427, 429, 439, 453, 477, 481, 482, 485, 491, 494. A98.

Danzig, Osistor von. II. 35. Dasphio L 134, 244, 248, 255, 257. 259, 265, 266, 356,

- II, 226, 297, 314, 320, Dauphiné, 1, 149. - II. 170.

Debreczin, I, 222, 352, 253. - II. 158, 159, 181, 182, 183, 467,

De la Fenille, Daniel. II, 396. Dervisch, General. II. 466.

Deselleurs, Marquis. | 3. 4. E. 6. 7. 11. 16. 21. 23. 24. 25. 26. 31. 41, 42, 45, 49, 50, 53, 62, 63, 74, 82, 94, 93, 97, 98, 99, 100, 10 110, 114, 118, 120, 121, 122, 127, 137, 139, 140, 147, 148, 151, 168, 169, 183, 199, 191, 192, 203, 204, 203, 206, 209, 210, 211, 112, 223, 286, 287, 288, 291, 203, 306 207, 319, 320, 321, 327, 328, 329, 330, 231, 232, 233, 234, 239, 241, 342, 343, 344, 345, 348, 356, 357, 374, 376, 379, 383, 386, 387,

- II, 6. 87. 451. 452. 453. 454. 455. 469, 474, 475, 479, 480, 482, 544, Deamarets, Herr von. 1, 87, 112, 149,

153, 163, 164, 250, 251, Deutschland und deutsches Reich. 1, 29, 30, 33, 70, 81, 83, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 133, 134, 161, 179, 195, 211, 228, 239, 254, 295, 302,

312, 329, 332, 339, 358, - II, 96, 218, 228, 291, 341, 376, 422, 424, 466, 477, 498, 519, 521, 530, Dantachland, Nieder-. L 54, 388. Deutseben, die. | 57, 84, 146, 336. 338, 391,

- II, 64, 76, 80, 200, 444, 450, 461, 464, 478, 479, 508, 525, Deutache Fürsten. II. 240. 376.

382. Dieppe. II, 12.

D' O, Marquis. II, 543. Dobozi, Herr von. L 17. Dobosi, Herr von. II, 5, 6, 65, 91, 92, Dobonianhe Pont. II. 415. Döffe , General. I, 53, 386.

111.

Dohna, General-Lieutenant. 1, 54, 387. Dobna, Graf. II, 11, 292. Döbnhoff, Graf. II. 297, 369. Dobnhoff, Grifio. II, 13.

Dolgoruky, Fürst. 1, 68, 210, 211. 212, 216, 309, 311, - II, 138, 139,

Dones. I, 149, 239, 286, 373, - II, 95, 138, 134, 200, 443, 444, 445, 450, 456, 479, Dormolaean, Herr von. II, 480. Dorpet. I. 184, 185, Dorso, Herr von. II, 494.

Dort. H. 382, 388, Do aa v. I. 164. - II. 395, 396, Dover. II, 210.

Drau. II, 138, 456. Dresden. 1, 31. - II. 21. 1A7.

Dubois, Cardiost. II. Sol. 512. 514. Bünklrebeo. 1, 54, 85, 87, 90, 133. 387.

- II, 380, 383, 396, 429, 432, 433, 434.

Dässelderf. II, 165. Dukla, II, 139, 189. Dukleer Poss. I, 335, 399. Dunderwond, II. 407. Daxelles, S. d'Uxelles, Ecsed, Fratuog. 1, 180, 216, 353. - II, 123, 138, 338, 339,

Eichalädt, J. 211. Elbing. 1, 363, 364. - II, 234, 287, Elizaheth, Königin. II, 227. 347. £ 11 i son, Mr. II, 214.

Elegas, I, 120. - II, 507, 520, England, I, 19, 29, 32, 34, 36, 84,

85, 88, 249, 251, 259, 263, 265, 266, 272, 282, - II, S. S. Z. S. P. 19, 12, 19, 23, 24

35, 36, 40, 42, 43, 59, 60, 70, 72, 78. 83. 86. 89. 93. 97, 101, 103, 104. 113. 117. 118. [19, 131, 162,

164, 166, 169, 170, 172, 176, 190, Rrlan, Bischof von. 11, 27, 191, 193, 20X, 219, 221, 222, 225, Erzherzog, 1, 224, 225, 226, 227, 226, 227, 228, 239, 232, 236, 237, 232, 233, 266, 240, 243, 245, 249, 250, 251, 252, Espagnon, Herr von. II. 400. 253, 254, 259, 260, 262, 263, 267, Esterházy, Fürst Palatin. 1, 20 269, 279, 271, 272, 275, 277, 278, Esterházy, Graf Anton. 1, 146. 283. 283, 286, 387, 288, 290, 291, 292, 338, 370, 296, 298, 311, 320, 322, 323, 327, - II, 155, 464, 478, 530, 330, 334, 340, 341, 343, 344, 250, Estremadura. 1, 131. Engen, Prinz von Savoyen. I, 34, 94, 351, 352, 355, 356, 360, 367, 369, 370, 372, 373, 375, 376, 377, 379, 130, 142, 228, 272, 284, 371, 380, 382, 385, 386, 290, 391, 392,

430, 431, 432, 433, 487, 599, 515, 518, 520, 538, 540, Eugland, König von. 1, 87, 20, 21,

- II, 521. England, Königin von. I, 215. 247. 252, 253, 255, 263, 267, 271, 272. - II, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 26, 29, 30.

393, 394, 397, 398, 399, 401, 402,

404. 407. 409. 410. 412. 413. 414.

415. 417. 418. 419. 421. 422. 429.

England, Parlament von. 1, 271, Englander. 1, 59, 128, 179, 252, 254, 272, 282.

.— II, 146, 163, 168, 183, 210, 224, 248, 272, 286, 289, 293, 305, 306, 313, 314, 324, 326, 311, 343, 356, 370, 371, 378, 389, 385, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 399, 492, 496, 409, 415, 487, 504, 506, 507, 535,

Eperles. J. 228. — H. 56. 68. 138. 133. 158. 163. 463. Erbaix, Herr von. (S. Herbée.) H. 150.

Erbaix, Herr von. (S. Herbee.) II, 130. Erlan. I. 44. 43. 123. 289. 278. 388. — II, 1. 7. 78. 29. 125. 122. 137. 138. 163. 193. 440. 444. 451. 463. 468. 130. 142. 228. 272. 284. 371. - II, 12. 21. 51. 80. 194. 116. 118. 125. 148. 149. 132. 133. 158. 159. 252. 269. 261. 262. 266. 271. 278.

253. 269. 261. 263. 266. 271. 275. 276. 290. 294. 293. 299. 307. 312. 313. 329. 324. 239. 343. 344. 333. 376. 389. 382. 385. 386. 288. 392. 393. 399. 414. 423.

Europa, I, 18, 19, 27, 49, 54, 59, 143, 155, 170, 171, 178, 196, 296, 216, 263, 266, 293, 305, 388,

203. 206. 295. 305. 385. E vangeliache. II. 39, 44, 45, 83, 89, 94. — Stände. II. 38, 40, 42, 111. Fagel, Herr von. II. 5.

Falck. 11, 20.
Falmouth. 11, 324.
Faltihan, Höhe von. 11, 493.
Feer, Herr. 11, 141.

Feinō - Banyn. II, 338. Feinō - Vadatz, Rakoczy <u>von. 1, 33.</u> Ferdinand <u>I.,</u> Kaiser, <u>I., 19.</u> — II, 28. 54. 58.

Ferdinand II., Kaiser, II., 27. Ferdinand, römischer König. II., 510. Ferdinand, Herzog. II., 22.

Eerriot, Herryon. 1, 85, 91, 103, 109, 114, 123, 149, 151, 166, 272, — II, 445.

Fervil, Chevalier, S. Fierville,

Fierville, Gesandter, J. 20. 124, 139, 215, 217, 221, 222, 230, 235, 237, 238, 239, 241, 243, 246, 248, 353, 336, 369,

— 11, 20, 22, 27, 438. Finndern, 1, 22, 30, 54, 60, 90, 91, 92, 93, 94, 115, 116, 118, 133, 145, 147, 149, 164, 166, 247, 286, 388. — 11, 248, 376, 383, 407.

Fleury, Cardinal. 11, 543, 544, 546.

Florena. II, 506. Fogarsa, Schloss, Il. 309.

Fontsinebleau. 1, 26. 29. 100. 102. 113, 236, 238, 241, 243, 244, 245, 287, 288, 316, 324, 336,

Forgaca, Feldmarschall, II, 153, 444.

Forstner, Barnn. II, 415. Fourbai, Chevalier. I, 54, 387.

Frai. 1, 194, 344, 346, Frangepanyi, Graf. 1, 302 - II, 35, 338, 339,

Frankfurt. 1, 248.

- II, 11. 166, 211, 267, 292, 272, 292, Frankreich. 1, L 2, L E. G. Z. 8. 9. 11, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31,

32, 33, 34, 38, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 79, 81, 89, 92, 93, 99, 100, 101, 102, 103, 117, 121, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 150, 155, 161, 163, 168, 174, 178, 186, 188, 189, 191, 194, 193, 199, 205, 206 209. 210. 211. 214. 215. 216. 217. 218- 223, 224, 225, 226, 233, 244,

247, 249, 230, 231, 254, 258, 262, 264, 266, 267, 269, 279, 271, 284, 292, 298, 300, 301, 310, 312, 313, 319, 330, 333, 335, 337, 339, 341, 342, 344, 345, 362, 365,

- II, 2, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 19, 27, 30. 35. 48. 49. 68. 96. 97. 104. 107. 114, 115, 121, 136, 138, 151, 155, 161, 164, 170, 174, 175, 176, 200, 210, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225. 226. 231. 232. 230. 237. 240. 241. 243, 245, 246, 248, 250, 251, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 289, 290, 291, 294, 295, 297, 298, 209, 301, 302, 303, 305, 306, 310,

270. 272. 273. 275. 276. 277. 278. 279, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 314. 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 331. 334. 336. 340. 341. 342. 343. 344, 345, 346, 351, 352, 353, 354,

355, 359, 362, 364, 365, 368, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379,

Fontes, Abth. H. Bd. XVII.

380, 381, 382, 383, 386, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 432,

433, 434, 463, 468, 475, 487, 491, 495, 496, 497, 501, 502, 504, 506, 507, 308, 509, 510, 511, 512, 514, 515. 516. 517. 518. 520. <u>521.</u> 526. 527. <u>528.</u> <u>529.</u> <u>530.</u> <u>533.</u> <u>534.</u> 535. 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543,

544, 545, 546, 547, Frankreich, König von. 1, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38. 39. 40. 41. 42, 43, 44, 45, 46. 47. 48. 49. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 63, 74. 83. 85. 89. 90, 93. 100, 104, 122, 123, 133, 134, 143, 144, 146, 173, 176, 199, 203, 223, 226, 227, 230, 241, 256, 282, 283, 284. 289. 290. 295. 213. 214. 317. 319. 323. 326. 328. 330. 331. 332. 333, 334, 337, 339, 340, 346, 356, 364.

- II, 2, 8, 14, 33, 42, 46, 50, 52, 90. 92, 104, 115, 117, 121, 122, 179, 209. 221. 232. 223. 227. 278. 286 305, 322, 326, 328, 330, 399, 410, 413, 430, 437, 438, 439, 448, 451, 452, 453, 454, 472, 474, 475, 476 477, 482, 485, 491, 495, 303, 515, 535, 537, 538,

Frankreich, Hofvon. 1, 72, 121, 223, 293. 328. - II, 13.

Frankreich, Gesandter von. 1, 47, 56, 188, 380, 390, Fran II. Rakoczy, Fürst von Siebenbür-

gen. 1, 3% Frausosen, I, 46, 51, 131, 379, 384,

- II, 275, 282, 286, 289, 296, 305, 306. 314, 320, 328, 329, 334, 335, 342, 343, 352, 363, 369, 385, 391, 392, 396, 399, 401, 402, 403, 406, 408, 410. 411. 412. 414. 417. 424. 425. 507, 510, 520,

Friesland, II, 244. Fuchs, Baron. II, 2

Fürstin (Rákóczy), II, 20, 22, 23, 37, 109, | Griechen, II, 510, 523, Grodno. I, 213. Gallas, Graf. II, 220, 222, 223, 226, 232. 235, 241, 243, 244, 262, 266, Groffei, Herr. I. 211. 275. Gallipoli. II, 534. - II, 358. Gallovsy, Lord. I, 53, 387. Gross-Feldberr von Polen. S. Szi-Gassé, Gref von. I, 87. niavski. Gautier, Abbé. 11, 420, 422, 434. Grossberr. II. 534, 535, 536, 538, 539, Geczi, Sigmund, II. 403. Geldern. II, 330, 409, Gross-Marschally, Polen. S. Szi-Generalstsaten der vereinigten Nieaisvski. derlande. I, 85, 317, 338, 393, Gross-Marschallin, S. Szinlevske. - II, 4. S. Z. S. P. 11, 12, 17, 25, 60. Grosspensionär, der, Siehe Hein-66. 70, 95, 96, 101, 103, 128, 193, sius. 194, 199, 202, 207, 213, 216, 217, Grossschstameister, preuseischer. 218, 226, 231, 237, 241, 243, 246, 11, 191, 231, 232, 434, 253, 254, 255, 261, 264, 269, 272, Gross-Vezier, 1, 210. 278. 284. 289. 307. 311. 323. 346. - II, 206, 536 272, 375, 359, 399, 402, 403, 408, Grosswardein, 1, 236. 409, 410, 411, 412, 414, 424, - II., 338, 437, Gent, I, 94, 120 Geildhall. II, 423, - II, 385, 407, 417, Gurgan, Schloss. L 313. St. Georges, Chavaller. II, 311. 312. Gyöngyös. 1, 22, 23, St. Germaia. L 87. - II, 442, 472, Gerons. II, 146, 170, Gyula, Schlacht von. II, 55. Gertruidenburg. 1, 161, 162, 247. H s a g. I, 162, 333, 337. - II, 101, 275, 276, 364, 395, 519, - II. 5. 6. 8. 9. 14. 19. 20. 22. 25. 30. Gesandter, russischer, in Konstanti-40. 41. 44. 48. 50. 52. 53. 65. 91. 95, 100, 103, 104, 105, 106, 110, 114, nopel, J. 188, 189, 190, 203, 210, 116, 119, 165, 166, 169, 170, 171, Gesandter, russischer, im Haag. 1, 215. Gibraltar. H, 313, 378. 184. 189. 191. 193. 194. 207. 214. G n s d e n, Rerr v. Rosensu. II, 230, 274. 219, 243, 249, 258, 259, 261, 262, 283, 284, 298, 345, 367, 375, 383, 266, 275, 276, 279, 283, 288, 292, 384, 396, 397, 398, 406, 297, 300, 303, 306, 307, 313, 317, Godolfin, Lord. II, 44, 47, 233, 239. 319, 320, 330, 331, 333, 342, 344, Gollowkin, Graf Psul, Kansler. L. 68. 347. 349. 354. 355. 356, 363, 374. 185, 190, 191, 202, 206, 209, 212, 375, 379, 381, 383, 384, 385, 387, 213, 221, 244, 346, 349, 390, 393, 395, 396, 402, 404, 405, - II, 122, 267, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, Golowkin, Graf Gabriel. 1, 309.311.349. 417, 423, 424, Hales, Mr. Robert, II, 204, 214, 219. Golta, General. H. 81. 91. 96. 115. Holmat. H. 78, 413. Gorgeny, Schloss. 11, 479. Homburg. 1, 68. 226, 246, 248, 282. Gotha. II, 380. Gran. I. 325. 239, 369, - II, 468, 473, - II, 21, 75, 84, 105, 380, Hamel-Bruining, Siehe Bruining, Gran, Fines. II, 107. Grand. L. 154. 167. Hemptoncourt. II, 233. Greenwich, II, 261, 324, Hensu (Henovianus), II, 117. Greifswalde, II, 68, Hannover, II, 21, 29, 175, 250, 260, Grenadiere, fransösische. Il. 462. 281, 327, 356, 389, 515, 518, Griechen. L 239, 359. H s B B o v e r, Kurfürst v. 1, 179,264 268. Hannover, Kerfürst von. 11, 292, 412. Hartsy. I. 253. Havre, II. 226.

Heems Herr von. II, 14. 219. 385.

Hegyi. II. 180. Heinsins, Grosspensioner. I. 134. 142.

337. — II, 5. 8. 48. 100. 103. 111. 112. 113. 114. 116. 118. 164. 261. 264. 279. 281.

283, 288, 314, 329, 325, 346, 377, 379, 381, 382, 383, 386, 388, Heister, General L, 115,

— II, 3. 75. 80. 81. 95. 99. 443. 444. 447. 459. 456. Heilenbach, Baron. II. 38.

Hellesfontschinis, Hofen. II. 42.

Hellisant, Kenfmann. j, 273, 275, 276, 364.

- II, 315, 323, 364, 381, 405, 546, Halsingör, II, 493, Herbés, (8, Erbeix.) 1, 173,

Herberstein, Graf. II, 148, 157, 162, 172, Herberilla, Grafv. I, 40.

Hermannstadt. II. 309. Hesse, Herr. II. 130. Hessen. II. 327. 335. Hessen, Landgraf von. 117. 356.

Hibernien. II. 21. 71. Hochstüdt, Schlacht bai. 1, 2, 54. 223. 838.

Hoffmann, Herryon. II, 222, 246. Hafmeister, Herr. II, 415. Hohendorff, Baronyon. I, 24.

— II, 13, 14, Holay, Herr von. II, 240,

Hollend, I, 19, 24, 52, 56, 72, 83, 84, 115, 116, 118, 124, 127, 132, 138, 143, 151, 153, 156, 158, 162, 163, 215, 266, 276, 284, 216, 328, 329, 332, 336, 337,

- 11, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 35, 35, 40, 42, 44, 40, 50, 70, 722, 75, 25, 55, 66, 86, 91, 93, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 116, 118, 119, 122, 126, 131, 137, 141, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 176, 183, 187, 199, 194, 205, 207, 120, 232, 244, 235, 246, 230, 241, 236, 240

244. 244. 253. 258. 262. 264. 266. 276. 280. 287. 281. 192. 293. 293. 296. 316. 322. 327. 330. 334. 335. 343. 344. 357. 367. 325. 381. 382. 383. 384. 385. 387. 389. 390. 393. 396. 402. 406. 409. 422. 423. 426.

Hollander, dis. I. 46, 59, 128, 130, 152, 164, 247, 252, 263, 267, 269, 282, 333,

- U, 146. 164. 169, 170, 183, 190, 207. 211. 221. 222. 223. 224, 240, 265, 275. 282. 296, 304, 329, 333, 348, 330, 370, 378, 380, 385, 389, 390, 391, 398, 401, 402, 407, 408, 411, 422, 424, 430, 451, 506, 507, 537,

Holitsch, Burg. 1, 283, 370. Holstein, II, 392, 518, 519.

Holstein, Herzog von. L. 151.

— II., 172. 282.

Holstein, Minister von. I., 153.

Hommone. I, 63, 64, 66.

j. 239. Huil. <u>II. 12. 493.</u> Huszt. J. 164. 353.

— II, Z. 74. 95. 109. 138. 179. 437. Indien. J. 225. 250. 257. 259.

— II. 221. 251. 272. 276. iffertu m. Baron. II. 386. 390. Ilgen, Baron. II. 5. 9. 20. 39. 84. 85.

88. 119. 146. 166. 167. 171. 173. 174. 176. 183. 205. 207. 212. 224. 292. 372. Illosvay. I., 293.

— II., 17. Ipern. S. Ypern. Ipoly, Fluss. II., 107.

Ittlinder. 11, 225. Italien. 1, 30, 52, 54, 318, 336, 383.

285, 388, — II, 3, 18, 21, 29, 146, 166, 226, 227, 291, 376, 388, 407, 414, 424, 423, 430, 471, 477, 506, 507, 510, 511,

515. 518. 520. 537. Italien, Fürsten von. II., 371. Italienlache Lign. II., 4. 13. Jeblonski. I. 13. 16. 143. 155. 160.

325, 335, — II, 2, 3, 5, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39,

42 \*

40, 41, 42, 44, 43, 47, 53, 63, 65, 70. 71. 72. 76. 77. 82. 83. 89. 91. 92, 93, 101, 120, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 147, 152, 156, 157, 161, 163, 164, 167, 168, 169, 171, 172, 174, 183, 191, 203, 204, 211, 212, 214. 219, 229. 231. 233. 245. 247. 250, 254, 265, 285, 291, 209, 312, :318. 325. 332. 347. 354. 395. 398. 399, 403, 408, 415, 2 a k o b . König von Schottland. 1, 84, 87.

- II, 113, 224, 227, Janitscharen, Il. 144. Janus, General. 1, 182, 183, 184,

- II, 108, 109, Jaroniaw. L. 4. 9. 10, 12, 24, 182. 325, 352, 363,

- II, 87, 93, 108, 120, 139, 140, 142, 143, 159, 168, 183, 363, Jusui. I. 244.

Jánz-Beréey, II, 439. Jaworow. II, 177, 211.

Jean, St. englischer Minister. (S. auch

St. John.) 1, 253. - II, 246, 351, 394, 399, 419, 428, Jeas St., Marquis de, k. portugiesischer

General. 1, 131. John, St. (S. such St. Jesu and Boilingbroke-) II, 208, 220, 221, 293, 315,

Jonaton. II, 395. Jeauiten. 1, 354.

- II, 28, 30, 61, 90, 153, 278, 308, Joneph L., Kniser. | 44, 49, 51, 52, 55, 356, 361, 382,

- II, 4.11. 173. 182.183. 189. 272. 340. Jull e e. St. Siehe Anellion.

K 5 smark. U. 3. 7. Kainer - Tochter. II, 175.

Kaiserie. 1, 219, 222, Kalaerin - Witwe. 1, 250, 261, 295.

Kallo, Festung. II, 437. Kalviner. 1, 60. Kamicelee. 11, 161, 499.

Karl V. II, 34, 510.

Karl VI., Kaiser. I, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22,

38, 39, 40, 43, 44, 51, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 78, 79, 83, 90, 97, 98, 105, 117, 123, 126, 127, 128, 129,

213. 214. 218. 219. 222. 224. 225. 234, 243, 245, 252, 254, 255, 258, 259, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 279, 281, 282, 288, 290, 295, 297, 298, 299, 300, 304, 307. 310. 313. 318. 320. 322. 328. 330, 337, 341, 349, 352, 353, 354, 355, 361,

135. 138. 142. 146. 157. 159. 160.

162, 164, 170, 171, 178, 179, 180,

181, 197, 199, 200, 201, 207, 211,

- IL 1. 221. 224. Karl H. H. 320.

Karl III., König von Spanien. 1, 162, 164. - II., 29, 43, 173, 174, 175, 176, 181,

186, 207, 209, 211, 215, 216, 218, 219, 226, 227, Karlovita, Friede zu. S. Carluwitz.

Karoly, Festung. II, 437. Károly, H. 4. 5. 17, 477.

Karolyi, Graf, General, 1, 83, 207, 222, 223, 227, 230, 236, 293, 336, 353, 360, 361,

- II, 149, 152, 153, 158, 159, 178, 179, 182, 187, 189, 195, 196, 199, 255, 297, 310, 321, 337, 384, 386, 403, 443, 447, 450, 464, 480

Knachan. 1, 48, 96, 216, 221, 222, 316. 338, 340, 344, 353, 382, - II, 9. 10. 79. 93. 104. 123. 138. 158.

178, 196, 463, 476, 477, 479, 483, Kastillen, 1, 131, 152. Kastilier. 1, 132.

Katholiken. 11, 391. Kemeny, Johann. 11, 55.

Ketuesney, Insel. 1, 80. Kiew. 11, 20.

K I e w , Palatin von. 1, 167, 171, 172, 177, 181, 338, 346, 347,

— 11, 80, 81, 90, 91, 92, 115, 161. Kiewianer, die. 11, 87, Kinsky, Graf von. II. 21.

Királyfálva. 1, 283. 370. Kinzei, Herr von. 1, 120, 128, 136, 153, 326, 327,

- II, 76, 482, Klemeet. 1, 31, 34, 160, 161, 163, 164,

165, 335, 336, 337, 352, - H. I. 18, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 23. 24. 25. 26. 49. 51. 62. 70. 74. 75.

28, 80, 82, 88, 91, 92, 93, 95, 100, 101, 102, 103, 104, 103, 106, 109, 127, 139, 131, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 150, 136, 137, 161, 162, 171, 172, 176, 177, 180, 181, 183, 184, 183, 189, 190, 191, 193, 203, 204, 206, 208, 212, 214, 215, 218, 219, 220, 222, 223, 223, 229, 231, 233, 235, 238, 241, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 231, 253, 258, 259, 261, 262, 264, 266, 267, 269, 271, 272, 273, 276, 277, 279, 282, 283, 288, 291, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 302, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 316, 319, 320, 324, 326, 330, 332, 333, 335, 340, 341, 343, 345, 346, 347, 348, 331, 352, 334, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374. 375. 377. 379. 381. 382. 383. 384, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 400 402, 403, 404, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433,

Kiausenburg. <u>II, 479</u>, Kiohusiczky, Franz Baron von Zeteu. <u>I, 309</u>, Käla. II, 50, 146, 323, 334, 335, 412, 423. Kälu. Gesandter von. <u>I, 133</u>,

König, katholiacher. J. 161, 207, 253, 257, König aherg. J. 213, 349, — H. 2. 6, 26, 22, 23, 37, 51, 134, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 147, 150, 132, 156, 161, 176, 181, 184,

Körtvelyesi, Herrvon. J. 244.

- II., 6. 8. 65. 91. 92. 104. 132 133.
220. 281. 325. 345. 348. 337. 366.
Kövár. I. 353.

— [1, 122, 196,
Kolocas, Erzbischof von, S. Coloza,
Kulouitz, Cardinel, II, 301,
Komorn, II, 445.

Kopenhagen. <u>H. 493.</u> Kortbold. Agent. <u>J. 182. 349. 350.</u> — <u>H. 20. 141. 143. 150. 203.</u> Konaken. H. 87. 93.

Konnken. H. 87. 93. Kotlin, Insel. I, 80. 314. Krakau, Kastellan von. <u>H. 486</u>, 490. Krakau, Kastellanin von. <u>I.</u> 339. — <u>H. 109.</u> Krakaus barka, H. 138.

Krasusborks, II, 138, Kráy, Herr. J. 86, 100, 104, 107, 109, 111, 113, 114, 118, 120, 324,

111, 113, 114, 118, 120, 324, — II, 3. Kremnitz, II, 466,

Krey, Postmeister. II, <u>293.</u> Krimana. <u>II, 4.</u> Kroaten. <u>I, 29.</u>

— II. 4. Krostieu. II. 4. 14. Kronstadt. II. 309. Kruscey, Stephan. I. 344. 349. — II. 27. 79. 94. 102. 108. 180. 180.

Kukisav. H. 109. Kurakin, Férst. I. 206. — H. 253, 269, 265, 278, 279, 289, 287.

200, 301, 307, 323, 408, Kurlsud, H. 121, Kurutzen, die, H. 438, Labanczen, die, H. 80, 438, Ladislaus, König, H. 548.

Lafarque, Herr. II, 148. Lamberg, Fürst. II, 6. 7. 21. 50. 66. 69. 70. 88. 97. 173. 194. La Mere, de, Brigadier. I, 182. 194.

340. 342. 344. Lamotte, Herr. I, 28. 99. 106. 124. — II, 464. 473. Landek, II, 140.

Landrecy. II, 385, 511. Lange, Dr. II, 199, 269, 332. Langenthal, Herryon. II, 229, 318, 332, 233.

Lo Roque, Mons. de. [], 241. Lon Miuos, Marquin. <u>I, 53. 387.</u> Lotour. II, 89. Legatiousacerelär, pressa. [], 149.

Leipzig, II, 82, 415. Leitha, II, 128. Lemberg, I. 215. — II, 20, 109, 157, 183, 185. Lemberg, Ricchof von, I, 88. Lemer, S. Lu Mere. Leou, I, 125.

Le o p o I d J., Keiser. J. 157, 262, 353.
 H. 2, 28, 74, 98, 188, 198, 289, 310, 327, 338, 339, 804, 527.

#### 662

Lubomiraki, Fürst, L. 185, 338, Leopold, Tochter des Kaisers. II, 346. Leopoldstadt, Featung. II, 463. 342, 363, Leuchtenberg, Landgrafichaft, II, 21. - II, 18, 30, 36, 44, 68, 76, 87, 99, Lenchtenberg, niehe Lamberg Fürst 95, 479, Ludwig, König von Ungern. II, 54, 58. Leutachau. 1, 338. Ludwig XIII. II, 227, 471. - II. 76, 80, 90, 463, Ladwig XIV., König von Frankreich. Levante. II, 350, 439, 507. 1, 35, 79, 173, 291, Levenhaupt, General. 1, 69, 71. Ludwigaorden. 1, 28, 29, 106. Luthersner. I, 60. Leventz. 1, 325, Lüttich. I, 232. - II, 459, 463, Levths. 1, 315. - II, 244 Libertach, Münze. II, 459. Macchiavell. II, 506. Madrid. I, 147, 149, Lichtenstein, Fürst. 11, 423, 488, 489. Liefland. 1, 30, 88, 209, 210. - II, 263, 482, - II, 167, A24, Madrider Hof. II, 537. Mihren. I, 272, 283, 315, 322, 338, 370, Ligs von Italien, die. II, 4, 13, - H. S. 27, 184, 442, 444, 445, 447, Lille, I, 117. Lintelo, Baron von. II, 19. 21. 40. 464, 479, 503, 519, 511, 512, 519, 41, 83, 111, 118, 164, 165, 190, Maffel, Graf. II, 335, 352, 414. Mahiknacht, Baron, Minister. 1, 47. 206, 318, Liptau, Grafschaft. II, Z. 381. Lines. II, 334. Malland, I, 51, 53, 385, 386, Linaabon. II. 335. - II, 382, 407, 414. Maillette, Herr v. II, 192, 213, 293, Lith, Herr von. II, 21, 421. 415. 416. Lithanen. I. 213. - II. 142, 130, Maine, Herzog v. II, 16. Meinz, Kurffirst. II, 175. Lithenen, Pisers von. I, 178. Locher, Rath. II, 148, 149, 156, 139, Maire, Herr v. II. 473. Makovic. 1, 303. 178, 181, Lombardie, II. 414. Malplequet. I, 147, 151. London. I, 247, 252, 271. Manioki, II, 274. - II, S. S. S. 12, 25, 30, 42, 48, 50, Mantus, Herzog v. L. 11. 51. 52. 57. 60, 304, 385, 391, 65. 53, 111, 123, 194, 208, 213, 214, 215, 219, 222, 223, 229, 231, - II, 14, 385, 511, 232, 233, 235, 236, 241, 245, 248, Manuki. II, 265. 230, 234, 261, 263, 266, 271, 276, Merienwerder. L 214. 293, 295, 300, 307, 312, 315, 320, - II. 6, 84, 136, 324, 344, 352, 369, 373, 392, 393, Mariborough. 1, 53, 130, 247, 252. 235, 272, 276, 284, 335, 387, 371, 394, 396, 406, 407, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 426, 438, - II, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 22, 433. 487. 23, 24, 25, 30, 35, 36, 37, 38, 40, Lothringen, Herzog von. 1, 304. 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 84, 89, - II, 56, 175, 324, 415, 290, 326, 523, 95, 97, 100, 103, 104, 110, 112, 113, Löwen. L 39. 115, 116, 118, 119, 169, 210, 239, L & wenwold, Baron von, Minister. 1, 187. 243, 247, 248, 266, 276, 422, 423, Lübeck. <u>I, 218.</u> 220. Mariborough, Herzogin v. II, 239, Lublin. I, 64, 307. Marty, I, 173, 227, 281, 291, 223, 369, - II, 70, 93, 109, - II, 453. Lubivo. II, 81.

Marmaroser Comitat. I, 180.

— II, Z. 14, 23, 109.

Maros Fluss. I, 213, 317, 392.

Maros - Vasarhell. II, 209.

Marron, Harr. I. 258.
Masham, Madame. II, 239.
Mathia-Claude, Witter, I. 128.
Matweaff, Herry. II, 229.
Maximilian Emanuel, Kurfürsty.

Baiern. J. 33. Mayorfeld, Guneral. II, 23. Masaria, Cardinal. II, 286, 503, 505. Meckleaburg. II, 39, 380, 518, 519.

Meckleaburg, R. 32, 32, 315, 315 Median, Herzog v. l. 164. Memat l. 349. Menagor, Herr. l. 247, 222, 276.

- II, 11. 12. 270. 277. 361. 357. 396. 399. 400. 401. 408. 411. 414.

Mencikoff, Fürst. <u>J. 67, 146, 179, 182.</u> 214.

— II, 122, 520. Menein, L. 92.

Merey, General L 146. Mery, Starost and Starostin v. II, 424. Messinsser. L 4.

Metternieb, Graf. II. 11. 128, 148, 267, 273, 278, 292, 296, 297, 303, 304, 304, 311, 316, 322, 327, 328, 320, 331, 348, 353, 233, 261, 366, 369, 388, 391, 404, 418,

Menier, Bischof. I. 235. Neyerfeld, General. II, Z. Michel Herr v. II, 448, 449, 450. Michaelnorden, St. I. 99, 225.

Michaelsorden, St. J. 99. 225. Michlovsky. J. 239. Milan, Herr v. H., 192. 204. 206. 213.

235, 293.
Miller, v. I. 241, 346.
Ministerlum, Wensr. I. 12.
Miskoles, H. 438.
Missuns, Herr. H. 129.

Mittelländisches Meer. II, <u>430</u>, Nobesge. I, <u>149</u>, Noceonok. <u>I, 38</u>, 40, 252, 286, 369, 373.

Modens, Herzog v. 226. Mohaca, Schlacht bai. II, 54. Moldan. J. 212. 204. 347. 359. 362. II, 447. 478.

Moldsu, Woywode v. I. 67.

Muldauische Pforte. I. 200, 228. Monasterol, Graf v. (8. usch Soine.) J. 22. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 92. 92. 112. 113. 114. 127. 139. 140. 141. 142. 122. 228. 234. 226.

Nonmonth, Herzog, II, 125, Mons. J. 24, 30, 46, 51, 53, 54, 72, 73 81, 82, 83, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 136, 141, 147, 148, 140, 150

320, 380, 285, 386, 388, Montecuculi, General, II, 158, Montferrat, II, 415, Noutmejan, Herry, I, 68, 308,

Moras I, 228. Morder I, 138. 162.

Morel de Carrier. 1, 213. Morville, Graf. II, 522, 542, 543, 544.

Nosksu. L. Z. 32, 28, 191, 201, 213, 216, 226, 201, 208, 312, 345, 336

- II, 71. 78. 136, 130, 186, 210, 212, 222, 317, 319, 382, 423, 424,

Moskowiter, L. 10, 66, 68, 69, 20, 21, 23, 28, 88, 89, 146, 172, 174, 180, 181, 188, 189, 190, 214, 212, 245, 246, 247, 296, 301, 338, 341, 312, 313, 314, 317, 362

242, 242, 344, 247, 362, — II, 20, 62, 142, 144, 161, 164, 174, 214, 280, 350, 388, 417, 424, 429, 520, Moskowitische Armee, II, 206,

Moskowitischer Friede. II, 101. Moskowitischer General. II, 87. Moskowitischer Gesandter. II, 222.

Moskowitischer Krieg. <u>II.</u> 76, 84. No<u>sei, I.</u> 94. Notte, is. S. Lamotts.

Mäller, Peter. 1, 290. München. 1, 21. Mänster, Graf v. 1, 45. 378. Mänsterer Friede II, 299.

Mullot, Abbé. II, 546. Munkács. I, 58. 83. 126. 178. 176. 179. 180. 216. 236. 270. 303. 327. 329.

288, 250, 251, 352, 253, 354, 260, 297, 398, — H, Z, E, 10, 70, 73, 74, 75, 80, 84, 87, 88, 92, 112, 128, 179, 187, 188, 190, 198, 338, 240, 437, 454, 469, 485,

Maskics, Bischof v. I, 181, 182,

664 Murany. II, 125, 138. Nadsady, Graf. II, 55. - II, 157. ,Nadi, Stadt. !!, 338 Nagy-Banya, Festung. II, 437, 466 Nagy-Magyar (Gross-Magendorf). 283, 370 Namur. II. 281. Narwa I, 181, 185, 186, Navarra, König von. I, 236. Neapel I, 50, 53, 164, 383, 386, - II., 271, 357, 378, 414, 446, 511, 512, Nedecky, Herr. L. 207. 208. 221. 309. - II, 222, 230, Neitraer Bischof. II. 27. Nauburg. H, 175. Neubarg, Prinz von. II. 346. Neuhäuset, I, 186, 325, 326, 330, 338 - H. 7, 9, 17, 99, 137, 193, 463, Neustadt. 1, 213. - II, 57. Neva. 1, 80, 314. Nicomedia. IL 465. Niederlande. 1, 130, 133, 134, - 11, 3, 286, 269, 329, 323, 388, 392, 407, 410, 421, 520, Nieder-Onterreich, H. 510. Nimwegen. 1, 252. - II, 227, 244, Nimwegen, Friede von. II, 290. Nordineha Mächta, II, 242, Nürnberg. II, 392. Ober-Österreich. II, 5to. Ober - Rhein. II, 206. Oher-Yanal, II, 306, 243, 386. Oenkai, Brigadier. 1, 322. Oesterreich. 1, 338. - II, 11, 228, Ocaterreich, Erzherzogthum. II. 27 Qesterreich, Haus von. 1, 1. 5, 15, 17, 15, 23, 28, 23, 36, 37, 38, 47, 49, 30. 51. 55. 56. 57. 53. 59. 60. 61. 64. 68. 69. 79. 74. 75. 76. 78. 92. 116. 133, 155, 158, 169, 161, 162, 171 127, 178, 179, 180, 182, 193, 210,

264, 266, 267, 278, 285, 295, 296,

396, 318,

- II, 190, 212, Ottoboni, Cardinal. 1, 149. Ondenarde, I, 100, 117, Ouverkerke, Berr. L. 118, 329. Oxford, Milord. 11, 222, 236, 240, 394. 131. 211, 217, 223, 227, 231, 232, 236, 240, 243, 258, 269, 261, 262, 263

14. 29. 31. 32. 33. 35. 45. 51. 54. 55, 57, 58, 59, 64, 71, 72, 94, 97, 99, 112, 129, 132, 153, 153, 173, 17A 175, 184, 187, 198, 199, 201, 262, 263, 217, 226, 221, 223, 224, 225, 227, 239, 240, 257, 268, 286, 287, 299, 302, 309, 310, 311, 317, 322, 336, 337, 338, 339, 341, 350, 353, 357, 362, 371, 378, 389, 397, 411. 440. 442. 448. 456. 469. 480. 457, 458, 503, 507, 508, 510, 520, Oesterraich, Kaiserin von. 11, 222. Oesterreich, Prinzessin von. L. 267. 0 fe p. 1, 95, 320. - II. 76, 157, 444, Okolicannyl, Christoph. 1, 12. Okolicaanyi, Paul. 1, 292. - II, 2. Oned. J. 26, 31, 59, 74, 159, 217, 223, 227, 230, 232, 260, 292, 295, 296, 306 - II, 2, 77, 479, Orleans, Herzog von. 1, 131, 152. - II, 16. 500, 501, 513, 526, 527, 528, 531, 533, 534, 537, 538, Orleans, Madame von. 11, 16. Ormond, Herzog von. II, 355, 372. 376, 382, 363, 392, 434 Onnahrücker Friede. II, 28. Ontende. II, 423, 507. Ottlik, Herr. I. 294.

Gesterreich, Hans von. H, 3, 5, 12,

Palatach Infanterie. II, 460 Palatin, II, 54, 61, 81, 186, 198, 480, Palatine (von Belz). S. Belz. Palffy, Graf von, Feldmarschall. L. 207. 218, 222, 225, 230, 350, 352, 354, 395, - H. 19, 126, 147, 149, 154, 158, 159, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 187, 188, 192, 193, 196, 197, 236, 340,

Palmen, Herr von. II. 9. 123, 148, 151. 162, 164, 165, Papay, Herr. 1, 328,

ap a L. L. 18.

-- II, 4, 13, 18, 19, 21, 23, 27, 247, 356, 424, 481.

339, 362, 363, 187, - II, 4, 12, 13, 115, 226, 243, 264, 273, 280, 286, 214, 330, 333, 335, 342, 246, 247, 364, 374, 381, 382, 384, 383, 464, 416, 425, 426, 427, 429, 432, 423, 434, 474, 494, 816, 827,

Parma. II, <u>506, 507.</u> Passionei, Graf. II, <u>11, 12, 243, 344, 356.</u>

Panny. II, 494, 495, Patak. I, 121, 329, — II, 6, 62, 66, 69, 158, 278, 285,

Pavis. II, 511. Pas. II, 444.

Pazdica. <u>II, 180.</u> Pekri, General. <u>II, 443, 478.</u> Pembrok, Graf. II, <u>44.</u>

Penaionär, Siehe Heissina. Perron, Baron von. II, 14. Pent. II, 453.

Petecum, Minister des Herzogs von Holstein, I, 131, 132, 133, 135.

- II, 392.
Peter Alexawitzch, Czar. 1, 68.
175, 308.

Peterborough, Lord. H. 10, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 162, 164, 163, 168, 169, 170, 171, 172, 179, 190, 191, 193, Petersburg, I, 77, 78, 183, 300,

Petershurg. J. 27. : — II, 142. 150.

·Peterson, Herr. (Jahlonski.) II, 23. 134, 192, 204, 206, 231, 235, 293, 300, 312, 319, 232, Petroczi, General, II, 303.
Pfalagraf, II, 123, 287, 334.

Pforte, ottomanische. 1, 32, 43, 44, 151, 188, 193, 195, 200, 203, 206, 210, 211, 234, 331, 362.

— II, 7, 10, 14, 34, 56, 76, 96, 101, 194, 193, 212, 213, 392, 311, 344, 354, 439, 445, 468, 521.

Philipp IV., König von Spanieu. <u>1, 261.</u> Philipp, Spanieus Kronprätendent. <u>1, 50.</u> 282.

Philipp V., König von Spanien. <u>1</u>, <u>54</u>, 129, 130, 134, 135, 162, 164, 225, 230, 237, 288.

— II, 59, 52, 113, 129, 226, 254, 265, 273, 329, 396, Piemont. II, 410.

Piemoni, Prinz von. 1, 162. Piper, Graf. I, 27.

— II. 68. Pirenien. II. 509. Pirenien - Friede. II. 285.

Pina. J. 52. 285.
Pinandani. I. 120.
Podhorazki. II. 4.

Podolien, II, 519.
Polea, J. 4, 7, 10, 12, 15, 24, 27, 28, 29, 63, 45, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 88, 114, 145, 151, 169, 179, 185, 187, 188, 194, 200, 213, 214, 216, 270, 222, 239, 239, 248, 265,

473. 476. 478. 481. 490. 495. 509. 510. 511. 518, 519. 535. 537. Polen, die, <u>I.</u> 68. 69. 74. 210. 212. 297. 309. 342. 346. 347. 349. 364.

Polen, König von. L. 26, 30, 31, 32, 33, 67, 76, 121, 177, 178, 182, 188, 230, 239, 240, 241, 243, 245, 247, 248, 300, 313, 322, 334, 338, — II, 1, 6, 10, II, 13, 15, 21, 35, 72, 90,

91. 133. 149. 133. 186. 187. 207. 209.

210, 211, 222, 224, 227, 287, 288, 301, 320, 326, 334, 363, 389, 408, 424, 425, 420, 481, 486, 490, 535, Polen, Krone von. I, 63, 66, 76, 86, 82,

110. 205. 206. 227. 301. 312.

— II, 108. 109.
Polen. Krou-Gross-Generalis you. II.

108, 109. Poliguac, Abhé. 1, 131, 133, 156, 232.

415, 417, 418, 421, 422, Poloczi, Brigadier, I, 315,

Polture, Müuze. <u>II. 439.</u> Pommeru. <u>1, 30.</u>

- II, 6. 62. 52. 54. 134. 170. 206. 334. 344. 380. 417.
Pontanua, Professor, II, 275. 259. 302.

Port Mahon. <u>II, 313, 378, 413.</u> Portobello. <u>II, 324.</u> Portugal. I<u>, 131.</u>

- 11, 52, 225, 305, 335, 424. Portugal, Kööig von. II, 414. Portugiesen. I, 132.

Portugiesen. 1, 132. — 11, 225. Ponen. 11, 22, 186.

Posen, Palatine vos. I, 121, 163, 329. — II, 36, 482. Posener Landing, II, 28, 83.

Potocki. S. Kiew, Palatiu voo. Potadam. II, 205. Prag. II, 425.

334, 256, 363, 367, 374, 385, 444, 480, 508.

Presaburg, Reichstag zu. 1, 232, 355.

— II, 89, 95, 126, 337, 538,

Preussen. I, 343. 362. — II, 19. 24. 36. 38. 39. 40. 42. 49. 70.

81, 82, 91, 104, 106, 107, 131, 133, 140, 165, 166, 167, 168, 172, 177,

211. 212. 224. 232. 263. 289. 292. 327. 333. 380. 391. 413. 413. 318. Preussen, Köoig von. 1. 13. 16. 18.

Preussen, König von. <u>I. 13.</u> 16. 18. 19. 28. 31. 64. 139. 160. 179. 214. 254. 264. 282. 335.

- 01, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 44, 46, 50, 51, 52, 60, 63, 64, 70, 71, 72, 76, 78, 66, 63, 81, 92, 100, 110, 112, 116, 117, 120, 172, 126, 145, 151, 157, 150, 166, 167, 168, 170, 173, 175, 180, 180, 205, 207, 211, 234, 247, 234, 269, 267, 262, 272, 323, 376, 380, 381, 392, 405, 533,

Preusaen, Prinzvoo. II, 3. Prié, Marquis. <u>II, 288.</u> Prinzenain, französiache. II, 522.

523.
Prior, Herr. I, 253.

- II. 14, 422, 430, 431. Protentnoten. I. 334.

- [], 237, 234, 255, 256, 257, 258, 260, 278, 281, 293, 296, 297, 302, 304, 303, 308, 321, 323, 325, 327, 371,

388, 402, 424, 431, 442.

Protestanteu in Ungeru. II, 4.

Protestanteu in Siebeobürgeu. II, 4.

Protestautinche Fürsteu. I, 337.

Protestautinche Depotirte. II, 82.

Protentautische Stäode. II. 4. 6. 8. 65. 67. Protentautinmun. II. 5. Puitawa, Schlacht bei. I. 145. 146.

169. 170. Quantalia, Herzog v. II., 288. Quantalia, Herzog. II., 44. Quanuo v. II., 376. 395. 414. Rasb. II., 444.

Rabov. I. 336. Rabutiu, Graf v., General. I. 3. 292.

317. 393. — II, 154. 309. 478. 479. B a b y, Lord. I, 252. 253. 254.

[1, E. 6. 8. 9. 19. 20. 22. 23. 24. 35.
 40. 41. 42. 44. 84. 65. 103. 118. 120.
 123. 147. 148. 151. 162. 163. 164.
 165. 168. 169. 183. 184. 190. 191.
 207. 269. 249.

Rada, I, 16. Raday, I, 48, 284, 304, 309, 332, 333, 371, 382, R = day. II. 2. 5. 7. 22. 40. 41. 172. 190. 195. 196. 230. 264. 305. 415. 419. Radatadt. S. Rantadt. Badatyill, Förstin. II. 20.

Rainen. (S. Raneier.) II, 437. 444. 450. 496. 520.

Rákócsy, Georg I. I. 261. — II. 55. 510. Bákócsy, Georg II. II. 55.

Rúkóeay, Fürstin von. I. 29. Rakofaky, Melchior. I. 12. 292. Rameli, Schlacht bei. I. 34. 211, 388. Randvick, Herr v. II. 339. 244. Rascier. (S. Raisen.) I. 67. 239. 222.

259. R a s a a, Graf vms. I, 128, 136, 152, 329.

332, Restadt. II, 12, 34, 514, Rastādtar Friede. II, 498, 533, 540,

Rastenburg. II, 29. 37. Ratki, Herr v. I, 100. 116.

— II, 473. Reebard, Herry, I, 287.

Rechteren, Graf. II, 12, 22, 254, 278, 202, 303, 304, 306, 316, 327, 326, 329, 340, 341, 343, 348, 348, 409, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 417,

424. Rada, Herr van (Radai). II, 21. Regensburg, II, 21. 165. 171. 211.

366. Reichefürsten, kleine. <u>I. 47. 381.</u> Reichsfürsten, die deutschen. <u>II. 228.</u> Rekits. <u>II. 338.</u> 339.

Rekits. II, 338, 339. Rheime. II, 523, 524. Rhein. I. 90, 228, 318.

- II, 87. 107, 167. 170. 271. 276, 480. 504. 511.

804. 511. Rheinenhild, Feldmarschall. 1, 146. Richalicu. II, 503.

Rigs. 1, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 201, 349, 350.

Riga. II, 140. 141. 142. 143. 150. Riswick, Frieds au. l, 171.

— II, 218, 238, 303, 338, Rahinean, Milard, II, 209, 219, 211, 220, 221, 228, 242, 243, 252,

229. 221. 228. 242. 243. 252. Rndnstn. II, 509. 301. 513. 522. 525. 532. 542. 543. Roland, de. I. 86, 316, 320, Rom. J. 151.

— <u>II.</u> 4. 6. 273, 288, 343, 480, 451, 489. Römischer König. <u>II.</u> 452, Rönne, General. <u>I.</u> 154, 182, 190, 349.

350. Rnoenan, Herry. (S. Gnodes.) II, 23.

Rasenan, Herry. [S. Gasaea.] II, 23.

184. 215. 218. 235. 235. 235. 474.

Rasenhaum, Herry. II, 289.

Raiterdam. II, 42. 118. 283. 225. 417.

429. Rnnhenson, Rerr von (Rnbinson).

i, 86, 253. Rnuen. i, 247.

- II, 13.

R n u i i i é, Président v. j. 3. S. 16. 21. 23. 27. 39. 40. 41. 43. 49. 124. 125. 128. 130. 134. 141. 142. 143. 144. 145.

286. 287. 288. 334. 336. 373. 382. R n d o l p h II. II. 55. 58. R n g e n, Insel. II. 413. 417.

Russen, II. 289. Russiand, I. 252.

— II, 161, 182. Rutknysski, Herr v. II, 18, 21, 36. Ruzini, Venelian. Gesandter. II, 12, 350.

Raicean, General, II, 444, 445, Saarin vie. 1, 93, 94, 320, Sachaen, 1, 33, 53, 145, 148, 176, 184, 211, 239, 243, 245, 307, 349, 386.

— II, 21, 173, 187, 233, 352, 380, 479, Sachsen, Prina von. II, 425, Sachsen - Zeita, Cardinal von. II, 50,

147. Salonich. [, 317. 331. 393. Salm, Fürst von. II, 20. 40.

Sandec. II, 82. Sárna, Graf van (Raknezy). II, 13. 229, 492, 499, 501, 502, 513, 522.

533, 534, 542, 547, Sardinien, 1, 53, 164, 386, Sardinien, Köalg van, II, <u>596, 597</u>,

514. 515. Sárnser Comitat, II, 107. Sáros - Patak. II, 338. 339. San, Fluss. II, 456.

Savadka. S. Zavadka. Savayen. J. 52, 162, 265, 284, 394, 371, — II, 146, 330, 352, 414, 415. Savayen, Chevaller van. II, 307, Savoyen, Herzog van. II, 10, 12, 15, 179, 189, 191, 192, 193, 199, 200, 146, 150, 170, 382, 393, 407, 410, 203, 204, 203, 206, 211, 212, 213, Scarrun, Dichter. L. 102. 217, 220, 221, 222, 238, 239, 244, Schachaverel, Doctor II, [19, 239. 248, 282, 297, 298, 299, 300, 301, 247. 307. 310. 312. 313. 314. 322. 337. Schaffroff, Baron, russischer Vice-339, 341, 344, 345, 346, 347, 363, kanzler, I, 182, 191, 202, 206, 208, 364, 386, 209, 210, 212, 221, 309, 311, 212, 363, Schweden, König von. II, 1. 4. 6. 7. - II, 122, 280, 287, 8, 9, 20, 67, 71, 76, 81, 89, 121, 144, Schelde (Escaut), 1, 244, 170, 173, 174, 195, 210, 228, 271, Schemuitz, II, 154, 466 423, 424, 476, 495, 803, Scheremetoff, Graf. Feldmarschall, Schwedischer Gesandter. II, 21. 1, 183, 187, 190, 191, Schwedischer Krieg. II, 106. Schlesien. 1, 298. Schweiz. II, 371. - II, 3, 9, 27, 66, 71, 57, 59, 119, 176, Schweizer, II, 366 228, 258, 296, 306, 391, 447, 479, Scott, Herr. II, 493. 503. 510. <u>511.</u> 512. Scythen, U. 467. Sacretar, baierischer Gesandtschafts-. Schlick, General. 11, 423, 440, Schlichen, Graf von. II, 50. 63. 1, 33, 387. Schlippenhach, Herr von. II, 205. Secretar des Caar. 1, 237, Senat, ungarischer. 1, 48, 382, Serini, Graf (Zriny). 1, 302. Schlitten, Graf von (Schlieben). 11, 147. - II, 465. Schmettau, Baron von. II, 40, 100. Sibirien. 1, 188. 110, 113, 115, 116, 118, 119, 131, 166, Sibo. 1, 3, 42, 376. Schmidt, Andreas. 1, 119, 123, 128. Sicilien, 1, 164. 136, 140, 142, 149, 166, 167, 325, - II. 407. 414. 506. 511. 512. 537. 343, 365, Sicilianer. 1, 55. 389. - 11, 150, Siehenbürgen, Fürstin von. 1. 64. Schonen (Scanie). 1, 205. Sia hea hürgen, Ständevon. 1, 55, 289. Schottland. L. 87. Siebenbürgen, Protestanten in. II. 4. - II, 293, 409, Sikingen, General. II, 80. 93. Schottländer, II. 295. Silver, Nathakoel, jüdischer Handela-Schrantz, Architekt. II, 122, mann in Kraksn. 1, 286, 373. Sinzendorf, Graf. H. 325. Schütt, Insel. J. 282, 286, 370, 323, - 11, 95, 443, 445. Siteez. S. Ziwec. Schweden. J. 28, 33, 34, 66, 68, 69, Slavonica. II, 154. Smölnitz. 1, 303. 70. 71. 72. 86. 88. 148. 167. 176. 180, 194, 201, 205, 209, 210, 295, - 11, 142, Soissens, Graf von. II, 207. 299, 310, 311, 313, 316, 338, 342, 345, 346, Solar, Graf von. (S. auch Monantn-Schweden. II, 2. 7. 15. 51. 63. 75. 84. rol.) 1, 30, 84, 88, 89, 93, 215, 220, 88. 174, 176, 210, 263, 280, 287, 221, 233, 316, 318, 354, 334, 372, 386, 382, 388, 413, 417, Sotiman, Sultan. Il, 34. 420, 421, 424, 427, 429, 430, 521, Solth. II, 439. Solth, Lager bei. II, 446. Schweden, König von. 1, 19, 27, 30. Somly &, Festang. 1, 317, 393. 31, 32, 53, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 88, 89, - II, 437. 93, 136, 145, 146, 147, 148, 132, 161, Sommarant, Herzog von. II, 248.

Sovár. 11, 138,

168, 169, 170, 171, 172, 176, 178,

. Spandau. II, 165.

Spanhaim, Baron. 11, 40. Spanies, J. 53, 55, 59, 62, 129, 132, 133, 134, 137, 147, 152, 162, 166, 225, 228, 262

- IL 10, 27, 29, 31, 33, 50, 60, 146, 149, 167, 170, 173 176, 216, 221, 226, 237, 244, 246, 251, 271, 272 276, 295, 305, 309, 312, 313, 320 335, 376, 377, 390, 431, 446, 426, 501, 503, 504, 506, 507, 509, 511 512, 515, 516, 518, 520, 531, 523 536, 537, 538, 540, 543, 544, 543,

Spanien, Butschafter von. 1, 129.

133, 137, Spanien, Infant von. 1, 511. Spanien, König von. 1, 33, 131, 149.

150, 156, 164, 234, 250, 257, 258, 262, 267, - II, 57, 129, 170, 198, 221, 286, 482,

483, 504, 509, 527, 531, 535, 537, 539, 544, 546,

Spanien, Kösigin von. 1, 267. Spanier, die. 1, 162,

- fl, 286, 287, Spiegel. II, 187.

Spinzki, Starost. S. Szpinki. Sreter, Herryon. S. Sareter.

Stinde, confoderirte, von Ungern. 1, 34, 388 Staniniaun, König von Pulen. L. 20. 64. 67. 74. 75. 76. 81. 86. 89. 16T.

177, 188, 215, 229, 221, 297, 298, 301, 322, 338, 334, - fl, 1, 6, 81, 380, Stanialau a'sche Partei. IL 20

Starhemberg. 1, 149, 315, 320. - H, 146, 154, 179, 478 Steiermark, II, 27, 479. Stella, Graf. II, 423.

Stephan L. König van Ungern. II. 53 Stepuev. Herr. II, 17.

Stettin. 1, 334. Stompf (Stampfen?). 1, 322. Strafford, Graf. 1, 252, 253.

- II, 5, 12, 207, 208, 210, 211, 214,

228, 222, 226, 244, 252, 259, 260, 261, 263, 267, 269, 273, 278, 282,

285, 286, 297, 302, 303, 306, 307, | Streter, Herr. II, 230, 415

308, 316, 319, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 333, 335, 340, 343, 349, 350, 352, 355, 356, 357, 360, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 379, 389, 381, 384, 386, 287, 390, 391, 393, 394, 396, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 414. 417, 418, 421, 422, 423, 424, 425,

426, 427, 428, 429, 430, 431, Strassburg. 1, 130, 133, - IL 422

Stritz. 1, 252. Stublweinnenburg, II, 319, 443, Suffy, Graf. L. 53. 387.

Sund, im. 11, 492. Sunderland, Gref. II, 45. 47, 117. 235, 239

Szaholes. 1, 302.

Szada-Erdő, 11, 453 Szathmar, 1, 119, 123, 302, 325, 331,

- II, 138, 179, 189, 196, 209, 215, 220, 255, 256, 271, 272, 297, 301, 311, 437, 463,

Sunthmar, Friedensschluss v. II, 11, 313. Szathmarer Camital, J. 180.

Szathmar, Graf van. 1, 22 Szecsenyi. L. 12, 217, 230, 293, 295. - II, 26, 27, 39, 61, 74, 98, 281, 282,

299, 321, 341, 253, 455, Szegedin. 1, 28, 320. - 11, 448, 449, 450

Szekelybid. 1, 183, 221. Szerenca 1, 141, 144, 145, 147, 123, 183, 186, 207, 226, 234, 259, 272,

273, 334, 239, 340, - II, 52, 122, 128, 130, 131, 482, 485, Sziniava, <u>II, 108</u>,

Szinisvski, Kron-Gron-Feldberr in Poles. L. 72.

- IL L & 12 St. 184 Sziniavaka, Gemahlin den Kron-Gross-Feldherrn in Polen, I, 19, 31,

66, 67, 184, - II, 108, 109, Szkolya. 1, 187.

- II, 14. Szolauk, II, 7, 107, 124, 132, 163, 195,

Szpinki, Starost, 1, 121. - II, 90.

Sztrich, II, 182, Sztropko. II, 158. Tallaba, Herr. I. 339. - II, 121, 122, Talman. 1, 349 Talya. 1, 136, 332. Tarlo, Graf. 1, 178. Tarragona. II, 170. Tartaren. 11, 140. 463. Tartaren, cirkassische. 1, 239. Tartaren - Chan, II. 144. Tartaran - Chan, Sohn des, H. 161. Teleki, Michael, !!, 55. Temesvár, Pascha von. II, 153, 441. Terebes. II, 475. Tessé, Marschall von. II, 522, 532. Theiss. 1, 302, 336. - 11, 4, Theissarmee. II, 107. Thorn. I, 64. - II, 73, 110, 212, 229, 307, Thurotz, t, 206, Tilson, Herr. II, 44, 208, 214, 218, 238, 241. Tirel. II. 510. Tokoly, Fürst. L 86. - II, 55, 56, 58, 137, 138, 153, 154, 200, 285, 303, 338, 333, 456, 464, 465, Tokai. 1, 153, 179, 182, 206. - U. 4, 158, 338, 437, 465, Tokai er Wein, II, 122, 458. Tolet, General. II, Z. Tolvay, Herr. II, 4, 20, 73, 193. Torey, Marquis. 1, 3. 6. 10. 11. 16. 20. 24, 25, 26, 29, 30, 34, 39, 45, 46, 68, 70. 8t. 82. 85. 86. 88. 91. 95. 96. 97. 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 107 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 130, 132, 133, 134, 135 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 152, 153, 155, 156, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 186, 187, 189, 218, 219, 226, 227, 228, 231, 234, 235, 236, 237, 241, 242, 244, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 258, 259, 265, 268, 271. 272. 273. 274. 276. 277. 279. 250, 287, 288, 291, 292, 319, 323,

324, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 336, 339, 348, 360, 378, Torey, Marquis, II, 6. 14. 227. 275. 380, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 446, 475, 485, 498, 514, Torgen. II, 287. Tory - Ministerium. II, 10, 11, 12, Torys. II, 236, 239, 240, 248, 252, Toscana. 1, 164. - II, 516. Toscani, II, 116. Tonion. I. 81. - II, 226. Toujouse, Graf von. H. 16, 500, 514. 521, 526, 534, 537, 545, Tourney. |, 134, 141. Tournay, Citadelle von. 1, 145. Tonrnon, Graf von. [, 28, 72, 82, 83. 83, 86, 304, 316, 317, 319, 393, - II. 4. 473, 477, 482, 483, 484. Townsend, Lord. II, 5, 6, 7, 102, 103 118, 119, 169, Trautson. II, 423. Tremolife, de la, Cardinal. II, 481, Trencsin, 1, 31, 115, 116, 117, 228, - II, 1. S. 444, 479, Trier, Kurfürst von. II, 175. Türkei. 1, 151. 341. - II, 478. Tärken, I, 19, 32, 23, 39, 60, 178, 190, 202, 203, 204, 205, 209, 210, 211, 213, 215, 233, 238, 239, 242, 244, 245, 267, 300, 204, 258, 359, 361, - II. 4. 7. 8. 15.16. 19.31.32.33.39. 43. 46. 47. 48. 49. 50. 31. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 62. 63. 65. 71. 76. 84. 86. 90, 93, 96, 98, 99, 113, 114, 116, 117, 119, 123, 132, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 151, 153, 155, 166, 167, 173, 174, 194, 199, 200, 202, 207, 209, 212, 214, 216, 217, 223, 227, 255, 267, 268, 274, 280, 282, 285, 286, 287, 302, 337, 344, 345. 353. 358. 363. 382. 441. 445. 446, 448, 465, 488, 499, 502, 310. 513, 514, 516, 517, 518, 519, 535, 536, 540, 541, Türkenkrieg. 11, 161, 164. Torin. t. 4. 54. 211. 388. - H, 165.

Tyrosa, I, 4, 9, 10, 24, 268, 296, 306, 335, — II, 59, 27, 186, 199, 362, 459, 460, 462, 480,

Tyrnauer Vertrag. II., 27, 29, 48, 83, 202. Ugoesa, Comitat von. I., 180. Ujvar. II., 20, 107, 123, 138, 163. Ukrnine, I., 179, 182.

- II. 20. 161. 280. 519. Ulafald, Georgi. I. 147.

Ungern, König von. 1, 18, 19, 26, 44,

300.
 Ungern, Protestanteo. II, 4.
 Uogvár. I, 80, 216, 222, 293, 338.

- H. 9. 131, 138, 129, 182, 432, Urbich, Herry, L. 177, 181, - H. 8, 83, 106, 107, 150, 159, 164,

Utrecht. I., 252, 253, 258, 259, 270. — U. 11, 12, 244, 250, 254, 260, 261, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 276.

277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 290, 292, 294, 295, 296, 298, 301, 306, 314, 315, 319, 320, 321, 325, 326, 331, 346, 347, 348, 332, 336, 337, 338, 339, 360, 381, 385, 367, 368, 369, 380, 381, 385, 367, 368, 369,

372, 372, 374, 379, 382, 383, 383, 383, 384, 387, 389, 391, 393, 396, 398, 396, 398, 409, 403, 406, 408, 409, 412, 413, 416, 423, 425, 428, 429, 430, 432,

504, 514, 527, 533, 537, 549, 543, 544, 514, 527, 539, 537, 549, 543, 544, 6Uxelles, Marschall, I, 153, 156, — 10, 270, 274, 275, 339, 379, 499, 534,

Vadillo, Manoel de. II. 265. Vad<u>kert. II,</u> 80. 91.

Valencia, I, 54, 387. Valeis, Mademoiselle de. II, 591, 526. Varaud (Warsadia?), II, 238.

Vatkerek. I, 163, 165, Vay, II, 181,

Vendome, Heraog. 1, 52, 386.
— II, 21, 170.

— II, 21. 170. Venedig. <u>b</u> 28. 149.

- H, 4, 13, 14, 21, 49, 116, 291, 357, 363, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 378, 388, 389, 475,

Vanatianer. I, 211. — II, 4. 170. 330. Veracios L 142. 335.

Veracios. L. 142, 333. Varder, Graf. H. 363. Verecake. II. 139, 180. Vereaegyhaz, II. 452.

Vergue, In. II, <u>366.</u> Veros, Graf τ. II. <u>372.</u> 380.

Versailles, I. 49, 94, 132, 168, 238, 268, 291, 382,

- II. 275, 370, 429, 536,

Vales, Ladislaus Kakenyeedi r. L. 13, 21, 31, 33, 49, 64, 80, 95, 98, 113, 144, 173, 173, 194, 196, 257, 261, 282, 286, 287, 288, 289, 281, 292, 285, 296, 297, 364, 314, 316, 317, 323, 324, 225, 326, 327, 330, 330, 340, 340, 341, 336, 337, 330,

363, 364, 365, 392, 393, — II, 4, 8, 16, 17, 94, 174, 243, 279, 271, 280, 364, 365, 419, 477, 480, 484, 485,

Vesir. I. 211. Vilcotray, II. 523.

Villanova, bei Warschau. I, 183, 184, 186, 201.

Villars, Marschall, J. 146, 244, 245, 247, 315. — II, 396.

Villens, Stadt in Valeocia. 1, 54, 387. Villepolski, Herr. 1, 121, 122.

Villeroy. 1, 52, 386. Vincenti, Herr. II, 14.

Vinocko. S. Winocko. Vinaki. II, 14. Vinan, goldenes. II, 94.

Voinovitach, Baron. II, 4. Voinin, Herr. I, 134.

Wasg. I. 86, 282, 283, 313, 322, 326, 370, — II., 478, 479,

Wallachai. <u>1, 304, 339.</u> — II, 60, 447.

Wallachei, Woywole von der. I, 67, Warachau, I, 28, 30, 32, 66, 68, 69, 107, 170, 176, 181, 183, 201, 248, 308, 311, 363,

- II, 2, 68, 78, 86, 87, 93, 109, 110, 381, 499,

Warachauer Vortrag. 1, 191, 193, 196, 197, 198, 199, 345, Wartenherg, Graf von. 1, 64,

— II, S. 9. 19. 39. 82. 85. 119. 120. 165. Wartenberg, Gräfin von. II, 5. 120. Wegener, Herr. II, 134. 139. 140. 142.

147, 148, 192, 204, 203, 206, 213, 230,

Weichsel. II, 110. Weisser Berg. 1, 322. Welderen, Herr von. II, 3, 49, 279. 283, 284, 288, 289, 300, 313, 319.

330. 331. 333. 342. 384. Wertheran, Graf. II, 373. 381, 383. Weaci. II, 191. 293. 416. Westmünster. II, 423. Weatphalen. I, 338.

Weatphälischer Friede. II, 218, 226, 236, 239, 274, 336. — II, 176, 280, 496. Whitehall, II, 214, 218, 238.

Whitehall. II, 214. 218. 238. Wiebeking, Herr. II, 213. 241. Wien. 1, 34. 31. 127. 138. 146. 157. 180.

384. 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 13, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 33, 40, 41, 43, 50, 36, 57, 70, 62, 87, 88, 96, 97, 113, 118,

119. 123. 137. 148. 149. 151. 153. 157. 158. 159. 162. 164. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 165. 169. 170. 171. 172. 176. 181. 182. 163. 164. 185. 169. 190. 193. 194. 195. 199. 211. 216. 222. 225. 227. 305. 323. 324. 327. 329. 344.

297, 305, 323, 324, 327, 329, 344, 330, 334, 356, 365, 366, 374, 386, 393, 394, 406, 443, 444, 461, 466, 488, 495, 507, 516, 527,

Winner Friede (1906). II, 27. Wien, Hof von. I, 46, 47, 50, 51, 59. 67, 117, 126, 128, 448, 139, 160, 161, 164, 174, 177, 164, 200, 217, 222, 223, 224, 225, 226, 237, 239, 279, 318, 328, 330, 337, 338, 343, 332,

265, 289, 290, 291, 297, 301, 302

310. 311. 312. 316. 323. 327. 337. 338. 339. 344. 347. 353. 355. 362. 370. 379. 383. 384. 368. 392. 393. 397. 406. 413. 423. 432. 440. 441. 445. 469. 470. 473. 480. 481. 486.

487, 488, 496, 306, 508, 313, 518, 520, 527, 528, 529, 534, 536, 541, 543, 544, 543, 546, 547, Wiener Zeitung, II, 30, 91,

Wighs. II, 235. 239. 240. 247. 248. 250. 252. 262. 263. 266. Wigh-Ministeriom. II, 5. Wifezek, Graf. I, 207. 208. 214.

Wilhelm, König. 11, 227.
Windinchgrötz. 11, 515.
Windsor. 11, 208. 420. 422. 426.
Winocko. 11, 67. 237. 241. 356.
Witgenstein, Graf. 11, 9. 165.
Wilginlans. 11, 54. 58.
Wolgow. 1, 33. 238. 242. 244. 247. 258.

Wratislaw, Graf. 1, 266.

— II., 8. 30. 43. 66. 83. 125. 210. 423.

470.

Yanikny. II, 536.

Ypern. II, 380. 383. Zahrasa. I, 334. Zainas. I, 334. — II, 180. 188. Zapolys, Johnon. I, 19.

- II, 54. 55. 58.
Zapelya, Joh. Sigismund. II, 55.
Zaradha. II, 93. 109.
Zinzendorff, Graf von. I, 142.
- II, 112. 116. 135. 137. 279. 291. 305.

306. 321. 328. 333. 343. 343. 353. 369. 374. 376. 379. 384. 386. 388. 393. 407. 412. 414. 417. 423. Zinzerling. II, 191.

— II, 30. 50. 68. 72. 78. 80. 87. 103. 107. 479. Zipser Stidte. 1, 342. Ziree. II. 16. 36. Zolnok. S. Szolnok.

Zriay, Graf. 1, 302. — 11, 55. 157. 338. 339.

Zips. I. 322, 338, 349,

En sortant de chez luv avec l'homme dont je vien parler, il me dit qu'en rendant compte a. V. A. S. je la devroit supplier d'envoier des assurences pour la somme promis sur (?) des marchands qui ne paiennt pourtant pas avant que l'affaire soit pas obtenue et executé, qu' on aura encore besoin de Mr. de Wassenaer du Wencorde qui a tout le credit dans la Province d'Hollande et de Mr. Brackel qui a le credit dans la Province de Gyeldre et tout le pouvoir sur l'esprit de Mr. de Welderen et qu'on leur doit aussi assurer a chacun ... Ecus paiables quand l'affaire sera executé et que sur ce Pié V. A. S. devoit etre presque sure de la reussite de la Negotiation de sorte que voici deux voies offertes pour retablir vos affaires. V. A. S. jugera Elle meme le mieux si celle de la continuation de la guerre ou celle-ei qui me semble plus courte luy convienne mieux; V. A. S. peut compter que cet parti remuera ciel et terre pour vous obtenir a quoy Elle s'engage moiennant les dittes assurences effectifs et comme je receu la lettre de V. A. S. du 9, de ce mois dans laquelle Elle m'ordonne de svivre les Plenipotentiaires de France en cas d'une separation dont j' ay eu l' honneur de luy eerire je la supplie tres humblement de m'ordonner positivement comment je me dois conduire dans cette conjoneture dont je luy vien de donner un detail exact tant par rapport aux Francois que Hollandois, comme leurs efforts pour votre accommodement n'engagent V. A. S. a rien et comme meme s'ils reussissent ils peuvent etre fort utiles. Je erois pouvoir continuer a les y amener etc.



#### Verbesserungen.

| Seite | 1,   | Zeile | 3   | TOR | oben s |   | Rokoesy lies Roko    |      |                       |
|-------|------|-------|-----|-----|--------|---|----------------------|------|-----------------------|
|       | 2,   |       | 15  | You | noten  |   | Etrangeree, Le Sieur | lies | Etrangeres, La Sienr. |
|       | 4,   |       | 13  |     |        |   | nes                  |      | CII.                  |
|       | 24,  |       | to  |     |        |   | Rabi                 |      | Raby.                 |
|       | 38,  |       | 17  |     |        |   | Eglicorum            |      | Evengelicorum.        |
|       | 62,  |       | 12  |     |        | , | negotiatiorum        |      | negotistionem.        |
|       | 66,  |       | 1   | Ton | oben   |   | Schreiben            |      | Sehreiben.            |
|       | 91,  |       | 6   |     |        |   | Wignneses            | -    | Wiennenses.           |
|       | 95,  |       | 1   |     |        |   | Marleborough         |      | Marlborough           |
|       | 111, |       | 16  |     |        |   | Eglicorom            | -    | Evangelicorum.        |
|       | 125, |       | 12  |     |        |   | partita              |      | portibna.             |
|       | 153, |       | 17  |     | -      |   | 208                  |      | aux.                  |
| ٠,    | 188, |       | 8   |     |        |   | in                   |      | ie.                   |
|       | 233, |       | 4   |     |        |   | Bonnet               |      | Bonet.                |
|       | 241, |       | 7   |     |        |   | Bonnet               |      | Bonet.                |
|       | 241, |       | 10  | -   |        |   | Bille                |      | Billet.               |
|       | 244, |       | 1   | TOR | naten  |   | la cor               |      | ls cour.              |
|       | 248, |       | 13  | 100 | oben   |   | Bonnet               |      | 8 onet.               |
|       | 250, |       | 12  | Ton | anten  |   | Bounet               |      | Bonet.                |
|       | 255, |       | 9   | TOR | oben   |   | 1711                 |      | 1712.                 |
|       | 261, |       | 9   |     |        |   | Bonnet               |      | Bonet                 |
| 77    | 271, |       | 13  |     |        |   | Bonnet               |      | Bonei.                |
|       | 276, |       | - 4 |     |        |   | Boane1               |      | Bonet.                |
|       | 312, |       | 4   | TO  | unten  |   | Bonnet               |      | Bonet.                |
|       | 323, |       | 19  | ,   | -      |   | Eveque               |      | Eveque.               |
|       | 324, |       | 3   | TOD | oben   |   | Bonnet               |      | Bonst.                |
|       | 356, |       | 13  |     | -      |   | E' empereur          |      | l'Empereur.           |
|       | 368, |       | 10  | 100 | unten  |   | 2. Juni              |      | 22. Juni.             |
|       | 439  |       | 3   |     |        |   | Junii                |      | Jani                  |
|       | 446  |       | 3   |     | -      |   | Belt                 |      | Solth.                |
|       | 449, |       | 13  | 100 | oben   |   | 6. August            |      | 9. August.            |
|       | 525, |       | 2   | 100 | unten  |   | 25. October          |      | Anfang October.       |
|       |      |       |     |     |        |   |                      |      |                       |



, 653



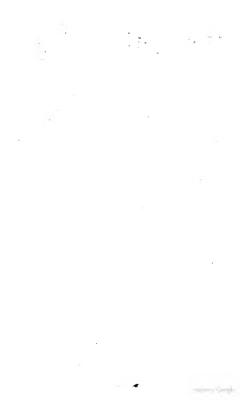



